





owage

# HISTOIRE

DE

# LACADEMIE

ROYALE DES SCIENCES.

ANNÉE M. DCCLV.

Avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même Année,

Tirés des Registres de cette Académie.



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, rue des Poitevins, Hôtel de Thou.

M. DCC. LXXVII.

46 .A\3 386522 \n55



# TABLE POUR L'HISTOIRE.

| P | Н | Y | S | I | Q | U | E | GÉNÉRALI | E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|

| S - 1 T - 1 C' - C                                                         | , ,    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| S UR quelques Tentatives faites pour guérir diverses<br>par l'Electricité. | page 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sur le Tripoli.                                                            |        |  |  |  |  |  |  |
| Sur l'Eledricité.                                                          | 20     |  |  |  |  |  |  |
| Sur les Encrinites & les Pierres étoilées.                                 |        |  |  |  |  |  |  |
| Sur la rotation des Boulets dans les pieces.                               | 34     |  |  |  |  |  |  |
| Observations de Physique générale.                                         | 37     |  |  |  |  |  |  |
| A N A T O M I E. Observations Anatomiques.                                 | 49     |  |  |  |  |  |  |
| CHIMIE.                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |
| Sur une nouvelle Méthode de dissoudre les Métaus                           | x. 53  |  |  |  |  |  |  |
| Sur un nouveau Sel qui découvre quelques propriétés su                     |        |  |  |  |  |  |  |
| du Sel sédatif.                                                            | 61     |  |  |  |  |  |  |
| Sur le Sel sedatif.                                                        | 67     |  |  |  |  |  |  |
| Observation Chimique.                                                      | 73     |  |  |  |  |  |  |
| BOTANIQUE.                                                                 | 74     |  |  |  |  |  |  |

1755.

| o to wt main                                            |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| GÉOMÉTRIE.                                              |          |
| Sur la Balance des Peintres, de M. de Piles.            | 79       |
| Sur la Manæuvre des Vaisseaux.                          | 83       |
| ASTRONOMIE.                                             |          |
| Sur la grandeur de l'ombre de la Lune dans les Ecl      | ipses de |
| Soleil.                                                 | 85       |
| Sur les Esoiles nébuleuses du Ciel austral.             | 89       |
| Sur les Hauteurs solsticiales du Soleil.                | . 92     |
| Sur le diametre apparent du Soleil.                     | 93       |
| Sur les Elémens de l'orbite de Mars.                    | 103      |
| Sur une addition à faire aux Tables astronomiques       | de M.    |
| Cassini.                                                | 107      |
| Sur une nouvelle méthode de déterminer la hauteur du Po | ole. 109 |
| Sur les Réfractions astronomiques.                      | 111      |
| GÉOGRAPHIE.                                             |          |
| Sur une nouvelle disposition de Mappemonde.             | 121      |
| OPTIQUE.                                                |          |
| Sur la grandeur apparense des objets.                   | 125      |
| Sur quelques Expériences d'Opiique.                     | 130      |
| MÉCHANIQUE.                                             |          |
| Sur le mouvement d'oscillation des Corps flottans.      | 135      |
| Machines ou Inventions approuvées par l'Académie en     |          |
|                                                         | 138      |
| Eloge de M. le Maréchal de Lowendal.                    | 148      |
| Eloge de M. Helvetius.                                  | 161      |
| Flore de M Rover, ancien Evêque de Mirepoix.            | 170      |

#### POUR

## LES MÉMOIRES.

Remarques fur la Balance des Peintres, de M. de Piles, telle qu'on la trouve à la fin de son Cours de Peinture. Pat M. de Mairan.

Considérations géographiques & physiques sur les Terres Australes & Antardiques. Pat M. Buache. 17

Observation de l'Occultation de plusieurs étoiles des Hyades par la Lune, le 25 Septembre 1755. Par M. PINGRÉ. 21

Mémoire sur une nouvelle méthode de M. le Comte de la Garaye, pour dissource les Métaux. Par M. MACQUER. 25

Remarques sur la grandeur du demi-diametre de l'ombre de la Terre dans les Eclipses de Lune, à l'occasion de l'Eclipse du 27 Mars 1755. Par M. LE GENTIL. 36

Sur la précision des Mesures géodésiques faites en 1740, pour déterminer la distance de Paris à Amiens; à l'occasion d'un Mémoire de M. Euler, inséré dans le neuvième tome de l'Académie de Berlin. Par M. l'Abbé de la Caille. 53

Mémoire où l'on rend compte de quelques tentatives que l'on a faites pour guérir plusieurs Maladies par l'Eledricité. Par M. LE ROY.

Recherches sur la grandeur apparente des Objets, avec l'éclaircissement d'une difficulté qu'on trouve sur ce sujet dans le volume des Mémoires de l'Académie de 1717. Pat M. BOUGUER. 99

|             |    | T         | Α  | В  | L  | E. |    |      |       |       |
|-------------|----|-----------|----|----|----|----|----|------|-------|-------|
| Observation | de | l'Eclipse | de | Lu | ne | du | 27 | Mars | 1755, | faite |

| à l'Observatoire royal. Par M. MARALDI. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, faite à Thury. Pat M. CASSINI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, saite à l'Observatoire royal. Par M. LE GENTIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riflexions sur l'observation de la derniere Eclipse de Lune.<br>Par M. DE THURY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sur un nouveau Sel qui découvre quelques propriétés fingulieres<br>du Sel fédaif. Par M. DE LA SAÔNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Observations sur quelques Expériences de la quatriéme partie<br>du deuxième Livre de l'Optique de M. Newton. Par M. le<br>Duc de Chaulnes.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Observations des diametres apparens du Soleil, faites à Paris<br>en 1718 & 1719, avec des sunettes de dissérentes longueurs;<br>& Réslexions sur l'esset de ces lunettes. Par M. DE L'Isle.                                                                                                                                                                                                |
| Observations astronomiques faites au College Mazarin pen-<br>dant l'année 1755. Par M. l'Abbé De LA CAILLE. 172                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mémoire sur le Tripoli. Par M. GUETTARD. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sur les Étoiles nébuleuses du Ciel austral. Par M. l'Abbé DE<br>LA CAILLE. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observation des Hauteurs solsliciales du bord supérieur du Soleil, comparées à celle d'Atctutus, pour déterminer les variations que l'on a remarquées dans l'obliquité de l'Ecliptique. Par M. DE THURY.  Mémoire sur les Elémens de l'orbite de Mars, dans lequel on détermine le lieu de son aphélie & son excentricité, par les observations les plus récentes. Par M. DE LA LANDE. 204 |
| Mémoires sur les Encrinites & les Pierres étoilées, dans lequel on traitera aussi des Entroques, & c. Par M. GUETTARD.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Mémoire sur l'Eledricité résineuse, où l'on montre qu'elle est réellement dissinée de l'Electricité vittée, comme seu M. du Fay l'avoit avancé, & qu'elle nous sournit de nouvelles lumieres sur les causes de l'Eledricité naturelle & du Tonnerse. Par M. LE ROI.
- Observations de trois Occultations d'Aldebatan par la Lune, & d'une Occultation de l'Étoile 8 de la Balance, arrivée pendant le cours de cette année 1755. Pat M. MARALDI.
- Observation de l'Occultation d'Aldebaran par la Lune, le 16 Décembre 1755. Par M. PINGRÉ. 286
- Méthode pour déterminer la hauteur du Pole, sans être obligé d'avoir égard à la réfraction, ou du moins en n'employant que très-peu cet élément. Par M. le Marquis DE COURTI-VRON. 287
- Suite du Mémoire dans lequel j'ai entrepris d'examiner si l'on est bien sondé à distinguer des Electricités en plus & en moins, résineuse & vittée, comme autant d'especes différentes. Par M. l'Abbé NOLLET. 293
- Mémoire sur les Encrinites & les Pierres étoilées, dans lequel on traitera des Entroques, des Trochites, &c. Seconde partie. Par M. GUETTARD.
- Second Mémoire sur les principaux Problèmes de la manœuvre des Vaisseaux. Par M. Bouguer. 355
- Mémoire sur la longitude de Berlin. Pat M. DE LA LANDE.
  370
- Addition aux Tables astronomiques de M. Cassini, publites en 1740. Par M. DE THURY. 372
- Observation de l'Eclipse partiale de Lune, faite le 27 Mars 1755, à l'Observatoire de l'Abbaye royale de Sainte Genevieve. Par M. PINGRÉ.
- Second Mémoire sur le Sel sédatif. Par M. BOURDELIN. 397

| Seconde Differtation | fur le diametre a | pparent du | Soleil,  | rela- |
|----------------------|-------------------|------------|----------|-------|
| tivement à l'angle   | d'aberration des  | rayons de  | lumiere. | . Par |
| M. LE GENTIL         |                   |            |          | 437   |

- Mémoire fur la rotation des Boulets dans les pièces de Canon.
  Par M. le Marquis de Montalembert. 463
- Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, saite à la Mormaire, près & à une demi lieue à l'ouest de Montsortl'Amaury. Par M. DE FOUCHY. 469
- Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755. Par M. LE MONNIER. 470
- Observation de l'Eclipse d'Aldebatan par la Lune, saite à Paris le 6 Juillet 1755, au matin. Par M. LE MONNIER. 472
- Suite des Occultations & Appulses des Etoiles fixes par la Lune, observées pendant l'année 1752. Par M. LE MONNIER. 474

Appulse de la Lune à Saturne, observée le 18 Août 1752. au soir. 475. Immersion de l'Étoile » du Verseau, observée le 21 Novembre

mmerfion de l'Étoile, du Verseau, observée le 21 Novembre 1754, au soir, avec un grand Telescope, dont l'équipage moyen ne le faisois grossir que de 194 sois, &c. 476

- Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, faite au Luxembourg, à Paris. Pat M. DE LA LANDE. 479
- Mémoire sur le mouvement d'oscillation des Corps qui flottent sur les liqueurs. Par M. Bouguer. 481
- Observations Botanico-météorologiques faites au Château de Denainvilliers proche Pluviers en Gâtinois, pendant l'année 1754. Par M. DU HAMEL. 496
- Mémoire contenant les raisons d'une nouvelle disposition de Mappemonde, pour étudier l'Histoire, sur tout des premieres Peuplades, comme des anciens Voyages, jusqu'au temps des grandes navigations des Européens occidentaux. Par M. BUACHE. 526

Recherches sur la nature de la Teinsure Mercurielle de M. le Comte de la Garave. Premier Mémoire. Par M. MACQUER.

531

Recherches sur les Réfractions astronomiques, & sur la hauteur du Pole à Paris; avec une nouvelle Table de Réfractions. Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

> ARTICLE I. Que les Réfractions moyennes sont à peu près les mêmes dans l'étendue des zones tempérées.

> ARTICLE II. De la quantité absolue de la Réfraction moyenne à la hauteur du Pole de Paris; & de la vraie latitude de Paris au College Mazarin, & du Cap de Bonne-Espérance au lien où j'y ai observé.

> ARTICLE III. Construction d'une nouvelle Table de Réfractions moyennes.

> 'ARTICLE IV. Comparaisons de la nouvelle Table de Réfractions avec celles qui sont en usage parmi les Astronomes, & avec les Observations faites en Angleterre & en Italie.

Mémoire sur le Méchanisme par lequel l'ail s'accommode aux différentes distances des objets. Par M. LE ROY, de la Société Royale de Montpellier. 594



La note suivante est relative à un Mémoire de M. Guettard, fur les Staladites, publié en 1754; & elle a été insérée dans ce volume à la priere de cet Académicien.

Averti par M. de Malesherbes, que les corps que j'ai appellés dans mon Mémoire fur les Stalactites, flalactites de grès, se dissolvoient à l'eau forte, j'ai répété cette expérience; ces stalactites se dissolvoient avec facilité & promptitude dans cet acide. Lorsque la dissolution est passée, on trouve dans le vase une assez grande quantité de beau sable. Il suit de ces expériences, que cette sorte de stalactites n'est pas entiérement sableuse, mais demi-calcaire & sableuse, ce qui n'est pas au reste contraire au sentiment que j'ai embrassé dans mon Mémoire, où j'ai avancé que le grès pouvoit sormer des stalactites. Il parost au moins, par ces expériences, qu'il peut, au moyen d'un véhicule de la nature de la pierre à chaux, se réunir en stalactites. Je me suis cru obligé d'avertir de ces remarques, pour ne pas établir une erreur que je travaillerois à renverser, si je l'eusse trouvée établie.



HISTOIRE



## HISTOIRE

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES.

Année M. DCCLV.

## PHYSIQUE GÉNÉRALE.

#### SUR QUELQUES TENTATIVES

faites pour guérir diverses maladies par l'Électricité.

QUAND l'étude de la Physique n'auroit d'autre utilité que d'offrir aux yeux de ceux qui la cultivent une infinité de phénomenes intéressans, elle seroit toujours digne de la curiosité des hommes & de l'attention des Philosophes;

Hist. 1755. A

V. les Mém.

MISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE mais ce feroit lui faire tort que d'en borner le fruit à cet agréable spectacle. Il n'est peut-être aucun phénomene de la Nature, dont l'examen suffisamment continué ne mene à quelque utilité réelle; & souvent les recherches physiques qui paroissent n'avoir que la seule curiosité pour objet, touchent de très-près aux usages les plus utiles & les plus avantageux.

Tel a été parmi nous le fort de l'électricité. Les phénomenes surprenans qu'elle offre, piquerent, il y a environ cent ans, la curiosité des Philosophes, qui s'engagerent à suivre une matiere si intéressante par le seul desir d'en découvrir les

causes, &, pour ainsi dire, la marche & le jeu.

L'expérience surprenante de la commotion de Leyde, dont nous avons rendu compte en 1746, ne tarda pas à faire penser qu'un agent si puissant, qui paroissoit porter une vive action fur toute la machine animale, & fur-tout fur le genre nerveux, pourroit être employé avec succès dans toutes les occasions où il faut imprimer aux nerfs de fortes secousses. comme dans la paralylie, & qu'il seroit peut-être préférable aux émétiques violens qu'on emploie ordinairement dans ces occasions. On pourroit même en espérer un effet d'autant plus avantageux, qu'on est maître de porter l'action de l'électricité sur telle partie que l'on veut, sans intéresser le reste de la machine, ce qu'on ne peut obtenir de l'action de l'émétique, qui est générale; que l'électricité accélere le mouvement du fang dans ces parties, qu'elle peut occasionner aux muscles paralytiques des mouvemens qu'on ne parviendroit jàmais à exciter d'une autre façon, & qui semblent trèspropres à les rendre à leurs premieres fonctions, & qu'enfin elle excite des sueurs aussi abondantes que celles que peuvent procurer les meilleurs sudorifiques; toutes indications qu'on se propose ordinairement de remplir dans la cure de cette maladie.

Ces raisons ont engagé plusieurs Physiciens à tenter le secours que l'électricité peut procurer dans ces occasions, & M. le Roy a rendu compte à l'Académie de trois essais qu'il en a faits; le premier sur un jeune homme attaqué depuis plusieurs personnes attaquées de la surdité.

Le fort de la paralysie du premier étoit tombé presque en entier sur la main gauche. Les doigts en étoient pliés & ne pouvoient presque faire aucun mouvement, sur-tout pour se redresser, & le pouce caché sous ces doigts ainsi pliés en étoit encore plus incapable que les autres. La main étoit froide, enflée, & paroissoit gorgée d'humeurs qui formoient, même en s'échappant à travers la peau du dedans de la main, une espece d'humidité visqueuse dont cette partie étoit enduite. L'avantbras étoit moins gros que l'avant-bras droit, le pouls étoit très-petit; l'épaule & le bras paroissoient à l'extérieur en assez bon état, mais en général tous les mouvemens de ces parties étoient plus ou moins gênés : il en étoit de même de la jambe & de la cuisse du même côté, qui étoient assez foibles pour que le malade ne pût marcher fans boîter. Il est vrai que la paralysie n'en étoit pas la seule cause; le jeune homme avoit ordinairement tous les ans une enflure douloureuse au genou, il paroissoit cacochyme, ayant les dents gâtées, l'haleine mauvaise & le teint plombé, toutes circonstances qui ne donnoient pas lieu d'augurer un fort bon succès ; cependant M, le Roy voulut bien se prêter au desir qu'il avoit d'être électrifé, & voici en général le résultat de cette électrisation, qui sut continuée pendant neuf mois.

Les deux premiers ne parurent procurer aucun soulagement sensible au malade. M. Morand, qui le vit au bout de ce temps, trouva que le bras ni la main n'étoient presque pas différens de ce qu'ils lui avoient paru avant qu'on commençat à l'électriser; mais il conjectura que les muscles extenseurs des doigts ayant perdu presqu'entièrement leur action, & se trouvant dans un état d'extension & de relâchement, tandis que les stéchisseurs étoient au contrait endus & comme retirés, c'étoit sur les premiers qu'il falloit

A ij

4 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE faire porter, s'il étoit possible, toute l'action du sluide électrique, pour tâcher d'y rétablir le cours des esprits, & cette tension si nécessaire à tous les mouvemens des muscles. Le froid d'ailleurs ayant sait intertompre cette opération, l'on résolut d'attendre une saison plus savorable pour la recommencer sous ce nouveau point de vûe.

Un phénomene qu'on remarqua dans cette premiere électrifation, fot que les étincelles qui excitoient des mouvemens convulsifs très-marqués dans les doigts sur les muscles desquels on les faisoir porter, n'en occasionnerent aucun dans le pouce, quoiqu'on suivit la direction de ses muscles avec

tout le soin possible.

On pourroit peut-être en accuser la boussissure de la main, qui auroit en ce cas amorti l'action de l'électricité; mais M. le Roy penche à croire que la véritable cause étoit que les muscles de ce doigt avoient perdu le sentiment: car on sait que quelques étincelles qu'on puisse tirer du bras d'un cadavre, jamais on n'excitera aucun mouvement convulsif dans ses muscles; & M. le Roy a remarqué lui-même que tant qu'un cœur d'anguille, séparé de l'animal, étoit capable d'être irrité par les piquures, & conservoit la faculté de se dilater & de se contracter, les étincelles électriques réveilloient & excitoient ce mouvement, mais que dès qu'il l'avoit totalement perdu & qu'il étoit devenu insensible aux piquures, l'électricité, quelque vive qu'elle sût, n'avoit plus aucune action sur lui. Reprenons la suite du traitement fait au paralytique.

Conformément à la réflexion de M. Morand, M. le Roy s'appliqua principalement à tirer des étincelles des muscles extenseurs des doigts, & sur-tout de ceux du pouce: le malade étoit électrifé presque tous les jours, monté sur une espece d'escarpolette bien isolée, & suspendue par des cordons de soie; la chambre étoit entretenue au degré de chaleur convenable, & le bras malade étoit revêtu d'une manche fourtée qui couvroit toute la partie sur laquelle on n'opéroit pas. A l'égard de l'électricité, on en varioit, suivant le besoin, la force & la

direction.

Au bout de quinze jours de cette seconde reprise, dans laquelle on avoit tiré des étincelles des muscles extenseurs des doigts tout le long de leur trajet jusqu'à la tête, on commença à appercevoir du mieux dans l'état de la main, elle étoit moins gorgée, les doigts rélistoient moins à l'extension, & la derniere phalange du pouce, qui avoit été jusque-là incapable de mouvement volontaire, commençoit à en avoir quelquefois. Les étincelles causoient au malade une douleur plus vive, le bras commença à devenir susceptible d'un trembloment convulsif qui duroit encore long-temps après qu'on avoit cessé de tirer les étincelles, & qui étoit accompagné d'un fourmillement intérieur que le malade ressentoit. Peu de jours après, le pouce commença à pouvoir s'approcher du petit doigt, & les muscles de ce doigt, devenus apparemment plus fensibles, cesserent d'être immobiles comme au commencement lorsqu'on en tiroit des étincelles, & y répondirent par des mouvemens affez vifs & affez légers; la nuit suivante. le malade sentit couler dans l'intérieur de sa main quelque chose qui l'obligeoit à l'ouvrir de temps en temps, & qui loin de lui causer de la douleur, lui procuroit au contraire une sensation agréable. Ce phénomene se soutint avec quelques intervalles, & le malade commença à sentir de la douleur dans le bras malade, ce qui ne lui étoit pas encore arrivé.

Pendant tout le cours de cette électrifation, l'on observa sur les endroits d'où l'on avoit plusieurs sois tiré des étincelles, d'abord des marques rouges avec une espece d'enssure, qui, lorsqu'on ne continuoit pas à tirer des étincelles du même endroit, diminuoient peu-à-peu, & disparoissoient au bout d'une heure: mais si au contraire on continuoit d'en tirer, elles ne s'en alloient plus, & formoient des cloches ou pustules qui après avoir rendu de l'eau, ou même de véritable pus, devenoient en se s'en alloi et des croûtes très-épaisses. M. le Roy observa de plus que les étincelles tirées par des corps qui avoient un volume plus considérable, quoique plus fortes & plus brillantes que celles qui étoient tirées par un simple sil de ser, ou avec la pointe d'un clou, étoient cependant bien

6 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE moins sensibles & moins douloureuses que ces dernieres, que le malade avoir peine à soutenir, disant qu'elles le brûloient. Ce sait mérite d'autant mieux d'être remarqué, qu'il est absolument contraire aux idées qu'on devoir naturellement avoir de l'effet de ces étincelles.

La commotion électrique devoit, comme on jugera bien, entrer pour quelque chose dans cette cure; aussi n'y sur-elle pas négligée: mais comme il parut inutile de la faire essurer à tout le corps qui étoit sain, M. le Roy trouva moyen d'employer une espece de croissant de ser, avec lequel il soumetroit quel muscle il jugeoit à propos à la commotion la plus sorte sans que le reste du corps du malade en essurer la moindre atteinte. On augmentoit aussi & on diminuoit à volonté la masse des corps qui procuroient la commotion; mais on fut toujours obligé de la maintenir dans un état médiocre, le malade ne pouvant la supporter lorsqu'elle étoit plus sorte.

Au bout d'environ deux mois d'électrifation, le malade fentit des démangeaisons très-vives dans le pouce & dans la main; & un mois après, la facilité de mouvoir ses doigts allant toujours en augmentant, il ressentit quelques heures après l'électrisation une douleur très-vive, qui lui parut s'élancer de la partie externe & supérieure de l'avant-bras vers le pouce & l'index; elle lui parut s'emblable à celle qu'auroit pù causer un coup de lancette, & les muscles extenseurs de ces doigts furent tirés avec tant de sorce, qu'il fut obligé de se renverser le bras & le poignet pour diminuer la douleur.

Environ quinze jours après, il fentit que le doigt du milieu prenoit du mouvement; il commença vers la fin du quartiéme mois à boire avec la main malade, & il leva un poids de 47 livres & demie. Peu de jours auparvant, il avoit fait toucher, par un mouvement spontané & volontaire, son pouce au petir doigt.

Ce fut à ce terme que s'arrêterent les bons effets de l'électricité, quatre mois pendant lesquels elle fut continuée n'ayant produit au malade que de la fatigue & de la douleur, il y

renonça absolument.

Il avoit alors les mouvemens du bras & de l'avant-bras beaucoup plus libres qu'auparavant, le pouls y étoit plus fort & moins enfoncé; les doigts & la main avoient acquis plus de mouvement; le pouce sur-tout, qui ne pouvoit absolument se mouvoir, avoit des mouvemens spontanés; mais il y a bien de l'apparence que les fléchisseurs retirés depuis près de trois ans, mirent obstacle à l'action des extenseurs, qui ne faisoit, pour ainsi dire, que renaître. On sait que les muscles fléchisseurs d'une partie tenue long-temps pliée sans aucune maladie, se raccourcissent au point de s'opposer à l'action de leurs antagonistes, qui sont pourtant dans toute leur force; c'est trop exiger de l'électricité que de vouloir qu'elle fasse à la fois les deux effets opposés, de donner aux extenseurs de la force, & de faire céder leurs fléchisseurs en les allongeant: & c'est pour cette raison que M. le Roy pense avec assez de vraisemblance, qu'on devroit joindre à l'électrifation les émolliens, les douches & les bains, pour remédier à la rétraction des fléchisseurs, pendant qu'on travaille à redonner de la vigueur aux extenseurs. Il y ajoute encore la précaution très-sage de contenir les membres paralytiques en telle situation, qu'aucun muscle ne soit dans le cas de se raccourcir, afin que si on leur peut redonner le mouvement. ils se trouvent précisément dans l'état où ils doivent être pour opérer leurs fonctions.

Tel a été le fuccès de l'électricité appliquée à un paralytique qui l'étoit depuis environ 3 ans, & quoique la guérifon n'ait pas été complete, cependant le foulagement qu'il a éprouvé par ce moyen, & les causes particulieres qui pasoissoir s'opposer à un plus grand succès, donnent lieu de penser que si on ne peut pas attendre de l'électricité des effets aussi miraculeux que quelques Physiciens lui en ont attribué, on ne doit pas non plus la rejetter comme tout-à-fait inutile, & qu'il sera toujours utile de tenter un secours qui, snivant toutes les expériences, est incapable de nuire, & peut quelquesois âtre avantageux. Peut-être même viendra-t-on, à force d'expériences, à bout de connoître les cas où l'électricité peut être

8 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE employée avec succès, & les autres remedes dont elle doit être accompagnée pour réussir. Combien un point de vûe si intéressant pour le bien de l'humanité, ne doit-il pas animer

le zele des Physiciens!

Le second malade qu'ait électrisé M. le Roy, étoit un jeune homme aveugle par une goutte sereine qui lui étoit survenue à la suite d'une maladie. Les parens de ce jeune homme ayant appris par les nouvelles publiques qu'un malade attaqué de la même maladie, avoit été guéri à Dorchester en Angleterre, par la commotion électrique, penserent que ce remede pouvoit être plus efficace que tous ceux qu'on avoit tentés depuis trois mois que le malade avoit perdu la vûe,

& proposerent à M. le Roy de l'électriser.

Il est bon, avant que d'aller plus loin, de saire observer qu'il se trouvoit plusieurs différences entre le malade guéri par l'électricité en Angleterre, & celui qu'on présentoit à M. le Roy. Le premier n'avoit perdu la vûe que depuis cinq jours, quand il sut électrisé par M. Wilson, au lieu que le second étoit, comme nous venons de le dire, privé de la vûe depuis environ trois mois, & la goutte sereine de l'Anglois n'avoit été précédée d'aucune fievre ni d'aucune indisposition, au lieu que celle du François n'étoit venue qu'au neuvième jour d'une fievre maligne, accompagnée d'une éruption miliaire.

Ces différences donnerent lieu à M. le Roy de se désier du succès de l'opération, & ne l'empêcherent cependant

pas de l'entreprendre.

Le jeune homme avoit été vû de tous les Oculistes de Paris, qui avoient reconnu sa maladie pour une véritable goute sereine, que la plupart même regardoient comme in curable. Les prunelles de ses yeux étoient tellement dilatées, que l'iris n'avoit pas le quart de sa largeur ordinaire; ils étoient devenus si insensibles, que quelque près qu'on en approchât une bougie allumée, elle ne les affectoit que par fa chaleur, & que le malade ne sentoit pas même le mouvement de ses paupieres, quoiqu'il les agitât sans cesse.

Tel étoit l'état de ce malade lorsque M. le Roy commença à l'électriser, & pour imiter la maniere dont le malade guéri en Angleterre avoit été électrisé, il lui avoit entortillé une jambe d'un fil de ser touchant par l'autre bout à la panse d'une bouteille électrique, tandis qu'on tiroit l'étincelle avec l'extrêmité d'un autre assemblage de fil de ser qui alloit & revenoit plusieurs sois du devant de la tête à l'occiput; par ce moyen, le suide électrique traversoit nécessairement la tête & tout le corps: on lui faisoit subir à chaque sois douze commotions.

Dès la premiere fois qu'il fut électrisé, il sua très-abondamment pendant la nuit, ce que tous les remedes que M. Demours, entre les mains duquel il étoit alors, avoit employés, n'avoient pû obtenir. La même chose étoit arrivée au jeune homme guérien Angleterre: ontenta inutilement d'augmenter la force des commotions, le malade n'en put soutenir la violence, & on fut obligé de tenir toujours l'électricité au même degré que la premiere fois. Le malade disoit qu'à chaque coup il voyoit comme une flamme qui paroissoit passer rapidement & en descendant devant ses yeux, & qu'il lui sembloit à chaque fois entendre l'explosion de douze pieces de canon; mais on eut beau augmenter le nombre des commotions, treize jours d'électrifation n'opérerent d'autre effet que de le faire suer & de faire rétrécir sensiblement ses prunelles. Au bout de ce temps, il fut saigné deux sois du pied, depuis ces saignées l'électricité ne provoqua plus les sueurs, & les prunelles se r'ouvrirent un peu.

M. le Roy voyant que l'électricité ne produisoit pas tout l'effet qu'on en pouvoit attendre, crut devoir changer la manière de donner la commotion: le fil de fer, dans la manière précédente, por oit à nud sur toute la tête, au moyen d'un clinquant percé précisément entre les deux yeux; il fit en sorte qu'il ne portâr que sur cette partie, se proposant d'ébranler plus particulièrement les ners optiques. L'effet en sur tel que M. le Roy l'avoit prévu, les yeux en surent plus vivement ébranlés, chaque commotion excitoit des convulsions très-

Hift. 1755.

marquées dans les paupieres : le malade trouva que cette maniere de lui donner la commotion l'affectoit beaucoup plus que l'autre, & la lumiere qu'il appercevoit n'avoit plus la direction de haut en bas, comme auparavant, mais elle lui paroissoit horizontale. A la troisième fois qu'il fut électrisé de cette maniere, il recut treize commotions; à la troisième. qui fut plus forte que les autres, il s'écria que tout étoit perdu, qu'il avoit vu trois magots assis sur leur derriere, & une lumiere bien plus forte que de coutume. Cette espece de sensation donna de grandes espérances, puisqu'il étoit certain que l'électricité ébranloit les nerfs optiques, & qu'elle les ébranloit de la même maniere qu'auroient pû faire des objets extérieurs. Les jours suivans il sur encore électrisé à peu près de la même maniere; les prunelles alors parurent presque aussi rétrécies qu'avant les saignées du pied, & le malade dit qu'il avoit très-bien senti la nuit le mouvement de ses prunelles, qu'il ne sentoit point auparavant; il se plaignit aussi de maux d'estomac, qu'il avoua cependant n'avoir sentis que depuis sa saignée.

Le fuccès de cette nouvelle maniere d'appliquer l'électricité, fit penser à M. le Roy qu'on pourroit peut-être en tirer encore un meilleur parti si le fluide électrique traversoit la tête seule dans la route & la direction des ners optiques; pour cela il imagina un affemblage de fils de fer, qui, affujetti fur la tête par un ruban de foie, communiquoit par un bout de fil de fer à la panse de la bouteille électrique, & par un autre fil de fer à son crochet, lorsqu'on l'en approchoit pour tirer l'étincelle. Les deux extrêmités d'où partoient ces deux fils de fer répondoient l'une entre les deux yeux, & l'autre à l'occiput. Il est évident que par ce moyen, la tête seule recevoit la commotion électrique, & que la route de ce fluide devoit être nécessairement la même que celle des nerfs optiques; mais cette circonflance exigeoit une autre précaution qui n'échappa point à la prudence de M. le Roy, ce fut de ne donner la commotion que par degrés, de peur de lui faire produire un effet tout différent de celui qu'on en attendoir.

L'effet justifia pleinement la conjecture de M. le Roy. Dès la premiere expérience, le malade s'écria qu'il voycit des objets, des personnes; à la seconde, il dit avoir vu comme un peuple rangé devant lui , & un spectacle admirable ; preuve que les nerfs optiques étoient ébranlés comme ils l'auroient été par des objets extérieurs, & qu'ils ne l'étoient que convenablement, puisque les sensations étoient agréables.

Ce succès donnoit lieu d'espérer, cependant, quoique les mêmes phénomenes accompagnaffent toujours l'électricités, & que les commotions, quoique foibles, se fiffent lentir trèsvivement au malade au point ( ce unt ses propres termés) de lui faire manquer le cœur, il n'en tira aucun autre avantage que le rétrécissement des prunelles, & un peu de sensibilité dans les yeux. Il s'ennuya d'un remede qui le fatiguoit inutilement, & cessa de se faire électriser pour retourner aux remedes ordinaires, qui n'ont pas mieux opéré que l'électricité, en forte qu'il est demeuré aussi aveugle qu'il l'ait jamais été. Il résulte cependant de tout ceci, que peut-être s'il eût été dans le même cas que le jeune Anglois, il auroit pû recouvrer la vue, & qu'au moins l'électricité est une ressource qu'on peut tenter en pareil cas sans aucun péril, la santé de celui-ci n'en ayant été aucunement alrérée : e a la arr

L'application que M. le Roy a faite de l'électricité à la guérison des sourds, n'est pas à beaucoup près austi chargée de circonstances que celle dont nous venons de parler. Nous avons déja rendu compte en 1753 \* de la guérison opérée fur un Curé d'Alface attaqué d'une furdiré à l'orcille droite, 1753, p. 78. qui disparut en lui faisant recevoir l'électricité par le moyen d'un fil de fer attaché au conducteur, dont le malade faisoit entrer le bout dans son oreille, tandis qu'on tiroit des étincelles du conducteur. Nous y avons alors ajouté la guérison d'un mal de dents duquel le P. Bertier, de l'Oratoire, Correspondant de l'Académie, a cru avoir été délivré par ce moyen.

Ces exemples déterminerent quatre personnes, savoir, un Académicien âgé d'environ cinquante ans, un homme âgé de soixante, un de vingt-sept, & ensin un jeune homme Вij

Voyez Hift.

12 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE de dix-sept ans, sourd & muet de naissance, à tenter le même secours.

M. le Roy leur fit d'abord recevoir l'électricité, comme nous venons de le dire, par le moyen du fil de fer attaché au -conducteur; mais avant reconnu que ses malades n'en tiroient aucun fruit, il résolut d'employer l'électricité d'une maniere qu'il jugeoit plus efficace: il se ressouvint que M. Wilson lui avoit dit qu'il avoit guéri une femme de la surdité, en lui faisant recevoir la commotion de maniere que le fluide élecrrique passat d'une oreille à l'autre. A la vérité cette méthode n'avoit réussi qu'une sele fois & sur une seule personne, & plusieurs autres n'en avoient reçu aucun soulagement. C'en fut dependant affez pour engager M. le Roy à tenter cette opération sur l'homme de soixante ans ; effectivement , la commotion donnée de cette façon lui causoit un si terrible effet dans la tête, qu'il disoit qu'à chaque coup il lui sembloit v avoir tous les petards de la Grève; mais ce fut là tout ce qui en résulta, & il n'en tira pas plus d'avantage que des électrisations précédentes.

Quelques personnes attaquées de rhumatismes & de maux de dents eurent aussi recours à l'électricité; mais il n'y eut que les premiers qui y trouverent du sollagement. & M. le Roy penche à croire que les rhumatismes sont peut - être de toutes les maladies celles à la guérison desquelles sélectricité peut être le plus avantageusement employée. Mais quoique l'application qu'on en a faite jusqu'ici à la guérison d'autres maux n'ait pas été souvent suivie du succès qu'on en attendoit, comme rellement les Physiciens à travailler sur une telle matiere, qui intéresse à la fois leur curiosté & le bien de la société civile.

an introduction to a factor of the control of the c

s used a refer chirt it it, built . . . . .

1753, 1. ">

÷ 7 1. 44 4 . . .

#### SUR LE TRIPOLI.

Es marieres qui sont les plus employées n'en sont pas pour cela toujours les plus parfaitement connues, du Page 177moins quant à leur nature; & fouvent même celles qui sont fous nos yeux, & qui se trouvent le plus à notre portée, font celles qui laissent le plus de doutes sur leur origine. Tel a été parmi nous le sort du tripoli. Personne n'ignore que cette substance, propre à polir les méraux, est douce au toucher, d'un grain fin, & communément d'un blanc lavé de rouge; mais on s'en est long-temps tenu là : ce n'est que depuis environ un siecle que les Physiciens se sont avisés d'en rechercher la nature, encore leurs recherches n'ont elles abouti qu'à des doutes, les uns en ont fait une substance terreuse, singuliere pour sa finesse, d'autres ont cru qu'elle avoit éprouvé les effets d'un feu souterrain : quelques-uns ont rangé le tripoli parmi les argilles, d'autres parmi les marnes; quelques-uns l'ont mis au rang des craies, d'autres parmi les fablons; d'autres ont cru qu'il étoit composé de matieres végétales mêlées avec du fablon, & changées en une substance terreuse; d'autres enfin le regardent, d'après M. de Gardeil, comme une matiere purement végétale, qui s'est convertie en une substance terreuse\*. Cet ingénieux Observateur a reconnu dans une carriere de tripoli qu'il a observée en Bretagne, des à l'Acad. Royale vestiges d'arbres fossiles qui lui ont paru avoir été convertis en des Scienc. t. III. tripoli, & c'est sur cette observation qu'il a fondé son sentiment. page 19.

Mais quelque décisive que paroisse l'observation de M. de Gardeil, elle est seule, elle est nouvelle, & une seule observation ne suffit pas pour établir en Physique une opinion nouvelle d'une maniere incontestable. Cette raison a déterminé M. Guettard à rechercher toutes les lumieres qu'il pourroit avoir sur cette matiere, afin de s'affurer si, selon l'opinion de M. de Gardeil, le tripoli étoit toujours produit par des arbres fossiles convertis en cette substance, ou si on doit lui

attribuer une autre origine.

Voy. les Mem.

\* Mémoir. préf.

14 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

Puisque, selon M. de Gardeil, le tripoli est produit par des arbres fossiles, il n'est pas partie intégrante du globe terrestre. ni aussi ancien que la création ; c'est à cet égard une production moderne, & les arbres qui le composent ne peuvent fe trouver ensevelis que de deux manieres, ou parce que les tremblemens de terre & la violence des feux souterrains les auront abymés, ou parce que les eaux les ayant abattus. les ont peu à peu recouverts de plus ou moins de lits de terre. Dans le premier cas, on ne doit observer aucun ordre dans les lits des carrieres de tripoli; tout doit s'y ressentir du bouleversement qui les a produites, & on doit trouver engagés dans les bancs de cette matiere plusieurs morceaux de laves. de pierres calcinées, de pierres ponces, &c. Dans le second, au contraire, les lits des carrieres produits par des dépôts successifs feront paralleles & horizontaux, & les bancs semés de coquilles, de cailloux roulés, & de tout ce que les eaux ont courume d'entraîner. Il se pourroit même que les arbres fossiles observés par M. de Gardeil n'eussent que servi de moule pour le tripoli, & que leur substance végétale s'étant peu à peu détruite, eût été successivement remplacée par la substance même du tripoli. Tous ces doutes ne pouvoient se lever que par la description d'une autre carriere. M. Guettard a trouvé ce secours dans les observations que M. Grangier de la Vediere, Conseiller au Présidial de Riom, avoir faites dans celle de Menat, située à environ sept lieues de cette ville sur les bords d'un ruisseau qu'on nomme la mer, & qu'il a bien voulu lui communiquer.

Les carrieres de tripoli occupent les deux bords du ruisseau dont nous venons de parler. Il s'y en trouve de trois especes,

du rouge, du noir & du gris.

Le tripoli rouge occupe un espace d'environ cent pieds de longueur; il est par bancs inclinés de l'orient à l'occident d'environ 45 degrés: chaque banc a environ 18 pouces d'épais, & leur masse totale forme une épaisseur de 14 ou 15 pieds; ils ne sont séparés les uns des autres que par des nuances de couleur plus ou moins rouge, & le tout est

furmonté d'environ 12 pieds de terre, dont la surface est cultivée & porte du bled. Ce terrein participe à la couleur du tripoli, mais sa couleur est moins soncée. Au-dessus de l'endroit où commence le tripoli rouge, on en trouve d'une autre espece, qui ne disfere du premier que par sa couleur noire: les bancs de celui-ci sont d'espace en espace interrompus par des bancs d'une troisième espece de tripoli qui est gristre. Ces deux dernieres especes, sont comme la premiere, couvertes d'une épaisseur de 14 ou 15 pieds de terre qui en est sépacé par une bande de terre jaune de 4 à 5 pouces d'épaisseur.

Dans l'intérieur de ces bancs de tripoli noir, M. Grangier trouva une espece de marcassite ou pierre métallique, pesante, dure & brillante, qui mise au seu dans un creuset, donnoit une forte odeur de sousse, & laissoit après la déslagration une terre calcinée, mêlée de quelques particules attirables par l'aimant; il observa de même entre les seuillets qui composent les bancs, un sel assez piquant qui en couvroit la superficie, sur quelques autres une crystallisation en forme d'étoiles, &

fur d'autres enfin une espece de rouille jaunâtre.

Les carrieres qui sont à la rive iméridionale du ruisseau, sont beaucoup moins abondantes que celle de la rive septentionale; les bancs y sont inclinés de la même maniere, à l'exception cependant de quelques-uns qui se trouvent inclinés en sen sens précisément contraire, d'est-à-dire, d'occident en orient, quoiqu'assez exactement sous le même angle de 45 degrés. Les cailloux qu'on rencontre dans tout le terrein qui recouvre les carrieres, sont, comme ceux qu'on employe à bâtir dans les environs, feuilletés & remplis de paillettes brillantes: on n'y en trouve aucun oblong ni applati par les côtés.

Lorsqu'on creuse des sondemens dans le village de Menat, on trouve infailliblement du tripoli, ce qui oblige de jetter au sond de la fouille de gros quartiers de pierre pour donner de la solidité aux édifices. On ne se souvient point, au reste, qu'on ait jamais trouvé dans les carrieres de tripoli aucun

tronc ni aucun branchage d'arbres, ni qu'il foit arrivé aucun bouleversement de montagnes dans ce pays : on prétend feulement, & cela d'après une ancienne tradition, que ces carrieres ont été embrassées, & on en donne pour preuve la couleur des carrieres de tripoli noir; preuve bien équivoque, & qui, si elle prouvoit quelque chose, prouveroit au contraire que ces carrieres n'ont jamais soussert le seu, puisque M. Granger ayant exposé au seu des morceaux de tripoli noir, ils y ont perdu toute leur noirceur, & sont devenus absolument semblables au tripoli blanc.

Cette description ne ressemble pas, comme on voit, à celle de la carrière de tripoli observée en Bretagne par M. de Gardeil, dans laquelle les morceaux de tripoli conservent encore la forme des arbres qu'il croit avoir servi à le formes. On ne peut donc pas dire en général que cette matiere soit toujours produire par des arbres sossiles, puisque le tripoli de

Menat n'en présente pas même la moindre idée.

Cette différence, selon M. Guettard, se peut expliquer de deux manieres: premiérement, il peut arriver comme nous l'avons dit ci-dessus, que des arbres sossiles s'étant détruits peu à peu, la place qu'ils laissoient en se détruisant air été remplie par la matiere propre du tripoli, & lui ait donné par conséquent la même forme qu'ils avoient eux-mêmes. Il y a en second lieu des morceaux de tripoli bien propres, selon M. Guettard, à faire illusion sur ce point; les couches qui les composent sont quelquesois détournées de leut direction par des pyrites qui s'y trouvent rensermées, de maniere que ces pyrites étant ôtées, elles ont toute l'apparence des fibres ligneuses détournées par un nœud: mais si on examine soigneusement ce prétendu bois tripolisse, on n'y revoit ni les sibres longitudinales, ni les transversales qu'on observe dans le bois pourri, & même dans celui qui est pétrisé.

Mais quelle que soit la maniere dont a pu être formé le tripoli de M. de Gardeil, il est certain par ce que nous venons de rapporter, que cette formation n'est pas générale,

& qu'elle est due à quelque cause particuliere.

Une

Une recherche plus importante est celle de la nature de cette espéce de pierre nous avons vu combien ont varié sur cet article les sentimens des Naturaliss; mais pour écarter d'abord tout ce qui paroît s'éloigner trop de la Nature, nous réduirons avec M. Guettard la question à ces trois seuls objets: le tripoli doit-il être rangé avec les schites, avec les

glaifes ou avec les craies?

Il a de commun avec les craies d'être composé de molécules dures, sines & saciles à séparer; mais il en disser en ce que les craies se dissolvent aisément dans les acides, & que le tripoli n'en est aucunement attaqué. Il est bon de prévenir ici une objection, que l'on pourroit tirer d'une substance d'un blanc un peu terne, douce au toucher, & d'un grain asser sin, qu'on trouve dans les carrieres des environs de Paris, & que les ouvriers nomment aussi tripoli : celle-ci se dissout par les acides, & même avec des circonstances assez singulieres que rapporte M. Guettard; mais aussi cette substance bien examinée n'est-elle point un tripoli, c'est une craie d'un genre particulier, qui rentre par-là dans le caractere essentiel à toutes les autres.

L'analogie est plus grande entre le tripoli & les schites: il a de commun avec ces derniers l'inclinaison des bancs, presque la même dans les carrieres de l'une & de l'autre matiere, la facilité de se séparer par feuillets, la finesse des parties: ensin les tripolis noirs & bruns ne s'attachent pas plus à la langue que les schites de même couleur, tandis que les tripo-

lis & les schites rougeâtres s'y attachent.

Nonobstant toutes ces ressemblances entre les tripolis & les schites, M. Guettard ne croit point qu'on doive les tanger absolument parmi les schites, ou plutôt il croit les devoir placer entre les glaises & les schites, & en faire une espéce de classe intermédiaire. Comme les glaises ils sont indissolubles par les acides, comme elles ils se durcissent au seu, comme elles ils ont quelque douceur au toucher; en un mot ils paroissent en avoir les principaux caracteres, du moins leur ressemblent-ils beaucoup plus qu'aux pierres calcaires.

Hift. 1755.

On pourroit peut-être regarder l'inflammation que souffre le tripoli noir, après laquelle il devient blanc, comme une preuve que cette matiere doit son origine à des végétaux réduits en poussiere; mais cette preuve ne conclut rien. Il y a des pierres calcaires, imbues de matieres inflammables, qui s'enflamment au seu; personne ne s'est avisé de les regarder pour cela comme des débris de matieres végétales. Il en est de même, selon M. Guettard, du tripoli nois; il ne doit cette couleur qu'au bitume qui s'est inssinué entre ses seuillets, & il reprend se couleur naturelle dès que cette matiere étrangere lui a été ensevée par la déslagration.

Entre les pierres dont parle M. Grangier dans la description des carrieres de tripoli, il se trouve des pierres de volcan, du quartz, du granit, des pierres talqueus & du schier. Il a même joint aux échantillons qu'il en a envoyés, quelques morceaux d'une pierre qui se tire de la colline de Mirabel, à une demi-lieue de Riom; on la nomme pierre d'Eragne. La grande pesanteur & la grande dureté de cette pierre, jointes à la difficulté de la tailler, sont qu'on ne l'emploie guère que dans les sondemens, ou pour paver les chemins; les remparts de la ville de Riom en sont cependant bâtis. Elle est visiblement une lave, & ne disser de celle de Volvic, dont nous avons parlé en 1752\*, que parce qu'elle est criblée de trous beaucoup plus grands, & qu'elle ressemble plus à ces lavanges qu'on trouve en blocs détachés autour de la bouche des volcans.

\* Vcy: Hift.

Cette pierre donne lieu à M. Guettard de faire l'énumération de plusseurs autres morceaux de laves qui lui ont été envoyés des montagnes voisines du Puy en Velai, & qui prouvent que ces montagnes ont autrefois brûlé, & doivent augmenter la liste des volcans éteints que M. Guettard a découverts en France: la connoissance même de ces laves est d'autant plus intéressant que qu'elle indique très-naturellement d'où viennent certaines pierres ponces dures que roule la Loire, desquelles l'origine étoit absolument ignorée.

La premiere de ces laves, qui vient du village de Cour-

courere, n'offre rien de particulier : les habitans l'y nom-

ment tuf, & s'en servent à bâtir.

La feconde en differe en ce qu'elle a moins de trous; on y voit des points pétrifiés, brillans & argentés: on la tire des carrieres de Paravan, près de Saint-Julien de Chateuil; elle est affez pleine & assez dure pour qu'on en fasse des mortiers à huile.

La troisième, qu'on trouve au rocher de Cornille, qui tient à la ville du Puy, n'offre rien de rémarquable que la quantité de grains de verre noir qu'elle contient.

La quatrième, qui se tire de la haute montagne de Mezin, a cela de singulier, qu'on la trouve en tables larges, plates & épaisses, depuis un doigt jusqu'à quatre. On en emploie les plus grandes tables à couvrir les maisons, & les moins propres

à cet usage, servent à paver les chemins.

La derniere est du territoire de Ceissac, sur les stontieres du Velai & de l'Auvergne; elle n'est qu'un amas de petites pierres ponces de diverses couleurs, mélées avec un verre noir & des paillettes talqueuses d'un brun argenté. Elles confirment la vérité de ce qu'avoit avancé M. Guettard, que les pays abondans en schites, en quartz, en tales, en granits & en bitume, étoient plus ordinairement que d'autres des pays à volcans.

Les quartz dont M. Grangier a envoyé des échantillons, fe trouvent dans le chemin de Riom à Davagar, & aux environs de Pouzols; ils paroiffent avoir été roulés. Ceux des environs de Pouzols font en plus gros morceaux que les autres; il s'en trouve de deux pieds de diametre. M. Grangier en ayant fait casser quelques-uns, les a trouvés remplis dans leur intérieur de feuilles d'un véritable talc qui résiste au seu, & y devient même plus transparent.

Nous avons dit en 1752 \*, que les environs de Volvie \* Voy. Hist. étoient remplis de granits de différentes fortes: M. Grangier P. 3- en a trouvé à Menat qui seroient susceptibles d'un assez beau poli ; ils sont parsemés de paillettes talqueuses d'un gris blanc argenté. On trouve aussi dans le même canton des

Cij

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE pierres d'un gris blanc argenté, qui renferment des paillettes talqueuses & des grains semblables à ceux du granit dont nous venons de parler. Ces pierres ne pourroient-elles point être regardées comme un granit imparfait, & tenir ainsi le milieu entre le vrai granit & des pierres feuilletées qui se trouvent dans le même canton, qui ont les mêmes paillettes, mais dont les bancs sont inclinés d'environ 50 degrés, & que M. Guettard croit se rapprocher de la nature des schites? Combien de doûtes l'Histoire Naturelle ne laisse-t-elle pas encore à éclaircir! & peut-on raisonnablement espérer de les voir tous levés, même fur une seule matiere?

#### SUR L'ÉLECTRICITÉ.

p. 264.

Voy. les Mém. D IEN n'a peut-être dû paroître plus surprenant dans les In phénomenes de l'Electricité, que la distinction que feu M. du Fay se crut obligé d'introduire entre l'électricité. du verre & celle des substances résineuses, que la plupart des Physiciens qui ont depuis traité cette matiere ont totalement rejettée, & que M. le Roy entreprend aujourd'hui de faire, pour ainsi dire, renaître de ses cendres. Pour mieux éclaircir ce que nous avons à dire sur ce sujet, nous allons rappeller en peu de mots ce qui a jusqu'ici été fait sur cette matiere.

M. du Fay, travaillant en 1733 à diverses recherches sur l'Electricité, s'apperçut que nonobstant la loi que les expériences sembloient avoir indiquée, que deux corps électriques fe repouffoient mutuellement, il y avoit certains corps électriques qui étoient attirés par d'autres corps électriques : il ne fut pas long-tems à s'appercevoir que les corps qui avoient été électrifés par le tube de verre frotté, attiroient constamment ceux qui l'avoient été par un bâton de soufre, de cire d'Espagne, d'ambre, &c. pareillement frotté, & qu'au contraire les corps électrifés par le verre étoient toujours repoufsés par le verre devenu électrique, & que ceux qui avoient été électrisés par le soufre, la cire d'Espagne, &c. étoient aussi toujours repoussés par ces mêmes matieres.

Ce fut sur ce fait, qu'il ne crut pas pouvoir expliquer d'une autre maniere, que M. du Fay établit deux électricités de nature différente, dont il nomma l'une électricité virrée, & l'autre électricité résineuse. Ce n'étoit cependant pas que tous les corps qui pouvoient acquérir l'électricité vitrée fussent de la nature du verre, & que tous ceux qui étoient susceptibles de l'électricité résineuse sussent de la nature des résines : des corps affez semblables sont susceptibles de différentes électricités. La foie, par exemple, la toile & le papier ont par eux - mêmes l'électricité réfineuse, tandis que la laine, les plumes, le dos d'un chat vivant, acquierent par le frottement l'électricité vitrée. Ce qui distinguoit ces deux électricités aux yeux de M. du Fay, n'étoit que l'attraction & la répulsion des corps qui en étoient animés. L'électricité, qu'on ne favoit alors exciter qu'avec des tubes, étoit trop foible pour offrir d'autres phénomenes perceptibles, ou du moins sur lesquels on pût compter.

La maniere de faire les expériences de l'électricité s'étant perfectionnée, M. l'Abbé Nollet, qui suivit avec attention cette matiere après la mort de M. du Fay, pensa que pour expliquer tous les phénomenes connus, il n'étoit pas nécesfaire de supposer, comme l'avoit fait cet Académicien, deux électricités de nature différente, & qu'il suffisoit d'admettre dans l'électricité du verre une très grande supériorité de force fur celle que les corps réfineux peuvent acquérir par le frottement. En effet, il paroît assez naturel qu'une électricité beaucoup moindre qu'une autre, puisse être regardée comme nulle vis-à-vis de celle-ci; & dans cette hypothèse, les corps animés de l'électricité excitée par le frottement des corps résineux, ne seront point repoussés par les corps qui auront l'électricité du verre; leur atmosphere électrique sera trop petite pour être rencontrée par les rayons de matiere effluente, qui font, dans l'hypothèse de M. l'Abbé Nollet, plus rares que ceux de la matiere affluente, ou qui tend au corps; ils seront donc poussés par ces derniers, & paroîtront attirés par ce corps, comme s'ils n'étoient point électriques. Cette

22 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE explication, conforme aux principes adoptés par M. l'Abbé Nollet, lui parut sufficante, & le détermina à rejetter la différence des deux électricités comme absolument inutile.

De nouvelles vues ont porté M. le Roy à entreprendre de rétablir, pour ainsi dire, les deux électricités de M. du Fay, rejettées par M. l'Abbé Nollet & par tous les Physiciens qui

ont adopté les idées de cet Académicien.

Voy. Hift. 1753.

Nous avons dit en 1753 que M. Franklin avoit imaginé une nouvelle hypothèse pour l'explication des phénomenes électriques; il suppose que tous les corps sont également remplis de matiere électrique, qui, dans cet état, est en équilibre avec celle qui environne ces corps. Pour rompre cet équilibre, il ne faut, selon lui, que condenser dans ces corps la matiere électrique, ou l'y raréfier : dans le premier cas, elle tendra à en fortir, & les extrêmités du corps la lanceront sous la forme d'aigrettes lumineuses dont les rayons seront divergens; & dans le second, la matiere électrique qui environne le corps, tendra à y entrer, & y entrera effectivement par les extrêmités, mais elle n'y produira point d'aigrettes, elle n'y paroîtra que sous la forme d'une flamme moins vive & arrondie, que les Physiciens qui ont suivi M. Franklin nomment points lumineux. Ces points lumineux & les aigrettes sont, selon eux, le caractere distinctif des deux électricités. L'électricité par condensation, ou en plus, fait paroître aux extrêmités du corps qui en est animé, des aigrettes brillantes, & n'excite aux corps non électriques qu'on lui présente que des points lumineux : au contraire, l'électricité par raréfaction, ou en moins, n'excite que des points lumineux aux extrêmités du corps qui en est animé, & tire des aigrettes des corps non électriques qu'on lui présente.

Ces deux différentes formes que prend la lumiere qui paroît aux angles des corps électrifés, a paru à M. le Roy un moyen fi fûr d'en déterminer le caractere, qu'il n'a pas hésité à soumettre à cette regle les deux électricités introduites par M. du Fay; & voici ce que les expériences lui ont montré.

Si l'on prend un globe de verre & un de soufre, & qu'après

les avoir placés aux deux extrêmités d'un même conducteur, on les électrife en les frottant tous deux à la fois, tant que l'électricité sera égale dans les deux globes, le conducteur ne donnera aucun signe d'électricité. Si celle du globe de soufte devient moins sorte que celle du globe de verre, on verra des aigrettes au bout du conducteur qui regarde le premier, & les pointes de métal qu'on présentera au conducteur, auront à leur extrêmité des points lumineux. Si au contraire l'électricité du verre se trouve la plus soible, on verra vers le bout du conducteur qui regarde le globe de verre, des points ronds & lumineux, & les pointes qu'on présentera au conducteur, auront à leur extrêmité de belles aigrettes.

Cette expérience paroît à M. le Roy une preuve fans replique que l'électricité du globe de verre est une électricité en plus, puisqu'elle s'échappe du conducteur sous la forme d'aigrettes, & se jette dans les pointes de métal non électriques qu'on lui présente sous celle de points lumineux. & qu'au contraire l'électricité du globe de foufre est une électricité en moins, puisque ce globe absorbe celle du conducteur, & l'oblige d'attirer par son autre bout celle de l'air, qui y entre sous la forme de points lumineux, & de faire fortir sous la forme d'aigrettes celle que contenoient les pointes métalliques qu'on lui présente; d'où il suit que la distinction introduite par M. du Fay seroit fondée. Si l'on étend sur un des côtés d'un morceau de glace, une couche de cire d'Espagne ou de foufre, & qu'ensuite ayant frotté ce côté on en approche une pointe de métal, on verra sortir de cette derniere une belle aigrette. Si au contraire on frotte de la même maniere le côté de la glace demeuré découvert, & qu'on en approche la même pointe, on verra au bout de celle-ci un point lumineux; d'où M. le Roy conclut, suivant son hypothèse, que le côté de la glace couvert de foufre est électrifé en moins. puisqu'il tire la matiere électrique de la pointe, & que le côté de la glace qui n'est point couvert est électrisé en plus. puisque la matiere électrique qui y est condensée se précipite dans la pointe sous la forme d'un point lumineux.

Ces expériences, & plusieurs autres que M. le Roy a tentées sur cette matiere, concourent donc à établir que l'électricité du verre est une électricité en plus, c'est-à-dire, qu'en frottant le verre, on y condense la matiere électrique qui s'esforce ensuite d'en sortir pour passer dans les corps qu'on lui présente, desquels elle s'échappe sous la sorme d'aigrettes, & que cette même matiere tend à ensiler la route des pointes métalliques présentées au conducteur, où elle entre sous la forme de points ronds & lumineux.

Que l'électricité du foufre & des autres matieres réfineuses est au contraire une électricité en moins, c'est-à-dire, qu'en frottant le globe on lui enleve une partie de la matiere électrique qu'il contient, ce qui l'oblige à tirer avidement par le conducteur celle de l'air environnant qui y entre sous la forme de points lumineux, & même de tirer celle des pointes métalliques qu'on lui présente, & qui en sort sous

la forme d'aigrettes.

De ce principe, M. le Roy tire plusieurs conféquences; il pense, par exemple, qu'un corps qui seroit composé de parties de verre & de parties résineuses mêlées en dose convenable, ne pourroit acquérir aucune électricité, le verre remplaçant à tout moment la quantité de fluide que le foufre perdroit en s'électrifant, & celui-ci au contraire absorbant à chaque instant ce que le verre en recevroit de trop. Il en déduit encore la raison pour laquelle les métaux ne se peuvent électrifer par frottement; ils sont précisément dans le cas dont nous venons de parler. On fait qu'ils sont composés d'une terre vitrifiable qui tient probablement de la nature du verre & de phlogistique ; & cette explication paroît à M. le Roy d'autant plus naturelle, qu'elle s'étend jusqu'à un fait singulier rapporté par M. Watson. Ce savant Physicien a remarqué que les chaux métalliques ne peuvent être substituées à l'eau ou à la limaille dans l'expérience de Leyde; la raison en est bien simple dans l'hypothèse de M. le Roy: la calcination ayant enlevé aux métaux leur phlogistique, qui les empêchoit de pouvoir s'électriser par frottement, elle leur

leur a rendu cette propriété, & les a privés en même-tems de celle de pouvoir être électrifés par communication.

C'est encore de ce même principe que M. le Roy tire l'explication des phénomenes du tonnerre : les nuées orageuses sont, selon lui, souvent électrisées en moins, ou privées d'une grande partie de leur matiere électrique; d'où il suit qu'elles doivent tirer des étincelles des autres nuées qui en contiennent davantage, & ce seront les éclairs; que si elles s'approchent assez des corps terrestres pointus & élevés, comme les clochers, les mâts de navire, elles en tireront des aigrettes lumineuses. qui seront les feux Saint-Elme & ces lumieres apperçus à la pointe de quelques clochers; & qu'enfin une proximité plus grande, & peut-être d'autres circonstances, seroient dégénérer ces aigrettes en traits de feu, c'est-à-dire, tomber le tonnerre fur ces corps. Cette explication semble même confirmée par une observation de M. Bouguer. Cet Académicien rapporte que pendant son séjour sur les hautes montagnes du Pérou, il avoit vu plusieurs fois sortir du feu de ces montagnes à l'approche des nuées. Enfin M. le Roy remarque que le tonnerre, lorsqu'il tombe, est toujours accompagné d'une forte odeur de soufre; qu'il tonne beaucoup plus dans les endroits où ce minéral se trouve en abondance, & que le temps ordinaire des orages est celui où les grandes chaleurs peuvent élever jusqu'aux nuées des vapeurs sulfureuses, & les rendent par là propres à être électrifées en moins.

Quelque fortes que puissent paroître les raisons alléguées par M. le Roy en faveur des deux électricités, elles ne l'ont pas cependant été assez pour engager M. l'Abbé Nollet à s'y rendre: instruit par une longue suite d'expériences, il a cru devoir n'admettre qu'une seule électricité, ou, pour s'exprimer encore plus précisément, il pense que dans tout corps susceptible de l'électricité, vitrée ou résineuse, il s'établit toujours un double courant, l'un de matiere qui y entre, & l'autre de matiere qui en sort; que ces courans de matiere affuente & effuente ne sont pas toujours égaux entreux; qu'il y a même beaucoup d'apparence que dans les corps susceptibles

Hift. 1755.

V. les Mém. p.

de l'électricité résineuse, le courant de matiere effluente; ou qui en sort, est beaucoup plus soible que celui qui sort des corps susceptibles de l'électricité du verre. Tels sont les principes auxquels M. l'Abbé Nollet entreprend de ramener tous les saits que M. le Roy avoit apportés pour preuves de l'é-

lectricité en plus & en moins.

Il n'est premiérement pas vrai qu'un corps électrisé par du verre attire constamment ceux qui ont été électrisés par du sousre, ou par une autre matiere susceptible de l'électricité résineuse: dans plus de six cens expériences qu'en a faites M. l'Abbé Nollet, il s'en trouve au moins deux cens cinquante qui sont voir que l'électricité des résines & des gommes repousse souvent les corps qui sont animés de celle du verre, au lieu de les attirer, comme on croyoit qu'il artivoit toujours. Il est vrai que cet esset tient à des circonstances que M. l'Abbé Nollet n'a pû encore saisse jusqu'a présent; mais il est cependant bien sur qu'en employant les mêmes corps, &, autant qu'il l'a pû, la même saçon d'opérer, il a trouvé, comme nous venons de le dire, des résultats variables; ce qui ne seroit certainement pas artivé si ces résultats avoient été dùs à deux natures dissérentes d'électricité.

La différence des seux que sont paroître les corps électrisés par le verre & par les matieres résineuses, ne paroît pas à M. l'Abbé Nollet plus concluante en saveur des deux électricités. Ceux qui les adoptent prétendent que le frottement donnant au verre plus de matiere électrique qu'il n'en contient ordinairement, & en ôtant au contraire au soufre, celui-ci absorbe l'électricité des corps qu'on lui présente, & fait par conséquent paroître au bout de ces corps une aigrette brillante, tandis que ces mêmes corps recevant par leur pointe l'électricité surabondante du verre, n'y montrent qu'un point l'électricité surabondante du verre, n'y montrent qu'un point

lumineux arrondi & fans rayons.

Mais, pour que cette conclusion sût légitime, il faudroit, suivant ce que nous venons de dire, que la direction de ce courant qui produit les points lumineux, allat constamment du dehors au dedans du corps, & c'est ce qui n'arrive jamais.

Lorsque l'électricité est médiocre, & que le corps est extrêmement pointu, on ne peut guère discerner la direction du courant; mais si au contraire l'électricité est forte, que le corps foit gros & sa pointe mousse: toutes circonstances qui ne changent rien à la nature de l'électricité, on verra alors ces feux, non comme des points immobiles, mais comme des flammes qui s'élancent en avant avec un fouffle qui se fait fentir sur la peau, & qui pousse très-sensiblement la slamme

d'une petite bougie.

Si l'électricité du verre étoit, comme on le dit, causée par une surabondance de matiere électrique, & qu'au contraire celle du soufre & des résines fût dûe à ce que ces corps en sont comme épuisés, il devroit arriver qu'un corps composé de parties convenables de soufre & de verre ne pourroit s'électrifer l'un absorbant continuellement l'électricité de l'autre. C'étoit aussi précisément ce qu'avoit dit M. le Roy dans fon Mémoire; mais M. l'Abbé Nollet ayant composé un globe de parties égales de verre pilé & de soufre, ce globe s'est électrisé, moins bien à la vérité qu'un globe de soufre pur, mais affez pour faire voir que l'électricité n'étoit pas anéantie par ce mêlange.

Il ne fallut pas même beaucoup de réflexions à M. l'Abbé Nollet pour trouver la raison de cette diminution d'électricité : le verre en poudre, ou même seulement dépoli, ne s'électrise plus par frottement; la portion de verre pilé qui entroit dans la composition du globe devoit donc être regardée comme nulle, & ne faisoit que diminuer la quantité de soufre. qui seul pouvoir s'électriser; le globe ne devoit donc pas avoir

plus de force que s'il eût eu moitié moins de folidité.

Mais, pour remettre les choses dans le cas précis de l'expérience proposée, M. l'Abbé Nollet imagina de prendre un faisceau de plusieurs petits tuyaux de verre, de les envelopper d'un papier collé avec de la gomme, & ensuite, au moyen d'une pompe, de leur faire aspirer de la cire d'Espagne sondue. On voit bien que par ce moyen non-seulement la capacité des tuyaux, mais encore leurs interflices, se remplirent de

28 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE cire d'Espagne, & que le tout étant refroidi & dépouillé de son enveloppe, formoit un corps composé d'une matiere résineuse & de verre susceptible d'électricité, & qu'en frottant extérieurement cette espéce de cylindre, on frottoit autant de verre que de cire d'Espagne. L'un devoit donc détruire l'électricité de l'autre; ce su cependant ce qui n'arriva point: le bâton composé s'électrisa facilement & très-sensiblement. M. l'Abbé Nollet remarqua même que n'étant frotté que d'un côté, il s'électrisoit tout entier, preuve évidente que le mêlange du verre & de la cire d'Espagne n'empêchoit en aucune maniere ce corps d'acquérir ou de transmettre l'électricité.

Ce n'est pas cependant que l'hypothèse de M. l'Abbé Nollet soit absolument exempte de difficulté : quelle hypothèse a joui de ce privilége? & il ne se le dissimule pas à luimême; mais il pense qu'en admettant l'hypothèse des deux fortes d'électricités en plus & en moins, on se plonge inutilement dans un plus grand embarras. En effet, comment dans cette supposition concevoir que le même corps, le même bâton de cire d'Espagne, peut attirer ou repousser les corps électrifés par le verre, selon qu'il a été frotté un peu plus ou un peu moins fortement, comment il peut s'électrifer de façon à attirer par un bout ce qu'il repousse par l'autre, comment cette électricité en moins, qu'on croit propre aux résines, le devient au verre, dès qu'il est seulement dépoli, comment elle réside dans le même tube avec l'électricité vitrée ou en plus, si ce tube n'est dépoli que dans sa moitié? Et pour en venir au point lumineux, qu'on veut regarder comme le signe le moins équivoque de l'électricité résineuse ou en moins, comment concevra-t-on qu'il se change en une petite flamme alongée qui fait voir un mouvement progressif en avant, quand l'électricité est forte, & que le conducteur est terminé par une pointe mousse? comment enfin, l'électricité du verre produit-elle ce même effet, lorsque le conducteur est de quelque matiere moins susceptible d'être électrifée par communication, que le métal?

V. les Mém.

Toutes ces difficultés, qui ne se rencontrent point dans l'hypothèse des affluences & effluences simultanées, adoptée par M. l'Abbé Nollet, l'engagent d'autant plus à y persister, qu'il n'a jusqu'ici trouvé aucun fait qui ne pût s'y ramener très-naturellement. Ce doit être la vraie pierre de touche de toute hypothèse.

#### SUR LES

# ENCRINITES ET LES PIERRES ÉTOILÉES.

TL n'y a peut-être point de région où l'on ne trouve, I même sur les montagnes, une infinité de coquillages & de page 224. parties d'animaux marins, souvent étrangers, plus ou moins profondément ensevelis. Parmi ces corps fossiles, on juge bien qu'il s'en trouve plusieurs qui n'ont pas assez bien conservé leur figure, pour ne pas donner un grand exercice à la sagacité des Naturalistes. Ce ne seroit encore rien si ces corps se trouvoient entiers, mais il est facile de s'imaginer combien la difficulté de les reconnoître augmente, lorsque les parties d'un animal, souvent inconnu, ont été dispersées & semées comme an hafard.

C'est précisement ce qui est arrivé à l'égard des encrinites. des pierres étoilées, des trochites & des entroques : ces différentes espéces de corps fossiles étoient connues depuis longtems, mais sans qu'on eût pû savoir quelle étoit leur origine. Un animal marin, que M. Guettard a vu dans le Cabinet de Mde de Bois-Jourdain, & que cette dame a bien voulu lui permettre de faire dessiner, a levé tous les doutes qu'il pouvoit avoir sur cette matière, & lui a fait voir évidemment

ce qu'avoient été tous ces corps avant leur désunion.

Pour jetter quelque jour sur cette matiere, il est bon de

donner une idée de ces différens fossiles.

Les pierres étoilées, ou astéries, sont des corps plats à cinq rayons, sur le plat desquels on apperçoit deux lignes courbes se réunissant aux extrêmités, & qui par leur concours au centre forment une espéce d'étoile.

Plusieurs de ces astéries, mises les unes sur les autres, forment une colonne pentagone à laquelle on donne le nom d'astérie en colonne.

Les trochites différent des aftéries en ce qu'elles n'ont pas des pointes & qu'elles font circulaires : on observe sur leur plat des rayons partant du centre & allant à la circonsérence. Les colonnes composées de celles-ci sont cylindriques, & se nomment entroques.

Les trochites ainsi que les colonnes qui en sont composées, sont percées dans leur milieu d'un petit trou qui forme un canal dans l'axe de la colonne: on observe de petites dentelures

à la circonférence de toutes ces pierres.

Les encrinites sont des amas de petits corps de différentes figures, qui forment par leur réunion des lames longues & fillonnées en travers, dont l'assemblage a quelque ressemblance avec la sleur d'un lys. Quelquesois l'encrinite se trouve soutenue par une de ces colonnes sormées d'asséries ou de trochites dont nous venons de parler, & alors on la nomme encrinite à queue.

Tels sont l'état & la figure de ces différens corps qu'on tire du sein de la terre. On avoit bien soupçonné qu'ils pouvoient être des débris de quelque animal marin; mais cet animal n'avoit jamais été vu de personne, & sans l'heureux hasard qui l'a procuré à Mée de Bois-Jourdain, on seroit encore dans l'incertitude sur la nature de ces sossiles. Nous allons essayer de donner à la sois la description de cet animal,

& le rapport qu'il a avec nos fossiles.

Qu'on imagine une colonne pyramidale composée de pierres étoilées à cinq pans, mises les unes sur les autres, on aura une idée assez juste de ce qui compose le corps de cet animal qu'on a nommé palmier marin. Cette colonne a, d'espace en espace, des renstemens; les pierres étoilées y deviennent plus grandes: de chacun de ces renssemens partent cinq pattes égales entr'elles à chaque renssement, mais qui diminuent à mesure que l'endroit d'où elles sortent s'approche du haut de la colonne. Ces pattes sont composées de plus ou de moins de vertèbres, selon qu'elles ont plus ou moins de longueur,

& finissent par un crochet pointu. M. Guettard n'a pas cru pouvoir mieux comparer l'ensemble de cet animal qu'à l'herbe qu'on nomme prêle ou queue de cheval, qui offre des verticilles semblables & rangés de même par étages décroissans. La colonne est surmontée d'une espèce d'étoile composée de cinq pattes, mais beaucoup plus grandes que les premieres, & qui se subdivisent communément trois sois en deux branches. Ces pattes sont garnies en plusieurs endroits d'espéces de doigts crochus, & de mamelons qui peuvent concourir avec ces doigts à retenir la proie de l'animal, & peut être à la succer : car puisque les formica-leo se nourrissent bien par les cornes, pourquoi d'autres animaux ne pourroient-ils pas se nourrir par les pattes; espece de conjecture qui sembleroit d'autant mieux fondée, qu'on n'observe point de bouche au palmier marin de Mée de Bois-Jourdain, soit qu'il n'en ait point réellement, soit que la partie où elle devroit être y manque.

A la description que nous venons de faire de cet animal, on croiroit que nous avons fait celle d'une plante; mais ceux qui sont un peu au sait des productions de la mer, ne seront point étonnés de sa figure. On trouve dans le gente des étoiles de mer, des animaux encore plus éloignés de la figure ordinaire des animaux terrestres, & même des poissons.

Il n'est pas non plus difficile de voir que les pierres étoilées & les encrinites ont été produites par les débris de la charpente ofseuse de ce poisson, qui ont formé les cavirés où se sont étont depuis moulées ces pierres; & s'il s'y trouve quelques accidentelles qui ont pû altérer ces moules, ou les pierres mêmes qui s'y étoient formées, dans le tems qu'elles étoient encore molles. Il n'est pas même étonnant qu'on trouve un si grand nombre de ces pierres: un seul palmier marin contient près de vingt-six mille vertèbres, nombre d'articulations prodigieux, & qui doit donner à cet animal une grande souplesse, & une grande facilité d'exécuter tous les mouvemens nécessaires pour s'emparer de sa proie.

On ignore encore où avoit été pêché celui qui a été envoyé à M. de Bois-Jourdain; mais M. Guettard, en lisant ce Mémoire, apprit d'un des Membres de l'Académie, que M. Ellis, de la Société Royale de Londres, avoit recu un poisson du même genre, quoique différent à beaucoup d'égards de celui ci, & qui avoit été pêché dans les mers du Groenland à une très-grande profondeur, & il le rangeoit au nombre des étoiles de mer connues sous le nom de tête de méduse.

V. les Mém. page 318.

On juge bien qu'avec les lumieres que le palmier marin jette sur cette matiere, M. Guettard n'est plus en peine sur l'origine des pierres fossiles de même nature, qui ne différent de celles que nous avons décrites que par des variétés dans leur figure & dans leur groffeur; il est plus que probable qu'elles doivent leur origine à des animaux du même genre : mais quelque vraisemblable que soit cette conjecture, M. Guettard ne la donne que pour telle, n'ayant pas eu occasion de voir les animaux en question comme il a vu le palmier marin.

Quand il n'auroit pas été aussi réservé que l'est ordinairement un vrai Physicien sur le chapitre des conjectures, l'exemple de ceux qui avoient voulu deviner la nature de ces fossiles, avant que d'avoir vu à quel animal ils appartenoient, étoit bien capable de lui inspirer cette sage désiance; & nous avons cru que le Lecteur ne nous fauroit pas mauyais gré si aprés lui avoir présenté, d'après M. Guettard, ce qui étoit certain sur cette matiere, nous lui offrions encore, d'après le même, une légere idée de ce qui avoit été dit sur ce sujet par les Physiciens.

Agricola est probablement le premier qui ait donné quelques conjectures sur l'origine de ces corps; mais s'il a eu l'avantage d'en parler le premier, il n'a certainement pas eu celui de rencontrer la vraie hypothèse. Il prétend que les trochites fossiles sont une production de la terre, & qu'ils sont dûs au dépôt que l'eau fait dans les fentes du marbre veiné, & de celui qui est d'un blanc cendré. Il rapporte à la même origine les pierres judaïques, & la régularité des figures de

ces pierres lui paroît due à l'arrangement constant des particules de même figure, à peu près comme il atrive dans la crystallisation des sels. Un Minéralogiste est en quelque façon excusable de croire reconnoître en pareille occasion une

formation qui devoit lui être si familiere.

Ce fentiment, tout éloigné qu'il étoit de la vérité, fut universellement adopté par les Naturalistes, qui ne firent presque que se copier les uns & les autres, jusqu'à Lister qui avança, en 1682, que les entroques & les trochites étoient des parties de coraux brisées & séparées; sentiment qui eut à son tour un grand nombre de sectateurs, & qui même a été soutenu jusqu'à nos jours. En effet, bien des circonstances y sembloient savorables; les ramisfications de ces sossiles, cerrains tubercules qu'on y-observe, les stries, la fragilité & un grand nombre de caracteres qui leur sont communs avec l'espece de corail qu'on nomme corail articulé, devoient parotire alors autant de preuves incontestables de la vérité de ce sentiment, qui dans le fond approchoit plus de la vérité que celui d'Agricola.

Le premier qui ait véritablement connu la nature de ces corps est Luid, il les regarde comme des vertebres de poissons fur-tout d'étoiles de mer; & ce sentiment, auquel le palmiet marin donne la plus grande certitude, a été depuis adopté par les plus habiles Naturalistes; ce n'a pas été cependant sans essuyer des contradictions; car l'animal en question n'ayant pas encore été découvert, il restoit toujours quelque incertitude qui pouvoit donner lieu aux conjectures & aux objections.

Quoique Luid eût mis, comme nous venons de le voir, les Physiciens sur la véritable voie, quelques-uns cependant n'ont pas laissé de s'écarter de son sentiment: entre ces derniers, nous ne pouvons omettre Haremberg & M. Bettrand. Le premier veut que la mer renserme des plantes absolument pierreuses, & que le lys de pierre & l'encrinite soient de ce nombre. Les ramissications de ces corps, la propriété que ces prétendues plantes ont d'être attachées à des rochers, & de repousser quand on en casse quelque partie, l'avoit consismé

Hist. 1755. E

34 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE dans ce sentiment. On ignoroit encore alors, quoiqu'on fût bien près de l'apprendre, que ces propriétés qui sembloient

caractérifer des plantes, leur étoient communes avec les po-

lypes & les étoiles de mer.

Le sentiment de M. Bertrand est plus singulier; il prétend que dès la création même, l'Auteur de la Nature a sormé dans la terre des corps qui ressemblent aux animaux & aux plantes. Il n'a pas fair apparemment attention qu'on trouve souvent sur les coquilles sossiles, des vestiges du travail des autres animaux, qui les ont percées avant leur pétrification, pour se nourrir du posisson qui y étoit ensermé. Cette seule objection suffiroit pour renverser tout le système, quand il auroit des sondemens plus solides que la supposition purement gratuite sur laquelle il est établi.

On peut voir, par le courtexposé que nous venons de saire des sentimens qu'ont eus les Physiciens sur cette matiere, qu'à mesure qu'on a consulté l'observation, les conjectures sont devenues plus vraisemblables, & que l'inspection seule de l'animal même a pù les changer en certitude. C'est le sort ordinaire de toutes les questions physiques; on dispute tant qu'on ne fait qu'imaginer, l'observation seule peut lever les

doutes & conduire à la vérité.

# SUR LA ROTATION DES BOULETS DANS LES PIECES.

Voy. les Mém. P. 463. N est assez communément persuadé que les boulets reçoivent de l'impulsion de la poudre un mouvement de rotation qui, indépendamment du chemin qu'ils font en l'air, les oblige à tourner sur leur axe. Ce point a paru à M. le Marquis de Montalembert digne d'être examiné; & comme il n'est pas possible de voir ce qui se passe d'anc d'un canon au moment de son explosion, il a voulu rappeller cette recherche aux principes les plus connus de la Méchanique.

Une bille supposée parfaitement ronde & polie, posée sur un plan horizontal aussi parfaitement poli, & frappée d'un coup sec dans la direction de son diametre horizontal, glissera sur le plan sans prendre aucun mouvement de rora-

tion; mais si la bille éprouve un frottement ou une résissance au point où elle porte sur le plan, il est clair qu'elle avancera en tournant sur elle-même. C'est ce qui arrive essessivement

aux billes de billard.

Si au lieu de choquer la bille d'un coup sec on la pousse en traînant le billard, il arrivera alors que le contact du billard s'opposera au mouvement de rotation de la bille; mais comme cet instrument est ordinairement très-poli, le frottement de la bille contre fa tête fera moindre que celui qu'elle éprouve fur le drip & le mouvement de rotation aura lieu, quoique moins vivement que dans le cas où la bille reçoit un coup sec. Si au contraire l'extrêmité du billard étoit garnie de drap comme le tapis, la bille continuellement poussée éprouveroit une résistance égale de sa part & de celle du tapis, & avanceroit sans tourner sur son centre. M. de Montalembert s'en est assuré par l'expérience. Si on suppose que la bille continuellement poussée par le billard soit arrêtée par un poids posé sur le tapis, qui puisse céder à l'impulsion du billard, alors le billard, la bille & le poids ne feront plus qu'un corps continu, qui avancera sans que la bille retenue entre le billard & le corps puisse tourner en aucune façon.

Si au lieu de supposer la bille sphérique placée sur un plan, on l'imagine mise dans un cylindre creux, ouvert par les deux bouts, qu'elle soit soutenue de part & d'autre par deux paquets cylindriques de matiere compressible, que ces deux cylindres soient eux-mêmes pousses par deux autres cylindres durs & solides, animés de forces très-inégales, en sorte que l'un des deux puisse vaincre la résistance de l'autre, & saire sortir le tout du cylindre creux avec une grande vitesse, il arrivera nécessairement que dans le premier instant la presson de ce cylindre obligera les paquets cylindriques de matiere compressible à se mouler sur la bille, & à l'embrasser

Εij

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE étroitement, en forte qu'elle ne portera que très-peu; ou même point du tout, sur la concavité du cylindre, & le tout sera chassé en avant sans que la bille ait la liberté de tourner sur son centre. Appliquons maintenant tout ceci à ce qui se passe dans une piece de canon que kon tire.

Le boulet peut être considéré comme la bille dont nous venons de parler; les deux corps compressibles sont les deux valets qui sont placés, l'un entre la poudre & le boulet, & l'autre par-dessus le boulet. Le corps animé par la grande force, est la poudre enstammée, & la résistance de l'air représente l'autre corps. Les choses étant aussi parsaitement semblables, les mêmes effets doivent avoir lieu; la poudre enstammée commencera certainement par comprimer & mouler, pour ainsi dire, les deux valets sus le boulet, & celui-ci sera par ce moyen soutenu de maniere qu'il ne touchera que peu ou point à la piece, & c'est dans cet état, qui certainement ne lui permettra pas de pirouetter, qu'il sera chassé hors du canon.

On objectera peut-être que le bruit que font certains boulets en l'air, semble prouver qu'ils y tournent sur leur centre; mais ce tournoiement, quand il existe, est dû à une cause qui n'a point échappé à M. de Montalembert. Il arrive quelquesois qu'un valet, ou chassé, ou comprimé inégalement, sait prendre au boulet une direction dissérente de celle de l'ame: alors il est comme impossible qu'il ne touche en fortant à la bouche du canon, & ce sera la cause de l'aiguillement ou espece de rainure que le boulet cause à certaines pieces, & du mouvement de rotation qu'auront certains boulets; mais ce mouvement, comme on voir, sera purement accidentel, & n'aura point été imprimé nécessairement au boulet dans l'ame de la piéce.



### OBSERVATIONS

### PHYSIQUE GĖNĖRALE.

E 10 Septembre 1755, vers les cinq heures du foir, M. l'Abbé Nollet étant fur le chemin de Fontainebleau, près de l'Abbaye de la Saussaye, par un vent de nord assez froid, le soleil lui parut assez pâle au travers de quelques nuages légers & d'un brouillard fort élevé qui regnoit depuis le couchant jusqu'au zénit & au delà. A environ 30 degrés de distance du zénit étoit une espece d'arc-en-ciel à peu près de 120 degrés d'étendue, dont la convexité regardoit le soleil, & qui paroissoit le tiers d'un cercle dont le zénit auroit été le centre. Cet arc avoit toutes les couleurs de l'iris : sa partie convexe étoit rouge, & le bleu se trouvoit à la partie concave. Cet arc s'effaça peu à peu & disparut entiérement dans l'espace d'un quatt-d'heure; alors M. l'Abbé Nollet commença à voir à droite & à gauche du foleil dans des nuages blancs, deux taches plus longues que larges, à égale distance de l'astre, tellement qu'elles sembloient être deux petites portions d'un cercle dont il eût occupé le centre. & dont le diametre auroit été environ de 40 degrés. Ces taches n'avoient chacune que deux couleurs, du rouge dans la partie tournée vers le foleil, & du jaune dans celle qui lui étoit opposée : celle de la droite disparut la premiere, parce que le ciel devint plus net en cet endroit ; l'autre subsista encore plus d'une demi-heure, cette partie du ciel étant toujours demeurée garnie de nuages blancs. Tout ceci rentre assez naturellement dans l'idée proposée par M. de Mairan en 1721\*, que tous les parhélies, quoique souvent trèsdifférens en apparence, & même l'arc-en-ciel, ne sont au 1721, p. 8, fond que le même phénomene, varié seulement par des circonstances locales qui en font manquer ou disparoître plus on moins de parties.

\* Voyez Hift.

M. Morand a fait part à l'Académie du phénomene suivant, arrivé au village de la Bonne-vallée près de Ventimille.

Une femme de ce village, âgée d'environ trente-sept ans, revenoit avec quatre de ses compagnes de la forêt de Montenere, toutes chargées d'un sagot de seuilles qu'elles venoient d'y ramasser. Aussi-tôt qu'elles surent arrivées à un endroit qu'on nomme Gargan, celle dont nous parlons, qui se trouvoit alors précédée de deux de ses compagnes & suivie de deux autres, sit un cri assez fort & tomba le visage contre terre, sans que les plus proches d'elles eussent pur remarquer autre chose qu'un peu de poussiere qui s'éleva autour d'elle, & un certain mouvement de quelques petites pierres. Elles coururent à l'instant à son secours, mais elles la trouverent morte, ses habits & jusqu'à ses souliers comme coupés ou déchirés par bandes, & jettés à cinq ou six pieds autour de son cotps, en sorte qu'elles surent obligées de l'envelopper dans un drap pour la porter au village.

A l'inspection du cadavre on trouva les yeux sermés & livides, une blessure à la partie gauche de l'os frontal, qui mettoit le péricrâne à découvert, & plusieurs égratignures superficielles au visage, qui toutes étoient en ligne droite.

La région lombaire étoit livide, & on y observa une blessure avec fracture de l'os sacrum : il y avoit à quelque distance de celle-ci une autre blessure, & toutes deux étoient aussi en ligne droite, & très prosondes.

On voyoit à l'aîne gauche une blessure qui déchiroit les tégumens & pénétroit jusqu'au péritoine; la région épigastrique & hypogastrique avoit une couleur livide qui s'étendoit jusqu'à la ligne blanche; les tégumens & les muscles du côté droit de l'abdomen étoient détruits & avoient donné passage aux intestins; l'os pubis étoit découvert & fracturé; la petre des chairs s'étendoit jusqu'à la hanche, d'où la tête du semur avoit été chassée & mise hors de la cuisse où elle est articulée; les muscles de la fesse & de la cuisse étoient emportés en grande partie, & ce qui est le plus singulier,

c'est que malgré cette déperdition de substance charnue, qui pouvoit bien aller à six livres, on ne trouva dans le lieu où l'accident arriva, ni une seule goutte de sang, ni le plus

petit morceau de chair.

Il y a grande apparence que cette pauvre femme fut tuée par l'éruption d'une vapeur souterraine qui partit de l'endroit où elle se trouvoit : ce sentiment est même d'autant plus vraisemblable, que dans le sommet de la montagne de Montenere il y a deux trous desquels on voit sortit de temps en temps de la fumée, & qu'au pied de la montagne on observe une sontaine sulfureuse. Il est donc plus que probable qu'une exhalaison vivement poussée par le seu qui brûle sous la montagne, se sera fait jours à travers le terrein, & aura causé la mort de cette semme & tout le ravage qu'on a observé sur son cadavre. Peut-être les éruptions de cette exhalaison sont été jusqu'ici ignorées que parce que personne ne s'étoit trouvé à portée d'en éprouver l'esset.

M. le Marquis de la Galissonniere a fait voir à l'Académie des morceaux d'une espece de granit trouvé près de Montaigu, & qui est susceptible du plus beau poli. Il est étonnant de voir combien cette espece de pierre, que l'on croyoit propre à la haute Egypte, est commune dans le Royaume.

M. de la Nux, Correspondant de l'Académie à l'isse de Bourbon, a mandé à M. Reaumur qu'on s'y servoir du tabac verd, ou même en carotte, comme d'un préservatif contre les charansons: ces animaux, qui en sont apparemment friands, y viennent de toutes parts, & meurent dès qu'ils en ont mangé. Il lui marque par la même lettre, qu'il y a observé un poisson qui sait filer une espece de soie dans laquelle il s'enferme avec ses œuss. On connoissoit déja des coquillages qui filoient de la soie, mais ces animaux ne l'emploient pas au même usage; & on ne connoissoit aucun poisson qui en silât, & qui, comme bien des insectes terrestres,

o HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE s'enfermât dans une coque avec les œuis. Ceux qui veulent retrouver dans le fein des mers des animaux analogues à ceux qui vivent fur terre, trouveront ici un nouveau sujet de ressemblance.

Voy. les Mém. p. 469. Page 496.

Ous renvoyons entiérement aux Mémoires, Les Observations météorologiques faites à l'Observatoire royal, en 1755;

Et les Oblervations botanico - météorologiques faites à Denainvilliers près Pluviers, en 1754, par M. du Hamel.

CETTE année parut le cinquiéme Volume des Leçons de Physique expérimentale de M. l'Abbé Nollet.
Ce Volume contient les xv, xvi & xvii eleçons, & presque toute la théorie de la lumiere, tant directe que rompue ou réfléchie.

La premiere question qui se présente dans cette recherche est l'examen de la nature de la lumiere, & de la maniere dont elle agit sur notre organe. Tous les Physiciens conviennent affez entr'eux, que la matiere de la lumiere & celle du feu sont absolument la même. En effet, le seu éclaire presque toujours, & les rayons du soleil réunis produisent une chaleur qui peut être poussée beaucoup au delà de celle du feu ordinaire.

Mais comment le corps lumineux communique t-il son impression à l'organe qui en est éloigné? C'est ici que les Physiciens commencent à n'être plus si parsaitement d'accord; les uns soutiennent que la propagation de la lumiere se fait par des parties lancées par le corps lumineux, & qui traversent successivement, quoiqu'avec une rapidité incroyable, l'espace qui se trouve entre ce corps & l'organe qui en reçoit l'impression: c'est l'organie du en reçoit les autres croient avec Descartes, que la lumiere se communique du corps lumineux à l'œil par des siles de globules durs & rigoureusement contigus, qui transmettent en un instan

instant au dernier globule de la file qui touche l'œil le mouvement que le premier qui touche le corps lumineux a recu de lui. M. l'Abbé Nollet adopte cette derniere hypothèse; mais au lieu que Descartes faisoit ses globules durs & absolument contigus, il les fait compressibles, élastiques, & d'une contiguité moins rigoureuse : avec ces changemens, il croit cette maniere d'expliquer les propriétés de la lumiere, non pas à la vérité sans difficulté (on en trouvera toujours de grandes quand on youdra remonter aux premiers principes de la Nature), mais sujette à des objections moins fortes que celles qu'on peut opposer au système du vuide & de l'émis-

sion des parties lumineuses.

Quelle que puisse être la nature de la lumiere, qu'il est peut-être moins important d'examiner que ses effets, l'expérience nous a appris que les rayons peuvent venir à nous de trois manieres différentes : quand ils y viennent directement & en suivant une ligne droite, la Science qui considere ces rayons directs se nomme Optique proprement dite; car on comprend aussi quelquefois sous le nom d'Optique générale tout ce qui concerne la vision. Si les rayons de lumiere rencontrent des corps polis qui leur foient impénétrables, ils se réfléchissent, & la partie de l'Optique qui les examine en cet état, se nomme Catoptrique. Enfin, si les rayons de lumiere traversent des milieux qui, quoique diaphanes, soient de densités différentes, ils subiffent dans ce passage une inflexion que l'on nomme réfraction, & l'examen de cette propriété de la lumiere & des effets qu'elle produit, est du ressort de la Dioperique. M. l'Abbé Nollet examine séparément ces trois objets.

Chaque point d'un corps lumineux ou éclairé lance, pour ainsi dire, de tous côtés une infinité de rayons qui forment une sphere dont il est le centre ; d'où il suit que ces rayons vont toujours en s'écartant, & que cet écartement, qu'on . nomme divergence, diminue la force ou l'intensité de la lumiere dans la même raison que cet écartement de rayons, c'est-à-dire, dans la raison des carrés de la distance.

Hift. 1755.

La partie de ces rayons ainsi divergens qui est reçue par la prunelle de l'œil, se réunit par l'effet des humeurs de cet organe en un seul point au sond de l'œil: ce saisceau de rayons ainsi rassemblés se nomme pinceau optique, parce que chaque pinceau peint au sond de l'œil la sigure & la couleur du point qui l'a envoyé, & le rayon du milieu qui sousseu le moindre détout, se nomme l'axe optique du pinceau.

C'est par le moyen de ces pinceaux opriques que nous jugeons de la grandeur & de la disance des objets; mais pour cela, il faut que l'une des deux soit donnée: on juge, par exemple, de la distance d'une maison, d'un moulin, en les voyant, parce qu'on sait quelle est la grandeur ordinaire de ces objets, & que par un jugement que l'ame fait sans qu'on s'en apperçoive, on compare cette grandeur connue avec l'angle que l'image occupe au sond de l'œil; mais s'il s'agissoit de juger de la distance d'un objet inconnu, on seroit certainement embarrassé. Ceux qui ont voyagé sur les rives de la Loire, où les plus petites cabanes sont bâties de pierres blanches, & couvertes d'ardoise, peuvent se rappeller qu'ils ont fouvent été trompés en prenant une maison de paysan trèsproche pour un château qu'ils jugeoient très-cloigné.

La figure des objets ne nous est guère plus sidélement transmile par les pinceaux optiques que leur grandeur : il n'est personne qui ne sache qu'une longue galerie, une avenue, u une piéce d'eau, nous parossent toujours plus étroites par leur extrêmité éloignée que par celle où est placé le spectateur, quoique leurs côtés soient exactement paralleles.

Une autre fource d'illusion naît du plus ou moins d'objets intermédiaires, qui nous font juger l'objet que nous voyons au-delà, plus éloigné que nous ne ferions s'il n'y avoit rien entre deux. C'est peut-ètre en partie pour cette raison que la Lune à l'horizon nous paroît beaucoup plus grande que lorsqu'elle approche du zénith, quoiqu'elle foit plus éloignée de nous à l'horizon d'environ 1500 lieues que quand nous la voyons proche du zénith.

L'obliquité suivant laquelle un objet éloigné s'offre à nos

yeux, en diminue encore nécessairement l'apparence, & nous le fait juger plus petit, ou, si la grandeur nous en

est connue, plus éloigné.

Plus un objet est éloigné, moins il paroît distinct & lumineux, non-seulement par l'écartement ou divergence des rayons dont nous avons parlé, mais encore parce qu'une grande partie de ceux qu'il envoie à l'œil est interceptée par l'air ou par les vapeurs que ces rayons ont à traverser. C'est sur ce principe qu'est sondée la théorie de ce que les l'eintres nomment clair-obscur, qui enseigne à dégrader l'intensité des couleurs à mesure que les objets doivent paroître s'éloigner du devant du tableau, & à les représenter moins terminés, ou, pour employer les termes de l'art, moins pronocés que ceux qui doivent paroître plus proches.

De ce que nous venons de dire, il fuit encore que lorsquo parviendra à faire faire des angles égaux à des surfaces très-différentes en grandeur, on pourra avoir des tableaux qui, vûs de front, ne représenteront qu'un amas confus de couleurs, & regardés d'un point donné, représenteront très-distinctement un objet; l'art même peut aller jusqu'à leur en faire représenter plusieurs. On peut voir un de ces tableaux dans le clostre des Minimes de la Place Royale.

Tant que la lumiere ne trouve point d'obstacle, elle se communique directement; on ignore le terme de cette communication. Les étoiles, qui sont placées à des dissances immenses de notre œil, ne laissent pas de lui faire sentir trèsvivement leur lumiere; mais dès qu'elle rencontre un corps impénétrable pour elle, elle se résléchit; & soit que la surface du corps résléchissant soit plane ou courbe, elle fait toujours l'angle du rayon résléchi avec cette surface, égal à celui qui saisoit le rayon incident avec elle.

A la premiere inspection, tout ceci ne présente aucune difficulté; mais en y réstéchissant un peu, on y en trouve bientôt: en esset, les parties de la lumiere sont d'une si prodigicuse ténuité, que le corps le mieux poli est peut être à leur égatd plus raboteux & plus sillonné que ne l'est pour nous une pièce

de terre prête à semer. Comment donc se peut opérer cette régularité de réflexion si constante ? Aussi M. l'Abbé Nollet ne l'attribue-t-il pas aux parties mêmes qui composent les corps réfléchissans, mais aux parties de la matiere lumineuse qui en occupent les interstices. Tous les Physiciens savent que les corps les plus denses ont peut-être plus de vuide que de plein : c'est dans ces vuides que peuvent être logés, & comme encadrés, une infinité d'atomes de lumiere qui, par la régularité de leur figure, sont bien plus propres à renvoyer les rayons de lumiere dans une direction constante, que la matiere propre du corps, moins solide, moins réguliérement consomée, & moins propre à prendre cette espéce de vibration nécessaire, selon M. l'Abbé Nollet, pour la transmission de la lumiere.

Puisque dans la réflexion les rayons doivent faire, avec la surface réfléchissante, des angles égaux à ceux du rayon incident, il est clair que suivant la courbure qu'on donnera à cette surface, on pourra rendre les rayons convergens ou divergens à volonté, & que par conséquent l'œil jugeant toujours du lieu & de la grandeur de l'objet par l'angle & par la direction du rayon qui lui en transmet l'image, on pourra, au moyen des miroirs, augmenter ou diminuer les objets, désigurer une image réguliérement tracée, & au contraire construire une image très-désigurée, qui, vue dans un miroir d'une certaine forme, paroîtra réguliere. C'est sur ce principe que sont sondées la théorie des miroirs cylindriques, coniques, &c. & une insinité d'inventions de Catoptrique, qui paroissent au premier coup-d'œil tenir du prestige.

Par la même raison, & en donnant à la surface réstéchissante une courbure sphérique, on rassemblera dans un point les rayons qui viennent parallelement du soleil, & ces rayons réunis deviendront capables de brûler les matieres combustibles, & de fondre ou même de vitrisser celles qui en seront susceptibles; on peut même, au moyen de deux misoirs de cette espéce, réunir au soyer de l'un les rayons qu'un charbon allumé, placé au soyer de l'autre, lance sur sa surface, & ces

rayons réunis auront affez de force pour allumer des matieres combustibles. Enfin on peut opérer bien plus puissamment le même effer, en faisant coincider sur un même point les images du soleil renvoyées par un grand nombre de miroirs plans, & c'est-là, pour le dire en passant, le fameux miroir d'Archimede, renouvellé de nos jours par M. de Buffon.

Non-seulement la lumiere est réstéchie lorsqu'elle trouve en son chemin des corps qu'elle ne peut pénétrer, mais lorsqu'elle rencontre obliquement des milieux même transparens, qu'elle pénetre seulement avec moins de facilité que ceux dans lesquels elle se mouvoit auparavant, elle se détourne de sa route, les rayons souffrent une inflexion à la surface du nouveau milieu, & c'est cette inslexion, qui les rompt en quelque sorte, qu'on nomme réstration.

Les loix de cette réfraction sont connues, & M. l'Abbé Nollet fait voir par plusieurs expériences, qu'il y a un rapport constant entre l'angle que fair le rayon incident avec la surface du nouveau milieu, & celui de l'insexion que sousse le rayon en y entrant; mais l'on n'est pas aussi - bien d'accord.

fur la cause de cette réfraction.

Descartes voyant qu'une balle de mousquet se rompoit en entrant dans l'eau en s'approchant de la perpendiculaire, & fachant que ce changement de direction venoit de ce qu'elle éprouvoit plus de résistance dans l'eau que dans l'air, conclut de ce que la lumiere se rompoit en sens contraire, qu'elle y rencontroit moins de résistance; mais cette explication; toute ingénieuse qu'elle est, ne peut se soutenir: car en ce cas il saudroit qu'entre les corps diaphanes, ceux qui offrent à la lumiere moins de pores, c'est-à-dire, qui sont spécifiquement plus pesans, causassent aux rayons un moindre détour; c'est ce qui n'arrive point, & un grand nombre d'expériences a fait voir que la réstaction ne tenoit en aucune maniere à la plus grande ou à la moindre dessité des corps.

Les sestateurs de Newton attribuent au contraire la réfraction au pouvoir attractif des corps, & comme l'attraction s'exerce bien plus sortement lorsque les corps sont très-proches que lorsqu'ils sont à quelque distance, ce n'est qu'aux environs du contact qu'elle se fait sentir au rayon de lumiere, & lui occasionne une légere courbure qui en change la direction. Quoique cette derniere explication puisse se foutenir dans le détail, elle est cependant au sond exposée presqu'aux mêmes objections que celle de Descartes. En esset, l'attraction s'exerçant toujours en raison des masses, il devroit toujours arriver que plus un corps diaphane seroit spécifiquement pesant, plus aussi il occasionneroit une grande réstraction à la lumiere: or il est très-certain que les huiles, par exemple, bien plus légeres que l'eau, causent à la lumiere une plus grande réstraction que cette derniere; objection de laquelle les Newtoniens ne se tirent qu'avec des suppositions forcées & absolument gratuites.

Ni l'une ni l'autre de ces opinions n'est adoptée par M. l'Abbé Nollet; mais en suivant toujours sa même hypothese, il attribue la réfraction aux files de particules lumineuses logées dans les pores des différens corps diaphanes, & qui sont obligées de se prêter en partie à la direction de ces pores, en partie à celle du monyement qui leur est

imprimé par les rayons extérieurs.

Puisque la réfraction change la direction des rayons de lumiere, il est clair qu'on peut, en donnant différentes figures aux corps transparens, faire prendre aux rayons telles directions qu'on veut, les rendre convergens, divergens, & en faire tomber un grand nombre sur un même point, où ils brûletont, rassembler des morceaux détachés d'une même figure pour en faire un tout; en un mot, de ce principe dérive une infinité d'opérations singulieres, que M. l'Abbé Nollet met sous les yeux par des expériences ingénieuses.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les différentes directions des rayons de lumiere; M. l'Abbé Nollet va plus loin, dans la xv11° Leçon il enseigne, d'après Newton, à les décomposer. Cet illustre Physicien a fait voir qu'un rayon de lumiere émané du soleil étoit un assemblage de sept espéces de rayons, dont les uns se rompoient plus que les autres en passant d'un milieu dans un autre de densité dissérente; que chacun de ces rayons avoit une couleur particuliere, qu'on ne pouvoit lui faire perdre, que l'assemblage de tous ces rayons fait le blanc, & leur absence totale le noir; & qu'on peut, au moyen d'un ou de plusieurs prismes, faire voir ces rayons séparés l'un de l'autre; d'où il suit qu'on ne peut, par le moyen de la réstaction, porter fort loin le pouvoir amplissant des lunettes d'approche. On tire encore de cette séparation des rayons une explication très naturelle de la formation de l'iris ou arc-en-ciel. Ce sont toutes ces dissérentes propriétés de la lumiere que M. l'Abbé Nollet rend sensibles, par les expériences curieuses qui composent le premier article de cette Lecon.

La lumiere peut être non - seulement considérée en ellemême, mais encore dans les objets qu'elle éclaire & qu'elle colore: nous disons qu'elle colore, car il est bien démontré, par l'expérience, que les corps colorés sont comme des espéces de cribles, qui renvoyent certains rayons & absorbent presque tous les autres, & que des liqueurs souvent très-limpides produisent, étant mêlées les unes avec les autres, des couleurs très-décidées; en un mot, que les couleurs des objets n'existent nullement dans ces objets, mais qu'elles ont pour seule & unique source celles qui existent inaltérablement dans les rayons de lumiere: paradoxe étonnant pour le commun des hommes, mais qu'en sera certainement pas un pour les véritables Philosophes.

Nous avons encore peut-être abusé des termes en disant que les couleurs existoient dans les rayons du soleil; ces rayons n'ont que le pouvoir de les exciter dans l'ame par le moyen du mouvement qu'ils communiquent à l'organe de la vûe; c'est ce mouvement & la peinture des objets tracée au sond de l'œil, qui sont la véritable vision. Elle peut être ou naturelle, c'est-à-dire, telle qu'elle se fait avec les yeux seuls es sans l'aide d'aucun instrument, ou artificielle, c'est-à-dire, telle qu'elle se fait de successeres, lunettes, loupes, thélescopes, microscopes, &c.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE On sent aisément que la premiere dépend absolument de la structure de l'organe, & c'est aussi à le décrire & à donner les movens que l'art a trouvés pour l'imiter, que M. l'Abbé Nollet emploie un article entier de cette Lecon, dans lequel il fait voir non-seulement la structure de l'œil de l'homme, mais encore celle de l'œil de différens animaux, & la maniere dont les rayons s'y rompent & y peignent les obiets : delà il passe à l'histoire & à la description des différens moyens que l'art fournit pour aider & pour perfectionner la vision naturelle, comme les lunettes convexes ou concaves, les lunettes d'approche, les thélescopes de réflexion, les microscopes simples & composés, les microscopes solaires, la chambre noire, la lanterne magique, &c. & à la maniere de faire usage de ces instrumens. C'est par ce dernier article, qu'on peut appeller le vrai trésor de l'Optique, que M. l'Abbé Nollet termine ce Volume. Tout y est appuyé sur l'expérience, non qu'il blâme la méthode si généralement employée de traiter cette Science par des raisonnemens géométriques ; il exhorte même en plus d'un endroit son Lecteur à v recourir; mais il a cru la sienne à la portée d'un plus grand nombre de personnes, & il a voulu conserver toujours le même gente de preuves qu'il avoit employé dans les Volumes précédens. Il a par-tout l'art d'intéresser son Lecteur par un grand nombre d'applications de ses principes aux effets naturels les plus curieux, & il n'a rien négligé pour procurer à cet ouvrage le grand avantage de joindre l'utile



à l'agréable.

ANATOMIE.

#### 

### ANATOMIE.

# OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

I.

M. DE LA FAYE, de l'Académie Royale de Chirurgie, a ayant les deux yeux dans une feule cavité orbitaire horizontalement oblongue : le droit étoit organisé comme dans l'étar naturel, & le gauche ne formoit qu'une bourse membraneuse contenant des humeurs fluides, sans crystallin ni uyée.

Entre ces deux yeux sortoit de l'extrêmité du front une partie sort semblable à une petite trompe d'éléphant formant à son extrêmité un boutoir lisse & plus blanc que le reste.

Cette trompe étoit percée dans son milieu, & porroit quelques poils assez longs sur la peau qui la recouvroit; elle paroissoit attachée à une appendice osseus partant de l'os coronal & terminée en pointe.

La mâchoire inférieure étoit enfoncée, & la partie de l'os maxillaire, qui foutient ordinairement les dents, étoit recouverte d'une peau affez épaiffe qui faifoit en avant une faillie confidérable dans le dedans de la gueule, & derriere une éminence étoit un autre bourelet épais qui foutenoit une dent impaire au milieu de deux dents incifives: l'animal avoit pour tout le reste du corps la conformation naturelle.

Cette espece de trompe à la racine du front n'est pas dans le cochon aussi rare qu'on pourroit se l'imaginer: en 1718, M. le Cardinal de Polignac en sit voir un de cette espece, & M. de Reaumur en conserve pluseurs dans son cabinet.

I I

Voici encore un autre monfire de la même espece, que M. Morand a reçu de M. Biet, qui le lui a envoyé de Saint-Hist. 1755. G 70 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE Pierre dans la Martinique, & dans lequel on a remarqué les

singularités suivantes.

Les extrêmités postérieures étoient bien conformeés; mais entre le sternum & les côtes du côté droit, on voyoit sortir le bout d'un tronc qui donnoit naissance à deux autres extrêmités surnuméraires saites comme celle d'un cerf, & couvertes d'un poil dissérent de celui d'un cochon.

Un peu au-dessus de cette partie, on en voyoit une autre assez semblable à une main humaine, avec cette dissérence que les doigts étoient presqu'entièrement recouverts d'une peau commune, qu'il y en avoit trois presqu'égaux en longueur dans le milieu de la main, & un petit à chaque côté.

Cet animal a vécu une demi-heure après sa naissance, & étoit accompagné de quatre autres naturellement conformés.

Le même M. Morand a reçu de M. Boirie, Chirurgien au Cap-françois, la relation suivante & la piece anatomique qui

en fait le sujet, qu'il a fait voir à l'Académie.

Le 13 Mai 1753, naquit un enfant mâle mulâtre; la fage-femme observa que cet ensant n'avoit point d'anus; elle sit appeller M. Boirie pour en faire la visite: il trouva qu'en esser il ne paroissoit aucune ouverture à l'endroit où auroit dû être l'anus, & que l'ensant rendoit par la verge une partie de cette matiere noirâtre qui se trouve dans l'intestin des ensans nouveaux-nés, & qu'on nomme meconium; ce qui lui sit juger que l'ensant ne pourroit pas vivre long-temps, & en esser il mourut le douzième jour.

A l'ouverture du cadavre, M. Boirie trouva que l'extrêmité du rectum s'ouvroit dans le col de la vessie, & que l'ouverture en devoit être fort petite & n'avoit laissé passer que le plus liquide des matieres, puisqu'il s'en étoit ramassé dans le rectum assez pour dilater cet intessin trois sois au-delà de la capacité naturelle. Cette conformation singuliere avoit, conformément au pronostic de M. Boirie, causé la mort de l'ensant, dont le cadavre parut pour tout le reste conformé

à l'ordinaire.

CETTE année le Pere Bertier, de l'Oratoire, Correspondant de l'Académie, lui dédia un ouvrage intitulé,

Physique des corps animés.

Le sujet de cet ouvrage est assez intéressant pour que nous ne soyons pas dans le cas de le faire valoir. La connoissance des corps animés peut être divisée naturellement en deux parties; dans la premiere. le Physicien examine la structure des parties qui les composent, & c'est l'objet de l'Anatomie proprement dite; dans la seconde, il s'occupe du jeu & des mouvemens de ces parties & des causes qui le produisent; c'est celle-ci qu'on peut appeller plus proprement Physique des corps animés, & qui sait aussi l'objet du P. Bertier. Il suppose son lecteur suffisamment instruit de la premiere.

On a toujours regardé jusqu'ici les esprits animaux comme la principale cause des mouvemens; ce stuide subtil & invisible coule rapidement dans les ners, & les met en contraction, soit que ces mouvemens soient volontaires comme ceux des bras, des jambes, des mains, &c. soit qu'ils ne dépendent point de la volonté, comme ceux du cœur, du poumon, &c. Le même principe sert aussi à expliquer l'action des muscles; les ners qui y sont répandus s'opposent en se contractant au retour du sang, & forcent par ce moyen ces muscles à se gonster & à se contracter eux-mêmes. Telle est à peu près l'idée qu'ont eu jusqu'ici les Physiciens des mouvemens du corps animal.

Le P. Bertier prend une route toute différente pour parvenir à les expliquer; il rejette absolument les esprits animaux;

& voici ce qu'il y substitue.

La chaleur du corps animal est, selon lui, le principal agent qui met la machine en mouvement; l'air qui y entre à chaque respiration, & le sang, sont les instrumens avec lesquels elle opere. La partie la plus subtile de l'air, attirée par les aspirations du ventricule gauche, pénetre jusque dans les vaissaux sanguins, d'où elle sort en partie dans l'expiration, après avoir parcouru tout le systeme artériel & veineux,

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE entraînée par le torrent de la circulation: cet air chassé & dilaté par la chaleur, chasse devant lui le sang, & l'oblige à précipiter son cours, aidant ainsi considérablement la sorce du cœur, qui sans un secours pareil, devroit être exorbitante, pour obliger le sang à franchir les canaux déliés & tortueux qu'il doit parcourir avant que de rentrer dans les troncs des veines; & la sorce auxiliaire de l'air paroît d'autant plus propre à cet usage, qu'à mesure que le sang ensile des canaux plus petits, l'air s'en dégage en plus grande quantité, & reprenant alors son élassicité, oblige le sang à avancer pour lui faire place.

A l'égard des nerfs, le P. Bertier y admet bien un fluide; mais au lieu d'un fluide subtil & invisible, il n'y reconnoît qu'une lymphe assez yisqueuse, qu'on voit évidemment sortir

des nerfs coupés.

Avec les agens dont nous venons de parler, le Pere Bertier croit pouvoir expliquer tous les mouvemens non feulement volontaires, mais encore involontaires, au nombre desquels est celui du cœur; l'agitation de ce dernier entretient la chaleur du fang, & ce liquide fournit à la sécrétion des

différentes matieres qu'il contient.

L'air ne joue pas un moindre rôle dans le mouvement des alimens & des excrémens dans l'intestin; il y fait précifément le même effet que dans les vaisseaux sanguins; à mefure que la fermentation l'en dégage, il presse & hâte leur marche & leur sortie: en un mot, l'air, le sang & la lymphe nerveuse sont les forces que le P. Bertier substitue aux agens

ordinairement reçus par les Physiciens.

On juge bien qu'on ne peut admettre de tels changemens dans l'économie animale fans y être autorifé par des expériences; c'est aussi ce qu'a fait le P. Bertier: son Livre n'est presque qu'une collection d'expériences & d'observations délicates tirées en partie des ouvrages les plus renommés en ce gente, & en partie de ses propres recherches; nous ne pouvons même passer sous silence celle par laquelle il a sait voir que le mouvement péristaltique des intestins n'existe

Voy. les Mém.

point dans l'animal vivant, & ne commence qu'après sà mort, comme plusieurs autres mouvemens convulsis & bien connus pour tels. Quel que puisse être le succès de cette tentative, il est certain que l'ouvrage du P. Bertier, rempli de faits curieux & intéressans, jettera certainement un très - grand jour sur l'économie animale, & qu'il méritera toujours pour ces travaux utiles & curieux les éloges & la reconnoissance des Physiciens.

-\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\@\#\-\

## CHYMIE.

# SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE DISSOUDRE LES MÉTAUX.

N a toujours employé les acides les plus forts à la Voj dissolution des métaux; on a même souvent aidé leur p. 25. action par celle du seu. C'étoit à l'aide de ces moyens qu'on étoit parvenu jusqu'ici à en tirer des remedes efficaces, décisses, & seuls capables de vaincre l'opiniâtreté de certaines maladies.

Malgré tous ces avantages, M. le Comte de la Garaye a craint que la violence des acides & du feu ne leur imprimât un caractere dangereux: le même esprit d'humanité & de charité qui lui avoit dejà fair découvrir des remedes végétaux jusqu'alors inconnus, l'a engagé à rechercher s'il ne pourroit point trouver des agens plus doux avec lesquels on pût dissource les métaux, sans risquer de rendre dangereux les remedes qu'on en tire.

Dans cette vue, il a voulu essayer si les sels neutres les plus doux, aidés de la seule chaleur de l'air, ne seroient pas suffisans pour décomposer les métaux; & malgré le peu d'activité de ces dissolvans, il y a réussi mais comme le nombre des sels neutres connus est très-grand, & que par conséquent

nhitred by Coogle

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE celui des combinaisons qu'on en peut saire avec les métaux; devient immense; le Roi qui avoit desiré que les premiers remedes de M. de la Garaye sussent rendus publics pour le bien de ses peuples & de l'humanité, a voulu prévenir l'obstacle que le grand âge de ce vertueux citoyen pourroit mettre à l'exécution entiere d'un projet de si longue exécution, en chargeant M. Macquer de le suivre dans toute son étendue. Nous allons donner ici le précis des opérations dont il a sait part à l'Académie & des réstexions dont il les a accompagnées.

Le premier objet des tentatives de M. le Comie de la Garaye a été le mercure; en le mêlant avec quatre fois aurant de fel ammoniac, triturant bien le mêlange, le laissant enfuite reposer à l'air dans des vaisseaux de verre, & le rebroyant de temps en temps, il obtient une masse saline & mercurielle, qui mise dans un matras avec de bon esprit de vin, donne, au moyen d'une chaleur d'abord très-douce, & ensuite poussée jusqu'à l'ébullition, une teinture légerement citrine, & si chargée de mercure, qu'elle blanchit à l'instant le cuivre

qu'elle touche.

Cette teinture est très efficace pour la guérison d'une infinité de maladies auxquelles le mercure sert dè remede; on en a même donné pendant quinze jours une assez forte dosse fans qu'elle ait excité aucune salivation; elle a produit des effets surprenans dans les maladies rebelles de la peau; en un mot, on la peut regarder comme un des meilleurs remedes de cette espece: & pour en revenir à la Physique, il doit paroître bien singulier que le corps le plus pesant, après l'or, que l'on connoisse dans la Nature, puisse être atténué, divisé, au point de demeurer parsaitement suspendu dans une liqueur aussi légere que l'esprit de vin.

En substituant l'eau commune à l'esprit de vin, on tire de même une dissolution mercurielle; mais celle-ci n'est

propre qu'à être employée extérieurement.

Le mars a été traité par la même méthode & avec le même fuccès ; mélé avec la moitié de fon poids de vitriot bleu & un peu d'eau commune, il s'échauffe, il fe dureit ensuite en une masse qu'on laisse macérer pendant huit jours à la cave; après l'avoit broyée au bout de ce temps, on la séche, & on l'arrose alternativement avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait pris une belle couleur de sasran de mars; alors on broie le tout dans un mortier en y versant de l'eau, tant que cette eau en tire une teinture de rouille, & on cesse d'en mettre lorsqu'elle sort claire de dessus le mélange. Cette eau rouillée étant filtrée, est une liqueur assez chargée de mars pour que trente ou quarante gouttes mises dans une pinte d'eau en fassent une excellente eau minérale serrugineuse.

M. de la Garaye ne s'est pas contenté de dissoudre le mars par le moyen du vitriol; il a employé au même usage le sel marin, le nitre & le sel ammoniac; il a obtenu, par le moyen de ce dernier, un sel jaune auquel l'esprit de vin enleve sa couleur en s'en chargeant lui-même; aussi bien que d'une saveur stiptique & amere, & de la propriété de donner, par fon mêlange avec la noix de galle, une assez belle couleur de bleu foncé. Cette teinture, & celle que M. de la Garave a tirées par le moyen des autres sels dont nous venons de parler, sont très-douces, & peuvent être employées avec fuccès dans toutes les maladies où l'on est dans le cas d'employer les préparations martiales. M. le Monnier, Médecin. regarde même la premiere dont nous avons parlé comme un spécifique contre une maladie convulsive & effrayante assez fréquente à Saint-Germain & qui est rebelle à presque tous les autres remedes.

Le cuivre, traité avec le sel ammoniac, suivant la nouvelle méthode de M. de la Garaye, donne à l'eau une trèsbelle couleur bleue : l'esprit de vin n'en tire qu'une légere couleur vette, mais l'eau-de-vie, qui tient de l'un & de l'autre, en reçoit une sort belle couleur de verd-bleu.

On juge bien que cette teinture ne peut pas être prise intétieurement sans danger: mais appliquée extérieurement, elle produit des effets admirables; on a vu avec étonnement ces ulceres aux jambes, rebelles & malins, qui sont si communs en Bretagne, céder très-promptement à l'usage de ce remede.

Ce que nous venons de dire ne doit au reste être regardé que comme un essai. Les autres sels & les autres métaux offrent un grand nombre d'expériences curieuses & probablement utiles à tenter, & M. Macquer promet la suite de ce travail : en attendant, il s'est permis de faire sur la teinture mercurielle quelques réstexions, desquelles nous allons rendre compte.

Voy. les Mém.

Il seroit bien étonnant que parmi toutes les combinaisons que les Chymistes ont faites du mercure avec différentes substances, celle de ce métal avec le sel ammoniac leur eût entiérement échappé; aussi en ont-ils eu quelque connoissance. M. Macquer a trouvé dans Stahl, dans Manget & dans Lémery même, des procédés pour faire une combinaison de mercure & de sel ammoniac; mais il ne paroît, par aucun de ces passages, qu'ils aient donné à l'examen de cette combinaison toute l'attention nécessaire pour en connoître la nature & les propriétés : on voit seulement qu'ils ont connu que le sel ammoniac avoir de l'action sur le mercure; mais comment se fait cette action ? est-elle accompagnée d'une décomposition de sel ammoniac? & en ce cas, quel est le caractere du composé qui résulte de l'union d'une de ses parties avec le mercure? toutes questions absolument neuves, & pour la décision desquelles M. Macquer a eu recours à l'expérience.

Il trouva d'abord que les vapeurs bien marquées d'esprit volatil de sel ammoniac, qui s'élevent du mêlange de ce sel avec le mercure, dans l'opération de M. de la Garaye, étoient une preuve sans replique de la décomposition de ce sel, & que l'alkali volatil s'en évaporant, il ne restoit que l'acide du sel marin qui pût s'unir avec le mercure, & il ne s'agission plus que de déterminer la nature de cette combination.

On connoît jusqu'ici quatre combinaisons de l'acide marin & du mercure ; le sublimé corrosse, le mercure doux, la panacée & le précipiré blanc. Il étoit donc question de savoir si la combinaison nouvelle se rapportoit à l'une de ces quatre, ou si elle en sormoit une cinquiéme.

De quelque maniere qu'on puisse s'y prendre pour faire

le mêlange prescrit par. M le Comte de la Garaye, il reste toujours une partie considérable du sel ammoniac & une assez grande quantité de mercure, qui ne se décomposent ni ne s'unissent; & cette quantité surabondante de sel ammoniac ne manque pas de se dissoudre avec le mêlange dans l'eau ou dans l'esprit de vin, dans lequel on le met digérer; ce qui est si vrai, que la moindre quantité d'huile de tartre qu'on y jette, dégage l'alkali volatil de ce fel, qui se reconnoît bientôt à l'odeur qu'il excite en s'échappant.

Pour se débarrasser de ce sel tout-à-fait inutile, M. Macquer a tenté de le féparer par une distillation & par une sublimation faites à feu gradué; il n'a pu obtenir par ce moyen la féparation qu'il desiroit, & remarquant au contraire quelques vapeurs d'acide marin dans la sublimation, il en inséra que le composé mercuriel pourroit bien changer de nature, &

qu'il falloit abandonner cette voie.

La crystallisation ne lui a pas mieux réussi, il n'en a pu obtenir une seule qui ne fût composée en même tems de la combinaifon mercurielle & du fel ammoniac. Il a donc

fallu l'abandonner.

Ce n'est pas cependant que la crystallisation ait été tout àfait inutile à M. Macquer; elle lui a offert des phénomenes singuliers dans la figure que prennent les molécules salines; mais quelque curieux qu'air été ce spectacle, il ne menoit point au but que M. Macquer s'étoit proposé, & ila été obligé de se délister du dessein qu'il avoit de séparer du sel mercuriel le sel ammoniac non décomposé qui y est si opiniâtrément ioint.

Au défaut de cette espéce de décomposition, il a pris une voie toute différente. Nous avons dit qu'il étoit hors de doute que dans l'opération de M. de la Garaye, le mercure s'uniffoit avec l'acide marin contenu dans le sel ammoniac; & les difficultés qu'a rencontrées M. Macquer à féparer de cette combinaison le sel ammoniac non décomposé, lui ont fait natre l'idée de joindre le sel ammoniac aux préparations mercurielles, dans lesquelles entre l'acide marin, & de les Hift. 1755.

58 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE comparer en cet état au composé mercuriel de M. de la Garaye, pour voir à laquelle il ressemble le plus, ou s'il

constitue une cinquiéme espéce.

Dès la premiere opération, il ne resta plus des quatre préparations mercurielles connues où entre l'acide marin que le seul sublimé corrossi qui put être comparé à la composition de M. de la Garaye; les trois autres ne purent se tenir en dissolution avec le sel ammoniac, ni dans l'eau, ni dans l'esprit de vin.

Le mélange du sublimé corrosif avec le sel ammoniac n'étoit pas inconnu aux Chymistes; Junker, Dippel, Kunckel, M. Pott, & plusieurs autres Chymistes, en ont parlé; mais il paroît qu'on n'a pas fait encore assez d'attention à plusieurs propriétés remarquables qu'offre ce mélange; une des plus singulieres est la facilité extraordinaire avec laquelle le sublimé corrosif se dissour d'ans l'eau impregnée de sel ammoniac, & en bien plus grande quantité qu'il ne feroit dans l'eau pure. Le mélange de ces deux sels donne au cuivre qui en est touché une couleur d'argent très-éclatante, ce que ne sait pas le sublimé corrosif seul; ensin le précipité qu'on en obtient par l'addition d'un alkali fixe, est blanc, au lieu que celui qu'on obtient par la même voie du sublimé corrosif seul, est d'un rouge de brique.

Le premier pas qu'a fait M. Macquer, a été de s'affurer par expérience de la quantité de sublimé corrosis que l'eau pure pouvoit dissource; il a trouvé qu'à froid elle en dissolvoit environ une vingtiéme partie de son poids; que lorsqu'on l'échausse; elle en dissource plus; mais que ce plus se précipite en crystaux à mesure que l'eau reprend sa premiere température. Une circonstance bien remarquable est que la figure des crystaux varie suivant ce qui a causé la crystallisation: si elle n'est dûe qu'au refroidissement de la liqueur, les crystaux ont toujours la forme d'aiguilles pointes & semblables à des poignards; mais si au contraire elle s'est faite par le moyen de l'évaporation, alors les crystaux sont plus irréguliers: on en voit de cubiques, de lozanges;

plus fouvent ils représentent des prismes à quatre angles coupés carrément par les bouts, & sans aucune pointe. M. Macquer attribue ces variétés à la promptitude plus ou

moins grande avec laquelle se fait l'évaporation.

Des expériences semblables lui ont appris que l'eau pure dissolvoit à froid à peu près le tiers de son poids de sel ammoniac, & qu'échauffée jusqu'à l'ébullition, elle en peut dissoudre plus des deux tiers; mais cette partie du sel, disfoute à l'aide de l'ébullition, se crystallise des que l'eau se refroidit, & se met en une masse consuse, dans laquelle on ne remarque aucuns crystaux réguliérement terminés.

L'eau chargée du tiers de son poids de sel ammoniac, & qui, comme nous venons de le dire, est tout ce qu'elle en peut dissoudre à froid, a dissous beaucoup plus que son poids de sublimé corrosif; mais une circonstance assez singuliere de cette opération, est qu'une partie de ce sel dissous se crystallisa sans qu'il eût pu se faire aucune évaporation de la liqueur, & sans que la température de l'air fût changée. Ce phénomene surprit M. Macquer; mais après y avoir bien réfléchi, il foupçonna que lorsqu'il avoit mêlé ensemble le sublimé corrosif avec l'eau chargée de sel ammoniac, la liqueur s'étoit échauffée, & avoit dissous par ce moyen une quantité de sel surabondante qu'elle avoit ensuite laissé crystalliser en se refroidissant : l'expérience justifia sa conjecture. & lui fit voir que pour éviter cet inconvénient, il faut jetter le sublimé corrosif dans la liqueur, en portions assez petites pour qu'il n'excite pas une chaleur sensible en se dissolvant.

Ce que M. Macquer avoit fait en employant l'eau commune, il l'a aussi tenté en se servant d'esprit de vin qui, comme nous avons vu, dissout aussi le sublimé corrosif & le sel ammoniac. Il a donc examiné d'abord ce que l'esprit de vin dissolvoit à froid de ce dernier sel. Cette expérience avoit été tentée par Hoffman, & il avoit trouvé qu'il en pourroit dissoudre une sixième partie de son poids. M. Macquer a eu un résultat bien différent ; il n'en a jamais pu dissoudre qu'une trente-deuxième partie. Cette différence l'a surpris ; il

60 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE en a cherché la cause, & a trouvé que plus l'esprit de vin étoit pur & déslegmé, moins il dissolvoit de sel ammoniac. Apparemment celui dont il s'étoit servi étoit très-rectissé, & celui d'Hossman très-peu.

L'esprit de vin seul dissout à froid près de trois huitièmes de son poids de sublimé corrosse; chausté jusqu'à l'ébullition, il en dissout une quantité presqu'égale à son poids; mais cet excédent se crystallise en laissant refroidir la liqueur.

Le même esprit de vin, chargé du trente deuxième de son poids de sel ammoniac, ce qui est ce qu'il en peut dissoudre, a dissous à froid près des trois quarts de son poids de sublimé corrossi; mais cette dissolution ne produisoir pas les mêmes effets que la teinture mercurielle de M. de la Garaye, elle ne blanchissoit pas les cuivre, & le précipité qu'on en obtenoit par le moyen de l'alkali fixe, n'étoit point blanc.

M. Macquer imagina que cette différence pouvoit venir de ce que son mélange ne contenoit pas assez de sel ammoniac: mais comment en faire dissoudre davantage à l'esprit de vin? Ensin, il lui vint dans l'esprit qu'en commençant par le charger de sublimé corross, il viendroit peut-être à bout de lui faire dissoudre une plus grande quantité de sel ammoniac. Il ne sut point trompé dans son attente, & la adissolution devint absolument semblable à la teinture mercurielle de M. de la Garaye, & soutint ce parallele dans toutes les épreuves auxquelles cette derniere avoit été soumise, blanchissant le cuivre, donnant, par le moyen de l'alkali sixe, un précipité blanc, & présentant ensin à la distillation & à la sublimation les mêmes phénomenes dont nous avons parlé.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que du mêlange du sel ammoniac & du mercure, il naît un composé salin qui contient l'acide marin & le mercure unis l'un avec l'autre, & que celle des préparations mercurielles connues, avec laquelle ce nouveau sel a le plus de rapport, est le subject puisse et re disson, il se trouve joint & intimement combiné avec une assez grande quantité de sel ammoniac non décom-

posé qui se dissout avec lui dans l'eau & dans l'esprit de vin, & qu'on n'en peut séparer ni par la sublimation ni par la crystallisation, que cette jonction même du nouveau sel ou du sublimé corrosse avec le sel ammoniac, n'est pas une simple mixtion, puisqu'on ne peut les séparer l'un de l'autre, & que de plus elle produit un phénomene bien digne de remarque, qui consiste en ce que lorsqu'un des deux est disfous dans l'eau ou dans l'esprit de vin, il communique à ces liqueurs la propriété de dissoudre une bien plus grande quantité de l'autre qu'elles n'en pouvoient dissoudre auparavant : d'où il suit que dans l'opération de M. de la Garave, le mercure est dissous, pour ainsi dire, deux fois; la premiere, par l'acide marin de la partie du fel ammoniac, qui se décompose & qui forme avec lui un composé salin qui est à son tour dissous une seconde fois par le sel ammoniac non décomposé qui s'y joint.

La ressemblance que nous venons de faire remarquer entre le nouveau sel mercuriel & le sublimé corrosse; pourroit peut-être en donner quelque désiance, mais elle seroit
mal sondée; il ne lui ressemble nullement, quant à sa qualité
corrosse, & M. Macquer a fait toutes les expériences nécessaires pour s'en convaincre; elles l'ont conduit à déterminer en quoi consiste la qualité corrosse des préparations où le
mercure est uni au sel marin; question également intéressante
pour la Chymie & pour la Médecine, mais dont la discussion
auroit été trop longue pour avoir place dans ce Mémoire,
& que M. Macquer réserve pour une autre Dissertaion.

#### SUR UN NOUVEAU SEL

Qui découvre quelques propriétés singulieres du Sel sédatif.

A propriété qu'a le tartre d'être indissoluble à l'eau froide, v. les Mémi est connue de tous les Chymistes; cette qualité lui est page 119. Les Mémi tellement essentielle, qu'on ne peut la lui faire perdre que

62 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE par l'addition d'un fel lixiviel & alkali, ou, comme MM. du Hamel & Grosse l'ont fait voir en 1732\*, par celle d'une terre absorbante dissoluble par l'acide végétal.

Entre les différens procédés proposés pour rendre le tattre foluble, un des plus singuliers est celui que M. Lesevre, Médecin d'Uzès, donna en 1728 \*. Au lieu de joindre au tartre, pour le rendre soluble, un alkali ou une terre absoluble, un alkali ou une terre absoluble.

1732. p. 47

rattre, pour le rendre soluble, un alkali ou une terre abforbante, il l'unit avec le borax, & obtient ensuite, par l'évaporation d'une grande partie de la liqueur, un sel qui, au lieu d'être sec & crystallisé, est sous la figure d'une gomme molle visqueuse, qui conserve toute l'acidité du tattre, mêlée cependant de l'amertume propre au borax, & qui attire l'humidité de l'air; circonstance d'autant plus remarquable, que le tattre crud ou crystallisé, n'attire nullement l'humidité de l'air, & que le borax, bien-loin de l'attirer, laisse échapper une partie de l'eau de sa crystallisation, & tombe en une espéce de farine.

Un composé si singulier a piqué la curiosité de M. de la Sône, & l'a déterminé à en faire le sujet de ses recherches.

Avant que d'aller plus loin, il est bon de rappeller au Lecteur que le borax est, comme on le sait aujourd'hui, composé d'un sel nommé sel sédatif, & de l'alkali de la soude. Le tartre, mêlé avec cet alkali seul, devient soluble, & c'est ce qu'on a nommé sel de Seignette, du nom de son Inventeur; sel neutre dans lequel le tartre perd absolument toute son acidité.

Il est donc bien certain que dans le borax tartarisse de M. Lesévre, ce n'est point à la partie alkaline du borax que le tartre est uni, puisque le nouveau sel qui en résulte est acide & visqueux, & que par conséquent il ne se combine dans cette opération qu'avec le sel sédaiss.

Cette réflexion conduisset M. de la Sône à tenter de joindre le tartre avec le sel sédatif seul, & il obtint, par ce moyen, un composé gommeux & tout semblable à celui qu'avoit donté le mêlange du borax entier avec le tartre.

M. Lefévre prescrit pour ce mêlange, deux parties de

tartre & une de borax, ou, pour parler plus juste, de sel fédatif, mais il s'en faut bien que ce foit là le terme extrême: M. de la Sône a trouvé qu'une seule partie de sel sédatif pou-

voit rendre solubles quatre parties de tartre.

Mais pourquoi, dans cette nouvelle combinaison, le tartre ne perd-il pas fon acidité comme dans toutes les autres? & pourquoi le sel sédatif y conserve-t-il son amertume ? C'est ce qu'il est question d'examiner; mais il faut pour cela reprendre

encore un moment l'opération de M. Lefévre.

Puisque le borax tartarisé se fait également bien, soit qu'on emploie le borax en nature, foit qu'on ne se serve que du sel sédatif, qui n'en est qu'une partie, il est naturel de préfumer que ce n'est qu'avec ce dernier que le tartre s'unit; mais que devient alors l'alkali qui fait la base du borax? On pourroit croire que dans le même tems qu'une partie de l'acide du tartre s'unit au sel sédatif pour former le borax tartarifé, une autre portion du même acide s'unit avec la base alkaline du borax; en sorte que dans le sel gommeux qu'on obtient il y auroit deux sels, l'un qui seroit le borax tartarisé, & l'autre un véritable sel de Seignette.

Il étoit trop aisé de s'éclaireir sur ce point, pour que M. de la Sône restât dans l'incertitude. Le vinaigre distillé. qui n'a point de prise sur le borax tartarise, décompose tous les autres tartres folubles; il ne falloit donc que verser de cet acide sur le composé salin pour décomposer le sel de Seignette. s'il y en avoit. L'expérience a été faite, & l'acide du vinaigre

n'a rien précipité.

Comment donc se peut faire cette singuliere union qui met si bien le sel de Seignette même à l'abri de l'action de l'acide? le sel sédatif lui donneroit-il aussi des entraves pour le soustraire

à cette action?

L'expérience seule pouvoit lever tous ces doutes, & c'est aussi à cet oracle que M. de la Sône a eu recours : il a fait dissoudre dans un demi-septier d'eau un gros de sel sédatif, & trois gros de sel de Seignette; le tout s'est parfaitement & paisiblement dissous, & sans altérer en aucune maniere la

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE saveur du sel de Seignette; il ne s'est pas séparé un atome de fel sédatif ni précipité la moindre parcelle de tartre : le vinaigre verlé sur cette solution, n'y a produit aucune décomposition. Il est donc certain que le sel sédatif peut s'unir au sel de Seignette, sans déranger sa composition; que dans cet état il le défend de l'action de l'acide du vinaigre; que dans cette derniere opération il laisse au sel de Seignette sa saveur. comme dans celle de M. Lefévre, il laisse au tartre son acidité, d'où il suit que dans cette espèce d'union il ne se fait aucune décomposition des sels auxquels on joint le sel sédatif, ni de ce dernier; qu'on ne pourroit dégager le sel sédatif du borax par le moyen de l'acide du tartre, puisqu'il s'unitoit avec tout le borax sans le décomposer, & qu'enfin le fel sédatif donne à l'acide du tartre un plus grand rapport avec la base alkaline où il est engagé, puisque le vinaigre ne l'en dégage plus.

Il ne reste plus qu'à trouver la raison physique de cette union si singuliere, & cependant si intime, entre deux sels qui ne se décomposent point, & M. de la Sône croit l'apper-

cevoir dans la nature de ces sels.

On ne doute point aujourd'hui que le tartre ne foit composé d'un acide, d'une petite quantité de terre & de beaucoup de matiere huileuse; d'où il suit qu'il n'a que très-peu d'affinité avec l'eau, qu'il n'en a aucune avec les huiles ni avec l'esprit de vin, & que les acides purs le décomposent facilement.

Le sel sédatif de son côté a encore moins de rapport avec l'eau, & en a beaucoup avec l'esprit de vin: en un mot, on peut présumer qu'il est composé d'un acide puissant, rendu concret & très - enveloppé par un principe huileux. En examinant donc ce qui se passe dans le mêlange du tattre & du sel sédatif, il paroît que ce n'est guère qu'avec la partie grasse du tattre que ce sel s'unit par ce moyen. Le sel sédatif saissifisant cette partie grasse, en dépouille en grande partie l'acide du tattre, & le remet par-là dans la classe des autres acides, en lui rendant l'assinité avec l'eau, & la faculté de s'y dissoudre.

dissoudre; peut-être même le met-il, par ce moyen, en état d'être aussi fort que l'acide du vinaigre, & d'empêcher ce dernier de lui enlever les bases alkalines dont il s'est emparé, & ce sera pourquoi le sel de seignette, mêlé avec le sel sédatif,

ne s'est point décomposé par le vinaigre.

Toure cette théorie se trouve parfaitement d'accord avec une expérience de M. de la Sône. Il a jetté de l'alkali végétal bien pur sur une solution de tartre rendu soluble par le sel sédatif; il s'est sait une esfervescence, & l'acidies de la liqueur a sait place à la saveur du sel végétal. L'acide du tartre s'est donc emparé de cette base alkaline; & puisqu'il ne s'est sait aucune séparation du sel sédatif, ce n'étoit pas à cetacide qu'il étoit principalement uni : reste donc que ce soit avec la partie huileuse du tartre & avec la terre que contient ce dernier, car une expérience de M. Baron apprend que la dissolution de sel sédatif, jettée sur une dissolution de sousse & de chaux, chasse le sousse de la base calcaire & s'y substitue; preuve évidente de l'assinité qu'il a avec le principe terreux.

M. de la Sône ayant remarqué cette double affinité du fel sédatif avec le principe huileux & avec le principe terreux, a voulu voir s'il ne pouvoit point en trouver entre ce même sel & le soufre; mais de quelque maniere qu'il s'y soit pris pour unir ces substances, il n'a pu y parvenir.

L'affinité du sel sédatif avec l'esprit de vin, lui a fait aussi naître la pensée d'essayer si ce sel, combiné avec l'esprit de

vin, auroit encore action sur le tartre.

Pour cela, dans une solution d'un gros de sel sédatif par deux onces d'esprit de vin prêt à bouillir, il a jetté un gros de crême de tartre; mais celle-ci est demeurée au sond du vaisseau, & il ne s'est point sait de dissolution: le sel sédatif

en cet état n'a donc plus d'action sur le tartre.

Delà M. de la Sone crut avoir lieu d'inférer que l'esprit de vin pourroit décomposer le tartte rendu soluble par le sel sédatis; il en sit l'expérience, & ne douta pas qu'il n'eût réussit voyant tomber au sond du vaisseau une matiere très-blanche qu'il prit pour la crême de tartte dégagée du sel sédatis. Mais

Hift. 1755.

quel fur son étonnement, quand au lieu de crême de tattre il trouva une masse blanche visqueuse, qui prit bientôt à l'air de la consistance, & devint une masse saline un peu sarineuse! En un mot, c'étoit le tattre soluble par le sel sédatif que l'esprit de vin avoit précipité sans le décomposer & sans y opérer d'autre changement que de lui donner la forme de fel concret au lieu de celle de gomme.

Ce résultat que M. de la Sône n'attendoit point, lui sit d'autant plus de plaisse qu'il lui donna le moyen d'avoir le nouveau sel, sec, pur & blanc, sans être obligé de l'altérer peut-être par une évaporation poussée jusqu'à la dessication s mais il saut pour obtenir cet effet une certaine proportion dans le mêlange, & M. de la Sône s'en est assuré par

expérience.

Le fait que nous venons de rapporter peut encore être regardé comme une preuve convaincante de la forte affinité du sel fédatif & du tartre, puisque l'esprit de vin qui dégage le premier de la base alkaline du borax, ne l'a pu dégager dans cette opération du tartre avec lequel il étoit uni, & qu'il n'a fait que rendre cette union plus intime, en enlevant apparemment l'eau qui s'étoit introduite dans le mêlange pendant la dissolution.

Feu M. Lémery avoit pensé que le borax tartarisé de M. Lesevre pouvoit, étant très-soluble, composer un émétique plus parfait que le tartre sibié ordinaire; mais M. de la Sône s'est assuré que cet émétique ne pourroit être qu'insidele : d'ailleurs on ne pourroit l'avoir qu'en liqueur, & ensin il ne

se conserve point.

Au contraire, le nouveau sel conservant toute l'acidité du tartre, tire très bien la qualité émétique de l'antimoine; il forme, selon M. de la Sône, un émétique plus parsait que l'émétique ordinaire, il est extrêmement soluble, & se conserve très-bien; mais c'est à l'expérience à décider sur son lage en Médecine, & M. de la Sône est trop prudent pour vouloir prévenir son jugement.

Il s'est contenté, dans ce Mémoire, d'avoir exposé dans

tous ses détails la formation singuliere de ce sel, de procurer les moyens de l'avoir en forme concrete, & de donner des raisons physiques des phénomenes étonnans qu'il offre à chaque pas.

### SUR LE SEL SÉDATIF.

Nous venons dans l'article précédent de parler du sel Voy. sédatif, relativement à son union avec le tartre, nous p. 397. allons dans celui-ci le considérer en lui-même, & reprendre la suite du travail de M. Bourdelin, duquel nous avons

rendu compte en 1753 \*.

Voy. les Mém.

Voyez Hift.

Une des propriétés caractétiftiques du sel sédatif, est celle 1753, P. 178. de teindre en verd la flamme de l'esprit de vin qu'on brûle dessus; mais cette propriété appartient-elle au sel sédatif tout feul? est ce par toute sa substance qu'il produit ce phénomene? est-ce seulement par quelqu'une des parties qui le composent? toutes questions intéressantes, & que M. Bourdelin a voulu examiner par l'expérience.

Il est plus que vraisemblable que de quelque maniere que le sel sédatif colore la flamme de l'esprit de vin, il ne doit cette propriété qu'à la facilité qu'il a d'être dissous par cet esprit; &, selon toutes les apparences, cette dissolubilité ne vient que de la quantité de phlogistique qu'il contient.

La question se réduit donc à savoir si le sel sédatif est le seul qui teigne en verd la flamme de l'esprit de vin, & à examiner si c'est tout ce sel ou seulement le phlogistique, ou la matiere grasse qu'il contient, qui produit cet effet.

Pour s'éclaireir sur la premiere partie, M. Bourdelin a brûlé de l'esprit de vin sur différens sels neutres & sur les parties composantes de ces sels, c'est-à-dire, sur leurs acides & fur leurs bases séparément; car il est possible qu'un sel entier n'ait pas la propriété de verdir la flamme de l'esprit de vin, & que l'une de ses parties composantes l'air. Le borax par exemple, ne donne à cette flamme aucune couleur verte, HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

tandis que le sel sédatif, qui en fait partie, la lui communi-

que. Voici le résultat des expériences.

Le borax, le nitre, le sel marin, le sel ammoniac, la crême de tartre, la terre soliée du tartre, le sel de tartre, le sel de soude, le tartre vitriolé, le sel de Glauber, le vitriol de ser, le vitriol blanc, n'ont pas donné la plus petite nuance de verd à la stamme de l'esprir de vin qu'on a brulé sur ces matieres: le seul vitriol bleu, ou de cuivre, lui a donné une belle couleur verte.

Voilà donc un fel qui, comme le fel fédatif, colore en verd la flamme de l'esprit de vin: mais est-ce tout ce fel, ou feulement sa partie cuivreuse, qui opere cet esset ? c'est ce

dont M. Bourdelin a voulu s'affurer.

Si les différens acides qu'on peut employer pour dissoudre le cuivre, l'alkali volatil même, qui, comme on fait, le dissout aussi, concouroient à la production de la slamme verte, il est certain que, selon le dissolvant qu'on employeroit, on

auroit des variétés dans la flamme.

C'est ce qui n'est point arrivé; le cuivre, dissous par l'acide vitriolique & par l'alkali volatil, a donné à la stamme la même couleur. C'est donc le cuivre seul qu'on doit regarder comme seule & unique cause de cet esser ; mais pour qu'il puisse colorer en verd la stamme de l'esprit de vin, il saut qu'il soit dissous. L'expérience a appris à M. Bourdelin, qu'employé en nature, il ne donnoit à la stamme de l'esprit de vin aucune couleur; mais les trois acides minéraux, l'acide végétal, & même l'alkali volatil, le mettent par la dissolution, en état de produire ce phénomene.

Quoique le vitriol verd, ou de fer, n'ait pas coloré en verd la flamme de l'esprit de vin, M. Bourdelin crut cependant y appercevoir pendant des instans quelques vestiges de verd. Ce phénomene ne l'étonna point; il y a très peu de vitriol verd qui ne contienne quelque petite portion de cuivre; c'est à ces atomes cuivreux qu'étoit dûe la légere nuance

de verd qu'il avoit observée.

Mais ce qui est bien plus singulier, c'est que le vitriol

blanc de Gossar, qui, selon toutes les apparences, contient beaucoup plus de cuivre que le vitriol verd, ne donne pas la plus petire nuance de verd à la slamme de l'esprit de vin. Seroit-ce le zink qui retiendroit ce cuivre & l'empêcheroit de se manisester è cette question a paru à M. Bourdelin étrangere à son sujet, & il la laisse de côté pour le poursuivre.

Suivant le plan qu'il s'étoit proposé, il devoit non seulement examiner l'effet des sels concrets, mais celui des acides

de ces mêmes fels & l'alkali volatil.

Il a donc foumis à la même expérience l'esprit de nitre, qui a donné une très-soible nuance verdâtre, dûe probablement au peu de cuivre qu'il avoit enlevé du colcothar ou vitriol calciné qui avoit servi à sa distillation.

L'esprit de sel, l'acide vitriolique, l'acide végétal & l'alkali volatil n'ont pas donné à la flamme de l'esprit de vin la plus

légere nuance de verd.

On peut donc assurer que le sel sédatif n'est pas absolument le seul qui colore en verd la flamme de l'esprit de vin, puisque toutes les dissolutions de cuivre sont le même effer, & sur-tout le vitriol bleu: ce n'est pas non plus à sa partie grasse qu'il doit cette propriété: le sel ammoniac qui en contient autant, & plus que le sel sédatif, ne l'a en aucune maniere; non plus que la terre soliée du tartre & le sel de succin, qui en sont aussilité tous deux extrêmement chargés.

Mais cette même propriété que le sel sédatif a commune avec les dissolutions de cuivre, ne pourroit-elle pas donner lieu de soupçonner qu'il entreroit un peu de ce métal dans fa composition. Pour s'en éclaircir, M. Bourdelin a eu recours à l'esprit volatil de sel ammoniac: on sait que cet esprit décele le cuivre, en quelque petite quantité qu'il puisse être dissous dans une liqueur, par la couleur bleue qu'il lui donne. Il a donc versé de cet esprit dans une solution de sel ammoniac, mais il n'y a pas apperçu la plus petite nuance de bleu, quoique l'opération eût été faite à chaud. Le phlogistique, ou quelqu'autre matiere qui nous est inconnue, pourroit-il donc masquer assez bien le cuivre, s'il y en a

70 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE dans le sel sédatif, pour le soustraire à l'action de l'esprit volatil du sel ammoniac ? c'est ce que M. Bourdelin n'ose décider.

Il ne paroît pas même que l'esprit volatil ait pénétré le fel sédatif; celui qu'on a retiré du mêlange par la distillation, n'en avoit pas conservé la moindre quantité, puisque, brûlé avec l'esprit de vin, il n'a communiqué aucune couleur vette à la slamme; & cette circonstance est d'autant plus remarquable, que tous les acides minéraux, & l'esprit de vin même, prennent, par la distillation sur le sel sédatif, la propriété de verdir la slamme de l'esprit de vin.

L'esprit de vinaigre sort aussi, par la distillation, de dessus le sel sédatif, précisément comme on l'y a mis, & ne teint en aucune maniere en verd la slamme de l'esprit de vin.

Aux expériences faites sur la propriété du sel sédatif, de laquelle nous venons de parler, M. Bourdelin en a joint quelques autres sur le même sel, desquelles nous allons essayer

de donner une idée.

Pour dépouiller le sel sédatif de cette matiere grasse qui le met vraisemblablement à l'abri de l'action de l'acide vitriolique, il imagina de la lui enlever par le moyen de l'esprit de vin, en le distillant sur ce sel un grand nombre de fois; mais ce moyen n'ayant pû enlever au sel sédatif la moindre partie de cette matiere, M. Bourdelin pensa que peut-être en brûlant plusieurs fois de l'esprit de vin sur le sel sédatif, il feroit plus heureux, & il en tenta l'expérience : il n'a pu obtenir par ce moyen la séparation entiere de la matiere grasse qu'il vouloit opérer, mais l'expérience n'a pas été pour cela tout-à-fait inutile; elle a fait voir à M. Bourdelin des différences notables entre le sel sédatif qui est provenu de cette préparation, & celui qui provenoit du résultat de quelque opération que ce fût. Celui-ci au lieu de se précipiter comme dans les autres opérations, au fond du vaisseau, s'est élevé en petites lames le long des bords de la capsule qui le contenoit; ces lames même n'avoient point la figure qu'ont ordinairement les lames de sel sédatif, elles étoient sous la forme de petites plaques composées de petits crystaux irréguliers, la plupart de figure ronde, mais brillans & transparens, ce qui n'est point ordinaire aux crystaux de sel sédatif. C'étoit pourtant bien ce même sel, & il a communiqué la couleur verte à la stamme de l'esprit de vin, comme le sel sédatif ordinaire: il s'est dissons de même dans l'acide vitriolique, & n'a causé aucun changement à la dissolution d'argent par l'esprit de nitre; preuve évidente que malgré les changemens que nous avons observés dans sa crystallisation, il n'étoit pas moins entier pour avoir été exposé dix sois à l'action de la

flamme de l'esprit de vin.

M. Bourdelin avoit tenté inutilement, comme nous l'avons dit en parlant de son premier Mémoire \*, de décomposer le sel sédatif en employant l'acide vitriolique pur & dégagé de sa base : il étoit donc plus que vraisemblable que ce même sel uni à sa base métallique, seroit encore moins puissant pour opérer cette décomposition; mais comme il arryle souvent que la nature semble prendre plaisir à démentir ces forces de vraisemblances, M. Bourdelin a voulu pour n'avoir rien à se reprocher, tenter la même décomposition avec le vitriol verd, le blanc & le bleu : il a donc distillé le sel sédatif avec ces trois vitriols en nature, toujours, comme il s'y attendoit bien, fans obtenir aucune décomposition de ce sel, mais il observa dans l'opération faite avec le vitriol bleu, une circonstance trop singuliere pour que nous puissions la passer sous silence; en retirant la liqueur de dessus le sel sédatif qui s'en étoit précipité, M. Bourdelin reconnut qu'il s'y étoit aussi précipité un peu de vitriol bleu. Nous avons dit que ce sel coloroit en verd, comme le sel sédatif, la flamme de l'esprit de vin : il étoit donc assez naturel de penser que ces deux sels réunis devoient donner à cette flamme une couleur verte plus forte & plus marquée; le contraire est précisément arrivé, tant il est vrai qu'en Physique les plus fortes présomptions ne sont pas des preuves.

Le vitriol entier n'ayant pu réuffir à décomposer le sel sédatif, M. Bourdelin voulut essayer le même sel, calciné

\* Voyez Hift.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE d'abord en jaune & ensuite en rouge, & il distilla le sel sédatif avec ces deux matieres. Dans la derniere opération une circonstance imprévue pensa le jetter dans l'erreur; ceux qu'il avoit chargé de faire le mêlange des deux matieres, mirent dans la cornue, au lieu de vitriol calciné en rouge, une terre de même couleur tirée du voisinage de la mer, & très remplie de sel marin : aussi M. Bourdelin vit-il s'élever des vapeurs qui donnerent un fluide dont l'odeur étoit celle de l'esprit de sel, & qui précipitoit en caillé blanc la dissolution d'argent, en un mot un véritable esprit de sel ; il crut pour un moment avoir enfin dépouillé le sel sédatif de son acide, il se trompoit cependant, & l'examen de cette terre qu'on avoit prise pour du colcothar lui sit voir évidemment d'où venoit son esprit de sel, & que le sel sédatif n'avoit point été décomposé.

On pourroit peut être imaginer que le feu qu'avoit employé M. Bourdelin dans ses distillations, n'avoit pas été assez violent pour opérer avec le vitriol la décomposition du sel sédatif, il étoit aisé de lever ce scrupule: pour cela, M. Bourdelin mit par lies dans un creuset du vitriol & du sel sédatif, & l'exposa pendant six heures au seu le plus violent, le creuset étant couvert & les jointures bien luttées; mais ce seu, tout violent qu'il étoit, ne produisit aucun esser, & le

sel sédatif resta sans se décomposer.

De l'opiniarreté avec laquelle le sel sédatif résiste à l'acide vitriolique, il sembleroit qu'on pât légitimement conclure que c'est ce même acide qui entre dans sa composition; cependant M. Bourdelin ctoit avoir une preuve complete du contraire dans une expérience qu'il a rapportée dans son premier Mémoire & qu'il a souvent répétée; c'est qu'ayant distillé le sel sédatif avec partie égale de poudre de charbon, il a jetté du phlegme provenant de cette distillation, dans de la solution de mercure par l'esprit de nitre, & qu'il s'est toujours sait au sond de la liqueur un précipité blanc. Or il est trèsconnu que ce précipité ne peut s'obtenir que par l'esprit de sel, & qu'au contraire l'acide vitriolique précipité de cette dissolution

dissolution une matiere jaune qu'on nomme turbith minéral; d'où M. Bourdelin croit pouvoir conclure que l'acide du sel sédatif n'est pas l'acide vitriolique, & que c'est au contraire celui du sel marin. On voit par toutes les tentatives que nous venons de rapporter, que la composition du sel sédatif n'est pas prête à être connue, & que ce sel prépare encore bien des travaux aux Chymistes qui entreprendront de le décomposer.

# OBSERVATION CHYMIQUE.

N avoit toujours regardé dans la Chymie, comme impossible, de réduire les seurs de régule d'antimoine à leut premier état; cette réduction avoit jusqu'ici échappé aux efforts des plus habiles Chymistes: M. Rohault, Médecin d'Amiens, a cependant communiqué à l'Académie une maniere très-simple de l'opérer. A l'aide d'un mélange de matiere charbonneuse & d'un peu d'alkali fixe, ces seurs si rebelles se sondent avec la derniere facilité, & cet exemple doit faire voir que souvent les difficultés qu'on éprouve dans les recherches physiques, viennent moins des obstacles qu'y oppose la Nature, que de ce qu'on a mal choisi les moyens de les combattre.



Hift. 1755.

# BOTANIQUE.

NETTE année parut un Ouvrage de M. du Hamel, intitulé : Traité des Arbres & Arbuftes qu'on peut élever en pleine terre dans les différentes Provinces de France.

Le véritable dessein de M. du Hamel est de donner un Traité général des forêts; mais cet objet étant par lui - même trop étendu pour être traité en un seul corps d'ouvrage, il a cru devoir le partager en plusieurs parties, ayant cependant attention que chacune fût en son genre un traité complet.

La premiere partie qui compose les deux volumes desquels nous avons à rendre compte, a pour objet l'examen des arbres qui viennent naturellement en France, & de ceux qu'on y peut, avec des foins, élever en pleine terre.

L'ordre alphabétique a paru à M. du Hamel préférable à tout autre; en effet, cet ordre est particulièrement propre aux ouvrages de Botanique, dans lesquels on étale, pour ainsi dire, toutes les productions de la Nature d'un certain genre. Il a préféré pour cet ordre les noms latins aux noms françois; on en devinera aisément la raison : les premiers appartenans à une langue morte, ne font pas fujets aux mêmes changemens que les derniers; mais il a eu par-tout l'attention d'y joindre non seulement les noms françois, mais même les noms vulgaires, jusqu'à ceux qui ne sont en usage que dans quelques Provinces.

Malgré l'extrême commodité de cet ordre, il est cependant sujet à un inconvénient, il ne peut servir à un lecteur qui ne fachant pas le nom latin d'un arbre, veut néanmoins en connoître les propriétés. Pour y remédier, M. du Hamel a mis à la fin du second volume une table, dans laquelle, à côté des noms vulgaires placés par ordre alphabétique, se trouvent les noms latins employés dans le corps de l'Ouyrage.

Les noms employés par M. de Tournefort sont ceux qu'a présérés M. du Hamel; ils sont en général plus connus, & on y est tout accoutumé: d'ailleurs, quoiqu'à considérer les choses seulement en Physicien, il n'y eût pas grand inconvénient à réunir, comme M. Linnæus, sous un même genre, par exemple, les pins, les sapins & les melezes, cependant les personnes de divers états, & même les artisans, auxquels le Livre de M. du Hamel est dessiné, auroient eu peutêtre de la peine à s'accoutumer à voir changer les noms de sapin & meleze en celui de pin. Les usages reçus doivent être respectés tant qu'il n'y a point de danger à les laisser substite.

L'ordre alphabétique dont nous venons de parler ne peut qu'être excellent pour ceux qui, fachant les noms des arbres, foit en françois, foit en latin, feront curieux de connoître leurs propriétés, ou de s'infituire sur leur culture. Mais quel secours en pourroit titer un Curieux qui, trouvant dans une forêt, ou dans un parc un arbre qui lui est totalement inconnu, voudra le rapporter à son véritable genre? comment pourra-t-il en deviner le nom pour le trouver dans l'ouvrage de M. du Hamel? Il faudrôit commencer par le rendre en quelque sorte Botaniste, & c'est ce que sait M. du Hamel par le moyen de trois tables méthodiques qu'il a placées à la tête son premier volume.

Dans la premiere, les arbres & arbustes qui peuvent vivre en pleine terre, sont rangés par classes, sections & genres, relativement à la forme de leurs sleurs; dans la seconde, ils sont distingués par familles suivant leurs fruits; & comme il y a des arbres qui sont très-long-tems sans donner du fruit, la troisième table les désigne par la sorme & la position particuliere de leurs seuilles.

Aucune de ces trois tables, prife féparément, ne feroit fufficante, mais l'une supplée au désaut de l'autre; il saudra quelquesois les consulter toutes trois; mais aussi les lumieres qu'elles donneront dissiperont, en se réunissant, toute incertitude.

Pour s'accommoder à cet ordre, chaque genre forme dans K ij 76 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
l'ouvrage de M. du Hamel un chapitre particulier; une vignette en taille douce qui est à la tête, réprésente les parties
de la fleur & celles du fruit qui établissent le yrai caractère de

ce genre.

Îmmédiatement au dessous on trouve le nom latin de l'arbre avec le synonyme sourni par M. Linnaus, & ensin le nom françois; vient ensoite une description générique qui convient à toutes les espéces du genre dont il s'agir, & dans laquelle entrent toutes les parties de la plante; ce qui est beaucoup plus propre à la faire connoître, & sournit une instruction moins séche & plus satisfaisante que si, en suivant la méthode ordinaire, M. du Hamel s'étoit borné à en décrire quelques parties.

Après avoir ainsi fait connoître le genre, M. du Hamel indique toutes les espéces connues qui s'y rapportent; il y joint les phrases laines avec leur traduction en françois. Ces phrases sont, comme on sait, de courtes descriptions: partout où il les a trouvées claires & suffisantes, il s'y est arrêté; mais il n'a fait aucune dissiculté de les accompagner de notes quand il a fallu éclairer son lecteur, auquel il ne suppose

qu'une fort médiocre connoissance de la Botanique.

Mais ce qui acheve de mettre l'ouvrage de M. du Hamel à la portée de tout le monde, c'est qu'il y a représenté dans des planches in - quarto mises à la fin de chaque genre, plusieurs espéces, quelquesois jusqu'à six, asin de donner une idée

plus parfaite du port qui convient à tout le genre.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la nomenclature ou connoissance extérieure de la plante : cette connoissance est esse étivement nécessaire, mais seule elle demeureroit inutile, ou du moins ne répondroit pas suffisamment au but que s'est proposé M. du Hamel de procurer la facilité d'avoir de beaux bosquets, d'agréables massis, des remises, des avenues, &c. C'est pour cela qu'il insiste beaucoup sur la culture & les dissérentes espèces de terreins qui conviennent à chaque arbre, & sur les usages auxquels chaque espèce peut être plus avantageusement employée.

Il entre même dans un assez grand détail sur les usages auxquels les bois peuvent être employés pour la construction des vaisseaux, pour la charpente, le charronnage, la menuiserie, le tour, &c. Les propriétés relatives à la Médecine étoient trop importantes pour être négligées; ausii M. du Hamel s'étend-il beaucoup sur la maniere d'extraire les gommes, les résines, les sels & les disférens sucs qu'on rire de certains arbres ou arbustes; on trouve dans cet Ouvrage plusieurs choses sur ce sujet qu'on cherchetoit inutilement ailleurs; & ces deux volumes, quoique saisanten leur genre un traité complet, sont cependant bien propres à faire desirer que M. du Hamel saise paroître incessamment les autres paries de son Ouvrage.

ETTE même année parut le quatriéme Volume du Traite de la Culture des Terres, du même M. du Hamel.

Nous avons rendu compte en 1750 \* du premier volume p. 107. de cet Ouvrage & du plan général de l'Auteur; nous ne répéterons par conséquent point ici ce que nous avons dit alors, nous dirons seulement que depuis la publication de ce premier volume, M. du Hamel en a publié deux autres, dans lesquels il expose les épreuves de la nouvelle culture, les succès qu'elle a eu dans les endroits où elle a été pratiquée, tant pour le grain que pour les légumes, & donne la description de plusieurs chartues, semoirs & autres instrumens inventés, tant par lui que par M<sup>15</sup> de Châteauvieux & de Montigny, pour en faciliter l'exécution.

Le quatriéme volume duquel nous avons à parler cette année, contient d'abord l'application des mêmes principes à la culture des légumes. On est communément persuadé que ces sortes de plantes ne peuvent s'élever que dans des terres extrêmement engraissées par le sumier, & qu'avec des arrosemens très-multipliés; M. du Hamel a fait voir par des expériences suivies, que la nouvelle culture suppléoit au désaut du fumier & des arrosemens, & qu'on pouvoit, sans leur

\* V. Hift. 1750, P. 107. 78 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE fecours, avoir des légumes aussi beaux que ceux qu'on cultive dans les potagers ordinaires.

Nous avons parlé en 1750 des prés artificiels ; la nouvelle culture offre encore à leur égard les mêmes & de plus grands avantages ; M. du Hamel lui-même en a été étonné.

La perfection des instrumens sait une partie considérable de l'art: on sait combien elle contribue non-seulement à la persection des opérations, mais encore à en diminuer la longueur. L'expérience a sait connoître à M. du Hamel quelques désauts dans les instrumens qu'il avoit proposés, & il les a corrigés: il a imaginé différentes manieres de les persectionner & de s'en serve, dont il rend compte dans son Ouvrage, & qui n'en sont pas la partie la moins intéressante.

Une longue expérience a fait voir assez précisément ce qu'on devoit semet de grains par arpent de chaque dissérente nature de terrein dans la culture ordinaire; mais on juge bien que cette quantité doit changer dans la nouvelle culture, & M. du Hamel rend compre des moyens qu'il a employés pour la déterminer: ensin il démontre dans son Ouvrage ce principe d'Agriculture bien opposé aux idées communément reçues, qu'on peut, au moyen des labours rétitées, suppléer au désaut des sumiers, & obtenir de bonnes récoltes dans des terres même de médiocre qualité. On ne peut certainement que lui savoir gré des peines & des soins qu'il a confactés à des recherches si directement utiles au bien de l'humanité.



# GÉOMÉTRIE.

# SUR LA BALANCE DES PEINTRES, DE M. DE PILES.

N connoît depuis long-tems l'ingénieuse application du calcul géométrique à la probabilité des événemens p. 1. fortuits. Pascal & Fermat ont été les premiers à ouvrir sur ce point la carriere aux Géometres; Jacques Bernouilli a même osé tenter de soumettre au calcul la probabilité des événemens en matiere de Politique, de Morale ou de Médecine, pourvu que les circonstances s'ussent données; mais personne ne s'étoit avisé de soumettre au calcul l'art de juger, d'après les suffrages, jusqu'à M. de Piles. Cette expression n'est point hasardée, & c'est précisément ce qu'il a fait dans sa balance des Peintres.

Cette balance ainsi nommée, parce qu'il prétend, par son moyen, peser en quelque sorte le mérite des Peintres, se trouve à la sin de son Cours de Peintres : c'est une table à cinq colonnes; dans la premiere sont placés les noms des Peintres, & vis-à-vis de ces noms on voit dans chaque colonne le degré d'habileté qu'il accorde à chaque Peintre dans les quatre principales parties de la Peinture, qui sont la composition, le dessein, le coloris & l'expression, prenant le nombre de 20 degrés pour l'extrême persection à laquelle les hommes ne peuvent espérer de parvenir, & celui de 18 pour la plus grande à laquelle ils puissent

L'idée de M. de Piles est ingénieuse & nouvelle; mais s'il métite des éloges pour l'invention, il n'en est pas de même du côté de l'exécution. Peu instruit dans l'art des combinaisons, il est tombé dans des fautes qui n'ont pas échappé à M. de Mairan, & ce sont ces sautes qu'il a entrepris de

Voy. les Mém.

80 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE corriger, pour rendre à la balance de M. de Piles toute

l'utilité dont elle est susceptible.

La principale erreur qu'y remarque M. de Mairan, est que M. de Piles apprécie le mérite de chaque Pcintre par la fomme de tous les degrés qu'il lui attribue dans chaque partie de la Peinture, au lieu qu'il falloit l'évaluer par la multiplication de tous ces degrés l'un par l'autre : en effet , les qualités de l'esprit & les talens dépendent en quelque facon les uns des autres; si l'ordonnance d'un tableau en fait valoir le dessein & le coloris, ces deux dernieres parties font à leur tour briller la belle ordonnance. Il y a plus; l'homme le plus favorisé de la Nature pour la composition, seroit très-souvent gêné si la facilité & la hardiesse du dessein ne se prêtoient au feu de son imagination : on doit donc regarder les degrés de perfection de chaque Peintre dans chacune des quatre parties de la Peinture, comme des quantités qu'on doit, non pas additionner, mais multiplier les unes par les autres, & dont le produit & non la fomme marquent le mérite absolu de chaque Peintre.

Les talens d'ailleurs ne sont pas communément réunis. & on se tromperoit si on croyoit que la réunion de deux ou de trois talens dans une seule personne, n'emportat que le double ou le triple du mérite qu'auroit chacun de ceux qui posséderoient un seul de ces talens au même degré; car indépendamment de la rareté de cette union, souvent un de ces talens fait obstacle à l'autre, & la difficulté de les mettre, pour ainsi dire, en équilibre les uns avec les autres, en augmente prodigieusement le prix; & pour en donner un exemple pris de la matiere même que nous traitons, il est visible qu'une imagination très-vive, excellente pour la composition d'un tableau, peut être un obstacle considérable à la correction du dessein, & qu'à la rareté de trouver ces deux talens réunis, on doit encore joindre celle de les trouver en degré convenable pour ne se pas nuire, ou pour ne se nuire que le moins qu'il est possible : on peut donc être sûr que M. de Mairan n'outre point les choses en évaluant le mérite des Peintres Peintres, non par la somme mais par le produit du degré de perfection qu'ils avoient dans chaque partie de la Peinture.

Une seconde erreur dans laquelle est tombé M. de Piles, est d'avoir exprimé par zero le mérite de quelques Peintres dans une des quatre parties de la Peinture : il n'a pas fait attention certainement à la nécessité absolue pour un Peintre, de les posséder toutes quatre, au moins en quelque degré; le zero de mérite en quelqu'une lui ôte nécessairement la qualité de Peintre. En effet, un Peintre sans composition n'est qu'un copiste; sans coloris, il ne seroit qu'un dessinateur; sans dessein, il pourroit tout au plus être propre à enluminer, & fans expression tout seroit sans caractere : il faut donc nécessairement qu'un Peintre ait ces quatre qualités, au moins en quelque degré. Mais ce qui ne fait qu'une faute dans la balance de M. de Piles, détruiroit tout sans retour dans l'idée de M. de Mairan; car les quantités devant se multiplier les unes par les autres, la multiplication par zero feroit évanouir tout le produit, comme en effet le zero dans une de ces parties détruit la qualité de Peintre.

La derniere correction que M. de Mairan propose de faire à la balance de M. de Piles, c'est d'en changer, pour ainsi dire, l'échelle numérique & le terme d'où elle part; au lieu de prendre pour origine de cette échelle le nombre 20 qui exprime une perfection à laquelle on ne peut atteindre & qui est inconnue, il prend au contraire l'unité pour terme de l'échelle & pour l'expression de la plus grossiere ignorance que l'on ne connoît que trop, mais à laquelle un Peintre qui porte le nom de Peintre ne peut pas plus descendre qu'il ne peut s'élever à l'extrême perfection exprimée par 20 dans la balance de M. de Piles. Le nombre 2 même est encore au-dessous de tout Peintre un peu au fait de son art, & ce n'est qu'au nombre 3 que commence, à proprement parler, l'échelle de Mi de Mairan : il exprime le moindre degré de talent que puissent avoir en chaque partie ceux qui seront dans le cas d'être pefés dans la balance, & M. de Mairan pense qu'au moyen des changemens proposés, la balance de

82 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
M. de Piles peut servir non seulement à fixer le jugement
qu'on doit porter sur les Peintres, mais encore à prononcer
avec équité sur le mérite de plusieurs concurrens.

On voit bien que dans tout ce que nous venons de dire, le mérite de chaque partie de la Peinture a été regardé comme égal, mais l'est-il bien réellement? La premiere question qui se présente pour décider le rang que doit avoir chaque partie de la Peinture, est d'examiner celle qui est la plus particuliérement propre à cet art, qui en fait, pour ainsi dire, le caractere essentiel, & le distingue de tout autre.

Si l'on veut examiner sur ce pied les quatre parties de la Peinture, desquelles nous avons fait mention, il sera facile de voir que ce ne peut être la composition, puisque l'invention, l'ordonnance & les contrastes bien ménagés sont communs à la Peinture & à la Poesse. Ce ne sera pas non plus l'expression qui n'est qu'une modification des autres parties, relative aux passions que le Peintre veut représenter : reste donc que ce soient le dessein & le coloris qui en esset cons-

tituent le caractere distinctif de l'art de peindre.

Mais subordonnera-t-on la partie sublime & intellectuelle de cet art, telle que la composition, à la partie purement manuelle & méchanique ? d'un autre côté, cette partie qui constitue proprement l'art & donne, pour ainsi dire, du corps à l'autre; qui sans elle ne seroit qu'un fantôme existant dans la seule imagination du Peintre; cette partie, dis-je, ne doitelle pas être regardée comme la principale? Il feroit peut-être bien difficile de décider de cette présérence; aussi M. de Mairan approuve-t-il la sage réserve de M. de Piles, qui les fait toutes quatre marcher de front, & se contente de donner à côté de la balance de M. de Piles, un essai de celle qu'il propose. Il est bien singulier que la Géométrie ait prise fur des objets qui paroissent si particuliérement subordonnés au goût, & qu'elle puisse donner des regles pour apprécier avec une espece de certitude un genre de mérite duquel elle paroissoit avoir si peu de droit de juger.

### SUR LA MANŒUVRE DES VAISSEAUX.

Nous avons rendu compte l'année derniere \*, du travail Voy. les Mém. que M. Bouguer avoit entrepris sur cette matiere, & P. 355. Voye Hist. de la maniere dont il l'avoit conduit ; il nous reste présentement à parler de la folution d'un dernier problème qu'il s'étoit proposé, & qui n'avoit pu trouver place dans son premier Mémoire. Il s'agit dans celui ci de choisir la route la plus convenable pour s'éloigner d'une ligne donnée de position le plus promptement qu'il est possible.

Pour peu qu'on y veuille faire réflexion, on verra que le problème de gagner au vent, de remonter vers son origine, problème d'un si fréquent usage dans la Marine, n'est qu'une branche de celui-ci, puisque si on suppose la ligne donnée perpendiculaire à la direction du vent, s'en éloigner le plus qu'on pourra sera certainement s'approcher aussi le plus qu'il sera possible de la direction du vent, ou, comme

le disent les Marins, le serrer au plus près.

On voit bien que ce problème en enferme, pour ainsi dire, deux; car il n'est pas seulement question de s'éloigner d'une ligne donnée le plus qu'il est possible, il est encore demandé que cet éloignement se fasse avec toute la vitesse dont il est susceptible. Ce dernier a déja été résolu en grande partie dans le premier Mémoire de M. Bouguer ; nous ne répéterons point ici ce que nous en avons dit alors, que nous prions le lecteur de vouloir bien se rappeller; nous serons seulement sentir combien la nouvelle condition imposée de s'éloigner le plus qu'il est possible d'une ligne donnée, ajoute de difficultés au problème résolu dans le premier Mémoire. En effet, dans ce problème il n'est question que de s'éloigner le plus vîte qu'il est possible, d'un point donné, avec un vent dont la direction est aussi donnée : l'angle de la ligne de route avec la direction du vent est arbitraire, & on peut le choisir tel qu'il donne le sillage le plus avantageux. On n'a à faire varier dans cette recherche que l'inclinaison du Lij

vent sur les voiles, en les supposant orientées de la façon la plus avantageuse à l'égard du navire; mais dans le problème dont il s'agit, il faut que la vitesse du navire & la perpendiculaire menées d'un point quelconque de la route sur la ligne dont on s'éloigne, avec un vent donné, soient toutes deux des maximum. Or il est très-possible que ces deux maximum ne s'accordent pas toujours, & c'est à proprement patler, des résultats de calculs & non des quantités simples qui doivent faire les élémens de celui-ci pour trouver une ligne de route qui les rassemble tous deux: on voit avec combien d'art cette recherche doit être maniée.

Heureusement tout ce qui concernoit le premier de ces maximum avoit été réduit par M. Bouguer, d'abord à une opération graphique, & ensuite en Tables qui en expriment ou en peuvent exprimer les élémens dès qu'on voudra les construire. C'est avec ces secours, qu'il s'étoit procurés luimême, qu'il a entrepris la solution du dernier problème, & qu'il est venu à bout de l'amener malgré sa difficulté, à une formule d'abord essrayante par sa longueur & par la complication de ses termes, mais qu'il trouve bientôt le moyen

de réduire à une forme plus traitable.

De cette formule M. Bouguer tire une construction géométrique, générale, & qui peut servir par conséquent à résoudre tous les cas. Cette méthode, d'une exactitude suffiante pour la pratique, jouit encore d'un avantage bien considérable; elle sait voir à l'œil tout ce qui doit arriver dans toutes les circonstances, les cas où le problème deviendroit impossible, ceux où la route doit changer de possition, & passer de l'autre côté de la ligne du vent; en un mot cette construction rend sensible tout ce que le calcul exprime à la vérité, mais ne présente qu'à l'esprit. C'est même en Mathématique un grand avantage, que de ne point avoir à craindre les illusions de l'imagination & les erreurs des plus & des moins mal placés; & c'est aussi à quoi M. Bouguer s'est d'autant plus appliqué, qu'il savoit combien les erreurs en ce point deviennent dangereuses, lorsqu'un gros temps

85

oblige à s'éloigner d'une côte sur laquelle le vent porte naturellement, ou lorsqu'on s'efforce de gagner au vent dans la vûe de poursuivre ou d'éviter l'ennemi.

# ASTRONOMIE.

#### SUR LA GRANDEUR

# DE LOMBRE DE LA LUNE

DANS LES ÉCLIPSES DE SOLEIL.

ES anciens Astronomes étoient persuadés que c'étoit Vog l'ombre du Globe terrestre qui causoit les éclipses de P-36. Lune; & ce dut être un paradoxe assez singulier, que d'avancer que cette ombre n'y entroit presque pour rien. Il est cependant très-démontré que l'instexion que soussirent les rayons du Soleil en traversant l'atmosphere, raccourcit le cone d'ombre de la Terre au point qu'il est impossible qu'il touche jamais à la Lune; ce n'est donc pas lui qui cause à cette planete l'obscurcissement qu'elle soussire dans ses éclipses, & il faut chercher une autre cause de l'obscurité que nous

y remarquons.

Tout corps transparent, de figure sphérique, brise les rayons qui tombent sur l'une de ses surfaces, en les approchant du diametre de la sphere qui se trouve dans leur direction, en sorte que tout l'espace conique, rensermé par les derniers rayons qui touchent la sphere, est plus ou moins privé deces rayons, sur-tout vers la pointe du cone, parce que la résraction les ayant pliés vers l'axe, ils se sont réunis plusôt & ont abandonné cet espace que naturellement ils devoient coccuper: d'ailleurs, quelle que soit la transparence d'un milieu, il absorbe ou renvoie toujours beaucoup de lumiere. Si maintenant nous appliquons tout ceci à ce qui se passe dans

Voy. les Mémi

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
l'éclipse de Lune, nous verrons que l'ombre qui se porte sur cette planete, est causée uniquement par l'atmosphere, qui, en interceptant plusieurs rayons du Soleil, & en pliant encore une plus grande quantité, forme cette ombre plus ou moins noire qui couvre la Lune & lui ôte sa lumiere. Il faut donc avoir égard dans le calcul, non-seulement au demi-diametre de la Terre, mais encore à ce qu'il faut y ajouter pour la hauteur de l'atmosphere; & c'est aussi ce que l'on trouve dans toutes les Tables astronomiques.

Mais si tous les Astronomes sont d'accord sur la nécessité d'augmenter le rayon du Globe terrestre d'une certaine quantité pour avoir celui de l'ombre, ils nes accordent pas de même sur la valeur de cette quantité. M. de la Hire la fait d'une minute, M. Cassini de vingt secondes, & plusieurs autres Astronomes de trente; cette différence entre les résultats des observations de ces savans Astronomes, a piqué la curiosité de M. le Gentil qui s'est proposé d'en découvrir la cause.

L'Eclipse, du 27 Mars de cette année, a donné lieu à cette recherche. Trois observations fort exactes concourent à en donner la grandeur de sept doigts quarante-cinq minutes, cependant en prenant le lieu de la Lune déterminé par son passage au Méridien observé le même jour, & achevant tout le calcul d'après les élémens des Tables, corrigés le plus exactement qu'il a été possible, M. le Gentil trouve qu'elle n'auroit dû être que de six doigts cinquante-cinq minutes, avec une différence de quarante-neuf minutes de doigt, ou de près de deux minutes de degré d'avec l'observation : or cette différence ne pouvant être rejettée ni sur la latitude de la Lune, ni fur son diametre, déterminés l'un & l'autre par l'observation du passage par le Méridien, ni sur sa parallaxe très-bien connue à présent par la comparaison des observations faites en France & au Cap de Bonne-Espérance, il faut bien absolument la rejeter sur l'augmentation du diametre de l'ombre qui étoit trop petite.

Cette maniere de déduire les élémens de l'observation du passage de la Lune au Méridien, paroît à M. le Gentil la feule sur laquelle on puisse compter: l'observation des phases d'une éclipse, avec quelqu'exactitude qu'elle puisse être faite, laisse toujours trop d'incertitude pour être employée à réformer les Tables avec quelqu'apparence de succès. M. le Gentil s'en est convaincu par une infinité d'exemples, & il s'est d'autant plus volontiers déterminé à n'employer dans cette recherche que des éclipses qui avoient été précédées ou suivies immédiatement de l'observation du passage de la Lune au Méridien, qu'ayant à déterminer un élément qui instue sur les phases de l'éclipse indépendamment du mouvement de la Lune, il se seroit jetté dans des incertitudes sans nombre en employant ces mêmes phases; au lieu que par sa méthode, toute autre inégalité étant bannie, il ne trouve plus que l'élément qu'il cherche, & duquel il est par conséquent facile de déterminer la quantité & les variations.

La comparaison d'un assez grand nombre d'éclipses avec le calcul corrigé par l'observation de la Lune au Méridien, a présenté à M. le Gentil une espece de phénomene auquel il ne s'attendoit pas. Dans presque toutes les éclipses centrales l'addition à faire, à cause de l'atmosphere, au diametre de l'ombre déduit du diametre terrestre, est seulement de 40", au lieu que dans les éclipses partiales cette addition doit être de 1' 40"; disserence trop considérable pour pouvoir être

négligée.

Mais quelle peut être la cause de cette dissérence? M. le Gentil a cru l'appercevoir dans la dissérence de l'épaisseur de l'air qui enveloppe les dissérens climats de notre Globe: en esset il est bien naturel de penser que la partie de notre atmosphere, capable de saire ombre sur la Lune, n'est pas la même dans tous les climats, & que sa hauteur est d'autant plus grande, que l'air est plus épais; c'est aussi ce qui, selon M. le Gentil, donne la raison de la dissérence que nous venons d'observer. Dans les éclipses centrales, la partie de l'atmosphere qui sair ombre à l'entrée & à la sortie de la Lune, est celle qui couvre la Zone torride continuellement échaussée & rarésiée par la chaleur du Soleil: il n'est donc pas étonnant

que cette partie de l'armosphere cesse à une médiocre hauteur d'être assez opaque pour donner de l'ombre; mais dans les éclipses partiales la partie de l'ombre qui fait la plus grande phase, est toujours causée par la portion de l'atmosphere qui enveloppe le voisnage des poles. Or il est certain que cette partie de l'atmosphere doit être considérablement plus épaisse, & par conséquent capable de causer de l'ombre à une plus grande hauteur; il n'est donc pas étonnant que dans les éclipse partiales il faille donner à l'ombre, à cause de l'atmosphere une plus grande augmentation que dans les éclipses centrales.

Il résulte encore de cette théorie, qu'il y a une précaution à prendre dans la maniere de déterminer le milieu des éclipses par le commencement & par la fin; faute de laquelle on court risque de n'avoir qu'un faux milieu, quoique déduit des observations les mieux faites: nous allons essayer d'en donner

une idée.

Quand la Terre est dans les sossicies, le diametre de tous les paralleles, projetté sur le disque apparent, est parallele au plan de l'écliptique; il arrive donc presque nécessairement que les degrés de densité de l'air qui compose l'atmosphere, sont égaux à des distances égales de ce plan, & que par conséquent l'ombre y doit être également grande. La Lune donc entrant dans cette ombre, & en fortant par des points de latitude peu différente, le milieu d'une éclipse partiale arrivera nécessairement à très-peu près au milieu de l'intervalle de temps, entre l'entrée & la sortie, & par conséquent on l'obtiendra aissement en partageant cet intervalle entre deux parties égales.

Mais si au contraire la Terre étoit dans les équinoxes au temps d'une éclipse partiale, alors la projection de tous ses paralleles seroit inclinée de 23 degrés au plan de l'écliptique; d'où il suit que la Lune étant entrée par la partie de l'ombre qui répond à un cercle polaire, pourroit très-bien en sortit par celle qui répond à un tropique, & que les densités de l'air étant inégales dans ces deux endroits, la Lune mettra

plus

DES SCIÉNCES.

plus de temps à venir du premier contact, où le diametre de l'ombre est plus grand, au milieu, qu'elle n'en emploiera à aller du même milieu au dernier contact où le diametre de l'ombre est plus petit ; & que si dans ce cas on vouloit déduire le milieu de l'éclipse de l'observation du commencement & de la fin, en partageant en deux l'intervalle, on trouveroit un faux milieu : par ce que nous venons de dire de ces deux cas extrêmes, il est aisé de s'imaginer ce qui doit arriver dans les intermédiaires qui tiennent plus ou moins de l'un ou de l'autre.

C'est pour remédier à cet inconvénient que M. le Gentil a construit une Table qui indique, suivant la position du Soleil & suivant la portion de la Lune qui doit être éclipsée, ce qu'il faut ajouter à l'ombre du globe pour la hauteur de l'atmosphere à l'entrée & à la fortie : & l'application qu'il en a faite à l'éclipse de cette année, fait disparoître une erreur de plusieurs minutes que le calcul ordinaire y avoit introduite. Viendra-t-il un temps auquel toutes les erreurs qu'on peut avoir à craindre dans l'Astronomie, soient connues ?

# SUR LES ÉTOILES NÉBULEUSES DU CIEL AUSTRAL

M. l'Abbé de la Caille au Cap de Bonne-Espérance, P. 1901. & du travail qu'il y avoit fait pour déterminer la position 1751, p. 164. des étoiles comprises entre le Pole austral & le Tropique du Capricorne : voici encore un nouveau fruit de ce travail.

Dans le nombre des étoiles australes il s'en trouve beaucoup de nébuleuses, on peut bien croire qu'elles n'ont pas échappé à l'exactitude de M. l'Abbé de la Caille; mais il ne s'est pas contenté d'en déterminer la position, il a sait encore fur ces étoiles plusieurs réstexions qui l'ont engagé à ranger ces étoiles sous trois classes différentes.

Hift. 1755.

OO HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

Les nébuleuses de la premiere classe sont un espace blanchâtre mal terminé plus ou moins lumineux, & souvent d'une figure très-irréguliere; elles ressemblent assez ordinairement à des noyaux de cometes soibles & sans queue.

Celles de la feconde classe ne sont pas, à proprement parler, de véritables nébuleuses; ce sont des amas d'étoiles distinctes, mais très-proches les unes des autres, & qu'une lunette plus ou moins longue sait voir séparées.

Enfin les nébuleuses de la troisième classe font de véritables étoiles entourées de cette lumiere disfuse qui compose celles de la première classe, & elles ne nous paroissent probablement sous cette forme que parce que ces étoiles se trouvent dans la même ligne droite qui va de la Terre à la tache lumineuse; aucune de ces étoiles n'excede la sixiéme grandeur.

Les nébuleuses de la premiere classe, au nombre desquelles on peut mettre ces espaces lumineux communément appellés nuées de Magellan, ont paru à M. l'Abbé de la Caille trèsfemblables à certaines portions détachées de la voie lassée; mais quelqu'attention que M. l'Abbé de la Caille ait apportée à considérer, même avec des lunettes de 14 pieds, les endroits les mieux terminés de la voie lassée & de ces nuages, il n'a jamais trouvé, comme quelques Astronomes l'ont pensé, que les uns ni les autres fussent des amas d'étoiles : ces endroits ne lui ont offert qu'une blancheur dans le fond du Ciel, sans qu'il y ait vû plus d'étoiles qu'ailleurs où le fond étoit obscur.

Un autre phénomene assez propre à stapper la vue de ceux qui observent le Ciel austral, est un espace de trois degrés en tout sens qui paroît d'un noir soncé dans la partie orientale de la croix du sud; mais cette apparence est, selon M. l'Abbé de la Caille, causée par la vivacité de la blancheur de la voie la croix du entoure de tous côtés cet endroit.

M. l'Abbé de la Caille a dressé un catalogue de ces étoiles nébuleuses, partagé suivant les trois classes que nous venons d'établir: il n'ose assurer que ces Tables comprennent toutes les étoiles nébuleuses du Ciel austral; la Lune, les Crépuscules & bien d'autres causes ont pu lui en dérober quelques-unes des moins visibles, mais on peut être certain qu'aucune de celles qui sont un peu considérables n'a été oubliée.

Ce Catalogue au reste, & celui que M. l'Abbé de la Caille a publié en 1752 \*, ne sont encore qu'une petite partie du travail qu'il a fait sur cette mariere. Il a déposé cette même année à la Bibliotheque de l'Académie un manuscrit qui en contient tout le détail. Nous ne répéterons point ici ce que nous avons dit en 1771 \* de sa manière d'opérer. Ce manuscrit est une copie fidele de son Journal d'observations, telles qu'elles ont été faites; vis-à-vis chaque page, qui contient toutes les étoiles qui ont été déterminées dans la durée d'une nuit, on trouve des Tables de réductions pour calculer sur le champ, & par un trait de plume, l'ascension droite & la déclinaison d'une de ces étoiles prise à volonté. Le nombre des positions observées approche de onze mille; mais comme il v a eu plusieurs étoiles observées deux & trois fois, pour joindre les bandes ou zones dans lesquelles cette partie du ciel avoit été partagée, le catalogue qu'on peut construire, d'après ces observations, n'excéderoit guère neuf mille huit cens étoiles : M. l'Abbé de la Caille en a détaché seulement dix-neuf cens trente-cing, dont il a, comme nous venons de le dire, publié le Catalogue en 1752; mais il a cru devoir déposer entre les mains de l'Académie le manuscrit même qui contient les matériaux propres à faire le Catalogue général quand on le voudra. On trouve à la tête de ce manuscrit un Discours où sont expliquées les précautions qu'il a prifes pour donner à ses observations toute la précision que la méthode pouvoit comporter. & dans lequel il explique la maniere de faire usage des Tables de réduction qu'il a insérées dans le corps de cet Ouvrage, qui doit en même temps être regardé comme un monument du travail immense de M. l'Abbé de la Caille, & comme un trésor bien précieux pour les Astronomes.

\* Voyez Mém.

\* Voyez Hift.

### SUR LES HAUTEURS SOLSTICIALES DU SOLEIL.

Voy. les Mém. p. 199. \* Voy. Hift. 1748, p. 94; & 1752, p. 93.

O US avons rendu compte en 1748 & en 1752 \* des observations des Hauteurs solsticiales de M. de Thury, & de la conclusion qu'il en tiroit, que l'obliquité de l'écliptique paroissoit diminuer. Il a donné cette année la suite de ces mêmes observations pour les années 1752, 1753, 1754 & 1755; elles ont toujours été faites par la comparaison du même bord du Soleil à Acturus, & il semble qu'on en puisse conclure que dans l'espace de trois années le Soleil, au point solssical, s'est éloigné de cette étoile de 42 secondes; mais comme le changement de la déclinaison de l'étoile en sens contraire est de 51 secondes, le bord du Soleil s'est récllement rapproché de 9 secondes de l'étoile, & par conséquent l'obliquité de l'écliptique a dû diminuer d'autant.

La méthode de comparer le bord du Soleil à la même étoile à cet avantage, que l'étoile en étant affez proche, les réfractions sont toujours les mêmes, & que la différence entre les deux hauteurs étant petite, elles alterent affez peu la diftance observée entre le Soleil & l'étoile, par conséquent on pouvoit absolument s'en tenir là : mais comme il pourroit arriver que l'étoile elle-même eût quelque mouvement, M. de Thury a voulu avoir sa hauteur absolue : il l'a observée plusieurs fois avec un quart-de-cercle de six pieds de rayon, tantôt la face du limbe tournée vers l'orient, tantôt cette même face tournée vers l'occident, ce qui, comme on fait, donne en même temps le zénith de l'instrument ou le point de son limbe qui y répond & la véritable hauteur de l'astre qu'on observe. Les observations plusieurs sois répétées, ont donné la hauteur d'Ardurus de 61d 38' 37", à laquelle ajoutant 3d 15' 32" de distance observée entre le bord du Soleil au folftice & Ardurus, on aura la hauteur folfticiale apparente du bord supérieur de 64d 54' 9"; & si on en ôte 23 " pour la réfraction, 41d 9' 50" pour la hauteur de l'Equateur; & 15' 48" pour le demi-diametre du Soleil, on aura l'obliquité de l'écliptique de 23d 27' 58" plus petite que ne la devroit rendre la nutation de l'axe terrestre, d'où M. de Thury conclud qu'indépendamment de cette nutation, il paroît y avoir une diminution réelle, quoique très-lente, dans l'obliquité de l'écliptique.

#### SUR LE

## DIAMETRE APPARENT DU SOLEIL.

Ous avons dit en 1753\*, en parlant des recherches V. les Mém. de M. le Gentil fur les Diametres apparens du Soleil page 417. dans son apogée, qu'il s'étoit pleinement assuré que les diffé- 1753. p. 101. rens verres enfumés ou colorés, qu'on met communément entre l'œil & l'oculaire de la lunette pour éteindre la trop grande lumiere du Soleil, ne causoient aucune différence senfible dans l'angle sous lequel paroît le diametre apparent du Soleil. Il s'agit ici d'une autre espece d'illusion bien plus importante dans la mesure de ces diametres, & de l'effet que peuvent produire les objectifs colorés pour en garantir les Observateurs.

Tour rayon du Soleil est, comme l'a fait voir M. Newton \*. un véritable faisceau de sept rayons différemment colorés & L. I. Prop. vii. différemment réfrangibles. De cette derniere propriété il suit que dès qu'un rayon tombe sur un verre lenticulaire dirigé vers le Soleil, non-seulement il se plie vers l'axe de la convexité de ce verre, mais qu'encore il le sépare, & que chacun des rayons colorés qui le composent s'approche plus ou moins de cet axe; d'où il suit qu'il se fait au fover de ce verre non une seule image du Soleil, mais plusieurs images placées les unes derriere les autres, différentes en grandeur & en couleur, chaque couleur formant un cone de rayons différemment

long, & par conséquent un foyer différent.

\* Optat. Newt.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

Comme toutes ces images ne sont pas d'une égale vivacité. mais qu'au contraire les rayons jaunes & orangés frappent l'organe bien plus fortement que les autres, il en résulte nécessairement que c'est à cette image que l'œil s'arrête principalement, ce qui n'empêche pas cependant que les autres ne forment autour de celle-ci un anneau composé de tous les rayons des autres couleurs, tant de ceux qui commencent à se croiser, s'étant réunis avant le foyer auquel se rassemblent les rayons jaunes, que de ceux qui n'ont pas encore atteint le point de leur réunion. C'est cet anneau que Newton appelle couronne d'aberration, qui felon lui accompagne toujours l'image de tout objet lumineux. On voit bien que cette couronne dépendant de l'écartement que souffrent les différentes parties d'un rayon en se rompant, plus les rayons se rompront, plus cet écartement sera sensible; d'où il suit que ceux qui tombent loin du centre du verre, souffrant une plus grande réfraction, ils augmenteront la couronne d'aberration. & qu'au contraire on la diminuera en diminuant l'ouverture de l'objectif.

Il suit encore du même principe que la courbure d'un verre étant d'autant moins sensible qu'il est partie d'une plus grande sphere, la couronne doit être bien moindre dans une longue

lunerre que dans une plus courte.

Jusqu'ici nous n'avons sait que donner une légere idée de la théorie de M. Newton, & des conséquences qu'il en a sirées. Nous allons présentement reprendre ce qui s'est sait

depuis fur cette matiere.

Les Académiciens chargés de la mesure du degré du Méridien proche de l'Equateur, ont remarqué les premiers que les soyers des grandes lunettes étoient sujets à des variations presque continuelles tant par rapport à la constitution des yeux de chaque Observateur, que par rapport à la lumiere plus ou moins vive de l'astre, & à la constitution de l'atmosphere.

Ce phénomene, tout surprenant qu'il paroît au premier coup d'œil, est cependant une suite bien naturelle des principes que nous venons de poser; car selon la plus grande ou la moindre fensibilité de l'organe, il fera plus ou moins affecté de l'image de l'astre, & même pourra l'être au point de ne pas appercevoir la couronne qui l'entoure; & si d'un autre côté l'atmoiphere intercepte plusieurs especes de rayons colorés, elle ne laissera voir qu'une seule image qui sera différente suivant la différente couleur dont l'air fora teins.

Delà naît encore un très-grand inconvénient; car les rayons de couleurs différentes se réunissant à des points de l'axe différemment éloignés de l'objectif, le rapport des parties du micrometre avec cette distance change dans la même proportion, & cet instrument ne donne plus les diametres avec exactitude.

Mais n'y eût-il que cette couronne d'aberration qui enveloppe la véritable image, il étoit important d'en déterminer la valeur pour voir l'erreur qu'elle pouvoit produire.

C'étoir cependant ce qu'on n'avoit pas fait jusqu'ici : Newton s'étoir contente de conclure d'après ses principes qu'elle devoir être dans la même proportion que les ouvertures des lunettes; mais il ne l'avoit point déterminée par expérience, & c'est ce que M. le Gentil a entrepris d'exécuter.

Pour cela fachant, comme nous l'avons dit, que la couronne d'aberration étoit d'autant plus grande que la lunette
étoit plus courte, il a préparé une lunette de trois pieds de
longueur à laquelle il avoit adapté un très-bon micrometre;
àt comme il se doutoit bien qu'il faudroit augmenter ou diminuer la distance de l'objectif au micrometre dans le cours
de ces expériences, il avoit placé l'objectif dans un bout de
tuyau qui pouvoit entrer plus ou moins dans celui de la
unette: la couronne d'aberration devoit, selon Newton, être
dans une pareille lunette de quatorze à quinze secondes.

M. le Gentil avoit aussi fait préparer deux objectifs à peu près de même soyer, mais dont il connoissoit exactement la différence; l'un, de matiere verte, & l'autre de la matiere la plus blanche: le premier devoit donner le diametre du Soleil sans aberration, puisque ne transmettant que des rayons d'une seule couleur, il ne pourroit saire qu'une seule image, & le

66 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE fecond devoit avec la même ouverture donner une image entourée d'un anneau d'aberration très-sensible.

L'observation donna effectivement une différence entre les diametres du Soleil mesurés avec les deux objectifs, & cette différence ne pouvoit être attribuée qu'à cette cause. M. le Gentil ayant expressément choisi le temps de l'année où le diametre du Soleil ne varie pas sensiblement, avec l'objectif blanc il le trouva de 31' 35" 42", & avec le vert, de 31' 30" 46", de 4" 56" plus petit qu'avec l'objectif blanc; quantité sensible, mais bien au-dessous de celle de 14 à 15 secondes que donnoit la théorie de M. Newton. On doit donc se rassurer un peu sur ce point, l'erreur se trouvant beaucoup moindre qu'on ne l'avoit imaginé, ou pour le mieux, on doit abandonner dans le cas de mesures précises les objectifs blancs pour en prendre de colorés. L'objectif vert de M. le Gentil rendoit l'image bien plus nette & bien plus précifément terminée que le blanc. Ce qu'il y a de fingulier, c'est qu'on se servoit il y a cent ans & plus d'objectifs colorés pour observer le Soleil, peut-être avoiton pour unique but d'éteindre la trop grande lumiere de cet astre; peut-être aussi avoit-on remarqué que ces objectifs rendoient l'image plus nette : quoiqu'il en foit, on s'en fervoit: on les nommoit hélioscopes, & ils sont amplement décrits \*Rosa unfina. dans le Livre du P. Séheiner \* & dans la Cométographie d'Hevelius; mais comme on ignoroit alors l'erreur que les" rayons colorés pouvoient produire, & qu'on se servoit aussi de verres blancs avec le secours d'un verre enfumé, ce dernier usage, comme plus commode, a enfin prévalu; d'ailleurs il se peut faire aussi que l'extrême difficulté qu'on rencontre a trouver de la matiere colorée sans fils, & propre à faire

> des verres de lunettes colorés, en ait fait entièrement abandonner l'usage; du moins est-il bien certain qu'on ne les voit

plus reparoître dans l'Aftronomie-pratique qu'en 1745 dans les Commentaires de l'Académie de l'Inftitut de Bologne\*, où ils sont recommandés comme un moyen de diminuer page 365.

Page 365.

paroisse qu'on en eût fait usage. Quatre ans après, M. Bouguer \* les indiqua dans son Livre de la figure de la Terre, \* Figure de la comme un moyen de fixer le foyer des lunettes que la multiplicité des images colorées fait varier, comme nous l'avons dit ci-dessus; mais il ne paroît pas non plus qu'il s'en soit servi, & on aura toujours obligation à M. le Gentil d'en . avoir le premier éprouvé les effets & apprécié leur quantité.

Terre , p. 109.

Un dernier objet qu'il s'étoit proposé dans son Mémoire, étoit de déterminer l'ouverture qu'on doit donner à l'objectif

des lunettes astronomiques.

On fair que la quantité des rayons qui entrent par l'ouverture de l'objectif, est en quelque sorte la mesure de la quantité dont elle doit groffir les objets, parce que devant pour les rapprocher les faire paroître non-seulement aussi gros, mais aussi éclairés qu'ils le paroîtroient à une médiocre distance, il faut par conséquent suppléer par un plus grand nombre de rayons à l'écartement que leur cause l'oculaire. Il seroit donc de ce chef très-avantageux de pouvoir augmenter l'ouverture des objectifs à volonté : on pourroit, au moyen d'oculaires plus forts, augmenter aussi le potivoir amplifiant des lunettes fans augmenter leur longueur.

Mais cette maniere d'augmenter le pouvoir des lunettes a des bornes que lui donne l'aberration des rayons colorés; nous avons dit que cette aberration étoit d'autant plus grande, que les rayons tomboient plus loin du centre de l'objectif, & ce seroit précisément ce qui arriveroit si on lui laissoit trop d'ouverture : on ne peut donc augmenter la clarté qu'en augmentant aussi l'anneau coloré qui entoure l'image, & il suit delà qu'il y a dans cette recherche un maximum, c'est à-dire, un point au delà duquel l'anneau d'aberration fera perdre à l'image plus de netteré que la quantité de rayons ne pourroit

lui en donner. Mais quelqu'importante que soit la détermination de ce maximum, il ne faut que jetter les yeux sur les Tables des ouvertures des lunettes, qu'on trouve dans presque tous les Livres de Dioptrique, pour voir par leur différence combien

Hift. 1755.

98 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE on en est éloigné; il ne faut pas même en être trop étonné, la plupart des Auteurs de ces Tables les ayant construites plutôt d'après leur théorie que d'après l'expérience : c'étoit cependant à cette derniere qu'il falloit s'adresser pour avoir des réponses sûres, & c'est aussi cet oracle qu'a consulté M. le Gentil.

Il a donc mesuré le diametre du Soleil avec sa lunette de 3 pieds, d'abord en employant l'objectif blanc, & il s'est apperçu qu'en substituant une ouverture de 14 lignes à celle de 8 lignes qu'il y avoit mise d'abord, l'image du Soleil devenoit moins bien terminée, fensiblement plus grande, & entourée d'anneaux colorés, dont le plus vif tiroit sur le rouge; il la mesura en cet état, & la trouva de 13" - plus grande qu'avec l'ouverture de 8 lignes. Ce n'étoit donc pas la même image qu'il voyoit, mais une autre qui étoit plus proche de l'oculaire, & plus lumineuse que la précédente; & en effet, ayant alongé la lunette de 3 lignes ;, en tirant le petit tuyau qui portoit l'objectif, il ne parut plus de cercle coloré autour de l'image, & cette augmentation de rayon rendit l'ouverture du micrometre tangente d'un angle absolument égal à celui qui avoit été mesuré avec l'ouverture de 8 pouces, & un moindre intervalle des fils.

La même opération sut faite avec l'objectif verd, l'ouverture de 8 lignes ayant été enlevée & remplacée par une de 14 lignes: les bords du Soleil parurent un peu moins nets qu'avec la premiere, mais cependant beaucoup plus qu'ils ne l'avoient été avec l'objectif blanc & la même ouverture de 14 lignes; ils étoient environnés d'une couronne verte, mais foible & pâle; mais ce qu'il y eut de singulier, c'est que pour faire disparoître cette couronne, il fallut raccourcir la lunette au lieu de l'alonger, comme dans l'opération faite avec l'objectif blanc.

Ces deux effets qui paroissent si opposés, tiennent cependant à la même cause; mais pour les y ramener, il est bon de se souvenir que les rayons qui se plient le moins, & qui par conséquent sorment l'image la plus éloignée de l'objectif, sont aussi ceux qui occasionnent la sensation la plus vive; appliquons ce principe aux deux expériences: dans la première, tant que l'ouverture a été petite, les rayons tombant peu obliquement sur la surface du verre, les rayons rouges ne se séparoient pas sensiblement des autres, & s'ils'en séparoit quelques-uns, ils ne pouvoient former qu'une image trop foible pour êtreapperçue en présence de la véritable; mais l'ouverture ayant été augmentée, le nombre de ces rayons qui se séparerent devint assez grand pour former une image sensible plus éloignée de l'objectif que la première; d'où il suit qu'étant vûe de plus près, elle occupoit plus d'espace dans les sils du micrometre, & que d'un autre côté il a fallu pour ramener le soyer à celui de l'oculaire en écarter l'objectif.

A l'égard de l'objectif verd, comme il ne pouvoir admettre que les rayons de cette couleur, il devoit naturellement arriver que les rayons les plus foibles de cette couleur se réunissent & formassent une image entre la véritable & l'objectif; mais cette image, rant que l'ouverture n'a été que de 8 lignes, étoit trop foible pour que ses rayons croisés pussent être sensibles en présence de l'autre, plus proche de l'oculaire & plus lumineuse; mais lorsqu'on s'est fervi de l'ouverture de 14 lignes, alors ces rayons se sont séparés en plus grande abondance, & ont formé cette couronne de verd pâle qu'on n'a pu saire disparoître qu'en rapprochant l'objectif pour faire tomber cette image au foyer commun des deux verres.

De toutes ces expériences, il résulte que lorsqu'on se sert d'objectifs blancs, le soyer varie suivant le plus ou le moins d'ouverture qu'on leur donne; qu'une plus grande ouverture le rend plus long, une plus petite plus court; que l'image que produit une trop grande ouverture n'est jamais nette; que le soyer des objectifs colorés soussire aussi que que variations relatives aux dissérentes ouvertures qu'on leur donne; mais que cus variations sont si petites, si on les compare à qui fervent à mesurer les objets lumineux, & ensin que si on a déterminé la valeur des parties d'un micrometre attaché à un instrument, il faut bien prendre garde à ne point changer l'ouverture de la lunette, sur-tout si l'objecis en est blanc comme ils le sont ordinairement, ou si on la change, déterminer de nouveau la valeur de ces parties qui aura certainement changé avec la longueur du foyer.

Il suit encore que les Tables des ouvertures qu'on doit donner aux objectifs qu'on trouve dans un grand nombre de livres de Dioptrique, sont pour la plupart très - désectueuses; & c'est ce qui a déterminé M. le Gentil à en calculer une d'après les principes de M. Newton, & à la soumettre à l'expérience qui l'a pleinement confirmée: on la trouvera à la fin de ce Mémoire; il y a joint la longueur du soyer de l'oculaire qui convient à chaque objectif, & la petite quantité

dont la couronne d'aberration surpasse l'image.

On pourroit peut-être penser que l'ouverture des objectiss dépend non-seulement de la longueur de leur foyer, mais encore de leur bonté, & que les verres médiocres ne peuvent supporter la même ouverture que les bons; mais cette objection tombera d'elle-même si la figure du verre est réguliere, puisque quelle que soit la quantité de rayons qu'il transmette à l'œil, les rayons colorés y seront toujours respectivement en même proportion, & que si le désaut du verre venoit de sa figure, il désigureroit l'objet & devroit être rejetté.

L'objection qu'on tireroit de l'usage où sont les Astronomes de rétrécir l'ouverture des lunettes pour observer le Soleil, la Lune ou Vénus, ne conclut pas davantage; car il est certain qu'on change par ce moyen le soyer de l'objectif, & que si ayant déterminé la valeur des parties du micrometre avec une ouverture ordinaire, on vient à la rétrécir considérablement, le soyer devenant alors plus court, le même nombre de parties du micrometre mesurera un plus grand angle, & on se trompera nécessairement dans la mesure: il ne saut donc pas employer ce moyen sans recommencer avec

la nouvelle ouverture la détermination de la valeur des parties du micrometre, ou si on veut s'épargner cette peine, il faut, au lieu de diminuer l'ouverture, ensumer légérement l'objectif. Combien de source d'erteur ne découvre-t-on pas tous les jours dans les opérations qui en paroissoient le moins susceptibles?

La lecture du Mémoire de M. le Gentil rappella à M. de l'Isse une suite d'observations des diametres apparens du Soleil qu'il avoit faites en 1718 & 1719, avant son Voyage en Russe, avec des lunettes de dissérentes longueurs, & l'engagea

à communiquer ces observations à l'Académie.

V. les Mém. P. 145.

Il s'étoit apperçu que les diametres du Soleil observés avec une lunette de 20 pieds. se trouvoient plus petits d'environ 8 secondes que ceux qui avoient été déterminés par feu M. de la Hire, & moindres de 10 secondes que ceux qui l'avoient été par feu M. Cassini. Cette différence entre ses observations & celles de ces grands Astronomes dont il ne pouvoit pas soupçonner l'exactitude, le surprit & l'engagea à faire tous ses efforts pour en découvrir la cause : il reprit donc ses observations qu'il fit avec les attentions les plus scrupuleuses, & retrouva toujours la même différence : mais comme dans ces dernieres observations il avoit employé non - seulement une lunette de 20 pieds, mais encore une de 13 & une de 7 pieds, il s'apperçut que les diametres du Soleil observés avec la lunette de 13 pieds, étoient plus grands d'environ 4 secondes, que ceux qu'avoit donnés l'observation faite avec la lunette de 20 pieds, & qu'observés avec la lunette de 7 pieds, le diametre se trouvoit d'environ 4 secondes plus grand que ne le donnoit M. de la Hire, & 2 secondes seulement plus que ne le marquoit M. Cassini; d'où il conclut avec raison que les lunettes les plus longues donnoient toujours les diametres du Soleil plus petits qu'on ne les trouve avec de plus courtes, & que la différence qu'il trouvoit entre fes observations & celles de Mrs Cassini & de la Hire, venoit probablement de la différente longueur des lunettes. Il est même d'autant plus naturel de le penser, que M. de l'Isle n'avoit aucune cause d'illusion à redouter dans la maniere

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE dont il avoit fait ses observations : il avoit employé d'excellens verres, s'étoit servi de deux différens micrometres, dans l'un desquels l'intervalle entre les fils n'étoit pas mesuré par les tours de la vis, mais par une division extrêmement fine, tracée fur une platine fur laquelle ce fil s'appliquoit, & dont l'autre jouissoit encore du même avantage au moyen d'une regle sur laquelle une ligne d'intervalle étoit exactement divisée en 120 parties, & qui pouvoit à tout instant se placer fous les fils, & mesurer seur intervalle déja connu, par la valeur des tours de la vis à laquelle cette regle servoit de vérification. Enfin, pour voir toujours les filets en droite ligne, il avoit placé deux oculaires à côté l'un de l'autre, de façon que chaque fil qui touchoit un des bords du Soleil, étoit vu par le centre de l'oculaire, & que par conséquent il ne perdoit pas sa rectitude par l'effet de la réfraction qui, comme on fait, courbe l'image des objets rectilignes qui se voyent dans le voisinage des bords de l'oculaire.

M. de l'Isle étoit trop au fait des essets de la lumiere & de la réstaction, pour être embarrassé à trouver la véritable cause de ce phénomene, qui dépend essectivement de la disférente réstangibilité des rayons de disférentes couleurs, qui sait que l'image d'un point lumineux n'est pas un point, mais un petit espace circulaire; ce qui augmente nécessairement le diametre total du Soleil, ou plutôt de son image, de la grandeur de celui de ce petit espace circulaire. Cette augmentation avoit éré déterminée par M. Newton à la 250 partie de l'ouverture de l'objectis: il étoit donc assez facile de calculer, d'après ce principe, ce dont l'image du Soleil avoit dû être augmentée dans les observations saites avec les deux lunettes: c'est ce qu'a fait M. de l'Isle, mais il a trouvé que l'augmentation déterminée par M. Newton n'étoit pas exacte, & il a voulu la déterminer par ses propres observations.

Pour cela, ayant calculé exactement quel angle les ouvertures de ses lunettes soutendoient au soyer de ses lunettes, il a trouvé que celle de 20 pieds soutendoit un angle de 13' 50" ou de 830 secondes, & que celle de 7 pieds soutendoit

un angle de 40' 3" ou de 2403 secondes. Puisque les aberrations font proportionnelles aux ouvertures, il n'y a qu'à prendre la somme des aberrations des deux lunettes & la partager dans le rapport de 830 à 2403, pour avoir la quantiré qui convient à chacune : par ce moyen, M. de l'Isle détermine l'aberration dans la lunette de 20 pieds à 8', & celle que donne la lunette de 7 pieds de 24 secondes; d'où il suit qu'en ôtant ces quantités des diametres observés avec ces lunettes, on aura le véritable diametre du Soleil.

Si on veut maintenant comparer ces mêmes nombres à ceux qui expriment l'angle que forment les ouvertures au foyer des lunettes, on verra qu'ils en font la centième partie, & par conséquent bien différens de ceux que donneroit la

théorie de M. Newton.

### SUR LES

## ÉLÉMENS DE L'ORBITE DE MARS.

EPUIS que les Aftronomes sont demeurés d'accord de V. les Méme la figure elliptique des Orbites planétaires, il n'est plus question que d'en déterminer les élémens, c'est-à-dire, la grandeur & la position des axes, la distance entre les sovers & la plus grande équation; le reste n'est plus alors qu'une simple affaire de calcul.

p. 204.

Une des grandes difficultés qui se trouve dans cette recherche, est que l'Observateur ne voit pas la planete du Soleil, auquel son mouvement se rapporte; mais la voit de dessus la Terre, dont le mouvement se complique avec celui de la planete, & y cause des altérations singulieres.

Il y a cependant un tems dans lequel ces altérations s'évanouissent absolument, ce tems est celui des oppositions : la Terre est alors entre le Soleil & la planete, & l'Observateur placé sur la Terre, voit la planete par la même ligne droite qu'il la verroit s'il étoit placé dans le Soleil.

Les méthodes d'observer devenues plus parfaites depuis

104 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE un fiecle, ont multiplié les observations exacles; & c'est d'après ces observations que M. de la Lande a entrepris de déterminer les principaux élémens de l'orbite de Mars, c'esstà-dire, le lieu de son aphélie & son excentricité.

Pour y parvenir, il a employé une méthode proposée

Men. Acad. par M. Cassini en 1723 \*, à laquelle il applique le procédé

1223, p. 168. donné par M. l'Abbé de la Caille en 1750: nous allons
essayer de donner une légere idée de cette méthode.

C'est un problème connu de tous ceux qui ont quelque connoissance des sections coniques, que de déterminer la grandeur & la position d'une de ces courbes, lorsqu'on a un foyer & trois points sur sa circonférence; en appliquant ce problème au cas présent, nous avons par trois oppositions observées, non trois points, mais trois lignes, partant d'un foyer de l'ellipse & allant à sa circonférence; ce qui ne suffiroit pas pour en déterminer la grandeur & la polition. Mais nous avons aussi une autre condition qui ne se trouve pas dans le problème purement géométrique; c'est que les fecteurs elliptiques, compris entre ces trois lignes, doivent être proportionnels aux temps que la planete a mis à aller de l'un à l'autre; d'où il suit, que supposant d'abord une certaine excentricité & une certaine position de l'aphélie qui puisse représenter l'intervalle entre les deux premieres observations, on verra si cette supposition représentera également bien l'intervalle qui se trouve entre la seconde observation & la troisième : si elle la représente, il est certain que la supposition étoit légitime; mais si, comme il doit presque toujours arriver, elle ne la représente pas exactement, on fera varier l'excentricité & la position du grand axe, jusqu'à ce qu'on vienne à représenter également les deux intervalles. On voit aisément que cette méthode est une espece de fausse position, & ce qu'on appelle méthode de tâtonnement; mais ces sortes de méthodes sont souvent employées par les Astronomes, qui les préserent dans beaucoup d'occasions à des méthodes plus élégantes, mais qui demanderoient un plus long calcul.

Comme dans cette recherche on est obligé de calculer pour chaque point & dans chaque supposition le lieu de la planete, M. Cassini s'étoit servi de l'hypothese elliptique simple, plus facile à manier que celle de Képler. Cette hypothese n'est pas cependant absolument exacte, mais dans les. orbites planétaires dont l'excentricité n'est pas fort grande. elle peut passer pour suffisante; M. de la Lande a voulu ramener le tout à la précision géométrique, en introduisant dans l'hypothese de Képler une forme de calcul plus abrégée qui donne le moven de convertir très-facilement une anomalie vraie en anomalie moyenne avec toute la précision possible, sans supposer autre chose que la quadrature du cercle, de laquelle on appoche, comme on fait, autant que l'on veut, avec toute la facilité possible, & cela, quelque grande que puisse être l'excentricité; ce qui étend cette méthode aux orbites des cometes, qui ne sont que des ellipses énormément alongées, & par conféquent très-excentriques.

L'avantage de la méthode employée par M. de la Lande est d'autant plus grand, que toutes les autres qui avoient été données jusqu'ici, supposoient toujours les distances de la planete au Soleil exactement connues dans les trois points observés; ce qui n'est point, l'observation ne donnant que la position du rayon vecteur sans aucune détermination de sa longueur. D'ailleurs, le calcul de toutes ces autres méthodes est beaucoup plus long, & on n'éviteroit pas même par leur moyen le tâtonnement & la fausse position qu'emploie M. de la Lande. Voyons présentement les résultats de ses calculs,

Les oppositions qu'employe M. de la Lande, ont été déterminées non seulement par les passages de Mars au Méridien, mais encore par la comparaison de la planete à des étoiles connues; méthode bien plus exacte, dans laquelle la cettitude d'une opération ne dépend pas de l'exactitude de la pendule, & qui laisse toujours lieu de lever le moindre doute qu'on pourroit avoir en déterminant de nouveau la position de l'étoile qui y a servi.

La premiere avoit été observée en 1741 par M. le Hist. 1755.

Monnier, Mars étoit alors dans le 22° 45' 16" de l'Ecrevisse, avec une latitude boréale de 4° 14' 39".

La seconde, observée par M. Maraldi en 1743, donnoit la longitude de Mars de 4 37° 19 32", & sa latitude

de 4° 28' 35".

La troisième, observée en 1745 par MM. le Monnier & l'Abbé de la Caille, plaçoit Mars au 1<sup>er</sup> degré 35' 10". de la Balance, avec une latitude de 3° 23' 52".

La quatriéme, observée en 1747 par M. le Monnier,

donne la longitude de Mars de 71 10° 55' 59".

La cinquième, observée en 1749 par M. l'Abbé de la Caille, donne le lieu de l'opposition de 3<sup>5</sup> 4° 55<sup>5</sup> 41", & la latitude de Mars de 4° 43' 28".

La sixiéme de 1751, observée à Paris par MM. Cassini & le Monnier, & au Cap de Bonne-Espérance par M. l'Abbé de la Caille, donne le lieu de Mars dans son opposition de 115 21° 34' 58".

Enfin la septiéme, observée en 1753 à l'Isse de France, par M. l'Abbé de la Caille, donne la longitude de Mars de

1 24° 47' 24".

M. de la Lande compare d'abord l'observation de 1743 avec celles de 1751 & de 1753, parce que dans celle de 1743, Mars étoit proche de son aphélie; que dans celle de 1751, il étoit au voisinage du périhélie, & que dans celle de 1753, il étoit peu éloigné de ses moyennes distances, ce qui, comme on voit, donne trois points placés le plus savorablement qu'on les puisse dessers, & de la comparaison de ces trois observations, il tire par la méthode que nous avons expliquée, le lieu de l'aphélie de 4' 33" moins avancé que ne le donnent les Tables de M. Halley, & l'excentricité de 14176 parties au lieu de 14170 que lui assignent ces mêmes Tables.

Par la comparaison des observations de 1745, 1747 & 1749, on trouve seulement 2' 2" à ôter du lieu de l'aphélie donné par les Tables de M. Halley, & l'excentricité

de 14246.

En prenant un milieu entre toutes ces déterminations. on trouvera qu'il n'y aura guère que 49" à ôter du lieu de l'aphélie de M. Halley, & 5' 18" à retrancher de celui des . Tables de M. Cassini, pour ramener le calcul à toutes les observations que nous venons de rapporter, & que la plus grande équation sera de 11° 41' 20", peu différente de celle qui avoit été déterminée par MM. Halley, de la Hire & Cassini. M. de la Lande même croit cette différence encore moindre qu'elle ne paroît, & pense qu'elle disparoîtroit presqu'entiérement, si on faisoit entrer dans le calcul les inégalités que le voisinage de Jupiter & de la Terre cause à Mars, & celle que la Terre peut recevoir de celui de Vénus. Si la découverte de tant de nouveaux élémens rendent l'Astronomie plus précise, au moins est-il bien certain qu'ils ne la rendent pas plus facile.

#### ADDITION SUR UNE A FAIRE AUX TABLES ASTRONOMIQUES

## DE M. CASSINI.

N s'est apperçu d'assez bonne heure dans l'Astronomie qu'il y avoit des périodes déterminées qui ramenoient Pag. 372. les lunaisons aux mêmes jours de l'année solaire. Les Chaldéens, au rapport de plusieurs Auteurs, connoissoient ces périodes, & en faisoient usage : mais on en étoit demeuré là. M. Halley proposa le premier, vers la fin du dernier siecle, de les faire servir à la correction des Tables, & sit voir que les mêmes erreurs se retrouvoient au bout d'une période de dix-huit ans. Ce n'est pas qu'on ne puisse, en employant tous les élémens de la théorie de la Lune, parvenir à construire des Tables qui soient exemptes de la plus grande partie de ces erreurs : mais aussi le calcul devient infiniment plus long, & la multiplicité des équations tantôt positives & tantôt négatives, y peut facilement introduire des erreurs.

V. les Mém.

108 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
Il feroit donc à fouhaiter qu'on pût conserver aux Tables de
la Lune leur premiere simplicité, & cependant éviter les
erreurs auxquelles elles pourroient être sujettes; c'est ce que
M. de Thury a entrepris de faire à l'égard des Tables de
M. son pere, en employant le principe de M. Halley.

Pour cela, il aramassé un très-grand nombre d'observations exactes, saites dans les précédentes périodes de dix-huit ans; il les a comparées au calcul tiré des Tables de M. Cassini, & ayant reconnu la différence, il a rangé ces observations non suivant leur date, mais suivant les degrés d'anomalie moyenne, marquant à côté de chacune l'argument annuel, la distance de la Lune au Soleil, la date de l'observation, & l'erreur additive ou soustractive en latitude ou en longitude.

Par le moyen de cetarrangement, les Tables de M. Cassini, sans rien perdre de leur simplicité ni de la facilité du calcul qu'elles avoient, acquierent le plus grand degré d'exactitude; le Calculateur, avec les mêmes élémens qui lui ont été nécessaires pour le calcul des Tables, trouve d'un seul coup d'œil dans la Table que M. de Thury a jointe à son Mémoire, la correction qui convient au lieu de la Lune que les Tables lui avoient donné avec le signe de + ou de — qui lui indique de quelle manière elle doit être appliquée.

Pour faire mieux voir quel degré de précision on peut attendre de cette méthode, M. de Thury l'appuie de plusieurs exemples dans lesquels ce calcul ne s'écarte de l'observation que de quelques secondes. C'est un grand avantage dans l'Astronomie, que de pouvoir allier la simplicité & la facilité du calcul à l'exactitude: on pourroit presque dire que c'est avoir atteint ce point si recommandé aux Auteurs, de joindre l'agréable à l'utile.



### SUR UNE NOUVELLE METHODE

DE DÉTERMINER LA HAUTEUR DU POLE.

A hauteur du Pole du lieu où l'on observe, est un élément G effentiel, que les plus anciens Aftronomes ont imaginé P. 187. un grand nombre de méthodes pour la déterminer; mais comme toutes ces méthodes exigent, si l'on veut obtenir quelqu'exactitude, que les hauteurs des aftres qu'on employe à cette recherche, soient dégagées de la réfraction qui les affecte plus ou moins, & que la recherche des réfractions est elle-même fondée en grande partie sur la hauteur du Pole, on a cherché depuis plusieurs années des moyens qui pussent fervir à connoître la hauteur du Pole, sans que les réfractions

y puffent sensiblement influer.

Une des plus ingénieuses de ces méthodes est celle qui fut proposée en 1736 \* par M. de Mairan. Il observe d'abord avec tout le foin possible la hauteur méridienne apparente de 1736, P. 87. la Polaire tant au-dessus du Pole qu'au-dessous, & corrige le milieu entre ces hauteurs par la différence de réfraction qui se trouve entre ces hauteurs; ce qui se peut toujours sans péril dans les zones tempérées, tant parce que les Astronomes sont assez d'accord sur cette différence qui est très-petite, que parce qu'une légere erreur en ce point ne produiroit pas d'effet sensible dans le reste de l'opération. Il choisit ensuite une étoile qui passe par le zénith, & après avoir observé l'heure à laquelle elle a passé au méridien, il observe celle à laquelle cette même étoile parvient à la hauteur à laquelle il a trouvé le Pole par l'observation précédente. Il est évident que par ce moyen il forme un triangle sphérique composé de trois côtés égaux; le premier de la distance du Pole au zénith; le second, de l'arc du vertical compris entre l'étoile dans la derniere position & le zénith, & enfin de l'arc du cercle horaire qui passe par l'étoile dans ce même instant, & qui est nécessairement égal à la distance du Pole au zénith,

\* Voy. Hift.

V. les Mém.

#### HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

étant le complément de la déclinaison de l'étoile, qui, par la supposition, doit y passer. Dans ce triangle sphérique dont les trois angles & les trois côtés sont égaux, on a, par le tems écoulé entre les deux observations de l'étoile, l'angle formé par le méridien & par le cercle horaire qui passe par l'étoile au moment de la seconde observation, & par conséquent les deux autres. Or dans un triangle sphérique dont on connoît les trois angles, il est toujours possible de déterminer les côtés; & par conséquent on obtiendra la distance du Pole au zénith & son complément qui est la hauteur du Pole.

Comme il peut arriver que dans le lieu où l'on observe il ne se trouve pas une étoile passant précisément par le zénith, M. de Mairan trouve moyen, avec un léger changement, d'y appliquer sa méthode : ce qui la rend particable dans tous les climats où le Pole est assez élevé pour que la différence de réstaction entre les deux hauteurs méridiennes de la Polaire soit très-petite, & puisse être regardée comme connue. Nous avons cru nécessaire de rapporter ici cette méthode avec quelque détail, pour faire mieux entendre ce

que M. le Marquis de Courtivron y a ajouté.

Ayant fait réflexion que les observations qui dépendent d'un certain moment précis, sont souvent sujettes à manquer, soit de la part du Ciel qui resuse de s'y prêter, soit par une infinité d'autres circonstances; il a voulu procurer à la méthode proposée par M. de Mairan, une généralité & une commodité encore plus grandes, en donnant le moyen d'employer des étoiles distantes de plusieurs degrés du zénith, & dispensant de les observer dans le point précis où elles ont la même hauteur apparente que le Pole; par ce moyen il n'y aura point de lieu dans lequel on ne puisse mettre la méthode en pratique: on pourra y employer toutes les étoiles voisines du zénith, & prendre leurs passages à plusieurs hauteurs voisines de la hauteur apparente du Pole; ce qui y ajoutera un nouveau degré de certitude & une grande facilité.

On juge bien que la simple Trigonométrie sphérique ne

peut plus avoir prise sur le problème ainsi conçu, & que M. de Courtivron a été obligé d'avoir recours aux méthodes que fournit la haute Géométrie. Par un calcul adroitement manié, il parvient à deux formules, dans lesquelles il ne se trouve que des sinus & des cosinus d'angles & de côtés, & par un heureux hasard, la seule division qu'il y ait à faire dans l'une & dans l'autre, se trouvant être entre des quantités très-petites, elle n'exige autre chose que d'employer les premieres figures des nombres qui expriment leurs valeurs; ce qui rend le calcul beaucoup moins long, & compense la multiplicité des termes qui y entrent nécessairement. Cette méthode sera toujours une ressource très-utile toutes les sois que quelques circonstances empêcheront de mettre l'autre en pratique.

#### SUR LES

# RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES.

A connoissance de la quantité dont la réfraction éleve V. I les aftres que l'on observe, est absolument essentielle P. 147. à l'Astronomie : aussi cette matiere a-t-elle été plusieurs sois traitée dans l'Académie, & un grand nombre d'Astronomes se sont empressés d'en donner des tables; mais la dissérence qui se trouve entre ces dissérentes tables, même celles qui ont été données par les plus habiles Astronomes, prouve également la dissiculté du Problème, & la nécessité dont il seroit qu'on en eût une bonne solution.

Il ne faut pas cependant trop s'étonner de cette différence; il est plus difficile qu'il ne le paroît au premier coup d'œil de construire une table exacte des réfractions; & on en sera bientôt convaincu si on veut jetter les yeux sur les deux méthodes qui ont été employées jusqu'ici à les construire.

La premiere consiste à prendre une étoile qui passe par le zénith, ou très-près de ce point, & à en observer les haureurs depuis son passage par le Méridien de degré

Director Google

V. les Méme

112 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE en degré jusqu'au plus bas où elle puisse arriver, avec l'heure à laquelle elle est parvenue à ces différentes hauteurs. En supposant la hauteur du Pole connue, on calcule à quelle hauteur l'étoile a dû être réellement aux instans où elle a été observée; & la dissérence entre les hauteurs calculées & les hauteurs observées donne la résraction qui convient à chaque hauteur.

Cette méthode, quoique géométrique, est cependant sujette à bien des inconvéniens. Premiérement on y suppose comme connue la hauteur du pole, & cette hauteur ne peur s'obrenir qu'en dégageant de la réstraction celle des astres qu'on a obfervés pour la déterminer. Ce n'est pas cependant encore la seule source d'erreur qu'on ait à redouter en la suivant; il seroit même possible, comme nous l'avons vu dans l'article précédent, de l'éviter presqu'entièrement: mais on ne peut conclure de l'heure observée les hauteurs vraies avec une exactitude sussifiante, sur tout dans les grandes hauteurs. La moindre erreur dans la marche de la pendule ou dans l'observation en introduit une très-considérable dans la hauteur qu'on veut en déduire; ce qui doit rendre les réstactions qu'on obtient par cette méthode tout-à-sait irrégulieres.

La seconde méthode employée d'abord par le célebre Dominique Cassini, conssilée à calculer les réfractions par une formule algébrique qui contienne les expressions analytiques de la puissance réfractive de l'air tant en hauteur qu'en densité; mais il saut nécessairement tirer les coössiciens de cette formule d'une ou deux réfractions observées le plus près qu'on pourra de l'horizon, tant parce qu'elles sont plus faciles à calculer, que parce que les erreurs qui pourroient s'y être glissées produisent d'autant moins d'effet sur les réfractions qu'ont déduit ensuite de cette premiere au moyen de

la formule.

On n'avoit guère reconnu jusqu'à présent que deux causes d'incertitude dont cette méthode pût être affectée; la premiere étoit la supposition qu'on étoit obligé de faire de la hauteur du Pole; & la seconde, la disposition actuelle de l'atmosphere

l'atmosphere différente de son état moyen. La premiere est, comme nous venons de le dire, très-peu à craindre; & l'attention à observer le barometre & le thermometre peut aisément mettre à l'abri de la seconde: mais M. l'Abbé de la Caille croit qu'on doit à ces deux causes en ajouter une troisséme plus redoutable; les circonstances locales & momentanées peuvent, selon lui, influer considérablement dans la détermination des réstactions voisines de l'horizon.

En effet, le thermometre & le barometre ne marquent que l'état actuel de l'atmosphere, c'est-à-dire, son plus ou moins de densité; mais il se trouve aux environs de l'horizon des vapeurs, des sumées, des exhalasses, des transpirations d'arbres & de plantes, &c. qui doivent altéret très-sensiblement la qualité réfringente de l'atmosphere; & comme toutes ces circonstances tiennent à des causes purement accidentelles, il doit arriver nécessairement que les réstactions des degrés voisins de l'horizon y participent plus ou moins, & que par conséquent elles introduisent des erreurs inévitables dans la formule à laquelle elles ont servi de sondement.

Ce sont ces changemens de réstraction que peuvent occasionner les causes accidentelles, que M. l'Abbé de la Caille
nomme réfractions terrestres, pour les distinguer des réstractions causées par la seule atmosphere qu'il nomme réfractions
celeses; & comme ces causes accidentelles sont toujours dans
le voisinage de la Terre sans s'élever fort haut, il en résulte
que passé 20 degrés de hauteur, on n'a plus à craindre les
réstractions terrestres, & que celles qu'on observe au-dessus
de cette hauteur déterminée par M. l'Abbé de la Caille, ne
font plus affectées que de la seule réstraction de l'atmosphere,
& par conséquent célestes.

Le voyage que M. l'Abbé de la Caille a fait il y a quelques années au Cap de Bonne-Espérance, lui sit naître l'idée d'une méthode de construire une Table de réfractions tout-à-sait dissérente de celles dont nous venons de parler, & qui n'a presqu'aucun des inconvéniens qu'on leur peut reprocher.

Voici à-peu-près en quoi elle consiste. Hist. 1775.

P

## 114 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

S'il n'y avoit point de réfraction, il est certain qu'en observant dans deux lieux différens en latitude, la hauteur de plusieurs étoiles ou leur distance au zénith, la différence entre les deux hauteurs observées de la même étoile, donneroit nécessairement la différence de latitude entre les deux endroits. & que les deux observations d'une étoile donneroient la même différence que les deux observations d'une autre étoile; mais les observations étant plus ou moins affectées de la réfraction. felon que les étoiles sont plus ou moins élognées du zénith . on peut être bien assuré que sur un très-grand nombre d'étoiles observées, on en trouvera à peine deux qui donnent la même différence de latitude entre les deux endroits : c'est de cette propriété que M. l'Abbé de la Caille a tiré la méthode qu'il a suivie pour construire sa Table de réfractions : on peut juger par ce que nous venons de dire, quel énorme travail elle exige. & combien on lui doit de reconnoissance de s'y être livré.

La position du Cap de Bonne-Espérance lui donnoit pour cette recherche un avantage qu'il n'eût fûrement pas trouvé ailleurs. La hauteur méridienne du Soleil au tropique du Cancer s'y trouve presque égale à la hauteur du Pole, d'où il suir que ces deux points sont affectés de réfractions absolument égales, & que comme on connoît très exactement la distance du tropique du Cancer au Pole, la différence qui se trouve entre cette distance & la somme des deux distances au zénith, dans ce point du Soleil & du Pole, est précisément le double de la réfraction qui convient à ces deux points; pour avoir cette réfraction, il ne s'agit donc que de partager en deux cette différence. M. l'Abbé de la Caille connoissoit d'ailleurs par une infinité d'observations la hauteur du Pole de Paris ; il avoit donc la distance entre les paralleles de ces deux endroits avec la derniere exactitude. & pouvoit sans peine y comparer celle que donneroient les observations des différentes étoiles observées au Cap & à Paris.

Il pouvoit même, absolument parlant, se passer de cet avantage, & tirer immédiatement la réfraction des observations des étoiles. Puisque les hauteurs observées de la même étoile, tant au Cap qu'à Paris, sont toutes deux afficétées de la réfraction, il est clair qu'elles donneront la distance entre ces deux endroits moindre qu'on ne la trouveroit sans cela, & moindre de toute la somme des réstactions; si donc on avoit une étoile qui est été vue aux deux endroits à même hauteur, il n'y auroit qu'à partager en deux la disférence qui se trouveroit entre les distances entre les paralleles, connue, comme nous venons de dire, & celle que donnent les deux hauteurs de l'étoile, & que la moitié seroit la réstaction cherchée. Quand même les hauteurs ne seroient pas égales, on sait assez, s'il m'est permis d'user de ce terme, la marche des réstractions pour partager aissement, suivant cette proportion, la somme des réstractions trouvées.

On voit bien que par ce moyen on peut avoir, au moyen de la distance connue entre les paralleles de Paris & du Cap,

les réfractions avec la plus grande exactitude.

Nous avons supposé dans cette recherche, comme on voit, la hauteur du Pole de Paris connue, quoique nous n'ayons pas encore parlé de la réfraction qui lui convenoit. Voici en peu de mots comment M. l'Abbé de la Caille la déduit de ses observations; elles lui avoient donné la distance apparente entre le parallele du Cap & celui de Paris, de 82° 49' 16"; quantité qui, comme on voit, est affectée de la somme des réfractions qui conviennent à chacune, & qui font soustractives. Si présentement on prend à Paris & au Cap la distance au zénith de plusieurs étoiles qui ne s'écartent pas beaucoup de la moitié de 82° 49' 16", c'est-à-dire, dont la distance au zénith approche de 41° 22', il est clair qu'on aura une distance entre les paralleles de Paris & du Cap, affectée de la somme des réfractions qui seront pour lors additives; on aura donc une distance plus petite, & M. l'Abbé de la Caille la trouve de 82° 44' 46": en ôtant le dernier nombre du premier, on a 4' 30" pour la somme des quatre réfractions, & il ne s'agit plus que d'en faire la distribution. Or il y a dans cette somme une réfraction connue, comme nous l'avons dit ci-dessus, c'est celle qui convient à la hauteur du Pole du Cap, qui est 1'35"; reste donc 2'15" pour la somme des trois autres réfractions qui conviennent aux distances apparentes des étoiles au zénith de Paris & du Cap, & du Pole septentrional au zénith de Paris. Mais par l'adresse qu'a eue M. l'Abbé de la Caille de choisir des étoiles qui rendissent ces distances peu distérentes, les réstactions le doivent être aussi, & il ne s'agit que de partager les 2'55", suivant la même proportion, d'où il tire la réstaction à la hauteur du Pole de Paris de 58 à 59".

Dans tout ce que nous venons de dire, nous avons toujours supposé que les réfractions étoient les mêmes aux mêmes degrés de hauteur apparente, au Pole & Paris; ce point n'étoit pas bien constant, & M. l'Abbé de la Caille a imaginé un moyen bien ingénieux pour l'examiner & pour déterminer la dissérence, s'il y en avoit une, comme essectivement il y

en a trouvé.

En comparant entr'elles les distances entre les paralleles de Paris & du Cap, trouvées par les hauteurs du Pole des deux endroits, & celles qui sont données par les différences de hauteur d'une même étoile observée dans les deux endroits, on trouve, comme nous l'avons dit, une différence égale à la fomme des deux réfractions qu'il faut partager, suivant les hauteurs différentes que l'étoile a eues dans les deux observations; mais si on prend une étoile qui passe au zénith de l'un des deux observatoires, il est clair que cette partie de réfraction deviendra nulle, & que toute la différence devra être attribuée à celle qui est dûe à l'autre observation. Si on fait ensuite une observation semblable dans l'autre observatoire, on aura aussi une réfraction nulle, puisque l'étoile passera par le zénith, & toute la différence sera dûe à la seule réfraction qui convient à la hauteur de l'étoile observée dans l'autre lieu; c'est par cette ingénieuse comparaison de plusieurs étoiles passant près du zénith de Paris & fort loin de celui du Cap, & d'autres étoiles passant près du zénith du Cap & très-loin de celui de Paris, que M. l'Abbé de la Caille a trouvé que, toutes réductions faires, les réfractions moyennes sont au Cap moindres d'un quarantiéme qu'à Paris.

Nous disons les réfractions moyennes, car M. l'Abbé de la Caille reconnoît que la plus grande ou la moindre densité de

l'air les fait varier, & qu'on doit y avoir égard.

Pour parvenir à déterminer ces variations, il observe d'abord que la puissance réstactive de l'air augmentant en même raison que la densité, & cette densité suivant le rapport de son poids, les augmentations de densité de l'air étoient exactement marquées par les augmentations de hauteur de la colonne de mercure du barometre; d'où il suit que les augmentations caussées de ce chef à la réstaction, seront à la quantité totale de la réstaction moyenne, comme les augmentations de la colonne de mercure au-dessus de 28 pouces, que M. l'Abbé de la Caille regarde comme la hauteur moyenne, sont à cette longueur de la colonne.

A l'égard de la variation qu'introduit dans les réfractions le plus ou le moins de chaleur répandue dans l'atmosphere, a qui doit par conséquent être indiquée par le changement du thermometre, M. l'Abbé de la Caille n'a pas pu trouver encore une méthode directe; mais en employant une sormule qui lui a été communiquée par M. Mayer, & dont les coefficiens ont été tirés des propres observations de ce célebre Astronome, il a trouvé qu'en diminuant un peu les nombres de M. Mayer, ces corrections rétablissoient assez bien l'égaliré dans les distances apparentes du zénith à une même étoile observée dans les divers états de l'atmosphere & dans différentes saisons de l'année.

Muni de toutes ces connoissances & de la comparaison de plus de trois cens observations saites à Paris & au Cap, M. l'Abbé de la Caille a cru pouvoir construire une Table de réfractions, & il l'a divisée en deux parties. La premiere est la Table des réfractions moyennes déduites de ses observations, & la seconde qui est à double entrée, exprime pour chaque ligne de variation dans le barometre, & pour chaque

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE degré du thermometre, le numérateur de la fraction qui indique la portion de la réfraction moyenne absolue qui doit lui être ajoutée ou en être soustraite pour la ramener à la véritable. Si c'est, par exemple, d'un vingtième, d'un trentiéme que la réfraction moyenne doit être augmentée pour avoir la véritable dans la température actuelle de l'air, à l'aide de cette Table M. l'Abbé de la Caille a toujours trouvé les hauteurs corrigées conformes à ce qu'elles devoient être

véritablement.

Il a fait plus, il a calculé suivant la premiere méthode dont nous avons parlé, les réfractions de plusieurs étoiles, en employant la hauteur du Pole de Paris, déterminée comme nous l'avons dit ci-dessus, & les déclinaisons de ces étoiles qu'il avoit observées dans son voyage, & en apportant à cette opération toute l'exactitude possible; & il a toujours trouvé des nombres extrêmement approchans de ceux de fa Table. Il s'est sur-tout attentivement appliqué à déterminer la réfraction qui convient à 18 degrés de hauteur avec la plus grande précision, cette hauteur étant à Paris celle du Soleil au Solstice d'hiver, il la trouve par un milieu entre neuf observations de différentes étoiles, de 3' 12".

M. l'Abbé de la Caille ne s'est pas contenté de comparer. comme nous l'avons vu, les observations du Cap de Bonne-Espérance avec celles de Paris; il a comparé de même & par la même méthode ces dernieres avec celles qui ont été faites à Greenwich, à Bologne & Gottingue? celles de Greenwich n'ont pas donné des résultats différens de ceux de Paris; celles de Bologne ont paru donner une réfraction tant soit peu moindre, de même que celles de Gottingue.

Enfin il a comparé sa Table avec celles qui ont été en usage jusqu'ici parmi les Astronomes. Il résulte de cette comparaison, que celle qui avoit été calculée par Dominique Cassini en 1662, est celle qui approche le plus de la vérité; que celle de M. de la Hire s'accordoit affez bien avec la sienne jusqu'à 35 degrés de hauteur, mais qu'au-dessus elle donneroit les réfractions trop grandes; que celles de Flamsteed en

différoient extrêmement, donnant aussi-bien que celles de Newton, des réfractions trop petites, & qui n'auroient jamais pu concilier toutes les observations de M. l'Abbé de la Caille. Jamais peut-être la matiere des réfractions n'avoit été discutée avec tant d'exactitude, & jamais aussi elles n'avoient été déterminées avec tant de précision.

Ous renvoyons entiérement aux Mémoires, Les Observations des éclinses de plusieurs é Les Observations des éclipses de plusieurs étoiles des V. les Mém. Hyades par la Lune. Par M. Pingré.

L'Ecrit de M. l'Abbé de la Caille sur la précision des Mesures géodésiques faites en 1740, à l'occasion d'un Mémoire de M. Euler, inséré dans le neuviéme Volume de ceux de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin.

L'Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755; p. 1136 faite à l'Observatoire Royal. Par M. Maraldi.

La même faite à Thury. Par M. Cassini.

D. 114:

La même faite à l'Observatoire Royal. Par M. le Gentil.

P. IIfe

Les Réflexions de M. de Thury sur l'observation de la P. 117. derniere Eclipse de Lune.

Les Observations astronomiques faites au Collége Mazarin p. 172, pendant l'année 1755. Par M. l'Abbé de la Caille.

Les Observations de trois Eclipses d'Aldebaran & d'une p. 184; de l'Etoile 8 de la Balance par la Lune. Par M. Maraldi.

Les Observations de l'Eclipse d'Aldebaran par la Lune, p. 286; du 16 Décembre, & de celle de A de Castor, du 15 Mai. Par M. Pingré.

L'Ecrit de M. de la Lande sur la longitude de Berlin. P. 3704

L'Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, faite à Paris. Par M. Pingré.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE L'Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755, faite à la Mormaire. Par M. de Fouchy. Voy. les Mém.

La même faite à Paris, Par M. le Monnier. P. 470.

L'Observation d'une Eclipse d'Aldebaran par la Lune. Par P. 472; M. le Monnier.

Et celle de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755. Par M. de la Lande.



GÉOGRAPHIE.

# GÉOGRAPHIE.

## SUR UNE NOUVELLE DISPOSITION

DE MAPPEMONDE.

N connoît la disposition ordinaire des Mappemondes, Odans laquelle l'Asie, l'Europe & l'Afrique occupent P. 526. celui des deux hémispheres qui paroît à droite en regardant la Carte, & l'Amérique l'autre hémisphere, qu'on a toujours placé à gauche ou au côté occidental de ce premier.

Voy. les Mém.

Il n'est pas difficile de trouver la raison de cet arrangement: l'Amérique, qui n'est connue que depuis environ deux cens ans, l'a été par des Européens qui partant de l'occident de l'Europe, ont abordé aux côtes orientales de l'Amérique, & il est bien certain qu'elle est à cet égard à notre occident. Il étoit donc bien naturel que dans la description de l'Univers on la représentat à l'occident de notre continent.

Mais si les côtes orientales de l'Amérique sont à l'occident de l'Europe, ses côtes occidentales ne sont pas moins à l'orient de l'Asie; & une Mappemonde où l'on représenteroit le continent de l'Amérique à l'orient de celui qui contient l'Europe, l'Asie & l'Afrique, ne pourroit être accusée de représenter la Terre sous une forme moins naturelle que les Mappemondes ordinaires.

C'est précisément ce qu'a fait M. Buache dans une Carte qu'il a dressée pour servir aux études historiques de Mer le Duc de Bourgogne, & qu'il a présentée à l'Académie avec un Mémoire dans lequel il rend raison des motifs qui l'avoient engagé à ce changement; nous allons en donner le Précis.

Premiérement, cette Carte étant destinée à faciliter l'étude de l'Histoire, & sur-tout celle des premiers temps du monde, Hift. 1755.

122 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

il étoit bien plus naturel de la disposer de cette maniere, qui présente aux yeux la route par laquelle les premiers hommes partis des environs de l'Euphrate ont pu peupler l'Amérique par le détroit du Nord, que de s'assujettir à la maniere dont

elle a été découverte par les Européens.

En second lieu, l'ordre des degrés de longitude se suite bien mieux dans cette nouvelle Mappemonde que dans les anciennes, puisqu'il n'y est point interrompu, au lieu que dans les Mappemondes ordinaires il saut aller chercher à l'extrêmité occidentale de l'hémisphere qui contient l'Amérique la suite des degrés qui finissent à la partie orientale de

celui qui contient l'ancien monde.

En troisième lieu, la disposition de la Mappemonde de M. Buache semble heaucoup mieux répondre à l'idée de Prolémée, qui représente l'Océan oriental comme un grand golse sermé à la partie du Nord; idée qui avoit été adoptée même par plusieurs Géographes modernes: en esser le détroit du Nord par lequel elle communique à la mer glaciale, étant souvent fermé par les glaces, l'Océan oriental devient pendant ces temps un véritable golse; & il est bien plus aisé de se représenter tel, lorsque la partie orientale de l'Asse la côte occidentale de l'Amérique se trouvent vis-à-vis l'une de l'autre, que quand elles sont placées, comme dans les Mappemondes ordinaires, aux extrêmités opposées des deux hémispheres.

Telles sont les raisons qui ont engagé M. Buache à donner aux deux hémispheres de sa Mappemonde une situation opposée à celle qu'on leur donne ordinairement; il nous reste à rendre compte d'un autre changement qu'il y a fait.

Le premier méridien n'y est pas marqué, comme dans les Cartes ordinaires, à la partie occidentale de l'hémisphere qui contient l'ancien continent, mais à la partie orientale de celui qui contient l'Amérique, & il n'y est marqué que d'un Pole à l'autre; M. Buache observe à ce sujet que dans presque toutes les méthodes de Géographie, les Auteurs ont négligé d'expliquer hettement que les méridiens géographiques

ne sont que des demi-cercles; autrement on ne devroit compter que 180 degrés de longitude, puisque chaque méridien en marqueroit deux, un de chaque côté du globe. Il faut donc bien distinguer ces méridiens du méridien astronomique qui ser à mesurer les hauteurs & les révolutions des astres, & qui est réellement un cercle entier.

Cette Carte présente aux yeux bien naturellement la maniere dont le nord de l'Amérique a pu être peuplé; elle fait voir la route qu'ont du prendre ses premiers habitans pour passer du nord-est de l'Asse au nord-ouest de l'Amérique. ce qui est extrêmement facile dans le temps que le détroit du nord est glacé; mais il reste sur ce point une difficulté considérable. Les habitans du nord de l'Amérique sont sauvages, & ont à la vérité des mœurs à-peu près semblables aux mœors des Tartares; mais comment accorder la maniere de vivre de ces Peuples avec la politesse & la grandeur des empires du Mexique & du Pérou? aussi M. Buache croit-il que ces derniers Peuples doivent leur origine à des Colonies Asiatiques; du moins est-il certain que les Livres Chinois font mention de voyages en Amérique dès le cinquiéme siecle; il ne doit donc pas être surprenant que des Peuples fortis d'une nation policée, avec laquelle ils ont même longtemps entrerenu commerce, aient formé des nations civilifées & capables d'établir de puissans empires.

Tout ce que nous venons de dire, fait voir évidemment combien la Mappemonde de M. Buache est plus propre que les autres à éclairer les premiers temps de l'Histoire Universelle; mais comme elle n'auroit plus le même avantage pour l'histoire des derniers siecles, dans lesquels ont été entreprises les grandes navigations, toujours en partant de l'ouest de l'Europe, M. Buache a dressé non une Mappemonde, mais une Carte marine réduite qui représente les deux hémispheres, placés à l'ordinaire. Il y a joint seulement vis-à-vis la partie orientale de l'Asie, une répétition des côtes occidentales de l'Amérique & de la partie de ce continent qui est comprise entre les hautes montagnes, qui, comme on

124 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE fait, le partagent d'un bout à l'autre & la grande mer; par ce moyen il représente également les navigations des Européens & les nouvelles découvertes: ce n'est pas affez que de représente exactement les objets, il faut encore choisir le point de vue sous lequel on pourra les appercevoir le plus avantageusement.

V. les Mémi p. 17. Nous renvoyons entiérement aux Mémoires, L'Ecrit du même M. Buache, intitulé: Considérations Géographiques & Physiques sur les Terres australes & antardiques.



# OPTIQUE.

## SUR LA GRANDEUR APPARENTE

#### DES OBJETS.

A diminution apparente de la largeur d'une allée terminée par des rangées d'arbres paralleles, est connue de
p. 99.

tout temps; & de tout temps aussi on en a cherché la raison.

On n'a pas été long temps à s'appercevoir que la cause de
cette apparence étoit que la même ligne sourendoit des angles
d'autant plus petits, qu'elle étoit placée à une plus grande
distance, & que ces angles occupant un moindre espace au
fond de l'œil, y traçoient une image d'autant plus petite,
que les objets étoient plus éloignés; ce qui devoit nécessairement représenter une allée composée de deux rangées
d'arbres paralleles, comme si ces rangées étoient convergentes
& tendoient à se réunir.

Il est bien certain que c'est au moyen de l'angle sous lequel un objet paroît comparé à sa distance, que nous jugeons de sa grandeur, nous disnos comparé à sa distance, car sans cela l'angle ne seroit qu'une grandeur purement relative & qui n'indiqueroit rien: aussi n'est-ce que l'habitude qui peut donner le moyen de juger de la grandeur & de la distance des objets. L'Anglois aveugle-né auquel M. Cheselden rendit la vue par une opération, croyoit que tous les objets qu'il voyoit, le touchoient; & ce ne sur qu'après quelque temps d'exercice qu'il put s'accoutumer à juger de leur grandeur & de leur distance.

Mais si la distance entre pour beaucoup dans le jugement naturel que porte l'ame dans cette occasion, les Physiciens n'ont pas fait jusqu'ici attention à une distinction nécessaire qu'il falloit introduire dans ce raisonnement; ils n'ont pas 126 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

fait attention que la distance en question n'étoit pas la distance réelle, mais l'apparente; & en esset cette derniere est la seule qui soit transmisse à l'ame par l'organe, & la seule par consé-

quent fur laquelle elle puisse juger.

Faute d'avoir égard à cette diffinction si naturelle, on étoit tombé dans des erreurs manisestes dans l'examen de la figure apparente des allées, ou, ce qui revient au même, de celles qu'il auroit sallu leur donner, pour que d'un point donné elles parussent paralleles. Le P. l'aquet avoit trouvé que les arbres auroient dû pour cela être plantés selon la courbure de deux demi-hyperboles opposées. M. Varignon qui avoit traité cette même matiere, avoit été conduit par son calcul à une conclution bien plus singuliere; il trouvoir qu'au lieu de rendre l'allée plus large, asin qu'elle parût toujours égale, il salloit au contraire la retrécir, ce qui est manisessement absurde; & ces sausses solutions du problème éroient encore pour comble de mal, le fruit d'un long & pénible calcul.

Cette singuliere incertitude a piqué la curiosiré de M. Bouguer, & il a trouvé non-seulement le nœud de la difficulté, mais encore une solution si simple, qu'on est tenté d'être étonné qu'elle ne se soit pas présentée la premiere.

Nous avons dit qu'on devoit, pour juger de l'apparence que doit avoir un objet éloigné, faire entrer dans le calcul l'angle visuel combiné avec la distance apparente au lieu de celle-ci. Tous ceux qui jusqu'ici avoient travaillé sur cette matiere, y avoient fait entrer la distance réelle; & c'est à déterminer cette source d'erreur, que s'est principalement

appliqué M. Bouguer.

Il est facile de remarquer qu'en considérant une longue allée parfaitement de niveau, le terrein paroit aller en s'élevant vers son extrêmité; or il est impossible que ce plan apparent ne coupe les rayons qui vont de l'œil aux différens apoints du plan réel dans des points qui seront beaucoup plus proches de l'œil que les points du plan réel qu'ils représentent: d'où il suit nécessairement que non-seulement la longueur de

l'allée & celle de toutes ses patties, paroîtra raccourcie, mais que ce sont ces nouvelles distances qu'il faut introduire dans le calcul, de maniere que leur produit, par la grandeur des angles, soit constant, si on veut avoir les points par où doivent passer les côtés de l'allée qui paroîtront paralleles; ou pour réduire encore la chose à des termes plus simples, que c'est sur ce plan apparent que doivent être tracés ces côtés paralleles, qui, projettés ensuite sur le plan réel par des lignes partant de l'œil, iront tracer sur le terrein les lignes droites divergentes, suivant lesquelles l'allée doit être plantée pour que ses côtés paroissent paralleles en les regardant du point donné.

Nous disons les lignes droites, car M. Bouguer trouve que les lignes cherchées le sont effectivement. Les rayons visuels partant de l'œil pour traverser le plan apparent à chaque point des lignes paralleles, appartiennent à deux plans qui, comme les deux côtés d'un toît, se joignent dans une ligne parallele à ce plan apparent passant par l'œil; & comme le plan apparent est incliné au plan réel, cette espece d'arrête l'est aussi & va rencontrer le plan réel en un point placé derriere le spectateur; or comme c'est la section de ces plans qui marque les côtés de l'allée fur le plan réel, ce fera aussi du point où l'espece de faîte des deux plans en question touchera la terre, qu'on doit tirer les deux lignes divergentes qui marqueront les côtés de l'allée : d'où il suit qu'ayant une fois reconnu l'inclinaison du plan apparent, si l'on fait passer par l'œil une ligne qui fasse le même angle avec le plan réel . elle ira rencontrer le terrein dans le point où doivent se réunir les deux côtés divergens de cette allée.

Mais comment connoître cette inclinaison du plan apparent avec le réel? on voit bien que cette inclinaison n'étant qu'une espece d'illusion optique, peutêtre sujette à de grandes variations: cependant M. Bouguer donne deux moyens de la déterminer avec certitude.

Le premier est de former avec deux longues ficelles sur le terrein un angle de trois ou quatre degrés; & tournant 128 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE le dos à la pointe de l'angle, de s'avancer entre les deux ficelles jusqu'à ce qu'on les voye paralleles: alors la ligne menée de la hauteur de l'œil à la pointe de l'angle, aura à l'égard du terrein la même inclination que le plan apparent.

On peut encore obtenir cette inclinaison d'une autre maniere; on placera à terre, sur une même ligne droite, deux ou trois objets à des distances inégales & croissantes, & on se reculera jusqu'à ce que ces distances parosissent égales: alors on mesurera la distance entre le point où est l'observateur & le premier de ces objets; on déterminera la hauteur de son ceil au-dessus du plan, & ayant représenté le tout dans une sigure, on cherchera une ligne, qui, pattant du point qui dans la sigure répond aux pieds de l'observateur, soit coupée en parties égales par les trois rayons visuels. Cette ligne aura, avec celle qui représente le plan réei, la même inclinaison que le plan apparent a avec le terrein.

Cette inclinaison mesurée plusieurs sois sur des plans à peuprès horizontaux, a toujours paru rensermée entre 2 & 5°; car la vivacité de la lumiere, la couleur du sol, la partie de l'œil où se peint l'image & mille autres circonstances peuvent

faire varier cette inclination.

Mais ce qui la fait encore beaucoup plus varier que tout le reste, c'est l'inclinaison du plan réel; une montagne cesse d'être praticable dès que sa pente excede 35 à 37°: il n'est cependant personne qui en regardant une telle montagne, n'estime son inclinaison de 60 ou 70°. M. Bouguer s'en est assuré par un très-grand nombre d'expériences qu'il en a saites au Pérou dans les montagnes de la Cordeliere.

Puisque l'inclinaison du plan apparent augmente lorsque le plan réel s'éleve au-dessus du niveau, elle doit diminuer lorsqu'il va en s'abaissant au-dessus de ce même niveau; c'est effectivement ce qui arrive: il y a même une pente telle qu'elle devient nulle, le plan apparent & le plan réel se consondant ensemble, & pour lors deux rangées d'arbres réellement paralleles, paroîtront telles aux spectateurs; mais ce qui est très-singulier, c'est qu'au-dessous de celle-ci le plan

apparent

129

apparent est au-dessous du réel, c'est-à-dire, que l'inclination paroît plus grande qu'elle n'est réellement; d'où il suit un singulier paradoxe, c'est que les lignes devant être paralleles sur le plan apparent, les deux plans dont nous avons parlé donneront sur le plan réel deux lignes convergentes pour la trace sur laquelle devront être plantés les arbres, pour que les deux rangées paroissent paralleles.

Ce que nous avons dit du plan apparent, ne doit pas au reste être entendu dans toute la rigueur géométrique; la ligne qui en représente la coupe n'est pas absolument droite, c'est plutôt une branche d'une hyperbole très-ouverte, dont le centre est plus ou moins avant en terre sous les pieds de l'observateur; mais cette courbe differe si peu de la ligne droite, que tout ce que nous avons dit peut subsister comme si c'en étoit une.

Il suit de ce que nous venons de dire, qu'un spectateur placé au milieu d'une mer tranquille ou d'une vaste plaine, n'en voit pas la surface comme un plan, mais comme un

entonnoir dont les bords vont en se relevant.

Il suit encore qu'une ligne droite qui passe sur le terrein à peu de distance de l'observateur, parostra presque toujours sensiblement courbe de part & d'autre de l'endroit où elle est le plus proche de l'œil, & que par conséquent toutes les sigures tracées sur le terrein sont sujettes de ce ches à une altération optique qui paroit avoir échappé à tous ceux qui ont traité jusqu'ici de la Perspective; on peut en voir aisément l'effet en s'approchant du bord d'un grand bassin circulaire, sur-tout s'il est entousé d'une balustrade comme celui du Palais Royal à Paris, on sera surpris de n'avoir point été frappé de la figure bizarte sous laquelle paroitra la circonsérence circulaire de ce bassin. Il semble que dans bien des cocassons l'habitude nous retienne, pour ainsi dire, les yeux & nous empêche de voir des objets que nous appercevons dès que nous en sommes avertis.

# SUR QUELQUES EXPÉRIENCES D'OPTIQUE.

Voy. les Mém. P. 136.

NEWTON commence le quatriéme Livre de son M. NEWTON commence it quantities. Un trait de lumiere solaire, introduit dans une chambre obscure, tomboit perpendiculairement sur la surface d'un miroir de verre concave d'un côté, convexe de l'autre & étamé par le côté convexe: dans cette position, le rayon ne pouvoit manquer d'être réfléchi sur lui-même; mais si on lui présentoit à la distance du foyer du miroir un carton percé pour donner passage au rayon direct, on voyoit alors autour du trou du carton quatre ou cinq anneaux concentriques colorés & semblables à des arcs-en-ciel.

M. le Duc de Chaulnes répétant cette expérience, un heureux hasard lui sit remarquer que lorsqu'on ternissoit la surface antérieure du miroir en soufflant dessus, on voyoit fur le carron une lumiere blanche diffuse assez vive . & que les couleurs des anneaux devenoient bien plus fortes & bien

plus distinctes.

Cette découverte, qui lui donnoit un moyen sûr de produire les anneaux colorés plus vifs que ne les avoit vus M. Newton, étoit trop importante pour n'être pas suivie; aussi M. le Duc de Chaulnes chercha-t-il bientôt à en profiter & à rendre permanent sur la surface de son miroir l'espece d'obscurcissement que le sousse y causoit pour quelques instans; il y réussit en mouillant cette surface avec de l'eau, dans

laquelle il avoit mis environ un douziéme de lait.

M. le Duc de Chaulnes s'étant assuré d'un moyen de faire conflamment paroître les anneaux, voulut voir quelle direction de rayons y étoit la plus propre. Pour cela, au moyen d'un verre d'un foyer égal à celui du miroir placé au trou du carton, il les fit tomber convergens & réunis presqu'en un seul point sur la surface du miroir; plaçant ensuite une lentille à l'ouverture du volet par où passionnt les rayons, & faisant concourir avec le soyer de cette lentille où ils se réunissoient, celui d'un autre verre de 12 pouces, il les rendir paralleles, & les sit tomber dans cette direction sur le miroir: ensin il supprima le verre de 12 pouces, & plaça le point où la lentille réunissoit les rayons au soyer du miroir; ce qui les faisoit tomber dans une direction perpendiculaire à sa surface réstéchissante.

De toutes ces expériences, il réfulta que la direction la plus avantageuse étoit la derniere dans laquells les rayons tomboient sur le miroir perpendiculairement à sa sursace; les rayons tombant paralleles sur le miroir, ne donnerent que de soibles anneaux, & ceux qui y tomboient convergens,

n'en donnerent point du tout.

La même différence eut lieu en inclinant un peu le miroir pour porter la réflexion du rayon solaire à côté de l'ouverture du volet, les rayons convergens ne donnerent aucuns anneaux, ceux des rayons paralleles en donnerent de trèsfoibles, & qui disparoissoint pour peu qu'on écarrât l'image réfléchie de l'ouverture du volet; mais les rayons rendus assez divergens pour tomber perpendiculairement sur la surface réfléchissante du miroir, donnerent des anneaux trèsdissins & que l'on pouvoit porter à une assez grande distance de l'ouverture du volet.

Ces observations donnerent lieu à M. le Duc de Chaulnes de soupçonner que premiérement les anneaux étoient formés par la surface antérieure du miroir, & en second lieu, que la surface résléchissante ne contribuoit à leur formation qu'en ce qu'elle réunissoit les rayons sur le carton en assez grand nombre pour les rendre sensibles à la vue; & pour s'en

assurer, il sit les expériences suivantes.

M. Newton avoit remarqué que plus le miroir dont il fe servoit avoit d'épaisseur, plus le diametre des anneaux étoit petit, cette variation du diametre des anneaux revenoit très-bien à l'idée de M. le Duc de Chaulnes, elle n'étoit produite en ce cas que par la différente distance que l'épaisseur

132 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE de la glace mettoit entre fes deux surfaces; & pour s'assurer s'il avoit deviné juste, il imagina de composer, pour ainsi dire, un verre dont les deux surfaces pussent s'éloigner l'une de l'autre.

Pour cela il prit un miroir de télescope Newtonien, & l'assuration un pied qui portoit aussi une coulisse dans laquelle pouvoit glisser parallelement au miroir un petit chassischargé d'une seuille de tale très-mince ternie avec de l'eau mêlée de lait; cette seuille pouvoit s'approcher du miroir jusqu'à le toucher & s'en éloigner à volonté, & son éloigne-

ment étoit mesuré par un bon micrometre.

Il est évident que par cette ingénieuse construction M. le Duc de Chaulnes étoit parvenu à faire, comme nous l'avons dit, un verre dont les deux surfaces se pouvoient éloigner à volonté; l'événement justifia parsaitement ses conjectures, il eut des anneaux très-beaux, parce que le miroir étoit parsaitement travaillé, mais dont le diametre devenoit d'autant plus petit que la seuille de talc s'éloignoit davantage du miroir; & comme ce dernier ne pouvoit occasionner par lui-même aucune couleur aux rayons, il étoit bien constant qu'ils ne la devoient qu'à l'altération qu'ils souffroient en traversant la seuille de talc.

Pour s'assure que c'étoit la surface ultérieure qui rassembloit les rayons & donnoit par ce moyen aux coulcurs leur intensité, il employa un verre plan convexe de six pieds de foyer. En tournant le côté convexe vers le rayon du Soleil & le ternissant à l'ordinaire, il eut à six pieds de distance des anneaux colorés très-dissincts renvoyés par la surface plane: mais en retournant le verre & ternissant celle-ci, il fallut rapprocher le carton qui recevoit les rayons réstéchis jusqu'à trois pieds, ce qui ne laisse pas le moindre doute que la réstexion de cette surface ne donne, en réunissant les rayons, plus d'intensité aux couleurs des anneaux.

Mais comment la première surface acquiert-elle par le simple ternissement la propriété de séparer les rayons colorés? M, le Duc de Chaulnes imagina que ce phénomene pouvoir tenir à la propriété qu'ont les rayons de lumiere de se détourner un peu à l'approche d'un corps solide, & qui est depuis long-temps connue sous le nom de diffraction ou inflexion des rayons. Suivant cette idée, l'eau mêlée de lait formoit sur la surface du verre ou du tale une espece de réseau à mailles rondes & très petites dont les parties solides obligeoient les rayons de s'écarter ; il imagina pour s'en éclaircir de substituer à la feuille de talc un corps dont les pores trèsfensibles eussent une figure marquée qu'ils pussent transmettre à la trace des rayons colorés; il tendit donc sur le chassis mobile un morceau de mousseline très claire, & par ce moyen la premiere surface de son verre artificiel devint un réseau à mailles quarrées. L'instrument étant mis en expérience, il vit avec plaisir que sa conjecture étoit bien fondée; au lieu d'anneaux circulaires, il en eût de sensiblement quarrés ayant feulement leurs angles un peu arrondis, mais toujours colorés comme les autres.

Voulant s'aflurer encore plus de la vérité de sa conjecture, M. le Duc de Chaulnes sit encore un changement à son chassis mobile; il y mit au lieu de la mousseline des sils d'argent bien paralleles éloignés les uns des autres d'environ trois-quarts de ligne, & il n'y en mit point de transversaux; il eut alors au lieu de quarré un seul trait de lumiere blanche coupé par des petits traits colorés très-vivement & dans le même ordre qu'étoient les anneaux: ensin, il supprima tout le cadre, & mit en sa place une lame de couteau; elle produssit encore le même effet, quoique beaucoup plus soiblement, que ne l'avoient sait les sils d'argent.

De toutes ces expériences il résulte que les anneaux colorés sont produits par l'inflexion que souffrent les rayons en passant au travers des pores de la premiere surface, & qu'ils sont rendus sensibles, parce que la seconde en réunit sur le carton une assez grande quantité pour leur donner le degré d'intensité suffisant; que le ternissement de la premiere surface augmente l'effet, tant parce qu'il disperse une partie des rayons qu'elle résséchiroit, & qui éteindroient, pour ainsi dire,

134 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE le phénomene par leur éclat, que parce qu'il y multiplie les pores réguliers; qu'enfin toute l'explication de ce phenomene tient à la théorie de l'inflexion.

Il sembleroit assez naturel de penser qu'en substituant au miroir de métal un verre lenticulaire au-delà de la premiere surface, soit de talc, soit de mousseline, on auroit au soyer de ce verre les mêmes apparences qu'on observe au soyer de réflexion du miroir; on n'obtiendroit cependant aucuns anneaux colorés par cette voie: la nouvelle réstaction que sousseriroient les rayons dans la lentille les consondroit tous, & ils ne donneroient plus que du blanc.

Tout ceci n'est au reste qu'un commencement de travail sur cette matiere; M. le Duc de Chaulnes en sait espéter la suite: on peut s'en remettre à son zele pour l'avancement des Sciences, qui sait lui faire trouver des momens pour les cultiver au milieu même des plus importantes occupations.





#### SUR

# LE MOUVEMENT D'OSCILLATION DES CORPS FLOTTANS.

Un corps qui flotte sur la surface d'un fluide, a nécessaiv. lei rement une de ses parties plus ou moins grande plongée P. 481. dans ce fluide, & l'action par laquelle il le sourient, se fait par une infinité de lignes verticales qui viennent toutes se terminer au plan de flottaison; c'est par ces lignes que le fluide tend à élever ce corps. On peut donc trouver sur ce plan de flottaison un point auquel tous ces efforts soient réunis, & qui sera regardé comme le centre d'essort de ce fluide.

D'un autre côté, l'action de la pesanteur s'exerçant aussi par des lignes verticales & en sens contraire, il y a un centre de gravité dans le corps flottant, qui, lorsqu'il est en repos, se trouve placé dans la même verticale que le centre d'effort qui est roujours dans le plan de flottaison & plus ou moins

au-dessous de ce point.

Si l'on suppose présentement que ce corps fasse des balancemens, qu'il s'ensonce & qu'il s'éleve alternativement de côté & d'autre, il est clair qu'à chaque oscillation il y a un nouveau plan de slottaison qui doit couper le premier quelque

part.

Ce ne sera point, quand même on supposeroit le corps stottant régulier, dans le centre d'effort que nous avons déterminé sur le premier plan de flottaison; car en ce cas, ce point demeurant immobile, le centre de gravité décriroit autour de lui des arcs à droite & à gauche, & s'éleveroit à chaque balancement, quoique par la régularité du corps il

V. les Mem.

136 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE fortit de l'eau autant de parties de ce corps qu'il y en entreroit, & que par conséquent la force qui soutient le corps, sût toujours la même; ce qui est absolument impossible.

Ce ne fera non plus dans aucun point pris au dessus du centre de gravité du corps slottant; car dans ce cas le corps ne monteroit ni ne descendroit, & seroit cependant tantôs

plus & tantôt moins enfoncé dans le fluide.

Il s'agit donc de déterminer le point dans lequel tous les plans de flottaison se coupent dans les divers balancemens du corps flottant; mais pour y parvenir, il est nécessaire de

faire ici quelques réflexions.

A mesure que le corps se plonge par un bour dans le fluide, son centre de gravité change de place & se trouve plus haut ou plus bas; le contraire arrive au balancement suivant. On doit donc considérer dans les oscillations de ce corps deux mouvemens différens, l'un par lequel il s'incline en enfonçant alternativement ses deux extrêmités dans le fluide, & l'autre par lequel tout le corps s'éleve & s'ensonce verticalement.

Or la propriété caractéristique du point cherché est de rendre ces deux mouvemens absolument de même durée : faute de cette égalité, ils se détruiroient mutuellement, & on retomberoit dans des contratiétés choquantes, & qui rendroient le problème impossible. C'est donc le point qui produira ce synchronisme parsait entre les élévations & les abaissemens verticaux du corps & ses oscillations qu'il s'agit de déterminer.

Pour y parvenir M. Bouguer cherche d'abord l'expression de la tranche du corps qui doit entrer dans le fluide ou en sortir à chaque oscillation par son seul mouvement d'ascension & de descension verticale, ayant égard à l'augmentation d'épaisseur que doit causer à cette tranche le mouvement imprimé au corps qui dure encore quelques momens après la cessation de la cause qui le produit.

L'expression des parties qui doivent alternativement se plonger dans le sluide par le seul mouvement d'oscillation est plus difficile à trouver; on voit bien que la figure du corps flottant en fait extrêmement varier la quantisé: cependant comme on n'a point d'égard dans cette recherche au déplacement du centre de gravité, M. Bouguer parvient à trouver l'expression analytique de cette quantité.

Ces deux expressions étant trouvées, la comparaison qu'il en fait, donne la valeur réelle qu'il faut assigner à chacune des quantités cherchées, pour que leurs mouvemens se fassent précisément en même temps; ce qui donne, comme on voir, la solution du problème qui se réduit pour lors à résoudre une seule équation du second degré.

Puisque les oscillations du corps flottant doivent être entr'elles d'égale durée, on peut les représenter par celles d'un pendule. M. Bouguer a eu la curiosité de chercher, en retenant toujours les mêmes symboles, l'expression de la longueur de ce pendule. Il est évident que pour la trouver il faut rendre les forces accélératrices qui animent ce pendule proportionnelles aux forces qui caufent les oscillations du corps flottant, ayant égard à la masse de l'un & de l'autre : or celles qui entretiennent les oscillations du corps sont parfaitement connues par les déterminations précédentes. En comparant donc ces forces avec celles d'un pendule déterminé, on verra si la proportion s'y trouve; & comme il est démontré que pour rendre les pendules synchrones lorsque les forces accélératrices font différentes, il ne faut que mettre leur longueur en raison inverse de ces forces, une seule proportion lui donne la longueur du pendule cherché.

Il n'est pas difficile de voir combien la théorie des corps stottans est intéressante, & combien d'utiles applications on en peut saire à la construction & à la maniere de distribuer la charge des vaisseaux. Nous aurons dans la suite occasion d'en parler, d'après M. Bouguer même, & l'idée que nous venons de donner de son travail sussit pour en faire connoître le

mérite & l'utilité.

## MACHINES OU INVENTIONS APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE, EN M. DCC. LV.

I.

N nouvel Echappement de montre présenté par le sieur Christin, Horloger. Cet échappement est à ancre à peu près comme celui de plusieurs pendules: cette ancre fixée à la tige du balancier est rencontrée alternativement par les dents d'un rochet, qui prennent la patte convexe de l'ancre: & par des chevilles prismatiques fixées perpendiculairement au plan du rochet, qui rencontrent la patte concave; ce qui donne le mouvement alternatif au balancier. On a trouvé que dans cet échappement qui a paru utile, nouveau & facile à exécuter, la pulsion étoit très-puissante pour faire reculer le balancier, qu'il n'étoit pas sujet au renversement, & qu'enfin toutes les roues de la montre pouvoient avoir leurs tiges paralleles & leurs pivots dans les platines; ce qui est très-commode dans l'exécution des montres à secondes.

Des Cadrans pour les pendules hygrometres, barometres, &c. imitant ceux qu'on fait en émail, présentés par le sieur Dupont, Horloger. Ils sont composés d'un plateau de glace qu'on attache à la fausse plaque, comme on y attacheroit un cadran d'émail, & qui est percé aux endroits convenables pour laisser passer les aiguilles & la clef qui sert à remonter la pendule. Le sieur Dupont y peint d'abord avec telle couleur qu'on veut, les divisions des heures & celles des minutes, avec leurs chissres & les ornemens qu'on souhaite; observant de peindre le tout en une situation renversée, ces objets se devant voir par l'autre côté & à travers la glace; & dès que cette peinture est seche, il applique sur toute cette surface du verre une ou plusieurs couches d'une peinture blanche fort épaisse, qui, quand elle est seche, fait paroitre très-nettement les divisions & les chissres, & donne au cadran

toute l'apparence d'un cadran d'émail. Quoique ces cadrans foient un peu plus fragiles que les cadrans de cuivre émaillé, & que d'ailleurs la peinture sur verre ne soit pas nouvelle, cependant comme ils paroissent aussi beaux que les cadrans d'émail, & qu'ils peuvent être donnés à un bien moindre prix, on a cru que cette invention pouvoit être utile.

Le sieur Julien, Peintre en émail, a voulu encore enchérir sur la facilité de la construction des cadrans du sieur Dupont; il construit les siens sur un carton blanchi d'une composition qui lui est particuliere: il y peint les heures, les minutes, les ornemens, &c. & enserme ensuite ce carton entre la glace à travers laquelle il doit paroître, & une seuille mince de plomb laminé, rabattue & massiquée sur les bords de la glace & aux ouvertures des aiguilles & des remontoirs. Ces cadrans ont paru imiter très-bien les cadrans d'émail, & si ceux du sieur Dupont ont l'avantage d'être moins exposés aux altérations de l'air, ceux-ci ont celui de n'être pas entiérement détruits si la glace vient à se casser, & d'être d'une construction plus facile, & par conséquent moins chers.

I 1 I.

Des Lampes en forme de flambeaux & bougeoirs, présentées par M. l'Abbé de Pregney. Le chandelier qui sert de base à ces lampes est creux & sermé par en bas pour servir de réservoir à l'huile; une pompe cylindrique d'étain entre dans sa bobeche, & la partie supérieure du piston est un cylindre au haut duquel se trouve une capacité qu'on doit regarder comme la véritable lampe, recevant par un tuyau l'huile qui monte lorsqu'on fait agir la pompe, & admettant la meche par un trou percé dans la piece qui lui sert de couvercle. Le tout est recouvert d'un surtout d'émail blanc qui ne joint pas exactement le cylindre, afin que l'espace qui se trouve entre-deux puisse donner à l'huile qui pourroit s'échapper de la lampe, la facilité de retomber dans le réfervoir sans pouvoir se répandre, à moins qu'on n'inclinât cette espece de bougie au-dessous de la ligne horizontale: d'ailleurs la couleur & la transparence de ce tuyau d'émail

140 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

lui donnent, loique la lampe est allumée, toute l'apparence d'une vérirable bougie. On a cru que ces lampes dont la figure est bien plus agréable que celle des lampes d'Amiens, pourroient être d'autant plus utiles, que leur usage tendroit à diminuer la consommation des suifs qu'on tire de l'étranger, & à augmenter la culture des graines propres à faire de l'huile.

Un Barometre portatif inventé par M. Brisson. Il est composé d'un tube de verre rempli de mercure, enchâssé dans l'épaisseur d'une planche, & recouvert dans toute sa longueur, excepté les trois pouces d'en-haut qui comprennent les limites des variations du mercure, à côté desquelles sont les divisions en pouces & en lignes. L'extrêmité inférieure est mastiquée à une boite de bois dur, à côté de laquelle on a pratiqué une petite auge dans laquelle le mercure superflu coule lorsque l'instrument est vertical, au moven d'un petit trou qui communique à la boîte. Lorsqu'on vient à le coucher ce même mercure rentre par ce même trou pour remplacer celui qui a rempli le vuide au haut du tuyau; alors on bouche ce petit trou avec une vis ou une cheville, & le barometre peut souffrir toutes sortes de situations sans se déranger: M. Brisson l'a éprouvé dans un voyage de près de deux cens lieues. Ce barometre portatif a paru un des plus commodes qui aient été jusqu'à présent proposés pour le même usage.

\* Voy. Hift.

. Une Pendule présentée par M. le Roy, de l'Académie royale d'Angers, & fils de M. Julien le Roy. Nous avons rendu compte en 1752 \*, de la pendule du même Auteur; dans laquelle il avoit trouvé le moyen de réduire tout le mouvement & toute la sonnerie chacun à une seule roue: celle-ci est construite sur le même plan, à quelque changemens près que l'Auteur a cru devoir y faire pour la persectionner; mais ce qui la dissingue de cette premiere, ainsi que de toutes les autres pendules qui ont été faites jusqu'à présent, c'est la maniere dont la sorce mottice y est appliquée. Au lieu du poids & du cordon ordinaire M. le Roy sait

passer sur la poulie de sa pendule un large ruban dont les deux bouts sont réunis, & qui forme par ce moyen une corde sans fin. Ce ruban est chargé d'espace en espace de petits augets en forme de hotte, qui s'emplissant de menu plomb à mesure qu'ils passent sur la poulie, forment un poids suffisant pour faire aller la pendule: ce plomb est contenu dans un réservoir placé au-dessus de la poulie, & il coule dans les augets par une gouttiere fermée par deux vannes, dont l'une en se levant permet au plomb de tomber dans les augets, & l'autre régle la charge qui doit tomber à chaque fois, à-peu-près par la même méchanique qu'on voit employée aux fournimens; la poulie elle-même, au moyen de quelques chevilles qui y sont fixées, fait jouer ces vannes. On voit par cette construction qu'on peut, en multipliant le plomb contenu dans le réservoir, & qui ne charge que la boîte de la pendule, faire aller une pendule autant qu'on le voudra; ce qu'on n'avoit jusqu'ici pu opérer que par des moyens dont tout le monde connoît l'imperfection, & que les pivots ne seront jamais chargés que de la quantité nécessaire à leur mouvement actuel; ce qui doit procurer au mouvement de la pendule la plus grande justesse.

VI.

Une autre Pendule construite à-peu-près sur les mêmes principes par M. le Mazurier, Horloger à Paris. Cette pendule qu'il avoit présentée dès le mois de Décembre 1754, étoit à secondes & à sonnerie, & n'avoit, comme celle de M. le Roy, qu'une roue pour le mouvement & une pour la sonnerie, mais elle en différoit en ce que le mouvement de l'aiguille des secondes étoit continu & non alternatif comme dans celle de M. le Roy. Ce mouvement étoit réglé par deux especes de leviers de la garouste attachés au pendule & mûs par ses oscillations: elle en différoit encore, parce que la pendule de M. le Mazurier avoit des remontoirs: il en a depuis supprimé ces remontoirs, & leur a substitué le ruban à augets de M. le Roy; il a aussi changé la palette attachée à la verge du pendule, & qui reçoit l'action de la roue de rencontre en

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

la rendant angulaire & mobile; ce qui permet aux chevilles de la roue de rencontre d'agir sans aucun frottement sensible. Les deux pieces de M. le Roy & de M. le Mazurier ont bien des choses communes, & ce dernier ne disconvient pas de les avoir empruntées de la piece de M. le Roy; cependant la disposition des pieces est différente dans l'une & dans l'autre. La palette de M. le Mazurier a paru avantageuse & nécessaire pour en assurer la durée, & on a cru que les changemens qu'il y avoit introduits ne pouvoient que contribuer à la rendre meilleure & plus simple.

VII.

Une Machine inventée & exécutée par M. Maupillier, Chirurgien à Chalonne en Anjou, pour faire la réduction des os démis ou fracturés. On fait que dans ces occasions la force des muscles ne manque pas de faire glisser l'un contre l'autre les deux os luxés ou les deux parties de l'os fracturé, en forte qu'il faut commencer par appliquer au membre malade une force qui puisse vaincre celle des muscles, & l'étendre jusqu'à ce qu'on ait pu remettre les os à leur place : c'est ce qu'on nomme faire l'extension; mais comme il ne faut pas risquer de luxer l'articulation supérieure, en réduisant la luxation ou la fracture, il faut tenir ou même retirer la partie supérieure avec une force supérieure ou égale à celle qu'on emploie à faire l'extension, & c'est ce que les Chirurgiens nomment la contr'extension: enfin il faut pouvoir tourner à volonté la partie luxée ou fracturée pour lui donner sa véritable position; faute de quoi le membre démis ne rentreroit pas dans fon articulation, ou celui qui feroit fracturé reprendroit dans une position peu naturelle, & le malade resteroit estropié. Tous ces effets ne peuvent s'opérer par la main d'un seul homme, le Chirurgien est obligé d'employer plusieurs Aides qui doivent tous agir, & qui très-souvent n'agissent pas de concert avec lui ; ce qui peut causer un très-grand nombre d'accidens, dont le moindre est l'excessive & inutile douleur qu'on cause au malade, La machine de M. Maupillier remédie à ces inconvéniens; trois

chassis de fer à coulisse se meuvent les uns dans les autres. au moven d'une vis, des pieces qui se montent dessus, saifissent les deux parties luxées ou fracturées plus doucement & plus solidement que les mains des Aides-chirurgiens ne le pourroient faire, & les écartent doucement, uniformément. toujours de concert & à la volonté du Chirurgien qui tourne la vis qui leur donne le mouvement. Ces piéces ou mains artificielles se peuvent changer pour en substituer de convenables à la figure de la partie démise ou fracturée; enfin une pièce en croissant qui s'attache à la partie inférieure du membre luxé ou fracturé, & qui est mûe en rond par le moyen d'une vis fans fin, donne la facilité de tourner cette partie à droite ou à gauche, & de la présenter à l'autre dans la situation la plus convenable. Tous ces mouvemens s'exécutent doucement, sans sacades, à la volonté du Chirurgien qui n'a point à craindre d'imprudence de la part de ses Aides. ni d'allonger inutilement l'opération. Cette machine a paru imaginée d'après des réflexions judicieuses, bien exécutée & dans de bonnes proportions, & on a cru qu'elle devoit avoir en effet les propriétés que l'Auteur lui attribue pour la reduction des os fracturés ou démis.

VIII.

Une Montre présentée par M. Romilly, Horloger, citoyen de Geneve, dans laquelle il a employé l'échappement de M. Caron fils, dont nous avons parlé l'année derniere \*, auquel il a fait les changemens suivans. Au lieu de former les dents de la roue qui porte les chevilles, comme celles des roues ordinaires, il leur a donné la figure d'un crochet tenant par sa tige à la citconférence de la roue, & portant à son extrêmité un petit prisme servant de cheville pour pousser les levées du cylindre & s'y reposer: par cette adresse la tige du cylindre s'ensonce dans l'échancrure du crochet, jusqu'à ce que la vibration soit achevée, & s'en dégage sans obstacle: l'échappement devient aussi petit qu'on le juge à propos. Les points de repos sont rapprochés du centre, & l'on peut donner aux vibrations du balancier plus de 300

\* Voy. Hift.

144 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE degrés d'étendue, au lieu qu'ils étoient limités à 240 dans la premiere construction de M. Caron, mais nous ne devons pas dissimuler que ce dernier, sans avoir eu connoissance des recherches de M. Romilly, avoir trouvé la même chose de son côté, & en sit voir les modeles aux Commissaires de l'Académie, en sorte que le mérite d'avoir amené cet échappement au point de persection dont il étoit susceptible, appartient également à M. Caron & à M. Romilly qui en a seulement présenté la premiere exécution.

Une Grue propre à descendre des fardeaux sans risque. présentée par M. Loriot. On sait assez les effets de la force accélératrice que peut acquérir un poids dans sa descente, & on n'a que trop d'exemples des accidens qu'elle a produits. Au moyen d'un contrepoids & d'une roue à laquelle on procure un frottement plus ou moins fort, M. Loriot trouve moyen de modérer la vitesse de la descente, & de la rendre uniforme. Quoique ce moyen ait été déja employé pour le même usage dans diverses machines, cependant la construction proposée par M. Loriot a paru ingénieuse, tant parce qu'il évite par sa maniere d'appliquer le frottement, un encliquetage dont les autres machines de cette espece ont besoin, que parce que le contrepoids qu'il emploie gagne du temps en ramenant toujours la corde à la hauteur nécessaire, & on a cru que des grues de cette espece pourroient être fort utiles pour démolir des édifices, charger des vaisseaux & descendre avec sûreté des fardeaux considérables.

Une Machine proposée par le même M. Loriot, pour enlever aisément & placer sur un piédestal isolé une statue équestre ou pédestre. A une forte charpente construite au-desseus du piédestal & de la figure qu'on suppose amenée à côté, il attache des poulies placées les unes au-dessus de la figure, & les autres au-dessus du piédestal : chacune de ces poulies a sa correspondante à l'autre extrêmité du bâtis de charpente qui doit se trouver au-delà du piédestal ; on attache à la figure des

145.

des cordes qui, après avoir passé les unes sur les poulies qui sont au-dessus de cette figure, & les autres sur celles qui sont au-dessus du piédestal, vont passer sur les poulies correspondantes, & recoivent à leur autre bout des caisses ou baquets qui v sont attachés tout au plus haut & près de ces poulies. On charge de poids celles de ces caisses qui sont attachées aux cordes répondantes au-dessus de la figure, jusqu'à ce qu'elles l'enlevent; alors on charge les caisses qui tiennent aux cordes répondantes au-dessus du piédestal, & on décharge peu-à-peu les autres; ce qui amene la figure au-dessus du piédestal, où on la fait descendre sans risque en déchargeant les caisses. Quoique l'idée de se servir de contrepoids pour élever des fardeaux ne soit pas nouvelle, cependant on a trouvé que M. Loriot s'en servoit avantageusement pour faire marcher horizontalement la statue après l'avoir enlevée. & pour l'amener & la laisser descendre à la place qui lui est destinée, & on a cru que cette machine pouvoit être employée avec fuccès.

E Parlement ayant fait l'honneur à l'Académie de lui demander son avis sur les Lettres-Patentes accordées par le Roi au sieur Jacques-François de la Nord, par lesquelles Sa Majesté lui permet de fabriquer, vendre & débiter dans tout le Royaume, exclusivement à tous autres, pendant l'espace de dix années, des cordes de tendons & de nerfs de bœufs & de vaches, sans pouvoir y mêler de chanvre ni autre matiere étrangere : la Compagnie a déclaré qu'elle ne pouvoit qu'approuver l'emploi de ces tendons, mais que soit qu'on voulût former les foupentes des voitures auxquelles ces cordes sont particuliérement destinées, de quatre ou cinq cordes assemblées parallelement, soit qu'on les commit en forme de sangles pour les mettre les unes sur les autres comme les cuirs dont on compose les soupentes, & les rendre par ce moyen plus faciles à racommoder en cas de rupture, il étoit important de défendre de joindre aux tendons ou nerfs aucun chanvre, lin ni autres matieres, parce qu'elles diminucroient

146 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALÉ infailliblement le ressort & la durée, dans lesquels consiste le principal mérite de ces soupentes, dom plusieurs personnes font depuis trois ans usage avec un succès connu.

Dans le nombre des Piéces qui ont été présentées cette d'avoir place dans le Recueil de ses Ouvrages qu'elle fait imprimer.

Carres des Hyades, avec un Mémoire qui en expose la construction. Par M. de Seligny.

Observation de l'éclipse de Lune du 1er Octobre 1754, faite à Ouébec. Par le P. Bonnecamp, Jésuite.

Sur la Cataracte. Par M. Tenon, Chirurgien de Paris.

Réflexions sur l'Eclipse du 27 Mars 1755. Par M. Pingré, Correspondant de l'Académie.

Sur la cause de l'adhérence de la couleur rouge aux toiles peintes. Par M. l'Abbé de Mazéas, Docteur en Théologie de la Maison de Navarre, Correspondant de l'Académie.

Observation de l'Eclipse de Lune du 27 Mars 1755. Par les PP. de la Grange & Pézenas, Jésuites, ce dernier Correspondant de l'Académie.

Journal de la derniere éruption du Vésuve. Par M. d'Arthenay, Secrétaire d'Ambassade à Naples.

Sur l'Ether vitriolique. Par M. Baumé.

Sur la maniere dont se fait le Fromage de Roquesort. Par M. Marcorelle, de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Toulouse, Correspondant de l'Académie.

Nouvelle théorie du phosphore de M. Homberg. Par M. de Suvigny.

Sur l'Electricité en moins. Par M. du Tour, Correspondant de l'Académie.

Sur la cause de la Lumiere de la mer. Par M. le Commandeur Godeheu, Correspondant de l'Académie. DES SCIENCES.

Observation de l'Eclipse de l'Ecoile 8 de la Balance. Par M. Pingré, Correspondant de l'Académie.

Sur le Tourbillon magnétique. Par M. du Tour, Correspondant de l'Académie.

Discussion d'une question d'Optique. Par le même. Sur différens Fossiles de Bretagne. Par M. Abeille.

L'ACADÉMIE avoit proposé pour le sujet du Prix de 1755, la maniere de diminuer le plus qu'il est possible le roulis & le tangage d'un Navire, sans qu'il perde sensiblement par cette diminution aucune des bonnes qualités que sa construction doit lui donner.

Elle a adjugé ce Prix à la Piece nº. 5, dont l'Auteur est M. Chauchot, Sous-constructeur des Vaisseaux du Roi à Brest, mais comme ce sujet n'a pas paru entiérement épuisé par les recherches de M. Chauchot, elle l'a proposé une seconde sois pour le Prix de 1757.



## - ACIGNATURA DE LA COMPANSION DE LA COMP

### DE M. LE MARÉCHAL DE LOWENDAL.

Empire, Maréchal de France, Commandeur des Ordres du Roi, naquit à Hambourg le 6 Avril 1700, de Woldemar, Baron de Lowendal, Chevalier des Ordres de l'Aigle-blanc, de l'Eléphant & de Danebrog. Grand-Maréchal & Ministre du seu Roi de Pologne Electeur de Sixe, & de Dorothée Broëckdorf, fille du Baron de ce nom. Son ayeul, fils légicimé de Frédéric III, Roi de Danemarck, avoit été comblé de biensaits & de dignités par ce Monarque. Woldemar son fils, pere de celui dont nous faisons l'éloge, sur honoré par le même Prince du titre de Baron de Lowendal, & soutint si dignement par sa valeur & par sa conduire l'honneur d'être sorti du sang d'un Souverain, que sa gloire ne pouvoit être effacée que par celle de son sils, si cependant la gloire d'un tel sils n'augmente pas plutôt celle d'un si illustre pere qu'elle ne l'efface ou la diminue.

Les talens militaires du jeune Comte de Lowendal se développerent de si bonne heure, qu'on peut presque assurer qu'ils étoient nés avec lui. Les Langues, les Sciences & les exercices nécessaires à un jeune homme dessiné à la guerre, occuperent sa premiere ensance; il s'y livra avec une ardeur sans égale, & y sit de si grands progrès, que dès l'age de treize ans il sur en état d'écouter les mouvemens de son courage

& de faire ses premieres armes.

L'illustre naissance de M. de Lowendal le mettoit à portée de toutes sortes de commandemens militaires; il ne voulut cependant rien devoir à cet avantage. A l'exemple du seu Czar Pierre le Grand, il entra dans les troupes Polonoises comme simple Soldat; il y servit quelques mois en cette qualité, & ce ne sut qu'après avoir passé par les grades

de Bas-officier, d'Enseigne, de Lieutenant & d'Aide-major, qu'il sut sait au bout d'un an Capitaine d'Insanterie au service de l'Empire dans le régiment de Staremberg. L'exemple des deux héros Académiciens devroit apprendre aux hommes que si lanaissance donne des droits aux commandemens militaires, elle n'y appelle que ceux que leurs talens & une capacité éprouvée en ont rendu dignes.

L'Empire alors étoit en pleine paix, & l'ardeur du jeune Comte de Lowendal lui faisant recherchet toutes les occafions de se fignaler, il obtint la permission d'aller servir comme Volontaire dans les troupes du Roi de Danemarck, pour lors en guerre avec la Suede. Il combattit sur la flotte Danoise sous les ordres de l'Amiral Zorenskeld, & eut part à la prisse

de Mastrand, qui fut la suite de cette victoire.

La guerre s'étant allumée en Hongrie, le Comte de Lowendal y fervit à la tête de la compagnie à la bataille de Péterswaradin, & au siege de Thémeswar. Après ce siege, il fut fait Capitaine de Grenadiers, à l'âge de seize ans, & n'ayant jamais été avancé que comme un Soldat de sortune.

Ce fut en cette qualité qu'il servit, sous le feu Prince Eugene, au siege de Belgrade & à la bataille qui se donna près de cette ville. Le camp des Impériaux qui assiégeoient la ville étoit lui-même entouré de tous côtés des troupes Ottomanes. Le Comte de Lowendal fut chargé de l'attaque d'une batterie de huit ou dix piéces de gros canon; & malgré la rélistance d'un corps de troupes réglées qui la défendoit, il se conduisit avec tant de valeur & tant de prudence, qu'il l'enleva, & amena au camp un grand nombre de prisonniers avec la musique militaire de ce corps qu'il avoit désait. L'Empereur fut si satisfait de cette action, qu'il demanda au Comte de Lowendal ce qu'il desiroit pour récompense; & comme, fuivant les loix du service Autrichien, son âge ne lui permettoit pas encore d'être Colonel, il demanda & obtint que cette mulique qu'il avoit prise restat à sa compagnie & au régiment qu'il pourroit avoir dans la suite. Jamais Amphion ni Orphée n'ont plus dignement célébré la gloire de leurs héros

150 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE que ces Musiciens barbares relevoient celle de leur Vainqueur.

La paix, qui se sit peu après cette campagne entre l'Empire & la Porte Ottomane, obligea le Comte de Lowendal à changer de théâtre; il passa successivement à Naples, en Cardaigne & en Sicile avec l'armée envoyée pour y sourenir contre l'Espagne les droits que le seu Roi Victor avoit cédés à l'Empereur sur la couronne de Sicile. Il se trouva au combat de Millazo, au siege de cette Place, & à la bataille de Francavilla; il eut part au siege long & meurtrier de la citadelle de Messine, & conduisit en personne celui de la ville & celui de Castilazzo. En un mor, il partagea tous les périls & tous les honneurs de cette guerre, qui finit en 1721 par le

traité qui rendit l'Empereur maître de la Sicile.

La tranquillité dans laquelle se retrouva alors l'Empire mit obstacle à l'ardeur du Comte de Lowendal; il se retira près du Roi Auguste, qui lui donna le commandement d'un régiment & celui d'une partie de ses Chevaliers-Gardes, corps qui répond à-peu-près à celui des Gardes du Roi parmi nous. Il est vrai que ce Prince étant en pleine paix, M. de Lowendal ne pouvoit satisfaire tout-à-fait son inclination martiale; mais la Cour de Dresde étoit alors une des plus brillantes de l'Europe. Il s'y donnoit souvent des sêtes militaires, on y formoit des camps, on y faisoit des tournois, des carrousels, & le Comte de Lowendal brilla toujours beaucoup dans toutes ces occasions, tant par lui-même que par le bon ordre qu'il avoit mis dans les troupes qu'il commandoit. Cette image de la guerre le confoloit en quelque sorte de l'espece d'oissiveré où la paix le retenoit; & pour y ioindre quelque chose de plus solide, il approfondissoit le Génie, l'Artillerie, les détails militaires, en un mot il se préparoit les secours nécessaires pour arriver au comble de la gloire où il est parvenu, & jettoit le fondement de ses victoires. Si les armes d'Achille avoient été forgées par Vulcain, ne pourroit-on pas dire à plus juste titre que celles de M. de Lowendal avoient été préparées par Minerve?

premiere fois avec une Demoiselle de la maison de Schmetaw, de laquelle il eut deux filles & un fils qui mourur à l'âge de seize ans.

Le courage du Comte de Lowendal se lassa enfin du repos dans lequel il vivoir. Quoiqu'il eût été fait, par le Roi Auguste, Maréchal de-camp & Inspecteur de l'Insanterie Saxonne, postes qui avec des titres d'honneur lui sournissoient des occupations militaires, ce n'étoit cependant pas de la guerre, & il étoit moins slatté de porter des titres que de les mériter. Il obtint de ce Prince la permission d'aller servir en Corse, comme Volontaire, dans les troupes que l'Empereur y envoyoit sous la conduite du Prince de Wirtemberg, pour remettre les révoltés de cette isle sous l'obéissance de la République de Gènes, & il y sut accompagné de plusseurs Officiers Prusseus que le Roi de Prusse lui consta, tant la réputation de sa fagesse & de sa valeur étoit déja répandue.

La guerre de Corse sut terminée par la médiation de l'Empereur, & le Comte de Lowendal retourna auprès du Roi Auguste, alors en Pologne. Ce Prince venoit de former près de Varsovie un camp, duquel les troupes commandées par M. de Lowendal faissoient partie. Ces troupes y mériterent les mêmes applaudissemens qu'elles avoient déja obtenus dans de semblables circonstances, & la fin de cette sête su marquée

par sa promotion au grade de Général-major.

La mort du Roi Auguste, arrivée au commencement de 1733, ouvrit une nouvelle carriere à la valeur de M. de Lowendal, par la guerre que suscient l'élection du nouvel Electeur de Saxe à la couronne de Pologne: il y sit paroître dans toutes les occasions l'activité & l'exactitude les plus grandes & la prudence la plus consommée. Il se signala surtout à la désense de Cracovie: il s'y trouva rensermé avec une garnison soible par elle-même, & diminuée encore par les maladies. La place sut vigoureusement attaquée par trois endroits différens; déja quelques parties des murailles étoient abattues, mais le Comte de Lowendal suppléa par sa prudence

MISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE & par sa valeur à tout ce qui manquoit, & fit voir, en repoussant l'ennemi, qu'un Général comme lui pouvoit presque tenir lieu de fortification & de garnison. La couronne de cette victoire sur un second régiment dont le nouveau Roi lui donna le commandement.

La guerre continua encore quelque temps en Pologne, mais ce n'étoit plus qu'un brigandage entre les reste des partis opposés; & le Comte de Lowendal ne la jugeant plus digne de son courage, obtint la permission de venir servir, comme Volontaire, dans l'armée Impériale, alors campée sur les bords du Rhin, & revint après la campagne revêtu de l'Ordre de Saint-Hubert, dont l'Electeur Palatin venoit de le gratisser.

L'hiver fut employé à une occupation d'un genre bien différent; il assistant en qualité de Plénipotentiaire, au congrès de Rzescovie, & remplit ce ministere comme s'il n'en avoit jamais exercé d'autre. Ce Général, si passionné pour la guerre, travailla avec tant de prudence à pacisier les troubles de Pologne, qu'il eut grande part à l'accommodement qui se site et qui sur fuivi d'une paix solide. Au sortir de ce congrès il retourna sur le Rhin, où il commanda l'Insanterie auxiliaire de Saxe pendant la campagne de 1735; mais la paix qui se site en 1736 entre la France & l'Empire, l'empêcha d'y retourner une troisseme fois.

L'Europe presque entiere demeuroit, par cette paix, dans une prosonde tranquillité. La Russie seule avoit la guerre contre la Porte; c'en sur assez pour déterminer M. de Lowendal à écouter les propositions que la Czarine lui sit faire de s'attacher à son service: il en demanda la permission au Roi de Pologne, alors en Saxe, & l'ayant obtenue, il prit son chemin par Warsovie, où il épousa, en secondes noces, Madame la Maréchale, aujourd'hui sa veuve, sille du Comte de Schembek, de l'illustre maison des Comtes de Tarlo.

A fon artivée à Pétersbourg, le Comte de Lowendal sut sait sur le champ Lieutenant-général des armées de l'Impératrice, & destiné à servir, en cette qualité, sous les ordres du Général Munich. Nous supprimons le récit trop-long, quoique trèsintéressant intéressant de cette guerre, qu'on peut voir dans les Mémoires de M. de Lowendal, publiés par M. Raust, ou dans l'extrait qui s'en trouve dans le Journal étranger, duquel nous avons tiré presque tout le détail des faits que nous avons employés dans cet éloge: nous en détacherons seulement quelques-uns, auxquels le Comte de Lowendal cut trop de part, & qui lui ont fait trop d'honneur pour que nous puissions les passer sous silence.

La ville d'Oczakow menaçoit les troupes Russiennes d'une longue résistance: elle étoit désendue par une garnison de vingt mille Turcs, bien sournie de toutes sortes de munitions de guerre & de bouche; cependant on prossia si bien du trouble qu'y causa un incendie arrivé par hasard, que cette ville sur escaladée & emportée l'épée à la main, sans qu'il y est aucune breche: il y périt plus de dix mille Turcs; on y sit quatre mille six cens prisonniers, tant hommes que semmes, sans compter les Pachas & les autres Officiers, & on s'empara des munitions & de l'argent qui se trouverent dans la place en grande quantiés. Le Comte de Lowendal paya la part qu'il eut

à une action si hardie par une blessure qu'il y reçut.

Les opérations contre les Turcs furent continuées les années fuivantes, & le Comte de Lowendal eut le commandement de l'artillerie dans l'armée du Général Munich. Les Turcs & les Tartares, sans en venir à aucune bataille décisive, fatiguoient continuellement l'armée par une infinité de petits combats. par de fréquentes escarmouches, & en détruisant tout ce qui pouvoit la faire subsister : la prévoyance & l'activité du Comte de Lowendal furent les principaux obstacles qu'ils éprouverent; ils le rencontroient par-tout. Enfin les deux armées s'avancerent vers Choczim: les Turcs, qui y arriverent les premiers, profiterent de cet avantage pour affeoir leur camp dans le chemin qui y mene, sur une éminence, ayant la forteresse à dos, à droite un bois épais & des hauteurs, à gauche une vallée profonde, & devant eux une petite riviere, des mares & des étangs; non contens de la force naturelle de ce poste, ils l'environnerent d'un triple retranchement, & le fortifierent

Hist. 1755.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE d'un grand nombre de batteries. Les Turcs comptoient si peu qu'on pût les forcer dans ce poste, que le Séraskier Véli-Pacha qui les commandoit, avoit déja fait son ordre de bataille pour fortir de ce camp qu'il croyoit imprenable, & aller attaquer les Russes. Ceux-ci lui en épargnerent la peine, & malgré l'horrible feu qui fortoit des retranchemens, ils les forcerent & s'en rendirent les maîtres. Les suites de cette victoire furent la prise de Choczim, qui se rendit le lendemain à discrétion, & la conquête de la Valachie entiere, faite dans la campagne : elle fut suivie d'une paix d'autant plus glorieuse qu'elle étoit le fruit de la victoire. Le Comte de Lowendal fut mis au premier rang entre les Généraux qui s'étoient distingués; l'Impératrice l'éleva au grade de Général & Chef des armées Russiennes, & lui donna le gouvernement du Duché d'Estonie & de Revel. La guerre s'étant allumée entre la Suede & la Russie, M. de Lowendal marcha avec les généraux Lasci & Munich. On eutavis qu'il y avoit à quelques journées de l'armée Russe un corps de quinze mille Suédois, couverts d'une riviere: M. de Lowendal fut détaché avec une partie des Grenadiers & tous les Cosaques & les Hussards Russes, pour les observer. C'étoit un dangereux voisin pour une armée ennemie: personne n'avoit le coup d'œil plus juste, & ne favoit mieux profiter d'un instant favorable. Il s'apperçut de quelque désordre parmi les Suédois, aussi - tôt il passe la riviere, les attaque, & les forçant toujours à se retirer, il vient à bout de les acculer dans des défilés qu'il connoissoit, & d'où ils ne purent fortir qu'en se rendant prisonniers de guerre, avec le général Lévenhaupt qui les commandoit. Cette action termina la guerre, & fit conclure la paix entre les deux Couronnes.

La Czarine lui témoigna par les marques les plus flatteuses combien elle étoit satissaire de ses services; elle l'invita par une lettre très-obligeante à se rendre auprès d'elle, lui sit publiquement présent d'une épée d'or enrichie de diamans, & lui donna, en le baisant sur la bouche, la plus grande marque de distinction qu'un Souverain Russe puisse donner à son sujet.

175

La prise des quinze mille Suédois sut la derniere action que fit M. de Lowendal au service de la nation Moscovite: la révolution qui mit sur le trône l'Impératrice aujourd'hui regnante, l'obligea de quitter le service de cette Couronne; il repassa en Pologne, & sit offrir ses services à la France. Le Roi, juste estimateur du mérite, auguel celui de M. de Lowendal étoit parfaitement connu, n'hésita pas un seul instant à accepter ses offres, & lui conféra, le premier Septembre 1743, le grade de Lieutenant général de ses armées. Dès l'année suivante, il justifia la confiance du Roi par la maniere dont il servit aux sieges de Menin, d'Ypres & de Furnes; de-là il passa en Alsace avec le détachement destiné pour renforcer l'armée du Rhin : ce fut-là qu'il mit en usage toute la science militaire pour empêcher les progrès du Prince Charles qui commandoit l'armée Autrichienne. Il étoit à la tête de notre avant garde, lorsqu'on marcha à ce Général, & repoussa pendant trois jours de marche les troupes légeres ennemies qui le harceloient continuellement. Quelques jours après, étant à la tête d'un détachement de deux mille chevaux & de mille fantassins, il sut si bien se poster, qu'un corps double du sien ne put l'entamer, & donna par ce moyen le temps aux Maréchaux de Noailles & de Coigny d'arriver sur l'ennemi avec des forces suffisantes pour l'obliger à repasser le Rhin. La retraite du Prince Charles fut suivie du siege de Fribourg; & quoique le Comte de Lowendal ne fût pas de tranchée le jour qu'on attaqua le chemin couvert, son zele & fon ardeur le conduisirent à cette attaque, où il fut dangereusement blessé d'un coup de seu.

Guéri de sa blessure, il demanda en 1745 des Lettres de naturalité pour lui, pour Madame de Lowendal, & pour les ensans qu'ils avoient eus en pays étranger. La France, dans laquelle il trouvoit une nation guerriere, & l'art militaire porté plus loin que dans aucun autre Royaume, lui paroissoir digne de devenir sa véritable patrie; & son zele pour le service d'un Roi si digne d'inspirer de l'attachement, acheva de le déter-

miner à passer au nombre de ses sujets.

### 116 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

Dans la campagne de cette même année, il commanda le corps de réserve à la bataille de Fontenoi, chargea à la tête de la brigade de Normandie la colonne Angloise qui avoit pénétré dans le centre de notre armée, & contribua beaucoup à la victoire: de-là s'étant avancé sur Oudenarde à la tête de cinq mille hommes comme pour bloquer cette place, il en partit la nuit si secretement, qu'il arriva aux portes de Gand, sans que les ennemis en eussent a moindre connoissance, surprit la ville par escalade, y sit quatre cens prisonniers, entre lesquels se trouverent soixante-dix Officiers Anglois, s'empara des équipages & des munitions de guerre & de bouche qui y étoient en très-grande abondance, & obligea deux jours après la garnison du château, composée de sept cens hommes, à mettre les armes bas, & à se rendre prisonniere.

Le succès de cette expédition engagea le Roi à lui confier la conduite de celles qu'il avoit projettées sur Oudenarde, Oftende & Nieuport. La seconde de ces places, sameuse par la longueur du siège qu'elle soutint autrefois contre les Espagnols, & défendue par plusieurs vaisseaux de guerre mouillés dans son port, faisoit craindre une longue résistance; mais M. de Lowendal disposa si bien ses troupes & ses batteries, que l'entrée du port fut fermée, & que le Gouverneur craignant d'être emporté d'assaut, capitula le jour même de l'attaque du chemin couvert, tous les ouvrages du corps de la place étant encore en leur entier. La résistance de Nieuport ne fut pas plus longue; & quoique cette ville, défendue par fon inondation, ne soit accessible que par une langue de terre fort étroite, cependant dès que le fort de Wirvoust qui la couvre de ce côté fut pris, la garnison se rendit prisonniere de guerre.

Au retour de cette campagne, le Roi donna au Comte de Lowendal une place de Chevalier de ses Ordres, comme une marque de la fatisfaction qu'il avoit de ses services & de l'estime qu'il avoit pour sa personne. Il étoit déja revêtu de l'Ordre de Saint-Hubert & de celui de Saint-Alexandre

Neusski, qu'il avoit obtenu en Russie; il portoit même la Croix de Malte, quoique marié, & le droit qu'il avoit de la porter tient à une circonstance de sa vie trop intéressante pour être passée sous silence. Quoiqu'élevé dans le Luthéranisme, il avoit été chargé de quelques affaires de l'Ordre Teutonique auprès de la Religion de Malte; le Grand-Maître & le Conseil furent si contens de sa négociation, qu'ils voulurent lui en témoigner leur reconnoissance en éclairant son esprit pour lui faire embrasser la Religion Catholique, & en lui accordant le droit de porter la Croix de leur Ordre toute sa vie. C'étoit à la fois lui donner droit & aux honneurs dont ces Religieux guerriers jouissent en ce monde, & à la gloire qu'ils esperent en l'autre vie.

L'année suivante, les ennemis s'étant avancés au secours de Charleroi, M. le Maréchal de Saxe les arrêta au débouché des Cinq-Etoiles, & les resserrant toujours sur la Méhaigne, les sorça de repasser la Meuse. M. de Lowendal, pendant toute cette marche, commanda l'artiere-garde, & manœuvra si habilement, que jamais l'ennemi ne put l'attaquer. De là il alla servir au siege de Namur sous les ordres de M. le Comte de Clermont, & eur grande part à la rapidité avec laquelle

cette place fut enlevée.

La campagne de 1747 fut encore plus glorieuse pour lui. Il la commença par la prise de l'Ecluse & du Sas de Gand, & fit de telles dispositions pour la désense d'Anvers, que les ennemis n'oserent l'attaquer, comme ils en avoient dessein; mais aucune de ses victoires n'est digne d'être comparée au

dernier siege par lequel il mit le comble à sa gloire.

Berg-op-Zoom, l'une des barrieres de la Hollande, avoit été fortifiée par les plus habiles Ingénieurs. Indépendamment de ses fortifications & des mines plusieurs fois répétées qu'on savoit y être préparées, cette ville communique à un camp retranché dans lequel peut être en sûreté une armée prête à rafraîchir incessamment la garnison, & l'une & l'autre ont la mer absolument libre: aussi avoit-elle toujours regardé avec indissérence les efforts que les plus

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE grands Généraux du siecle dernier avoient faits pour la réduire; & malgré la confiance qu'on avoit dans la capacité de M. de Lowendal, toute l'europe militaire frémit quand on le vit s'attacher à cette ville : cependant il sut si bien diriger ses attaques, que malgré les troupes qui étoient dans la ville & dans le camp retranché, cette redoutable place fut emportée d'assaut. Quelques personnes trop frappées de la difficulté de l'entreprise, ont prétendu qu'il y avoit eu du hasard dans cet événement; mais j'ose assurer le contraire. J'ai entre les mains une lettre de M. de Lowendal à un citoyen zelé\*, qui lui proposoit un plan exact de la Place, par laquelle. après l'avoir remercié de son attention, il l'assure que la ville ne tiendra pas encore long-temps; & la date de la lettre fait foi qu'il étoit sûr de la réussite du siege de Berg-op Zoom plus de huit jours avant sa prise. Peut-on supposer du hasard dans un événement si bien prévu? Cette conquête sut récompensée du bâton de Maréchal de France. Le Roi y joignit une distinction bien flatteuse; ce fut le don de deux pieces de canon de cinq livres de balle, faisant partie de l'artillerie trouvée à Berg-op-Zoom, dont Sa Majesté lui permit d'orner fon château de la Ferté; monument précieux de sa gloire, &

La paix, qui se sit peu de temps après, mit sin à la carrière militaire du Maréchal de Lowendal. Rendu à lui-même, il partageoit son temps entre ses amis & les sciences. La connoissance qu'il avoit de presque toutes les langues de l'Europe, lui procuroit la facilité de prositer d'une infinité de bons ouvrages. Il se persectionnoit dans les détails de la Géographie, si nécessaires à ceux qui sont chargés de commander les armées; il étudioit ce qu'il y avoit de nouveau dans le Génie, dans l'Artillerie, dans la Tactique; il dressoir un grand nombre de Mémoires sur ces dissérens objets, toujours guerrier, même au milieu de la paix, & méditant au sein du repos de nouvelles victoires, dès que l'occasson

motif d'émulation bien puissant pour ses descendans.

s'en présenteroit.

\* M. de Saint-Mars.

Ces occupations ne pouvoient manquer de lui faire sentir à chaque pas le besoin que l'art de la guerre a des Mathématiques & de la Physique: il savoit qu'un seul Archimede avoit long-temps arrêté devant Syracuse l'armée victorieuse de Marcellus, & l'estime de M. de Lowendal est trop précieuse pour que je puisse laisser ignorer qu'il en avoit concu une très grande pour cette Compagnie, & qu'il desiroit avec tant d'ardeur d'en être membre, qu'il y seroit entré volontiers sous quelque titre que c'eût été plusôt que d'attendre une place d'Honoraire. Enfin il se trouva une occasion de le satisfaire, & il obtint, le 22 Mai 1754, la place vacante par la mort de M. le Comte d'Ons - en - Bray. Déja depuis long temps Académicien par le cœur, il en remplit les devoirs, comme s'il eût eu besoin de ce secours pour se faire un nom. Il affistoit à nos affemblées avec une affiduité exemplaire, & prenoit part à toutes les matieres qui s'y traitoient. Le Roi l'avoit nommé au commencement de cette année Vice-Président, & l'Académie se flattoit de voir à sa tête l'année prochaine le vainqueur de Berg-op-Zoom: mais le fort en avoit autrement ordonné. M. de Lowendal étoit fujet à un petit mal au pied qui revenoit de temps en temps, & qu'on soulageoit toujours sans jamais le guérir entiérement. On s'apperçut que ce mal opiniâtre avoit sa source dans une mauvaise disposition du sang; mais on s'en apperçut trop tard. & il n'étoit plus temps d'y remédier. Il mourut le 27 Mai de cette année, âgé de cinquante-cinq ans, avec toute la fermeté d'un Guerrier & toute la piété d'un Chrétien. Son corps resta trois jours au Palais du Luxembourg, où le Roi lui avoit accordé un des appartemens destinés aux Princes. & fut de-là porté à l'Eglife de Saint-Sulpice, accompagné d'une infinité d'Officiers de tout grade & de tout rang, & d'un concours immense de peuple, dont les uns honoroient les cendres du Héros, & les autres pleuroient le Citoyen. En effet, rien de plus affable ni de plus dégagé que lui de ce faste qui obscurcit plus souvent la gloire des grands hommes qu'elle ne l'augmente. Il cherchoit autant à se faire aimer de

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE ceux qu'il avoit choisis pour ses concitoyens, qu'à se faire craindre des ennemis, & réussissoit également à l'un & à l'autre.

Il étoit grand & bien fait; son visage annonçoit la candeur, qui faisoit le fond de son caractere. Il parloit bien, & avec une noble simplicité. Jamais enivré de sa gloire, il ne songeoit à ses actions que pour en méditer de plus grandes. Aussi content d'obéir que de commander, il étoit toujours satisfait lorsqu'il pouvoit assurer la victoire; en un mot, on peut le regarder comme un des Héros de notre siecle, & comme le \* Feu M. le Marédigne rival de gloire de l'illustre MAURICE\*; tous deux fortis du sang des Rois; tous deux consommés dans l'art militaire: tous deux d'une valeur à toute épreuve; tous deux favoris de la victoire; tous deux, comme ces seux si desirés des matelots, venus au secours de la France au fort de l'orage; tous deux enfin, par une triste conformité avec ces météores bienfaifans, disparus presqu'avec la tempête.

> M. de Lowendal a laissé de son mariage avec Madame la Maréchale, trois filles & un fils, aujourd'hui Capitaine dans le régiment d'Infanterie Allemande, dont M, de Lowendal étoit Colonel. On ne peut lui souhaiter un plus grand bonheur

que celui de ressembler à son illustre pere.

chal de Saxe.

La place d'Académicien Honoraire de M. le Maréchal de Lowendal a été remplie par M. Moreau de Sechelles, Ministre d'Etat & Contrôleur général des Finances.



ELOGE

#### 

# ELOGE

### M. HELVETIUS.

TEAN-CLAUDE-ADRIEN HELVETIUS, Confeiller d'Erat, premier Médecin de la Reine, Inspecteur général des Hôpitaux militaires, Membre des Académies des Sciences de France, d'Angleterre, de Prusse, de Florence, & de l'Institut de Bologne, naquit à Paris le 18 Juillet 1685, d'Adrien Helvetius, Médecin de S. A. R. Monsieur, frere du feu Roi, Inspecteur des Hôpitaux militaires, & de Jeanne Desgranges. Son areul, Jean-Frédéric Helvetius, issu d'une famille noble d'Allemagne, étoit premier Médecin des Etats-Généraux des Provinces-Unies, & fut dans une si grande considération en Hollande, que la reconnoissance publique lui consacra un monument. Ce fut une médaille frappée en son honneur; le type est un Apollon entouré des figures chymiques des métaux; dans l'exergue sont ces mots cità, tute & jucunde; au revers, on lit en langue flamande, à la mémoire heureuse de M. Jean-Frédéric Helveiius, Médecin de ce pays, décédé le 29 Août 1709. Un pareil titre, quelque honorable qu'il foit, ne peut certainement être suspect : dans une pareille occasion, plus qu'en toute autre, la voix du peuple est celle de la vérité.

Le jeune Helvetius fut élevé à la maison paternelle sous les yeux & fous la conduite de son pere; il fit ses études au College des Quatre-Nations, & s'y distingua par la vivacité de son esprit & par l'extrême facilité avec laquelle il saisissoit tout ce que l'on proposoit pour objet à son attention. Jusqueslà son goût & ses talens s'accordoient avec les vûes que son pere avoit sur lui : mais lorsqu'après le cours ordinaire de ses études il fallut se déterminer à un parti, le pere & le fils ne se trouverent plus si parfaitement d'accord. Le goût du dernier, jeune, vif, & cherchant à se distinguer, le portoit Hift. 1755.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE à entrer dans le service, & l'intention du pere étoit qu'il embrassat la Médecine. La circonstance étoit embarrassante; cependant M. Helvetius, âgé pour lors de feize ou dix-sept ans, fit le généreux facrifice d'une inclination vive, & qui n'avoit rien que d'honorable pour lui, à la volonté, difons mieux, à la satisfaction d'un pere qu'il aimoit tendrement, & commença fon cours d'études dans les Ecoles de la Faculté de Paris.

Tant que M. Helvetius s'étoit proposé d'entrer dans le service, il avoit pris beaucoup d'attachement pour les exercices militaires : dès qu'il eut changé d'idée, ce même attachement & cette même ardeur se tournerent du côté du nouvel état qu'il avoit embrassé. Il avoit hésité sur le choix d'une profesfion, mais il étoit incapable de balancer sur la maniere d'enremplir les devoirs.

En effet, il prit bientôt tant de goût pour ce travail commencé par pure complaisance, que ce goût devint une véritable passion. Il s'occupa pendant trois années de l'Anatomie & de la Chymie; il ne sortoit de chez lui que pour remplir les devoirs les plus indispensables, ou pour aller au Jardin du Roi. Le rigoureux hiver de 1709, qui interrompit par-tout les occupations les plus importantes, ne l'empêcha pas même de s'y rendre exactement tous les jours à six heures du matin, ni de suivre les Médecins de l'Hôtel-Dieu & de la Charité. Sa famille alarmée voulut en vain modérer cet excès d'ardeur, il n'en rabattit rien. Ce n'étoit qu'au prix d'un pareil travail qu'il croyoit pouvoir mériter la confiance du Public : exemple bien propre à exciter le zele & l'émulation de teux qui courent la même carriere.

Il fut admis au Doctorat à l'âge de vingt-deux ans, & presqu'aussi-tôt il se mit dans la pratique. Malgré sa grande jeunesse, son savoir & sa prudence lui firent en très - peu de tems une réputation brillante. Le Public, ce Juge si integre & si éclairé, n'eut pas besoin d'un long examen pour

prononcer en sa faveur.

Le dessein de M. Helvetius le pere étoit de produire

fon fils à la Cour, où ses talens pouvoient paroître avec plus d'avantage qu'à la Ville; dans cette vûe, il lui fit acheter en 1713 une charge de Médecin de quartier du Roi. M. Helvetius avoit certainement tout ce qu'il falloit pour être un excellent Médecin; mais pour tirer tout le parti possible de ce nouveau poste, il falloit que l'excellent Médecin eût assez de prudence & de circonspection pour ne donner d'ombrage à personne, pas même par son mérite, pour se faire des amis & des protecteurs, &, ce qui n'est peut-être pas le plus aisé, se garantir des pieges dont toute cette carrière est souvent semée; en un mot, ce n'étoit pas assez d'être habile Médecin, il falloit encore devenir habile Courtifan, qualité qui ne s'acquiert point par l'étude, & qui exige des dispositions naturelles qui souvent ne se trouvent pas avec le savoir. M. Helvetius en avoit apparemment de si favorables, qu'aidées d'une modestie à toute épreuve, il ne compta presque que des amis, & qu'un an après sa réception, ayant été appellé en confultation pour le feu Roi dans la maladie dont il mourut, la capacité que fit paroître le jeune Médecin ne choqua perfonne, & qu'on lui pardonna ses talens.

L'étude profonde qu'il avoit faite de l'Anatomie & de la Chymie ne lui avoit pas seulement donné de grandes lumieres pour sa prosession, mais en même tems elle l'avoit rendu très-propre à devenir Membre de cette Académie. Il y sur reçu en 1716, & sur un des premiers Adjoints nommés par le nouveau réglement; il ne garda pas même long-tems ce titre, & passa affez rapidement au grade d'Associé.

La premiere piéce par laquelle il justifia le choix de l'Académie, sur sa Dissertation sur la circulation du sang. Il résulte de ses observations, que si l'on considere toute la route du sang comme partagée en deux parties, dont l'une comprenne toutes les veines du corps, excepté celles du poumon, le venticule droit & les atteres pulmonaires, & l'autre les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, & toutes les arteres du corps, excepté les pulmonaires, la capacité de la premiere sera plus grande que celle de la seconde. Il saut

164 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE cependant que tout le sang passe par chacune de ces parties, & qu'il y passe en tems égal; autrement, la circulation seroit interrompue. La maniere dont il se tire de cette difficulté, est également simple & ingénieuse: le sang, selon lui, échaussé par le trajet qu'il fait dans tous les vaisseaux, se gonsle, & a par conséquent besoin que les veines lui présentent une plus grande capacité, au lieu que s'étant rafraîchi dans le poumon, il diminue de volume & n'exige plus que le canal artériel soit aussi large que celui des veines.

L'anné 1719 fut marquée par une époque bien glorieuse pour M. Helvetius: le Roi tomba dangereusement malade, & il fut, tout jeune qu'il étoit encore, appellé à la consultation qui se fit. Il osa opiner à la saignée du pied; & quoique d'abord feul de son avis, il l'appuya sur des raisons si fortes, qu'il y ramena tous les Consultans. La saignée se fit. & produisit effectivement tout l'effet qu'on en attendoit : il falloit autant de courage que d'habileté pour ofer se charger en quelque maniere de l'événement dans une occasion si importante. Après ce succès, seu M. le Régent ne voulut plus que M. Helvetius s'éloignat du Roi; & lorsque la Cour se transporta à Versailles, ce Prince l'engagea à s'y venir établir, lui offrant une pension de dix mille livres & les plus grands avantages. Ces offres, de la part d'un Prince si éclairé, étoient assez flatteuses pour être acceptées sur le champ; cependant il ne voulut rien décider fans l'aveu de fon pere, & demanda du tems pour le consulter. Le Prince Régent sentit tout le prix de cette glorieuse incertitude, & en lui accordant le tems qu'il demandoit, lui fit connoître combien il en étoit touché.

Cette même année il paya son tribut académique par un Mémoire sur la maniere dont se fait la digestion. On sait que les sentimens des Physiciens ont été long-tems partagés sur ce point de l'économie animale, les uns voulant qu'elle se sit par broyement ou trituration, & les autres par le secours des dissolvans. M. Helvetius se déclare pour la dernière opinion, qu'il pousse même jusqu'aux oiseaux qui vivent de

grain, dans lesquels il admet un suc capable de dissoudre les alimens broyés par le gésier. C'étoit pousser ce sentiment un peu trop loin; mais, avec les connoissances qu'on avoit alors, M. Helvetius n'avoit pas tott: ce n'est que depuis peu d'années que M. de Reaumur a fait voir, par des expériences décisives, que dans les oiseaux qui vivent de grain, la digestion ne se fait que par trituration, sans que les dissolvans y aient beaucoup de part.

L'examen du principal organe de la digestion sut suivi de celui des intestins & de la description détaillée de leur membrane intérieure, à laquelle on donne le nom de velouté, à cause d'un certain duvet composé de poils très-sins & très-serrés dont elle est revêtue. M. Helvetius fait voir que ces poils ne paroissent tels que par la maniere dont on prépare la membrane, & qu'en la disposant mieux on n'y voit que des mamelons, qui, selon ses observations, sont les suçoirs par lesquels les veines lactées pompent le chyle; organe bien important, duquel on lui doit en entier la découverte.

Au mois d'Octobre 1720, M. Helvetius sut nommé Infpecteur des Hópitaux militaires; surcroît d'occupation qui sut bientôt augmenté par la place de Médecin-consultant du Roi; & quoiqu'il n'ait été nommé premier Médecin de la Reine qu'en 1728, l'estime qu'il s'étoit acquise sit qu'on lui consia le soin d'une santé si précieuse, qu'il sit dès 1724, les sonctions de cette place, & qu'il alla recevoir cette Princesse sur la frontiere avec les principaux Officiers de sa maison. Le Roi l'avoit, peu de tems auparavant, honoré d'un brevet de Conseiller d'Etat.

Au milieu des occupations que donnoient à M. Helvetius les places qu'il occupoit, on ne s'imagineroit pas qu'il composat un Livre; il y travailloit cependant, & cet Ouvrage fixa bientôt l'attention de tout le public Anatomiste: ce su son fon Traité de l'Economie Animale, auquel il avoit joint quelques observations sur letraitement de la petite vérole. Cet Ouvrage présente une idée nette & précise des usages des dissérentes parties du corps animal, de leurs tuyaux, des

166 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE

liqueurs qui y coulent, des différentes secrétions qui s'y doivent faire : ce détail est accompagné des divers accidens qui doivent résulter du vice des liqueurs ou du dérangement des parties folides, & qui produisent, suivant l'occurrence, des maladies aigues ou des maladies longues ou chroniques. Les remedes généraux, tels que les purgatifs, les vomitifs, &c. font si naturellement indiqués par les principes dont nous venons de parler, qu'ils se présentent comme d'eux-mêmes. M. Helvetius insiste sur - tout sur les effets des différentes espéces de faignées, & finit par ses observations sur la petite vérole, dans la cure de laquelle il propose la saignée du pied comme un moyen de prévenir une inflammation de cerveau, qu'on a souvent observée dans ceux qui sont morts de cette maladie; méthode adoptée par plusieurs grands Médecins, quoiqu'elle n'ait cependant pas encore réuni tous les suffrages, même de ceux qui ont droit de décider en pareille matiere. Cet Ouvrage fut attaqué, & M. Helvetius répondit en 1725. Cette dispute produisit beaucoup de perte de tems, & quelques éclaircissemens qui en dédommagerent à peine le Public; sort trop ordinaire des contestations de cette espéce.

L'année suivante, les occupations de M. Helvetius ne lui permettant plus de s'assujettir aux devoirs académiques, il demanda la vétérance; mais il n'en sut ni moins attaché à l'Académie, ni moins vis sur tout ce qui la pouvoit concerner.

Deux ans après cette espèce de retraite, M. Helvetius eut encore une contestation à essure; l'explication qu'il avoit donnée en 1718 de la maniere dont la rarésaction du sang supplée à la disproportion qui se trouve entre les veines & les atteres d'un même sujet, soit attaquée par M. Michelotti, célebre Médecin de Venise, & peut-être encore plus grand Mathématicien. Comme ces deux Auteurs étoient tous deux excellens Anatomistes, il ne sur point question des faits dans cette dispute: M. Michelotti reconnut l'inégalité que M. Helvetius avoit trouvée entre le canal veineux & le canal artériel, mais il ne demeura pas d'accord que le sang augmentât de volume en allant du cœur aux extrêmités; il prétendit

au contraire que tout ce qui résultoit de cette inégalité, c'étoit que le sang couloit plus vîte dans les tuyaux plus étroits. M. Helverius démontre, par les frottemens que le fang essuye en passant par le poumon, que cette plus grande vîtesse est impossible. Il paroît que sur la raréfaction du sang, M. Michelotti n'avoit pas saisi parfaitement la pensée de M. Helvetius, qui n'avoit jamais soutenu que plus une liqueur en général étoit raréfiée, moins elle étoit fluide, mais feulement qu'il y avoit des liqueurs disposées à mousser qui devenoient par-là même moins propres au mouvement. Cette explication une fois faite, toute la dispute sut terminée. M. Helvetius ajoute à sa réponse l'explication de la couleur éclatante que prend le fang veinal battu quelque tems dans un vaisseau : ce n'est pas, selon lui, le mouvement qui lui donne cette couleur; il ne la prend que parce que ce mouvement a exposé à l'action de l'air un plus grand nombre de ses parties. Cet Ouvrage est terminé par un morceau qui n'a plus de rapport avec la dispute : c'est une Lettre latine adressée à

M. Winflow fur la structure des glandes. En 1752 parut un Ouvrage latin de M. Helvetius, intitulé: Principia Physico-Medica, in gratiam Medicina Tyronum conscripta. Dans ce Livre, destiné à l'instruction des jeunes Médecins, il rassemble en effet tous les principes de Physique qui leur sont nécessaires, il y admet par-tout la Philosophie corpusculaire, & rejette l'attraction Newtonienne, prétendant, ce sont ses propres termes, que l'ignorance où nous sommes de la cause de certains effets de la Nature, ne nous met nullement en droit d'attribuer à la matiere des propriétés essentielles différentes de celles sans lesquelles on ne la peut concevoir. Il admet pour principaux ressorts de la Nature une matiere subtile & une matiere propre du feu. De ces principes il déduit les loix suivant lesquelles s'operent presque tous les phénomenes de la Nature, & sur-tout ceux qui ont le plus de rapport à son objet; & quoique ce Livre soit principalement destiné à servir d'introduction à la Médecine, il y a peu de ceux qui se destinent aux autres parties de la Physique,

168 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE disons plus, de ceux qui les étudient même depuis longtems, qui n'y puissent trouver à prositer. La sécheresse des matieres y est par-tout tempérée par une belle latinité, par un style aisé, & par un ordre si méthodique, qu'une question décidée fournit presque toujours de quoi éclaireir ou décider la suivante; espéce d'arrangement souvent très-difficile, où l'Auteur prend sur lui tout le travail & tout le dégoût pour procurer à son Lecteur l'agrément d'entendre l'ouvrage avec

facilité, souvent même avec plaisir.

Cet Ouvrage a été le dernier de M. Helvetius. Il avoit été attaqué en 1746 d'une paralysie qui ne l'empêchoit cependant pas de faire les fonctions de sa Charge. Voyant en 1751 que cette incommodité alloit plutôt en augmentant qu'en diminuant, il proposa lui-même M. de la Vigne, son éleve, pour son successeur; alors, plus renfermé chez lui, il s'occupoit à composer divers ouvrages, & à répondre aux consultations sans nombre que sa réputation lui attiroit, tant du dedans du Royaume que des pays étrangers. Vers le mois de Décembre 1754, il tomba dans une espéce de dépérissement & de défaillance de toute la machine. Il étoit trop bon Médecin pour ne pas former lui-même un pronostic juste de son état. Il mit ordre à toutes ses affaires, sit un testament par lequel il legue entr'autres choses à la Faculté de Médecine de Paris tous les Livres de sa bibliothèque que cette Compagnie n'a pas dans la sienne. Il employa utilement le tems qui lui restoit à se préparer à la mort en véritable Chrétien; après quoi il l'attendit avec une si grande tranquillité, que quatre jours avant son décès il travailloit encore à un ouvrage important de Physique qu'il a laissé imparfait. Il mourut le 17 Juillet de cette année, âgé de foixante-dix ans.

M. Helvetius étoit d'un catactere extrêmement aimable; la douceur de ses mœurs & la tranquillité de son ame étoient peintes sur son visage; il vivoit noblement, & a toujours été servi dans l'intérieur de sa maison avec une affection peu commune, parce qu'il aimoit véritablement ceux de ses domestiques qui s'attachoient à lui. Ennemi de toute intrigue,

il ne voulut jamais que son nom pût être cité dans toutes les affaires qui partagent si souvent les habitans du pays où il vivoit. Il usoit volontiers de son savoir, & même des revenus considérables dont il jouissoit, pour soulager ceux qu'il pouvoit croire en avoir besoin; & il employoit avec plaisir son crédit pour obliger ceux qui y avoient recours, même au risque de faire des ingrats. Ce malheur, qui au reste doit être prévu par un Philosophe, lui est souvent arrivé sans affoiblir son humeur bienfaisante & sans diminuer en lui l'envie de faire plaisir. Ceux qui voudroient défendre la Cour du reproche qu'on lui fait si souvent de corrompre les mœurs, pourroient citer l'exemple de M. Helvetius comme une preuve évidente du contraire; jamais mœurs ne furent plus pures & plus régulieres que les siennes; son heureux naturel & sa religion formoient chez lui un rempart impénétrable à tout ce qui auroit pu les corrompre. La vertu n'avoit cependant chez lui rien de farouche, & il favoit si bien l'affaisonner de douceur & même de toutes les graces dont elle est susceptible, qu'il a mérité d'avoir la plupart des Grands pour amis, & que la Reine, qui lui avoit accordé son estime & sa confiance, ait daigné honorer sa mort de ses larmes.

Il avoit époulé en 1710 Geneviéve-Noelle d'Armancourt, fille de M. d'Armancourt, Grand-Bailli à Traben en Allemagne, avec laquelle il a vécu dans la plus parfaire union: il n'en a laissé qu'un fils, aujourd'hui Maître-d'Hôtel du Roi, qui a quitté une place de Fermier Général qu'il avoit obtenue, pour se livrer tout entier aux Lettres & à la Philosophie; phénomene moral digne de trouver place dans un Eloge

académique.



Hift. 1755.

## ELOGE DE M. BOYER, ANCIEN EVEQUE DE MIREPOIX.

TEAN-FRANÇOIS BOYER, ancien Evêque de Mire-. Poix, Abbé de Corbie, Précepteur de Mgr le Dauphin, & premier Aumônier de Madame la Dauphine, naquit à Paris en 1675, de Pierre Boyer, Avocat en Parlement, d'une ancienne famille d'Auvergne, alliée aux meilleures maisons du Languedoc, & de Marguerite Hatte. Pierre Boyer avoit eu dix enfans; cinq garçons & cinq filles; fes cinq garcons embrasserent tous l'état monastique. Tous sans exception se font distingués dans les différens Ordres où ils sont entrés. & y sont parvenus à toutes les dignités auxquelles ils pouvoient prétendre. Quatre des filles ont suivi leur exemple; une seule a été mariée à M. de Varennes, Trésorier de France à Riom. Une famille aussi nombreuse, animée presque toute entiere du même esprit & du même zele, est un phénomene si singulier, que nous n'avons pas cru en devoir dérober la connoissance au Public.

Il arriva à M. de Mitepoix, dans sa plus tendre enfance. une aventure singuliere. S'étant un jour échappé de la maison paternelle, il tomba entre les mains d'un artifan qui le regira d'abord chez lui par compassion, puis bientôt, charmé de ses graces & de son esprit, concut pour lui un si tendre attachement, que ce ne fut qu'avec la plus grande peine qu'il consentit à le rendre lorsque ses parens le revendiquerent.

Il fit ses études au College de Louis le-Grand à Paris, & eut l'avantage de s'y trouver disciple du célebre Pere Jouvency; il en profita si bien, qu'il sut choisi pour prononcer en public à la fin de son Cours un Discours grec, suivant l'usage ordinaire de ce tems-là.

On ignore le tems auquel M. de Mirepoix entra aux Théatins, car ce fut cet Ordre qu'il choisit pour se consacrer

Dieu; mais toute la suite de sa vie donne lieu de présumer que ce fut dès qu'il eut atteint l'âge auquel les loix lui permettoient de disposer de la liberté. On n'est pas plus instruit du détail de sa vie pendant le tems où il sut simple Religieux; absolument mort au monde, & ne voulant que Dieu seul pour témoin & pour juge de ses actions, on ne le vit reparoître que lorsque les emplois dont ses Supérieurs jugerent à propos de le charger, l'obligerent à fortir de la profonde retraite où il vivoit. Il enseigna successivement dans sa maison la Philosophie & la Théologie, & delà il passa à la conduite des Novices qu'il instruisit toujours autant & plus par ses exemples que par ses discours. Il auroit bien voulu se borner à ces emplois intérieurs, mais ses Supérieurs qui connoissoient ses talens, l'obligerent malgré lui à se livrer à la prédication. L'humble Religieux obéit, & commença dès l'âge de vingt-quatre ans à prononcer des sermons détachés : bientôt il fut souhaité dans les Paroisses les plus considérables de Paris, & il y prêcha des stations entieres de l'Avent & du Carême. Sa réputation ne fut pas long-tems à parvenir à la Cour, il y fut appellé plus d'une fois : il a prêché un Avent & deux Carêmes devant le Roi, une station à Vincennes devant la Reine d'Espagne, une à Saint-Germain devant la Reine d'Angleterre, & par-tout avec le plus grand fuccès. Ce n'étoit pas sans raison : plus animé du desir sincere de convertir ses auditeurs, que de la gloire frivole de leur plaire, il cherchoit peu à donner à ses Discours ces tours ingénieux qui flattent souvent plus qu'ils ne persuadent, & qui amusent agréablement l'imagination, sans convaincre l'esprit ni toucher le cœur; il tâchoit au contraire de les remplir du feu de la charité qui l'animoit, & n'y admettoit d'autres ornemens que ceux qui pouvoient servir à cet usage : aussi jamais peut-être Prédicateur n'a-t-il mis plus de sentiment dans ses Ouvrages, & jamais aussi Prédicateur n'a fait plus de conversions que lui. Nous en parlons sur la réputation qu'il s'étoit acquise, car jamais il n'a voulu laisser paroître aucun de ses Discours; on a seulement trouvé dans ses papiers

Yij

172 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE un Avent & un Carême complets, & plusieurs Sermons détachés, en état d'être donnés au Public: mais on peut juger plus sainement de son style & de son éloquence par les Discours qu'il a prononcés dans l'Académie Françoise à sa réception, & lorsqu'en qualité de Directeur il y reçut M. le Cardinal de Soubise. L'usage dans lèquel est l'Académie de faire imprimer ces sortes de Discours, a trahi sa modessie, & a mis le Public à portée de juger de ses talens.

Il fut nommé par le Roi à l'Evêché de Mirepoix le 8 Janvier 1730. Sa nomination ne fut certainement pas l'effet de son ambition : content de l'état qu'il avoit embrassé, il ne desiroit que d'y finir ses jours; mais il y a grande apparence que feu M. le Cardinal de Fleury le vouloit préparer par-là à remplir la place que ce Ministre lui destinoit auprès de Mgr le Dauphin. Il fut surpris & affligé de sa promotion: peu sensible aux honneurs attachés à l'Episcopat, il n'en voyoit que les charges, & fit sincérement & de bonne soi tout ce qu'il put pour s'y soustraire; mais M. le Cardinal de Fleury fut inexorable, & leva toutes les difficultés que l'ingénieuse humilité de M. de Mirepoix lui suscitoit. La vacance du Saint Siege retarda près d'un an l'expédition de ses Bulles : ce tems fut rempli comme le reste de sa vie par des fonctions de zele. & ce fut même dans cette circonstance qu'il prêcha dans l'Eglife de Saint Sulpice le Carême auquel il s'étoit engagé.

Dès que ses Bulles surent arrivées, il partit, sans aucun égatd à la rigueur de la saison, pour se rendre à son Diocese, où il arriva au commencement du Carême de 1731: il ne tarda pas à s'y faire connoître; il y sut bientôt aimé comme un pere par ses diocésains, parce qu'il les aimoit lui-même comme se enfans; il resus même de venir prêcher un Carême devant le Roi, présérant la satisfaction de remplir exactement son devoir à celle de répondre à l'estime d'un Prince auquel il étoit si inviolablement attaché. Non content de faire des Consérences ecclésiassiques avant ses Ordinations, & des Instructions dans le cours de ses visites, il préchoit à des Instructions dans le cours de ses visites, il préchoit à

toutes les grandes sêtes dans sa Cathédrale en habits pontificaux. A ce spectacle, plus encore à l'onction dont ses Discours étoient remplis, on croyoit être transporté au tems des Cypriens, des Chrysostomes & des Ambroises. Sous l'habit d'Evêque il menoit toujours la vie d'un Religieux, & son tems étoit partagé entre les fonctions de l'Episcopat, l'étude & les exercices de piété, si cependant l'étude & ces exercices n'en étoient pas cux-mêmes une des plus essentielles; & pour faire voit en un mot jusqu'où il portoit l'esprit de paix & de douceur, on ignore qu'il ait jamais eu de procès

pendant la durée de son Episcopat.

Quelque attaché que fût M. de Mirepoix au Diocese qui lui avoit été confié, il fut cependant obligé de le quitter. Nous avons dit que M. le Cardinal de Fleury avoit depuis long-tems jetté les yeux fur lui pour remplir l'importante fonction de Précepteur de Mgr le Dauphin; il le proposa en effet au Roi vers la fin de 1735, & aussi-tôt il reçut ordre de venir à la Cour; état bien différent de celui qu'il avoit embrassé par choix & par goût; mais bientôt ses talens naturels, & le soin qu'il prit d'étudier le pays nouveau dans lequel il avoit à vivre, lui en apprirent les coutumes & les usages, car ce fut-là tout ce qu'il en voulut jamais prendre. Au milieu des agitations de la Cour, il conserva toujours l'esprit de son premier état ; assidu plus qu'on ne peut le dire auprès de son auguste Eleve, il étoit obligé de paroître dans l'appartement de ce Prince avec la décence dûe à sa dignité; mais dès qu'il étoit retourné chez lui, il déposoit à l'instant cet appareil qui lui étoit onéreux & qu'il regardoit comme étranger, & reprenoit les mœurs & la simplicité de son premier état. Le respect ne nous permet pas d'insister sur le succès dont ses soins ont été suivis, toute l'Europe en a été témoin; mais il faut convenir que si c'est rendre un service essentiel à une Nation que de former également aux Sciences & à la Vertu l'esprit & le cœur de celui qui doit un jour la gouverner, jamais personne n'eut plus de droit que lui à la reconnoissance des François; & pour achever en ce

174 HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
point son éloge, nous n'ajouterons ici d'autre trait que
l'estime & la constance dont Mer le Dauphin l'a honoré

jusqu'à sa mort.

Dès que M. de Mirepoix avoit été appellé à la Cour, il avoit remis au Roi son Evêché, dont il ne pouvoit plus remplir les devoirs, & ce Prince lui avoit donné l'Abbaye de Saint - Mansuit de Toul. L'éducation de Ms le Dauphin étant sinie, le Roi créa en sa faveur une Charge de Premier Aumônier de Madame la Dauphine: il l'exerça comme il avoit exercé tous ses autres emplois, avec toute l'exactitude possible à remplir ses devoirs, & mérita de cette Princesse la même estime & la même consiance qu'il avoit depuis longtems obtenues du Prince son époux.

Les Sciences desquelles l'Académie s'occupe, n'étoient entrées qu'incidemment dans l'objet des études de M. de Mirepoix, mais il lui avoit procuré en lla personne de M. le Dauphin un illustre Protecteur, & elle lui en devoit de la reconnoissance: elle crut s'en acquitter en le nommant, le 8 Février 1738, à la place d'Honoraire vacante par la mort de M. le Maréchal d'Estrées.

Dans le moment même que le Roi apprit la mort de M. le Cardinal de Fleury, il fit appeller M. l'Evêque de Mirepoix, & le chargea de la distribution des Bénéfices. Ceux qui l'ont approché savent quels surent ses principes dans l'exercice de cette importante commission: jamais il ne voulut rien accorder à la brigue ni aux sollicitations même les plus pressantes, il se proposa toujours le plus grand bien pour objet; & s'il a pu quelquesois être trompé, au moins on ne lui pourra jamais reprocher de n'avoir pas sait tout ce qui dépendoit de lui pour ne l'être pas. Quel homme en place a pu être à l'abri de pareil inconvénient?

La commission dont M. de Mirepoix avoit été honoré par le Roi, demandoit une dépense peu proportionnée à sa fortune: ce Prince jugea à propos de l'augmenter, en joignant l'Abbaye de Corbie à celle de Saint-Mansuit; mais M. de Mirepoix ne voulut absolument l'accepter qu'en remettant

cette derniere, exemple de régularité digne des premiers siecles; & quoiqu'il n'eût esse étivement qu'un revenu très-médiocre, eu égard à son état, il trouva dans la simplicité de ses mœurs assez de ressources pour faire une infinité d'aumônes trèsabondantes, & pour donner aux Théatins de Paris une marque de son attachement, par la construction du portail de leur Eglise qu'il a sait bâtir à ses stais. C'est la seule dépense qu'il ait fait dont il resse quelques vestiges; les autres ont été répandues dans le sein de la charité, & ensevelies dans le plus prosond secret.

M. de Mirepoix avoit toujours joui d'une assez bonne santé jusqu'à l'âge de soixante-dix-neus ans; alors elle commença à se déranger, & il mourut le 20 Août 1755, après environ huit mois de maladie, âgé de quatre-vingt ans, & s'étant acquitté de tous les devoirs de la Religion avec une

piété digne de la maniere dont il avoit vécu.

Il étoit en liaison avec toutes les personnes de la Cour recommandables par leur vertu. La Reine lui a toujours donné des marques de sa consiance & de ses bontés; le Pape l'a fréquemment savorisé des témoignages d'une affection singuliere. La douceur & la modestie composoient le fond de son caractere: si on y joint le désintéressement le plus parsait & la plus grande régularité de mœurs, on aura de lui une idée aussi exacte que l'humilité sous le voile de laquelle il s'est toujours caché a pu permettre de la prendre.

Sa place d'Académicien-Honoraire a été remplie par M. le Cardinal de Luynes, Archevêque de Sens, & Premier Aumônier de Madame la Dauphine.



MÉMOIRES



# MEMOIRES

DE

# MATHÉMATIQUE

ET

# DE PHYSIQUE,

TIRÉS DES REGISTRES de l'Académie Royale des Sciences,

De l'Année M. DCCLV.

### REMARQUES

Sur la Balance des Peintres, de M. de Piles, telle qu'on la trouve à la sin de son Cours de Peinture.

### Par M. DE MAIRAN.

Rien ne fait plus d'honneur aux Mathématiques & à Affemblée puqu'on appelle l'esprit de calcul, que l'application blique du 9 Avril qu'on en fit dans le dernier siecle aux jeux de hasard. Une 1755. ou deux questions de jeu proposées à Pascat, par le Chevalier Mém. 1755. MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

de Méré, homme de beaucoup d'esprit, mais peu ou point du tout Géometre, en surent le premier sujet: Pascal les résolut, & y en ajouta de nouvelles. Fermat, à qui il les avoit communiquées, les résolut aussi; & voilà la carriere ouverte où les Huguens, les Bernoullis, les Monmort & les Moivre se sont signalés; mais Jacques Bernoulli osa porter ses vues plus loin, il forma le projet d'appliquer son analyse à l'attente des événemens, en matiere de Politique, de Médecine & de Morale, d'après les circonstances données. Il essay, dis-je, de mettre en regle le grand art de conjecturer, si supérieur à tous les autres arts, par la finesse & la sagacité d'esprit qu'il exige.

M. de Piles a tenté quelque chose de semblable sur l'art de juger d'après les suffrages, par sa balance des Peintres; mais aussi peu Géometre que le Chevalier de Méré, il s'est mépris à plusieurs égards sur la théorie & dans l'exécution de cette balance: c'est ce que je me propose de montrer & de réparer. Du reste, je ne considere toutes ces applications du calcul aux choses morales, ou de goût, que comme autant d'essais de justesse & dans nos jugemens, à l'exemple des Géometres. M. de Piles lui-même ne présume pas davantage de sa balance, & ce n'est aussi que sous cet aspect que j'en adopte

l'idée.

Voyons d'abord comment il s'en explique, la description

qu'il nous en donne, & l'usage qu'il en fait.

« Quelques personnes, dit-il, ayant souhaité de savoir le degré de mérite de chaque Peintre, d'une réputation établie, m'ont prié de faire comme une balance, dans laquelle je misse d'un côté le nom du Peintre, & les parties les plus effentielles de son art, dans le degré qu'il les a possédées:

& de l'autre côté, le poids de mérite qui leur convient, en forte que ramassant toures les parties, comme elles se trouvent dans les ouvrages de chaque Peintre, on puisse juger combien pese le tout». Et après s'être modestement excusé sur la hardiesse de l'entreprise, il continue ajnsi. « Je divisse

mon poids (pour chaque partie de la Peinture) en vinge degrés; le vingtiéme est le plus haut, & je l'attribue à la fouveraine persection que nous ne connoissons pas dans toute fon étendue; le dix-neuvième est pour le plus haut degré que nous connoissons, auquel néanmoins personne n'est encore arrivé; & le dix-huitième est pour ceux qui, à notre jugement, ont le plus approché de la persection, comme les plus baschisses sont pour ceux qui en paroissent les plus éloignés.

Je n'ai porté mon jugement que sur les Peintres les plus connus, & j'ai divisé la Peinture en quatre colonnes, comme en ses parties les plus essentielles, savoir, la composition, ele dessein, le coloris & l'expression».

C'est à peu près tout ce que nous dit M. de Piles sur la construction de sa Balance. Rapportons-en un ou deux articles

avec les conséquences qu'on en doit tirer, selon lui.

Vis-à-vis du nom de Raphael sont écrits dans les quatre colonnes, 17 degrés de composition, 18 de dessein, 12 de coloris & 18 d'expression: vis-à-vis du nom de le Brun, 16 de composition, 16 de dessein, 8 de coloris & 16 d'expression. Ajoutant maintenant, comme le prescrit M. de Piles, les quatre nombres qui expriment le poids de mérite de chacun de ces deux Peintres, dans chacune des quatre parties de la Peinture, il en résultera la somme de 65 pour Raphael & de 56 pour le Brun; de maniere que, si l'on veut les comparer, le mérite de Raphael seta au mérite de le Brun, comme 65 est à 56, & qu'il le surpassera de 9 degrés sur la totalité.

Il n'est pas question ici d'examiner si M. de Piles a sidélement recueilli les suffrages, ou si, de son chef, il a bien ou mal assigné ces nombres à chaque Peintre, s'il a donné trop de dessein, de coloris, ou de telle autre partie à l'un, & trop peu à l'autre; il s'agit uniquement de l'esprit de sa méthode, des saux jugemens qu'elle pourroit occasionner, & des change-

mens que nous devons y faire.

La principale erreur que j'y observe, erreur qui porte sur tous les articles de la Balance, consiste en ce qu'il sait apprécier le mérite de chaque Peintre, par l'addition de ses degrés A j

Voy. la balance de M. de Piles, ajoutée d la fin de ce Mém. Tab. I. 4 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE d'habileté dans chacune des quatre parties de la Peinture, tandis qu'il falloit l'évaluer par la multiplication de tous ces degrés ou de tous ces nombres, dont le produit, & non la fomme, exprime le mérite réfultant & total du Peintre; c'est ce que tout Géometre entendra facilement, mais qu'il convient d'expliquer ici plus en détail, pour des personnes moins exercées dans ces sortes de spéculations, & dont cependant

nous ne devons pas négliger le suffrage.

Les qualités de l'esprit & les talens se compliquent, se pénetrent réciproquement dans le même sujet, & ne s'ajoutent pas l'un à l'autre, comme s'ils ne faisoient que se toucher par leur surface. Il en est du mérite ou de la force des esprits mis en action, comme de la force des corps mis en mouvement; celle-ci s'exprime par la quantité de masse multipliée par la quantité de vitesse. Un corps qui a , par exemple , 4 de masse & 3 de vitesse, n'aura pas simplement 4 plus 3, ou 7 de force & de mouvement, mais 12 qui est le produit de 4 multiplié par 3. C'est que chacun de ses 4 degrés de masse se trouve mû avec chacun de ses 3 degrés de vitesse, & réciproquement que chacun de ses 3 degrés de vitesse s'exerce en même-temps sur chacun de ses 4 degrés de masse; d'où résultent 12 degrés de force & de mouvement. Il en est, dis-je, de même de la complication des qualités ou des talens qui enrichissent un esprit, & des parties qui constituent un de ses talens ou un art. Si la grande & belle ordonnance du Peintre met en œuvre & en valeur tous les degrés de dessein, de coloris & d'expression qu'il possede, la grande & belle ordonnance brille à son tour de tout ce que la correction & l'élégance du dessein, la vérité du coloris, l'expression & la noblesse des caracteres renferment de beautés & de graces. C'est donc le produit, & non la somme des qualités de l'esprit & des parties du talent, qui constitue le mérite de l'esprit & la perfection du talent.

On voit par là combien les rapports de poids ou de mérite total qui résultent de la Balance de M. de Piles, vont changer de valeur. La somme des nombres oudes degrés d'habileté de Raphael, par exemple, dans les quatre parties de la Peinture, n'étoit, comme nous avons vu ci-dessus, que 65, leur multiplication va nous donner 66096; & ceux de le Brun, qui ne faisoient que 56, vont produire 32768; de sorte que le mérite réciproque de ces deux grands Peintres, qui n'étoit qu'en raison de 65 à 56, ou d'environ 7 à 6, sera désormais comme ces deux produits ou environ comme 2 à 1, & que Raphael, qui ne surpassoit le Brun que de 9 sur 56, ou d'un 7me, le surpassera d'un peu plus que du double sur 32768. Dans cette même balance. Pouffin est égal au Correge par l'addition, & il lui est inférieur par la multiplication. La somme des quatre nombres met Lanfranc au-dessous de Paul Veronese, & le produit de ces mêmes nombres le met audessus; & ainsi des autres rapports, plus ou moins, entre

tous les Peintres de la Balance.

Cette maniere d'évaluer le mérite de l'esprit & les talens par le produit des qualités ou des parties qui les composent. a cet avantage, que quelqu'inégalité de poids qu'on vînt à imaginer entre ces parties, & en faveur d'une ou deux parties prépondérantes, cette prépondérance étant exprimée par un facteur ou multiplicateur constant de ses degrés pour chacune, & tel que 2, 3, 4, &c. les rapports de poids ou de mérite, entre tous les Peintres de la Balance, n'y seroient point changés, & s'y retrouveroient exactement les mêmes. Car supposons, par exemple, que le mérite de la composition l'emportat tellement sur celui des autres parties, que chacun de ses degrés en valût deux de ceux des autres parties, qu'en arriveroit-il à nos produits & à nos réfultats? rien de plus, sinon que chacun de ces produits se trouveroit multiplié par un cinquiéme facteur 2, par exemple, qui les laisseroit visiblement de part & d'autre, pour les Peintres comparés, dans le même rapport qu'auparavant. Ainsi quelle que sût la prééminence de la composition, & en général de toute autre partie, ou de deux, ou de trois, il ne s'en ensuivroit jamais aucun changement à faire à notre balance, quant à la comparaison de Peintre à Peintre, qui en est MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

le principal & presque l'unique objet \*.

Enfin notre maniere d'évaluer le mérite des esprits & la perfection des talens, qui est réelle, intrinseque & mathématique, concourt ici de tout point avec celle qui n'est que morale, & purement relative à la difficulté d'allier plusieurs qualités éminentes dans un même sujet. La Nature avare ou épuisée, en nous donnant quelqu'une de ces qualités rares, femble le plus fouvent ne nous l'avoir accordée qu'au préjudice ou à l'exclusion de toutes les autres; & si l'on fait attention à la culture qu'elles exigent pour devenir aussi parfaites qu'elles peuvent l'être en nous, combien les soins & le temps employés à cultiver l'une ne dérobent-ils pas de degrés de perfection à l'autre! Combien l'exercice d'une imagination forte & brillante est-il difficile à concilier avec celui d'un jugement solide & exact! Combien, par conséquent, la réunion intime des parties, chaque degré de perfection dans un talent. & chaque talent dans un même sujet, ne doivent-ils pas rehausser le prix du talent, & le mérite du sujet! Ainsi, de quelque maniere & fous quelque aspect qu'on envisage la question, il est de la derniere évidence qu'il faudra toujours évaluer le mérite des esprits & les talens, non par voie d'addition, mais de complication, d'incorporation entre les qualités & les parties qui les composent.

C'est faute d'avoir connu ce principe fondamental & les conféquences qu'il renferme, que M. de Piles nous a donné dans sa Balance plusieurs articles où l'on trouve un zéro à la place du nombre destiné à nous indiquer le degré de mérite du Peintre dans celle des quatre parties essentielles de la Peinture dont c'étoit la colonne : & ce zéro est d'autant plus significatif, que M. de Piles, lorsqu'il a voulu seulement nous marquer son incertitude sur le degré qu'il devoit assigner au

\* Il n'en seroit pas de même si l'on convient point de toucher ici , il sera

vouloit exprimer la supériorité des par- toujours aisé d'y avoir égard dans la ties entre elles par une puissance ou construction ou dans l'usage de la Ba-fonction quelconque de leurs degrés; lance, toutes les fois qu'on jugera à mais, outre que cette hypothése d'éva-propos de l'y admettre. luation souffre des difficultés qu'il ne

Peintre dans telle ou telle partie, s'est contenté d'en laisser la case vuide. C'est ainsi qu'il en a usé à l'égard de Polidore de Caravage pour le coloris, & du Guide pour la composition. M. de Piles n'a donc adjugé aucun degré de mérite, dans telle ou telle partie, au Peintre vis à-vis duquel il en a placé le zéro. Par exemple, il a écrit zéro de coloris à Pietre-Teste, d'expression au Vieux-Palme, & en même-temps zéro de composition & d'expression à Jean-François Penni, suronmmé il Faitore: c'est, selon notre principe, comme s'il avoit dit zéro de Peinture pour tous ces Peintres; car il est clair que de tout nombre & de tout produit de nombres multipliés par zéro, ou de zéro multiplié tant de sois ou par

tant de nombres qu'on voudra, suit nécessairement zéro du

total & l'évanouissement absolu des grandeurs qu'exprimoient ces nombres.

Ce n'est pas là certainement ce que M. de Piles a voulu dire; mais pouvoit-il ignorer que pour être grand Peintre. comme le sont plus ou moins tous ceux qu'il a jugés dignes d'entrer dans sa Balance, il faut, avec quelque partie de la Peinture, portée à un degré éminent, posséder les autres jusqu'à un certain point ? Eh ! à parler en rigueur, comme nous devons faire ici, que seroit un Peintre absolument privé de composition, c'est-à dire, d'invention & d'ordonnance? Il ne produiroit rien, ou il bouleverseroit tout; car un simple copiste n'est pas un Peintre dans la Balance dont il s'agit; & un Peintre sans coloris seroit-il autre chose qu'un Dessinareur, & fon tableau qu'un mauvais camayeu, un affemblage bizarre de couleurs, de lumieres & d'ombres, où les objets seroient à peine reconnoissables, tandis que chez le Peintre dénué de toute expression l'on ne distingueroit pas l'amour de la haine, le plaisir de la douleur, les habitans de l'Elisée d'avec ceux du Tartare? Pour le Peintre sans dessein, ce seroit encore plus visiblement un être chimérique; aussi M. de Piles n'a-t-il entiérement refusé cette partie à aucun des Peintres de sa Balance; & ceux à qui il en a le moins accordé, tels que Rembrant, Lucas de Leyde & quelques autres,

8 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE en ont tout au moins 6 degrés. Chaque partie essentielle dans la Peinture & dans tous les Atts, est, si j'ose le dire, comme la mémoire dans les esprits: ôtez entiérement la mémoire à un esprit, toutes ses autres facultés, toutes ses opérations les plus brillantes vont disparoître ou se convertir en délire.

Rectifions donc encore ici la Balance de M. de Piles. Il divise son poids, pour chacune des parties essentielles de la Peinture, en vingt degrés: il a voulu, nous dit-il, exprimer par ce nombre la souveraine perfedion que nous ne connoissons pas dans toute son étendue; par celui de dix-neus, le plus haut degré de perfedion que nous connoissons, mais auquel personne n'est encore arrivé; & ensin il a réservé le nombre de dix-huit pour ceux qui, à notre jugement, ont le plus approché

de la perfection.

Quoi qu'il en soit de cette progression, qui est purement arbitraire dans ses termes, & par les limites où elle est renfermée, imaginons-en une ici toute contraire. Prenons l'unité pour le plus bas degré du favoir dans une partie quelconque, ou plutôt pour la plus grossiere ignorance, & à laquelle il n'est pas moins impossible qu'un Peintre qui mérite ce nom puisse jamais arriver, qu'à la souveraine persection où il ne peut atteindre : le deuxième degré exprimera l'ignorance dont aucun des Peintres admis dans la Balance ne fauroit être capable; & enfin le troisième, ou le nombre 3, sera réservé pour ceux de cette Balance, qui, au jugement des connoisseurs seront les plus éloignés de la perfection dans la partie donnée. Tout va rentrer dès lors dans l'analogie, & cette Balance, aussi juste qu'on puisse l'exiger en semblables matieres, nous présentera un plan d'estimation à consulter & un modele à suivre, non-seulement quand il s'agira de Peintres & de peinture, mais en bien d'autres cas où nous aurons à porter un jugement de quelque conféquence sur le mérite des concurrens.

Ma critique est finie, je n'ai plus qu'à louer, qu'à saire sentir la prudence & le savoir de M. de Piles dans l'égalité de poids & de valeur qu'il a supposée entre les quatre parties essentielles

de la Peinture.

Il a énoncé ces parties dans l'ordre que nous avons vu, composition, dessein, coloris, expression; ordre le plus naturel, en ce qu'il montte le procédé de l'invention à l'exécution, mais qui n'emporte nullement chez M. de Piles celui d'aucune supériorité de mérite entre les parties : cependant l'Auteur de fa vie nous apprend \* que quelques personnes l'accusoient d'avoir trop donné à Rubens, au coloris, & pas affez au dessein, dans les ouvrages qu'il a publiés sur la Peinture. M. de Piles auroit-il donc voulu saisir ici l'occasion de se laver de ce reproche & de montrer son impartialité, ou plutôt n'aura-t-il pas été condamné par des Juges qui donnoient trop au dessein & pas affez au coloris? car cette diversité de sentimens n'est pas bien rare chez les Artistes, non plus que chez les amateurs de l'Art. Mais, quoi qu'il en soit, & sans approfondir davantage les raisons qui ont déterminé M. de Piles à faire les quatre parties essentielles de la Peinture de poids & de mérite égal, ou à les traiter comme telles dans sa Balance, tâchons de voir par nous-mêmes ce qu'il convient d'en penser.

La question est d'autant plus délicate, qu'elle n'est susceptible ni de calcul, ni de preuves exactes: il faudta donc avoir recours aux inductions, aux raisons de convenance, à des comparaisons & à des exemples qui m'écarteront peut-être un peu du langage ordinaire de cette Académie, mais qui ne

laisseront pas de répandre ici un assez grand jour.

Si la différence de mérite entre les parties essentielles de la Peinture n'est pas tout-à fait imaginaire, elle est du moins très-difficile à démêter & infiniment sujette à discussion. Nous y devons distinguer la partie de l'homme d'esprit d'avec la partie du Peintre, la partie de beauté d'avec la partie de nécessité, la partie essentielle, mais commune à d'autres arts, d'avec la partie essentielle propre à l'art, qui le constitue, qui le caractérise & qui le distingue de tous les autres arts. Or je prends garde qu'en général cette partie propre & distinctive d'un art n'est presque jamais celle qui nous indique le plus d'esprit dans l'Artiste, selon l'idée ordinaire qu'on attache au

<sup>\*</sup> A la tête de l'abrégé de la vie des Peintres, par M. de Piles.

Mém. 1755.

B

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE mot d'esprit. Ici, par exemple, ce n'est pas la composition, l'invention & l'ordonnance, non plus que l'expression, quoique l'une donne la vie à tout le reste, & que l'autre nous mette devant les yeux toutes les passions de l'ame & jusqu'à la pensée de chacun des acteurs de la scene : c'est le dessein & le coloris. ces parties froides en apparence & de pure méchanique, qui font la partie vraiment essentielle de la Peinture. La composition & l'expression appartiennent également à la Poësse & à d'autres arts, &, par la même raison aussi, ne caractérisent pas la Poesse, non plus que ces autres arts, quoiqu'elles en soient l'ame & qu'ils en tirent leurs plus grandes beautés : c'est la versification. la mesure & l'harmonie des paroles, ce sont les vers qui font le Poëte en tant que tel, de même que le dessein & le coloris font le Peintre \*. On dira, si l'on veut, & l'on dira très-vrai en un sens, qu'Homere & Virgile étoient de grands Peintres, que Raphaël & Rubens étoient de grands Poëtes, & que le Télémaque de Fénelon est un beau Poëme : mais parlons fans figure ; Homere & Virgile étoient Poëtes, Raphaël & Rubens étoient Peintres, & le Télémaque peut bien être regardé comme une excellente traduction d'un beau Poëme, mais n'est pas un Poëme, comme une estampe n'est pas un tableau; c'est un admirable discours en prose, rempli d'idées & de tours poetiques. Jamais aucun des hommes célebres que je viens de nommer ne seroit par-

\* Je parle en général : il y aura tel art fans doute où les parties , quoique effentielle , ne feront pas toutes de même poids , & tel autre où ces parties pouvant érre cenfêse de même poids en général , ne le pourront plus être en particulier dans quelqu'un de fes genres ou à certains égards. Ainsi, dans la Poesse, & felon l'idée qu'on y a communément attachée , les vers, la magnificence des vers, la diction , le tour & les figures poètiques ne feront pas de la même importance dans le Poesse dramatique que dans l'épopée, moins encore dans le comique que dans le comique que dans le

tragique. On fait que dans ce dernier, dans la tragédie même, chez les Anciens, les vers étoient d'une toute autre efpece, & pour ainfi dire, moins vers que dans le Poème épique; toutes diffinditions fur lefquelles je m'en remets à l'intelligence des lecteurs. Du refle, j'ai fait voitci-deffus comment on pouvoit admettre la différence de poids & de mérite entre les parties, & en tenir compte, fans aucun préjudice pour notre Balance en cant qu'applicable à tous les talens, à tous les arts & à toutes les professions.

venu à la haute réputation qu'il s'est acquise dans son art, s'il n'avoit excellé dans la partie constitutive de cet art. En un mot, jamais de grand Peintre, jamais de grand Poète, sans l'invention de détail, sans les beautés de détail dans la partie qui le fit Peintre ou Poëte. Homere & Virgile ont été, d'un commun aveu, les plus excellens Versificateurs de l'antiquité & les plus grands Poëtes, quelle que soit d'ailleurs la différence du génie & des beautés qui se font admirer dans leurs Ouvrages, disons même malgré les défauts qu'on y a pu remarquer : Raphael & les Caraches sont reconnus pour les plus parfaits Deslinateurs de leur siecle; Titien, Rubens & Vandeik pour les plus grands Coloriftes, & tous pour les plus grands Peintres, parce qu'avec les qualités dominantes qui les distinguent, ils ont tous porté assez haut la partie où ils étoient moins habiles, pour ne pas ternir l'éclat de celle qu'ils avoient portée au plus haut degré. Michel-Ange fut sans doute un des plus savans & des plus féconds Dessinateurs qui aient jamais paru, plein de grandes idées, & à tous ces égards un très-grand Peintre; il ne peut cependant entrer dans le parallèle précédent, faute furtout de coloris & de tout ce que comprend cette importante partie, & j'oserai demander à cette occasion si la célébrité de Michel-Ange, comme Peintre, n'emprunte pas beaucoup de ce qu'il fut en même temps grand Sculpteur, grand Architecte, Méchanicien, Ingénieur, & , par la multiplicité de ses grands talens, un grand homme.

Il n'est donc pas douteux qu'entre les parties essentielles de la Peinture, le dessein & le coloris ne soient les plus indispensables, puisqu'elles caractérisent l'art & le distinguent de tous les autres arts; & il est de fait, comme on vient de voir, que les plus grands Peintres sont ceux qui ont éminemment possédé l'une ou l'autre de ces deux parties, sans demeurer désectueux dans celle où ils ne sont pas arrivés à la même persection. Falloit-il donc subordonner dans notre Balance le dessein & le coloris à la composition & à l'expression, parce que cellesci semblent tenir de plus près au génie & à l'espris?

Ecartons cependant une difficulté qu'on pourroit nous faire

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

fur le dessein, d'après ce qui a été remarqué ci-dessus des parties essentielles d'un art communes à d'autres arts. Le dessein, dira-t-on, n'est pas moins essentiel à la Sculpture, à l'Architecture & à quelques autres arts qu'à la Peinture; il ne sauroit donc caractériser la Peinture. J'avoue qu'il ne le peut seul. & qu'en ce sens le coloris paroît plus directement appartenir à la Peinture; mais on doit considérer que tous ces arts, en tant qu'ils parlent à l'esprit par l'organe de la vue, ne sont effectivement que des especes de l'art de peindre, & que le coloris n'existe & ne peut exister qu'en des couleurs inscrites dans des espaces terminés par des lignes droites ou courbes, réelles, feintes ou occultes, relativement au dessein. A parler en rigueur, nous ne voyons dans la Nature que des couleurs; mais de la diversité & des limites des couleurs apperçues, résulte nécessairement la perception des figures & des lignes, & voilà encore le dessein & le coloris, en un mot, la Peinture. Il sera donc toujours vrai de dire que le dessein & le coloris forment indivisiblement la caractéristique de la Peinture.

Comment donc enfin affigner les rangs & l'ordre du mérite aux quatre parties effentielles de la Peinture? facrifierons nous le génie au méchanisme, l'invention, la belle ordonnance & l'expression à de simples contours & à l'empâtement des couleurs, l'esprit & le sublime de l'art au matériel de l'art? ou au contraire, & sans autre examen, donnerons-nous la présérence à ces parties transcendantes, comme à ce qui semble avoir été plus difficile à la Nature de nous donner, & à nous d'acquérir?

Mais qu'on ne s'y trompe pas, le dessein & le coloris gagneroient peut-être encore dans tous ces différens points de vue.

C'est sur-tout par le dessein que le sublime de la Peinture frappe-ses coups: une attitude énergique, un air de tête le décelent. C'est sur-tout par le dessein que Raphael, si supérieur en cette partie, a également excellé dans l'expression des passions, & qu'il a su répandre sur ses Ouvrages une noblesse & je ne sais quoi d'imposant plus difficile encore à peindre que les passions. Mais qu'est-ce que l'expression dans le Peintre è n'est-ce pas une heureuse imagination où se gravent fortement

les traits extérieurs & visibles des passions, des caracteres, & des différentes situations de l'ame, d'après des yeux exercés à les observer? & qu'est-ce-que l'expression dans le tableau, que ces mêmes traits rendus par une main sidele? L'expression n'est donc en un sens que le dessein, ou n'existe principalement que dans le dessein.

Et le coloris, qui est si rare, qui éclaire tout, qui anime tout, le dessein, l'expression & l'ordonnance, que n'embrasse-til pas de pratiques savantes & délicates, sous le précepte général des couleurs locales & sous celui du clair-obscur ? les teintes & les demi-teintes, les jours & les ombres, leurs dégradations réciproques & leur accord dans l'unité d'objet, les restets & les accidens de lumiere, l'opacité & la transparence, la dureté & la mollesse, la fraîcheur & la chaleur, les lointains

& l'air même foumis à ses prestiges.

Bannissons donc de cette recherche toute espece de prédilection, & profitons du fage silence de M. de Piles, pour faire marcher de front les quatre parties essentielles de la Peinture: l'extrême difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'en conftater le rang & d'assigner des différences à leurs valeurs, en prouve moralement l'égalité. Or, dans l'art de conjecturer par les circonstances données, comme dans celui de juger d'après les suffrages connus, la certitude d'avoir bien conjecturé ou bien jugé, doit bien être mathématique, par l'application qu'on y fait de l'analyse & du calcul, mais elle ne sauroit jamais être que morale, par le défaut des circonstances omises ou équivoques, & par la diversité des suffrages suspects d'ignorance ou de partialité; tous élémens de calcul dont le genre se borne au moral. Ainsi, l'égalité supposée, & telle que nous venons de l'établir entre les quatre parties essentielles de la Peinture, satisfait pleinement aux conditions requifes pour la construction de notre Balance, la simplifie & nous maintient parfaitement dans la regle.

C'estrout ce que j'avois à observer sur la Balance de Peintres de M. de Piles, & une légere idée de ce qu'on pourroit imaginer de semblable sur les talens en général & sur le mérite des esprits.

# 14 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE TABLE PREMIERE.

BALANCE des Peintres de M. de Piles, telle qu'on la trouve à la fin de son Cours de Peinture, & à laquelle on a seulement ajouté la colonne des sommes.

| NOMS<br>des<br>Peintres les plus connus.                 | Composition-        | Dessein        | Coloris       | Expression         | SOMMES des quarre PARTIES. |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Albane                                                   | 14<br>8<br>12       | 14<br>10<br>16 | 10            | 6<br>8<br>8        | 44· ·<br>36·<br>45·        |
| Baroche<br>Bassan, Jacques<br>Bast. del Piombo           | 14<br>6<br>8        | 15<br>8<br>13  | 6<br>17<br>16 | 10<br>0<br>7       | 45.<br>31.<br>44.          |
| Belin , Jean                                             | 4 10 16             | 8              | 14<br>8<br>8  | 0<br>4<br>16       | 24.<br>30.<br>56.          |
| Calliari P. Ver<br>Les Caraches<br>Correge               | 15                  | 10<br>17<br>13 | 16            | 3<br>13            | 44·<br>58.<br>53·          |
| Dan. de Volterre Diepembek Le Dominiquin                 | 11 15               | 15             | 5<br>14<br>9  | 8 6 17             | 40.<br>41.<br>58.          |
| Giorgion                                                 | 8 18                | 9 10           | 18            | 4 4 12             | 41.                        |
| Holben Jean de Udiné                                     | 9 10                | 10 8 8         | 9<br>16<br>16 | 13                 | 34·<br>48.<br>37·          |
| Jacq. Jourdans  Luc Jourdans  Josépin                    | 13                  | 12             | 16<br>9<br>6  | 6                  | 40.<br>40.<br>28.          |
| Jules Romain  Lanfranc  Léonard de Vinci  Lucas de Leide | 15<br>14<br>15<br>8 | 16<br>16<br>6  | 10<br>4<br>6  | 14<br>5<br>14<br>4 | 49·<br>42·<br>47·<br>24·   |

| NOMS  des  PEINTRES LES PLUS CONNUS.                      | Composition.   | Descein        | Coloris         | Expression    | SOMMES des quatre PARTIES. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| Michel Ange Bonarotti.<br>Michel Ange Caravage.<br>Mutien | 8<br>6<br>6    | 6<br>8         | 4<br>16<br>15   | 8<br>0<br>4   | 37·<br>28.<br>33·          |
| Otho Venius Palme le vieux Palme le jeune                 | 13<br>5<br>12  | 14<br>6<br>9   | 10<br>16<br>14  | 10<br>0<br>6  | 47·<br>27·<br>41·          |
| le Parmefan Paul Véronèfe Fr. Penni il fattoré            | 10             | 15             | 6<br>16<br>8    | 6<br>3<br>0   | 37·<br>44·<br>23.          |
| Perrin del Vague Pietre de Cortone Pietre Perugin         | 15<br>16<br>4  | 16<br>14<br>12 | 7<br>· 12<br>10 | 6<br>6<br>4   | 44.<br>48.<br>30.          |
| Polidore de Caravage Pordenon Pourbus                     | 10<br>8<br>4   | 17<br>14<br>15 | 17              | 15<br>5<br>6  | 42.<br>44.<br>31.          |
| Pouffin                                                   | 15<br>15<br>17 | 17<br>14<br>18 | 6<br>7<br>12    | 15            | - 53.<br>46.<br>65.        |
| Rembrant                                                  | 18             | 6<br>13<br>15  | 17<br>17<br>8   | 12<br>17<br>8 | 50.<br>65.<br>44.          |
| le Sueur Teniers Teste, Pietre                            | 15             | 15<br>12<br>15 | 4<br>13<br>0    | 15<br>6<br>6  | 49.<br>46.<br>32.          |
| Tintoret                                                  | 15<br>12<br>15 | 14<br>15<br>10 | 16<br>18<br>17  | 4 6 13 .      | 49.<br>51.<br>53.          |
| Vanius                                                    | 13<br>13<br>10 | 15<br>14<br>13 | 12<br>10<br>8   | 13<br>9<br>8  | 53·<br>46·<br>39·          |

#### 16 Mémoires de l'Académie Royale Table deuxiéme.

EXTRAIT de la Balance des Peintres de M. de Piles, en exemple de correction d'après les remarques précédentes.

Le nombre (3) a été substitué aux 0 de cette Balance, & l'inconnue x en remplit les cases vuides. La colonne des sommes n'a été ajoutée, en parallèle avec celle de la réduction des rapports, que pour faire mieux sentir la prodigieuse différence qui se trouve ici entre les résultats des deux méthodes d'addition & de composition.

| Noms des Perntres<br>dons<br>il est fait mention<br>dans les Remarques. | Composition    | Dessein        | Coloris       | Expression       | PRODUITS des quatre Parties, & rapports qui en réfultent. | Réduction<br>des<br>Rapports. | des quatre<br>PARTIES. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Raphaël<br>Le Brun<br>Poussin                                           | 17<br>16<br>15 | 18<br>16<br>17 | 8<br>6        | 16               | 66096<br>32768<br>22950                                   | 66<br>33<br>23                | 65.<br>56.<br>53.      |
| Correge<br>Lanfranc<br>Paul Véronefe                                    | 13<br>14<br>15 | 13<br>13<br>10 | 10            | 12<br>5<br>3     | 30420<br>9100<br>7200                                     | 30<br>9<br>7                  | 53.<br>42.<br>44.      |
| Pol. de Caravage<br>Le Guide<br>Pietre Teste                            | 10<br>x<br>11  | 17<br>13       | x<br>9<br>(3) | 15<br>12<br>6    | 2550 x x<br>1404 x x<br>2970                              | 3×x<br>1×x                    | 42.<br>34.<br>32.      |
| Vieux Palme J. Fr. Penni                                                | (3)<br>15      | 6              | 16<br>8<br>17 | (3)<br>(3)<br>12 | 1080<br>1080<br>18360                                     | 11 18                         | 27. ·<br>23.<br>50.    |
| Lucas de Leide Rubens                                                   | 18             | 6<br>13        | 6<br>17<br>13 | 4<br>17<br>13    | 1152<br>67626<br>43095                                    | 67<br>43                      | 24.<br>65.<br>58.      |
| Titien                                                                  | 12             | 15             | 18<br>17<br>4 | 6 13             | 19440<br>30420<br>4352                                    | 19<br>30<br>4                 | 51.<br>53.<br>37.      |



CONSIDERATIONS

### CONSIDÉRATIONS GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES

Sur les Terres Australes & Antarctiques.

Par M. BUACHE.

Ouvrage dont j'ai été en partie occupé depuis près 30 Juillet 1754. de deux ans, & dans lequel, à l'occasion des nouvelles découvertes au nord de la grande mer, j'ai comparé les idées qu'on avoit ci-devant des pays qu'elle baigne, avec les plus nouvelles connoissances, en traitant aussi des autres terres qui sont sous le Pole arctique; cet Ouvrage étant sini, j'ai desfein de faire, autant qu'il me sera possible, de pareilles recherches géographiques & physiques sur les terres australes & sur les antarctiques, ainsi que sur la mer Glaciale que je conjecture être sous le Pole opposé à notre hémisphere.

Pour commencer à faire part de mes vues, je présente aujourd'hui une Carte marine des isles des Papoas, & autres de leurs voisinages, découvertes en 1722 par les Hollandois, mais dont on ne fait que d'avoir connoissance par un ouvrage de M. Struyck, envoyé de Hollande à MM. de Thury & Maraldi. Cet Ouvrage traite principalement de l'Astronomie & du nombre des habitans de la plupart des villes de l'Europe; & par rapport à la Carte des Papoas, ce n'en est proprement qu'une description. Ce que M. Struyck n'a pas sait, j'ai cru devoir le faire, c'est-à-dire, que je vais indiquer la conciliation & la liaison de cette découverte avec ce que l'on connoissoit ci-devant.

16. Nos meilleures cartes d'aujourd'hui nous représentent la terre des Papoas comme une suite des pays de la Nouvelle-Guinée, qui s'avance jusqu'à la Lignes mais celle dont il est question nous fait voir que ce pays est un composé de plusieurs isles qui appartiennent, dit M. Struyck, au roi Mém. 1755.

Digitized by Google

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de Tidore (l'une des petites Molugues). Cependant il ne devoit pas infinuer que sur toutes les Cartes le pays des Papoas est contigu à la Nouvelle-Guinée; car les plus anciennes. telles que celles d'Ortelius en 1570 & 1579, Plancius en 1594, Koerius en 1612, Bertius en 1628, &c. metroient plusieurs isles entre la Nouvelle-Guinée & Gilolo, d'après les premieres relations des Portugais, & en particulier celle de Don George Meneses en 1525. Il paroît que ce fut un mauvais usage que l'on fit ensuite de la Carte du voyage de le Maire & de Schouten en 1616, qui a fait supposer en place de ces isles une espece de presqu'isle jointe à la Nouvelle-Guinée; & la Carte de Dampier faite en 1700. & que l'on a cru devoir suivre en toute sûreté à cause de fes observations particulieres, étoit dans ce système. Cependant fi la découverte Hollandoise n'est pas nouvelle en général, elle l'est pour les détails circonstanciés & intéressans qu'elle présente; c'est pourquoi je me propose de la publier pour l'usage des Marins, & d'y joindre diverses remarques des Navigateurs en ces quartiers.

2º. Mais une chose importante qui manque à la Carte Hollandoise, & que j'ajoute sur la copie que je présente. c'est le rapport que ces isles des Papoas ont non-seulement avec tout ce qui les environne, mais sur-tout avec l'isle de Gilolo, que toutes les Cartes font avancer en partie au sud de la Ligne, les unes plus, les autres moins. La nouvelle Carte au contraire nous fait voir que l'isle Waigeeuw, la plus septentrionale des Papoas, s'étend à un degré de latitude boréale; ainsi c'est, avec Gammen, ce que nous avons cru jusqu'à-présent être partie de Gilolo ou ses deux presqu'isses méridionales. Il est vrai que l'on n'a jamais eu une grande connoissance de l'intérieur de Gilolo, ni même de toute la fuite des côtes qu'on lui supposoit : cependant sa partie la plus au nord a été marquée sur nos Cartes vers le deuxiéme degré & demi de latitude septentrionale, mais elle doit aller vers le quatriéme, puisqu'il est dit dans le Journal du voyage de le Maire & de Schouten, qu'ils la reconnurent étant à

4d 17', & qu'ils vinrent ensuite dans la rade du bourg de Soppi. En conséquence, j'ai cru devoirappliquer le plan de Gilolo à la latitude de Gammen marquée sur la nouvelle Carre Hollandoise: alors on voit que la partie septentrionale de Gilolo remonte vers le quatriéme degré; ce qui doit faire conclure que la longueur de cette isle du nord au sud est assez bonne sur les cartes ordinaires, mais qu'elles pé-

chent par rapport à la latitude.

3°. Je ne me suis pas contenté de suppléer Gilolo, ou, comme on l'appelle dans le pays, Halamahera, (c'est-à-dire, la mere ou la plus grande isle) qui manquoit à la Carte Hollandoise: j'ai profité de ce que M. Struyck rapporte de différentes distances de l'une de ses pointes occidentales, nommée Pattany; & de plus j'ai recherché quelles pouvoient être les terres que Dampier avoit vues, en passant par le détroit de New (comme M. Struyck me paroit l'avoir bien conjecturé). Les routes de ce Navigateur, marquées sur ma Carte, font connoître, 1°. que la terre reconnue par Dampier en 1699, au nord de Ceram, est l'isle Mixoal, qu'on a omise jusqu'à présent sur nos Cartes; 2° qu'il a pris l'isle Popo, qui est plus au nord, pour une partie de Gilolo, ainsi que la pointe

est de Waigeeuw.

4°. Une autre considération nécessaire, c'est le rapport & la liaison des isles des Papoas avec la Nouvelle-Guinée. J'ai suppléé la partie septentrionale de ce dernier pays, négligée dans la Carte Hollandoife, & pour cela j'ai fait usage du Journal & de la Carte de Schouten. D'un autre côté la partie méridionale de la Nouvelle-Guinée que nous repréfente la Carte Hollandoife, prouve que Schouten a trouvé réellement au nord un grand golfe, où sa Carte semble indiquer un passage; & delà est venu que dans quelque Carre récente on a supposé en cet endroit une assez grande isle. Au reste, en parlant dans la suite de la Nouvelle-Guinée & des autres terres australes & antarctiques, je reviendrai . sur les navigations de Schouten & de Dampier, & je ferai mention de celle d'Abel Tasman, qui passa en 1642 à

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE travers les isles Papoas, en allant de la Nouvelle-Guinée septentrionale à l'ille Ceram, sans qu'on puisse dire Jequel des détroits indiqués dans la Carte Hollandoise il a traversé, puisqu'il paroit par son voyage que le temps de pluie & d'orage qu'il éprouva en cet endroit ne lui permit pas d'y

faire quelques observations.

so. La suite des isles nouvelles des Papoas, qui semble découper la Nouvelle-Guinée, ne dérange rien au système physique du Globe dont j'ai ci-devant sait part à la Compagnie; elles forment toujours une chaîne de terreins élevés qui joignent par l'espece de massif des hautes isles qui sont plus au nord, le continent de l'Asse au continent austral ou à la Nouvelle-Hollande, dont Marc Pol nous apprend que les Chinois avoient autresois connossiance, & qui se joint lui-même par une chaîne marine aux terres antarctiques par la nouvelle Zélande, ainsi qu'on le peut voir dans la seconde Carte que je présente. C'est un hémisphere méridional auquel j'ai ajouté les vues générales & les conjectures dont je ferai part dans la suite, sur la mer & les terres qui sont sous le Pole antarctique, conformément à d'anciennes relations & à diverses vues physiques.



#### OBSERVATION

De l'Occultation de plusieurs Etoiles des Hyades par la Lune, le 25 Septembre 1755.

#### Par M. PINGRÉ.

T'Avois réglé ma pendule sur des signaux qui m'ont été J donnés de l'observatoire de M. de l'Isle, & sur un grand nombre de hauteurs correspondantes prises avec un sextant de 3 pieds de rayon, que m'avoit prêté le même M. de l'Isle.

J'avois préparé deux lunettes pour l'observation, l'une de s pieds 2 pouces de foyer objectif, sur un oculaire de 10 lignes: l'objectif de la deuxième étoit de 17 pieds, & son oculaire de 27 lignes. La premiere étoit garnie d'un réticule

de quatre fils s'entrecoupant à angles de 45 degrés.

La précédente de 8 du Taureau s'approchoit du bord éclairé de la Lune, & diminuoit tellement de clarté (vraifemblablement à cause de l'humidité qui s'attachoit aux verres) que j'ai cru devoir courir à la grande lunette : je fus quelque temps à la pointer : j'atteignis enfin le bord de la lune à 13h 16'. 51". Je n'eus qu'une foible idée de l'étoile quelques 15 ou 20 secondes après, de sorte que je regarde cette immersion comme manquée: à l'hôtel de Cluny, elle fut vue à 13h 17' 17".

Je retournai à la petite lunette.

A 13h 24' 56", l'ascension droite du bord éclairé de la Lune étoit plus orientale que celle de la suivante de 0 du Taureau, de 7" : de temps.

A 13h 27' 48", le bord suivoit l'étoile de 12 secondes,

& l'étoile étoit plus boréale que Tycho.

Immersion de l'étoile à 13h 33' 23"; elle avoit parcouru affez long-temps le bord du disque, dans lequel même

11 Novembre

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE elle me paroissoit être. Cette immersion, que j'ai vue avec la grande lunette, s'est faite vers le midi de Schikardus.

Avec la même lunette j'ai observé l'émersion de la même étoile à 14h 7' 26"; elle m'a paru sortir de dessous le disque obscur de la Lune, à environ 6 degrés de la corne méridionale de la Lune.

La précédente de 8 du Taureau a reparu à 14h 25' 11"; elle faisoit une ligne droite avec Copernic & Aristarque. Cette derniere observation a encore été saite avec la lunette de 17 pieds : la petite lunette a suffi pour les suivantes.

A 17h 52' 4", le bord oriental de la Lune précédoit Aldebaran de 43 secondes en ascension droite : Aldebaran

étoit plus méridional que Platon.

A 17h 56' 19", le bord de la Lune précede de 36". A 18h 2' 36", le bord de la lune précede de 27": l'étoile est plus boréale qu'Eudoxe, plus australe qu'Aristote.

A 18h 7' 2", le bord précede de 19": l'étoile presque

au parallele d'Eudoxe.

À 18h 9' 38", le bord précede de 15 "1: l'étoile paroît avoir même déclinaison que le bord boréal d'Eudoxe.

A 18h 12' 55", le bord précede de 11": l'étoile plus

australe qu'Eudoxe.

A 18h 18' 47", le bord précede de 2"!: l'étoile plus boréale qu'Archimede.

A 18h 22' 41", le bord de la Lune suit l'étoile de 2" :

i'estime encore l'étoile plus boréale qu'Archimede.

A 18h 24' 53" , immersion d'Aldebaran : il m'a paru durant environ 4 secondes entamer le disque de la Lune : il y avoit quelqu'iris autour du bord de la Lune.

J'ai manqué l'émersion : en prenant un milieu entre les observations que j'en ai vues, elle a dû arriver à 19h 36' 38" ; réduction faite à mon observatoire que j'estime de 3. secondes de temps plus oriental que l'Observatoire royal.

J'ai tenté de conclure de ces observations l'erreur des Tables astronomiques dont je me sers : il est clair que pour cela il faut commencer par déterminer exactement la longitude & la latitude des étoiles éclipsées; c'est ce qui ne paroit point avoir encore été fait sans contradiction. Entre les principales étoiles du sirmament, Aldebaran est celle sur la position de laquelle on a le plus varié: j'ai cru donc devoir faire deux suppositions dissérentes. Selon la premiere, la longitude d'Aldebaran étoit, le 25 Septembre dernier, de 26 64 22' 18", & sa latitude de 5 d 29' 14" australe. Je tire cette supposition des Institutions astronomiques, en admettant les équations de la précession des Equinoxes, de l'aberration des Fixes, de la nutation de l'Axe: cette supposition me donne +1' 49" pour erreur des Tables en longitude, & -1" † pour erreur en latitude.

La deuxiéme supposition est que le 25 Septembre dernier la longitude d'Aldebaran étoit de 2 6 d 22 4 1 ", & sa latitude de 5 d 28" 59": cette deuxiéme supposition est de M. l'Abbé de la Caille: en l'admettant, l'erreur des Tables sera de +1 20" en longitude, & 4" en latitude.

La position des deux étoiles se est encore moins déterminée que celle d'Aldebaran: j'ai fait à cet égard presque toutes les suppositions possibles, je n'ai point épargné les calculs, j'ai presque toujours trouvé de la contradiction dans les résultats.

J'ai donc supposé d'abord ces étoiles bien placées dans le Catalogue britannique, sans aucun changement que celui de la précession des équinoxes. L'erreur des Tables s'est trouvée de + 1' 40" en longitude, & -45" en latitude, en employant l'éclipse de l'étoile précédente: l'occultation de la fuivante a donné + 1' 38"; d'erreur en longitude, & -34". d'erreur en latitude.

J'ai supposé 2°. les distances relatives des Hyades exactement marquées dans le Catalogue de Zanotti, & relativement à la double position que j'avois donnée à Aldebaran, j'en ai donné une double à chaque étoile 8. Ces étoiles ainsi comparées avec la premiere position d'Aldebaran, n'ont donné qu'une demi-minute pour erreur des Tables en longitude: comparées avec la seconde, l'erreur des Tables est de quelques secondes en désaut.

24 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Je passe sous silence quelques autres suppositions qui ne

m'ont pas réussi.

J'ai donc enfin supposé la position d'Aldebaran bien déterminée dans les Institutions, & j'ai pris dans les Tables de M. Cassini les distances des deux étoiles θ à Aldebaran : voici les résultats de cette supposition.

| Longitude de la précédente de 8 du Taureau. | z.c | 4 d | 30' | 53 " |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Sa latitude                                 |     | 5   | 46. | 19   |
| Erreur des Tables en longitude              |     | +   | 2.  | 6    |
| Erreur en latitude                          |     | _   | ٥.  | 6.   |
| Longitude de la suivante de 8 du Taureau.   | 2 f | 4 d | 31' | 18"  |
| Sa latitude                                 |     | 5.  | 52. | 19   |
| Erreur des Tables en longitude              |     | +   | 3.  | 4    |
| Erreur en latitude                          |     |     | ٥.  | 2    |

M. Bouin, de l'Académie de Rouen, m'a envoyé les obfervations suivantes.

A 13 h 11' 35" Immersion de la précéderne de f.

13. 25. 55 Immersion de la suivante.

14. 5. 18 Emersion de la suivante.

L'émersion de la précédente n'a pu être observée; le brouillard a pareillement empêché de voir l'occultation d'Aldebaran.

Il est clair que selon ses dissérentes suppositions que j'ai pu faire du vrai lieu des deux étoiles, j'ai dû tirer des conclusions dissérentes sur la dissérence de longitude entre l'observatoire de M. Bouin & le mien. En prenant un milieu entre les résultats qui ne sont pas sondés sur des suppositions manisestement contredites, il paroît que cette dissérence seroit de 5'7" en temps. L'observatoire de M. Bouin est d'environ 1" plus occidental que l'église cathédrale : je ne sais trop d'ailleurs si la méridienne sur laquelle il se sonde pour régter sa pendule, est faite avec toute la précision possible; je l'ai prié de la vérisser par des hauteurs correspondantes.

MEMOIRE

#### MEMOIRE

Sur une nouvelle Méthode de M. le Comte DE LA GARAYE, pour dissoudre les Métaux.

#### Par M. MACQUER.

I l'amour des Sciences, toujours conduit par celui du bien 15 Mai 1754 public, & rendu fructueux par un travail affidu, doit mériter le tirre de bons citoyens à ceux qui ont ces heureuses qualités, certainement personne n'en est plus digne que M. le Comte de la Garaye, dont je suis chargé de publier aujourd'hui les découvertes.

Dans la retraite où depuis plus de quarante années M. de la Garaye met son unique plaisir à cultiver les Sciences, en' dirigeant toujours ses travaux sur des objets utiles, il desiroit connoître la nature des mixtes & des remedes, asin de les composer lui-même pour les pauvres. Il s'est d'abord appliqué à la Pharmacie, ensuite à la Chimie: il a donné la préfèrence à cette science; sans doute à cause du double avantage qu'elle réunit, d'occuper très-agréablement l'esprit le plus actif par la multitude insinie de ses rapports & de ses combinations, & de sournir de nouveaux secours au plus nécessaire de tous les Arts, je veux dire à celui de conserver & de rétablir la fanté.

Un laboratoire de Chimie où l'on travaille sans cesse à résoudre les problèmes les plus recherchés de cette science, avec une infirmerie commode, où des malades de toute espece reçoivent gratuitement les secours que la Médecine, secondée de la charité la plus ardente, peut leur procurer, sont des ornemens qui, aux yeux des personnes sensibles, embellissent la maison de M. de la Garaye, d'une maniere infiniment plus touchante que tout ce que l'art a inventé de plus sastueux.

Hift. 1755.

#### 26 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

C'est dans cet asyle, où tout respire la philosophie & l'humanité, que les travaux & les bonnes intentions de M. de la Garaye ont été récompensés par la découverte de plusieurs nouveaux médicamens, d'autant plus précieux, qu'ils sont en même temps plus esticaces & moins révoltans au goût.

En 1746, la Chimie & la Médecine furent enrichies de la nouvelle méthode de M. de la Garaye, pour extraire de tous les mixtes & concentrer sous un fort perit volume leurs principes les plus actifs. Certe méthode a fourni des remedes inusités jusqu'alors, qui, sous quelque nom qu'on les désigne, n'en sont pas moins estimables, comme l'heureuse expérience qu'on en

a faite depuis le prouve incontestablement.

Les malades & les infirmes dont M. de la Garaye s'étoit formé une espece de famille, sur laquelle il employoit tout ce que ses études lui avoient fait connoître de salutaire, étoient d'abord les seuls qui participassent aux avantages de ses utiles découvertes; mais bientôt elles parvinrent aux oreilles du Roi, & exciterent la tendresse & la libéralité de Sa Majessé, dont le cœur ne se dément jamais. Le Roi voulut que ces secrets trouvés & distribués, pour ainsi dire, dans le silence, suffent rendus publics, & acquit par ses biensaits le droit précieux de répandre sur son peuple & sur le genre humain, des secours jusqu'alors réservés à un petit nombre de personnes.

Il est facile de concevoir quel esset ces heureux événemens produisirent sur un homme tel que M. de la Garaye: pénétré des sentimens les plus viss, il redoubla ses esforts pour faire de nouvelles découvertes, encore plus importantes que les premieres, s'il étoit possible, & il y réussit; son laboratoire & son instrmetie l'ont encore aussi utilement servi une seconde sois pour trouver les nouveaux remedes dont nous allons par-

ler, & pour en constater les vertus.

Ces nouveautés intétessantes viennent d'être offertes à la protection du Roi par un Seigneur, ami généreux des Savans, fouvent leur guide à cause de l'étendue de ses lumieres, & toujours leur protecteur. Dans le rang élevé où l'ont placé la naissance & ses dignités, il trouve une satisfaction bien digne

d'un cœur tel que le sien, à se rendre le médiateur des entreprises utiles; c'est par ses soins que la bonté & la libéralité du Roi ont cette nouvelle occasion de se signaler, & que le Public va recueillir une seconde sois le fruit du zele & des

travaux de M. de la Garaye.

Cet habile Chimiste, persuadé que c'est dans les substances métalliques qu'on doit chercher les remedes efficaces & décisifsqui sont les pluscapables de vaincre l'opiniâtreré de certaines maladies rébelles à toute autre espece de médicamens, favoit en même temps que ces matieres ont fouvent, ou par elles-mêmes, ou par la maniere dont elles sont préparées, une qualité malfaifante qui les rend redoutables; & trouvant trop peu sensible la nuance qui, dans la plupart d'entr'elles, sépare le poison d'avec le médicament, il s'est appliqué à diviser & à dissoudre les métaux par de nouveaux moyens qui fussent exempts de ces inconvéniens. Il s'est d'abord interdit toutes les opérations qui se font à l'aide de la chaleur, ou avec les acides développés, persuadé que le seu & l'action des dissolvans corrolifs ne peuvent qu'altérer la nature des matieres métalliques, & leur imprimer un caractere d'acrimonie trèsnuisible. Les sels neutres les plus doux, secondés uniquement de la chaleur de l'air, sont les seuls agens avec lesquels il a entrepris la dissolution des substances métalliques.

M. de la Garaye devoit bien s'attendre qu'il auroit beaucoup de difficultés à furmonter pour divifer & atténuer des corps aussi compactes que les métaux avec d'aussi foibles agens, mais aucun obstacle ne l'a rebuté: ce qui lui manquoit du côté de la force & de l'activité des menstrues, il l'a retrouvé dans la durée du temps qu'il a consacré à ses opérations. Des cohobations & des macérations, réitérées aussi souvent & aussi long-temps qu'il étoit nécessaire, ont procuré l'effet qu'il

desiroit.

Le nombre des fels neutres connus étant très-grand, & les différens mélanges qu'on en peut faire pour les travaillet avec les métaux, produisant une quantité de combinaisons presque infinie, on sent assez de quelle étendue étoir l'entre-D ji

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE prise de M. de la Garaye : aussi son âge & la foiblesse de sa santé ne lui permettant pas de sournir une si vaste carrière, il s'est contenté de la commencer, d'en concevoir & d'en donner le plan; & le Roi, pour lequel rien de ce qui est utile n'est indifférent, m'a fait l'honneur de me charger du soin de suivre ces expériences commencées, de les persectionner, d'en ajouter de nouvelles, & de publier celles dont on pourroit retirer des avantagas. Comme le plus grand de tous ceux qu'on doit attendre de ces sortes de préparations est, sans contredit, celui de pouvoir être employées au rétablissement de la fanté, tout contribue à m'imposer la loi de commencer par rendre compte de la maniere dont on doit préparer ceux des nouveaux médicamens de M. de la Garave, dont une longue suite d'heureuses expériences a suffisamment constaté les vertus.

Le mercure étant une des plus intéressantes substances métalliques à cause de ses propriétés, aussi efficaces que certaines, a mérité par-là spécialement l'attention de M. de la Garaye; & quoiqu'on employe tous les jours, avec beaucoup de succès, un assez grand nombre de préparations de ce métal, M. de la Garaye a cru, avec raison, qu'on ne pouvoit trop les multiplier, pour les approprier, s'il étoit possible, encore à un plus grand nombre de maladies & de tempéramens. Il a donc traité le mercure suivant sa nouvelle méthode, & en a composé un médicament auquel il a donné le nom de teinture de mercure. Voici l'opération telle, que la pratique M. de la Garaye

la Garaye.

On prend la quantité qu'on juge à propos de mercure révivisé du cinnabre, on l'enferme dans un nouet de peau de chamois; on le fair tomber en pluie peu à peu & à plusieurs reprises, sur environ quatre fois autant pesant de sel ammoniac réduir en poudre, & mis dans un mortier de marbre. A mesure que le mercure tombe sur le sel, on triture continuellement le mélange avec un pilon de bois, jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus aucune parcelle de mercure; on continue à triturer ainsi jusqu'à ce que tout le mercure soit incorporé avec

le sel, en l'humecant avec un peu d'eau en cas qu'il soit trop fec. Le mêlange a pour-lors la couleur noirâtre & plombée que le mercure donne ordinairement à tous les corps avec lesquels il est mêlé par trituration.

On laisse cette matiere en macération dans des vaisseaux de verre à l'impression de l'air. Il faut de temps en temps la remuer, & même, pour le mieux, la broyer dans un mortier. Après une macération de cinq ou six semaines, on la broie une derniere fois, on la met dans un martas; on verse dessus de bon esprit de vin, qui doit la surnager de la hauteur de deux travers de doigt; on place le matras sur un bain de sable d'une chaleur modérée, qu'on augmente au bout d'un quart-d'heure, jusqu'à faire un peu bouillir l'esprit de vin; alors on laisse restroidir la liqueur, qui a acquis une légere couleur citrine; on la sittee par le papier gris, & on a la nouvelle teinture de mercure de M. de la Garaye \*.

Que cette teinture soit très-chargée de mercure, c'est ce dont il n'est pas permis de douter en voyant la couleur d'argent qu'elle donne au cuivre, aussi-tôt qu'elle le touche, & les essets qu'elle produit pour la guérison de plusieurs maladies, contre lesquelles il est certain que le mercure est un remede très-essicace.

Je ne ferai point ici l'énumération de toutes les guérisons qui ont été faites par ce nouveau médicament, administré fréquemment depuis un temps assez considérable, tant par M. de la Garaye que par moi-même, & par quelques autres Médecins auxquels il a été consié; elle seroit infiniment trop longue, & par cela même très-déplacée: je me contenterai donc de dire en général qu'étant employé à propos extérieurement, & même intérieurement, il produit des effets surprenans dans presque toutes les maladies chroniques de la peau,

<sup>&</sup>quot;L'expérience m'a appris qu'en mettant qu'on fait en deux fois vingt - quatre et mélange en digellion sur un bain de heures ce qui dure deux mois par la fable, d'une chaleur fort modérée, on simple macération à froid, abrege beaucoup cette opération, &

30 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE & dans celles pour lesquelles le mercure est singulièrement

regardé comme un spécifique.

Ce n'est pas ici non plus le lieu d'exposer au long & dans le détail convenable, la manière d'administrer ce remede. les préparations qui doivent en précéder l'usage, les précautions & attentions qu'il est nécessaire d'avoir en l'employant, ni même d'indiquer les cas dans lesquels on peut y avoir recours avec fuccès; il n'y a que les lumieres & les épreuves réitérées des Médecins les plus confommés dans la pratique de leur art, qui puissent établir des loix constantes sur tous ces points intéressans : il leur suffira de savoir que ce remede préparé exactement, fuivant la manipulation que nous avons donnée, peut être pris intérieurement sans aucun danger, à la dose de dix ou douze gouttes, dans trois ou quatre verres d'eau, ou de quelqu'autre boisson appropriée, & qu'on ne lui a pas reconnu d'effet purgatif. De plus, M. de la Garave en a fait prendre tous les jours une beaucoup plus grande dose pendant quinze jours, sans qu'il ait procuré de salivation; ce qui donne lieu de croire que le mercure réduit par cette opération dans l'état falin, dissous, étendu & dulcifié par l'esprit de vin, liqueur très-légere, dans laquelle ce corps, le plus pesant de tous après l'or, est néanmoins suspendu parfaitement, devient par là très-propre à se distribuer également dans le fang, à parcourir les plus petits vaisseaux de toute l'habitude du corps, & à y agir plutôt comme altérant que de toute autre maniere ; effet très-digne de remarque, & qui mérite toute l'attention de ceux qui font profession de l'art de guérir.

Si au lieu d'esprit de vin on verse de l'eau pure sur le mêlange de mercure & de sel ammoniac, qui a été en macération pendant le temps convenable, & qu'après l'avoir laissé légerement bouillir & refroidir, on filtre la liqueur, il en résulte une dissolution mercurielle, qui a, de même que celle tiréo par l'esprit de vin, la propriété de blanchir le cuivre. Cette liqueur peur être employée extérieurement dans certains cas; mais M. de la Garaye ne la propose pas pour l'usage intérieur pour lequel il demande toujours, avec raison, la teinture tirée par le meilleur esprit de vin.

Le Mars, dont la Médecine tire tous les jours de si grands secours, a été aussi par cela même l'objet des travaux de M. de la Garaye. Voici la description d'une des plus efficaces prépa-

rations de ce métal.

On mêle ensemble une demi-livre de vitriol bleu encrystaux, réduit en poudre fine, avec une livre de limaille de ser, non rouillée. Ce mêlange, humesté avec la quantité d'eau nécessaire pour le réduire en une pâte épaisse, prend aussi-tôt la couleur du cuivre rouge, & s'échausse si considérablement qu'on ne peut tenir avec les mains le vaisseau dans lequel il est contenu; il n'éleve en même temps des vapeurs qui ont une odeur légérement piquante & spiritueuse: ces vapeurs néanmoins, rassemblées par le moyen d'un chapiteau & d'un récipient, ne paroissent être qu'une espece de slegme.

Après ce premier mouvement impétueux, la chaleur diminue peu à peu; la couleur de cuivre rouge disparoît, & fait place à une couleur brune tirant sur celle de la rouille. Le mêlange prend corps & se durcit en une masse qu'on humecte de temps en temps avec un peu d'eau, pendant vingt-quatre heures; cette eau entretient une fermentation lente & une chaleur très-sensible pendant tout ce temps-là. On broie après cela le mêlange, on le met à la cave pour l'y laisser en macération pendant huit jours, après quoi on le feche & on l'humecte alternativement plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait entiérement acquis une très-belle couleur de safran de Mars: lorsqu'il est en cet état, on le broie dans un mortier de verre en versant dessus de l'eau à plusieurs reprises, tant qu'il donne une eau jaune & rouillée, & l'on ceffe de broier lorsque l'eau devient claire. Cette eau filtrée est une liqueur très-chargée de Mars, & à laquelle M. de la Garaye a donné le nom de quintessence minérale, parce que si on en mêle trente ou quarante gouttes dans une pinte d'eau commune, elle lui donne les principales propriétés d'une eau minérale ferrugineuse, telle 32 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE que celle de Dinan en Bretagne, à laquelle M. de la Garaye l'a

toujours comparée.

Un nombre plus que suffisant d'observations saites par M. de la Garaye & parplusieurs Médecins sort éclairés, a constaté de la maniere la plus certaine, que cette liqueur est un médicament très-efficace dans la jaunisse, les pâles couleurs, les obstructions, certains vices de la digestion, en un mot dans toutes les maladies pour la guérison desquelles on se sert avec succès des eaux minérales serrugineuses. La réputation de cette nouvelle eau minérale artificielle est même déja si bien établie en Bretagne, qu'un très-grand nombre de personnes la mettent beaucoup au-dessus des eaux de Dinan, les meilleures & les plus usitées dans cette province, & que la vente en produit un bénésice asserte province, & que la vente en produit un bénésice asserte province, en ayant donné la manipulation aux Sœurs de la Sagesse de Dinan, qui en sont le débit avec succès.

Comme le Mars est employé en Médecine pour beaucoup de maladies très-différentes les unes des autres, M. de la Garaye a cherché à le dissource, suivant sa nouvelle méthode, par différentes especes de sels appropriés à plusseurs fortes de maladies. Un mélange de huit onces de limaille de ser, non rouillée, avec douze onces de sel marin, traité suivant la méthode de M. de la Garaye, c'est-à-dire par macération à froid, humecations & dessications réstérées, prend une couleur de rouille tirant sur le noir, & la liqueur qu'on en retire, en lessivant ce mélange avec de l'eau, étant bien siltrée, prend, avec la noir de galle, une teinte rougeatre; preuve cettaine de l'action qu'a le sel marin sur le Mars.

\* Le mélange du nitre avec la limaille de fer, traité de même, acquiert une très-belle couleur jaune de safran de Mars, & la liqueur siltrée prend, dans l'espace de vingt-quatre heures, une

couleur verte, avec l'infusion de noix de galle.

Le sel ammoniac, dont M. de la Garaye se sert aussi pour dissoudre le ser, présente, avec ce métal, des phénomenes très-intéressans. Le mêlange de huit onces de sel ammoniac avec

avec autant de limaille de fer, non rouillée, prend, peu de temps après qu'il est humesté, une vive odeur d'alkali volatil, & s'échausse considérablement, preuve sensible de l'action de ces deux matieres l'une sur l'autre; aussi, si on lessive ce mêlange avec de l'eau, immédiatement après que l'odeur d'alkali volatil est passée ou beaucoup diminuée, & qu'après avoir siltrécette liqueur, on en mêle quelques goutres dans un verre d'eau avec la noix de galle, elle produit une couleur d'un rouge noirâtre.

Cette eau filtrée, qui d'abord est claire, prend quelques jours après une couleur jaune, & il s'y forme un dépôt martial: si on la fait évaporer jusqu'à siccité avant que ce dépôt soit formé, il reste un sel jaune, auquel on peut enlever sa couleur par le moyen de l'esprit de vin, qui se trouve par-là chargé

lui-même d'une très-belle couleur jaune.

Cette teinture spiritueuse de mars aune saveur très-stiptique & un peu amere; elle prend, avec la noix de galle, une affez belle couleur de bleu-foncé; mais, pour avoir tous ces effets, il faut observer de ne pas laisser vieillir le mêlange de Mars & de sel ammoniac avant de le lessiver avec l'eau, & de faire évaporer aussi cette lessive aussi-tôt qu'elle est faite, pour en tirer la teinture avec l'esprit de vin; car l'expérience nous a fait connoître à M. de la Garaye & à moi, que cette dissolution s'altere avec le temps, en sorte que lorsqu'elle est ancienne, elle ne prend, avec la noix de galle, qu'une teinte presque imperceptible. Si on la fait évaporer alors pour en tirer le sel, elle acquiert, à mesure qu'elle s'évapore, une assez belle couleur verte, & le sel qui reste après l'évaporation est verd aussi. L'esprit de vin décolore ce sel, & se charge à la vérité de la teinture verte, mais il n'a pas la saveur astringente de celui qui est coloré en jaune, & ne fait pas de bleu avec la noix de galle, ce qui marque qu'il n'est presque pas martial.

Je n'insisterai point ici sur les versus médicinales de ces différentes préparations de Mars; les propriétés des sels employés par M. de la Garaye pour le dissoudre, & celles de ce métal lui-même, étant bien connues des Médecins, on peuten

Mém. 1755.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

inférer ce qu'on doit attendre, tant des dissolutions martiales, réduites en liqueur par ces sels, que des safrans de Mars qui restent sur les sistres, lesquels retiennent toujouts une partie de ces mêmes sels, par lesquels ils ont été divisés. Ces médicamens doux & bien combinés, ne peuvent produire que de très-bons effets, étant employés à propospar d'habiles Médecins: cela généralise l'usage du Mars, déja reconnu pour très-salutaire par lui-même, & donne lieu de s'en servir dans plusieurs maladies, contre lesquelles on ne sauroit rassembler un trop

grand nombre de nouveaux secours.

C'est ainsi que M. le Monnier, de cette Académie, l'un des Médecins, auxquels les nouveaux médicamens de M. de la Garaye ont été consiés, conduir par une théorie éclairée, & secondé par des succès constans & très-heureux, a trouvé que la préparation martiale dont nous avons parlé plus haut sous le nom de quintessence minérale, est un des meilleurs & des plus efficaces médicamens qu'on pusse mettre en usage dans le chorea sandii Viui, maladie convulsive d'une espece singuliere, rébelle à presque tous les remedes, & estrayante, tant par ses symptômes, que parce qu'elle n'est pas absolument commune, mais qui est cependant assez fréquente à Saint-Germain, lieu de la résidence de M. le Monnier, pour qu'un nombre suffissant d'observations ne lui aient laissé aucun doute sur cette vertu remarquable & très-intéressante de la quintessement.

Nous terminerons ce Mémoire par la description d'un médicament, dont la base est le cuivre; c'est une dissolution de ce métal, que M. de la Garaye fait aussi par le sel ammoniac: le mélange de ces deux substances, traité suivant la nouvelle méthode de M. de la Garaye, prend une couleur d'un trèsbeau bleu; l'eau en dissourune mariere saline métallique, qui lui donne aussi une trèsbelle couleur bleue; l'esprit de vin tectissé n'en tire qu'une légere teinture verre; mais l'eau-devie, liqueur moyenne entre l'eau & l'esprit de vin, en tire une fort belle couleur d'un verd bleu.

Comme les mauvais effets que produit constamment le

cuivre pris intérieurement, ont fourni des preuves bien suffifantes de la qualité malfaisante qu'a ce métal, de quelque maniere qu'il soit préparé, puisque l'eau seule, le plus doux de tous les dissolvans, le réduit en un verd de gris très-nuisible, M. de la Garaye ne propose pas sa nouvelle dissolution de cuivre pour l'usage intérieur; maisen récompense, ce remede appliqué à l'extérieur par une main habile, produit des esseus qui ne le rendent pas moins recommandable que les plus efficaces médicamens internes. C'est ce que je suis en état d'avancer avec une pleine consiance, d'après une très-grande quantité de guérisons qu'on n'auroit pas osé espérer, & dont d'ai cependant été souvent le témoin.

On fait que les maux de jambes sont très-difficiles à guérir dans les pays humides & maritimes, tels que la basse Normandie & la Bretagne; cependant les habitans de ces provinces qui, étant attaqués d'ulceres aux jambes, viennent en grand nombre à l'Hôpital de la Garaye, s'en retournent bientôt parfaitement guéris, par le moyen de la nouvelle préparation de cuivre. C'est une chose admirable de voir combien des ulceres malins, & invétérés fouvent depuis cinq ou fix années. changent en mieux dans l'espace de quelques jours, quand on les panse avec ce remede : il paroît être très-propre à confommer fans irritation les chairs molles, les callosités, & tout ce qui met obstacle à la guérison des plaies. Il mérite par-là de tenir un des premiers rangs parmi les meilleurs remedes déficcatifs, déterfifs & cicatrifans. M. de la Garaye lui a donné le nom d'eau métallique vulnéraire, nom certainement bien mérité à tous égards.

Nous réservons pour un autre Mémoire les dissolutions des autres métaux, & en particulier celle de l'or, parce qu'elles exigent qu'on fasse encore plusieurs expériences pour les bien connoître.



# REMARQUES

Sur la grandeur du demi-diametre de l'ombre de la Terre dans les Eclipses de Lune, à l'occasion de l'Eclipse du 27 Mars 1755.

### Par M. LE GENTIL.

A diversité des opinions qui partagent les Astronomes fur la grandeur du demi-diametre de l'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune, m'a déterminé à faire les recherches dont je vais rendre compte à la Compagnie. Je veux parler d'une équation que les Astronomes ajoutent au demi-diametre de l'ombre terrestre, afin d'avoir la véritable grandeur de la pénombre causée par la Terre & par son atmosphere conjointement.

Plutieurs Astronomes s'étant fait dissérentes idées sur la hauteur sensible de l'atmosphere, les uns ajoutent plus, les autres ajoutent moins au demi-diametre de l'ombre: c'est la raison pour laquelle on trouve que M. de la Hire recommande d'y ajouter une minute, M. Cassini 20 secondes seulement, & d'autres Astronomes 30 secondes.

On ne sait à laquelle de ces suppositions on doit donner la présérence; & comme elles occasionnent des différences trèsfensibles dans le calcul des éclipses de Lune qui doivent arriver, j'ai cru qu'il étoit à propos de chercher la cause de ces différences, & de fixer, autant qu'il m'a partu possible d'y réussir, quelle quantité on doit employer pour corriger le demi-diametre de l'ombre de la Terre.

L'éclipfe du 27 Mars 1755 a donné lieu aux recherches que j'ai faites sur cette matiere: j'ai trouvé, par le calcul corrigé, la plus grande phase de cette éclipse, de 48 minutes de doigt plus petite qu'elle n'a été observée; do sorte que le demidiametre de l'ombre du côté du norda paru, dans cette éclipse, de près de deux minutes de degré plus grand que le calcul corrigé ne le donne. J'ai ensuite examiné d'autres éclipses, &c j'ai remarqué qu'il étoit presqu'impossible de fixer, à quelques secondes près, la correction qu'il faut faire au demi-diametre de l'ombre de la Terre.

Mais en comparant les éclipses centrales ou presque centrales avec celles qui ne sont que partiales, un fait assez singulier, quelle qu'en puisse être la cause, m'a paru mériter toute mon

attention.

Dans les éclipses partiales, qui sont causées par la partie de l'atmosphere qui environne les Zones froides & leurs environs, la correction du demi-diametre de l'ombre, m'a presque toujours paru être d'une minute entiere, plus grande que lorsque l'éclipse est centrale, auquel cas la Lune traverse la partie de la pénombre, causée par l'atmosphere qui couvre la Zone torride & ses environs.

Cette différence semble exiger deux sortes de corrections. Je rendrai compre des calculs qui m'ont conduit à cette conclusion; mais il est à propos, avant tout, de rappeller en peu de mots ce qui a été dit jusqu'à ce moment, qui a rapport

à cette matiere.

Le demi-diametre du corie d'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune, est formé, comme l'on sair, des parallaxes du Soleil & de la Lune, dont on ôte le demi-diametre du Soleil : ce reste seroit seulce qui causeroit les éclipses de Lune, si la Terre n'avoit point d'atmosphere; mais il est certain que l'atmosphere de la Terte, quelle que puisse être sa hauteur absolue, détourne les rayons du Soleil, & qu'ils se brisent en la traversant, de maniere qu'ils s'approchent de l'axe du cone, depuis la surface de la Terre jusqu'à une certaine distance audelà; d'où il suit que dans le calcul des éclipses de Lune on doit considérer l'atmosphere comme une enveloppe d'un fluide assez dense, du moins jusqu'à une certaine hauteur, qui fait ombre, & qui augmente sensiblement le diametre de l'ombre de la Terre. Sur ce principe, ceux qui donnent 15 lieues de hauteur sensible à l'atmosphere, ajoutent trente secondes

38 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE environ au demi-diametre de l'ombre \*. Ces 15 lieues font la hauteur que M. Mariotte attribue à l'atmosphere dans fon Essai de la nature de l'air, dans lequel il prouve que passé un certain terme, comme de 15 ou 20 lieues de 25 au degré, l'air se trouve dilaté à un tel point, que son poids n'est plus

compté pour rien.

M. de la Hire, dans les deux éditions qu'il a données de ses Tables Astronomiques, recommande d'ajouter une minute entiere au demi-diametre de l'ombre, à cause de l'atmosphere; ce qui suppose à cet atmosphere 30 lieues environ de hauteur fensible, & capable d'instuer sur les phases des éclipses de Lune. Cet Académicien a donné depuis, en 1713, un Mémoire sur la hauteur de l'atmosphere, & il trouve cette hauteur, par la méthode des crépuscules, d'environ 17 lieues \(\frac{1}{2}\) de deux mille toises chacune, c'est-à-dire, à peu de chose près, telle que M. Mariotte l'avoit conclue en employant le baromette.

Il semble d'abord que l'on ne puisse pas douter que cette méthode des crépuscules ne nous donne la hauteur des dernieres couches de l'air, qui sont encore affez densée, ou qui sont composées de particules encore affez grossieres pour pouvoir nous résiéchir sensiblement la lumiere du Soleil, & par conséquent pour faire ombre dans les éclipses de Lune; cependant la correction que M. de la Hire recommande d'ajouter aux éclipses, n'est pas trop savorable à ce sentiment, puisque, selon cette correction, il se trouveroit encore à plus de 30 lieues au-dessus de la surface de la Terre, des couches de matieres composées de particules assez grossieres pour augmenter la grandeur de l'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune.

M. de la Hire n'a tiré, à la fin du Mémoire dont je parle, aucune conféquence qui ait rapport au demi-diametre de l'ombre de la Terre, & il n'a point averti de diminuer d'une demi minute environ la quantité qu'il donne dans ses Tables, pour la rendre plus conforme à ce qu'il a trouyé dans son

<sup>2</sup> On peut voit les Institutions astronomiques, page 251,

Mémoire sur la hauteur sensible de l'atmosphere. Je crois done que ce savant Académicien avoit trouvé quelque difficulté dans le calcul des éclipses de Lune, en ne supposant à l'atmosphere que 15 ou 20 lieues de hauteur sensible, ou capable de faire ombre, & conséquemment trente secondes pour la correction du demi-diametre de l'ombre de la Terre. Peut-être n'a-t-il pas cru que la méthode des crépuscules, qu'il a employée par préférence à celle dont s'est servi M. Mariotte, pût donner la hauteur véritable des dernieres couches du fluide qui nous environne, couches qui augmentent le demi-diametre de Combre de la Terre dans les éclipses de Lune, quoiqu'elles le se manisestent point par les crépuscules. Quelles qu'aient pu avoir été les raisons de M. de la Hire, il a recommandé d'ajouter une minute au demi-diametre de l'ombre de la Terre, à cause de l'atmosphere, sans marquer les observations qui lui ont fourni ce prétexte.

M. Cassini est de tous les Astronomes modernes qui ont parlé du calcul des éclipses, celui qui a le plus diminué la correction des éclipses de Lune, puisqu'il ne la fait que de 20 secondes; mais M. Cassini ne dit point sur quelles observations il sonde son sentiment. De plus, j'ai trouvé des calculs manuscrits de ce célebre Académicien sur les éclipses de Lune du 21 Octobre 1706, du 16 Avril 1707, & du 5 Avril 1708, dans lesquels il n'a fait entrer aucune correction pour le demi-diametre de l'ombre de la Terre, quoiqu'il en ait sait une de 15 secondes à l'éclipse du 29

Septembre 1708.

Képler, qui a parlé fort au long des apparences optiques des éclipfes de Lune, étoit bien éloigné de fupposer une augmentation à la parallaxe de la Lune dans les éclipses de cette planete, puisqu'il ne donne qu'une très-petite hauteur à l'air: il calcule en effet les éclipses de Lune, comme si la Terre n'étoit environnée d'aucune matiere capable d'influer sur la grandeur du demi-diametre de l'ombre de la Terre.

Tout cela fait voir l'incertitude dans laquelle on a toujours

40 MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE éé, & où l'on est encore, sur la véritable correction qu'il faut faire aux éclipses de la Lune.

Après ce précis, qu'il nous a paru nécessaire de placer ici, essayons de déterminer, autant qu'on le peut, la correction

qu'il faut faire au calcul des éclipses de Lune.

L'éclipse du 27 Mars 1755 à été observée, dans sa plus grande phase, à Paris par M. de la Lande, de 7º 41'; à Bayeux par M. l'Abbé Outhier, Correspondant de cette Académie, de 7º 48'; & à l'Observatoire royal par moi, de 7º 45'. Ces trois déterminations s'accordent affez exactement. comme l'on voit, & on en peut conclure, en prenant un milieu, la grandeur de l'éclipse de 7° . La grandeur de cette même écliple avoit été annoncée dans la Connoissance des Temps de 7º -, dans les Ephémérides de 7º -, & enfin dans l'Etat du ciel de 7º : Pour ce qui regarde les Ephémérides & la Connoissance des Temps, les calculs en sont faits, comme l'on fait, sur les Tables de M. Cassini, & la différence que l'on voit entre les deux résultats peut venir de la différente supposition que les Auteurs de ces calculs font pour le demidiametre de l'ombre. A l'égard du calcul de l'état du ciel, il avoit été fait sur les Tables des Institutions astronomiques : & de plus, M. Pingré, qui est l'auteur de ce calcul, s'étoit appliqué à reconnoître l'erreur des Tables, tant en longitude qu'en latitude, par le moyen d'une observation saite cinquante-quatre ans auparavant à Collioure par M. Cassini. Selon cette observation, l'erreur des Tables en latitude étoit de plus de 2'. M. Pingré, après avoir corrigé les Tables de cette quantité, & après avoir ajouté 20" au demi-diametre de l'ombre. a trouvé la plus grande phase de l'éclipse de 7° +, c'est-à-dire, avec une assez légere différence de l'observation.

Par mon observation du passage de la Lune au méridien en 1755, le jour de l'éclipse, j'ai trouvé, non sans étonnement, l'erreur des Tables en latitude, de 9" seulement; ce qui différe, comme l'on voit, de près de 2' de ce qu'on trouve dans l'Etat du ciel. Cette grande & énorme différence m'a fait soupçonner sans peine, qu'en supposant la longitude

& la latitude de la Lune, telles que je les ai déduites du passage de cet astre par le méridien; & en achevant le calcul de l'éclipfe, la grandeur calculée ne répondroit plus à la grandeur observée, & ne seroit plus conforme au calcul de l'état du ciel, c'est ce qui est arrivé. La plus grande phase de l'éclipse tirée du calcul, n'est que de 6d 55' 56" tout au plus, & elle a été observée de 7d 45' o": la différence est de 49 minutes de doigts, ce qui formeroit environ 2 minutes pour la quantité dont il faudroit corriger le demi-diametre de l'ombre de la Terre pour représenter la grandeur de cette éclipse, telle que les observations la donnent. Je dis 2 minutes, parce que je n'ai fait entrer dans mon calcul aucune supposition relative à cette augmentation. Il est vrai que j'ai corrigé la parallaxe de la Lune sur nos observations faites à l'Observatoire royal, & comparées à celles de M. l'Abbé de la Caille au cap.de Bonne-espérance; mais il faut en même temps que je fasse remarquer que la parallaxe des Tables des Institutions se trouve augmentée par cette co:rection, d'un tiers de minute, & même de plus : c'est donc par rapport au calcul de l'état du ciel, à peu près comme si j'avois laissé subsister dans mon calcul la parallaxe des Tables, & comme si j'avois augmenté le demi-diametre de l'ombre d'environ 20 secondes.

La différence qui se trouve entre le calcul que je rapporte, & celui de l'état du ciel, ne vient donc que de ce que l'Auteur n'ayant pu déduire l'erreur des Tables dans l'éclipse du 22 Février 1701, du passage de la Lune par le méridien, a été obligé de se servir de l'observation de la plus grande phase. Or, quoique cette observation ait été saite avec tout le soin & toute l'exastitude que M. Cassini apportoit dans ses opérations, il n'en sera pas moins vrai que ces sortes d'observations ne sauroient être propres à donner la latitude de la Lune, parce qu'on est obligé de supposer ce qui est en question, c'est-à dire, la correction du demi-diametre de l'ombre; correction si peu connue, que les Astronomes ont beaucoup varié jusqu'à présent sur sa quantité.

Mém. 1755.

42 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Ceci est hors de doute, à moins que l'on n'aime mieux rejetter cette dissérence de près de 2 minutes sur l'erreur des Tables, laquelle n'auroir pas été de même quantiré dans les deux éclipses de 1701 & de 1755; mais quoique je sois persuadé (comme je le dirai dans mon Mémoire \* sur le Saros) que l'erreur des Tables ne se répete pas exactement au bout de dix-huit ans, la dissérence de près de 2 minutes dont il est ici questión, est trop considérable pour que l'on puisse l'attribuer toute entiere à cette cause: s'il y a quelque dissérence, il est certain qu'elle ne peut pas monter à deux minutes dans la latitude au bout de trois périodes. Il y a bien d'autres considérations à faire sur la variation du demidiametre de l'ombre & sur sa grandeur, mais il est très-dissidiencie d'en fixer les limites.

Les observations faites au méridien sont donc à tous égards présérables aux plus grandes phases des éclipses de Lune, pour déterminer avec précision l'erreur des Tables en latitude.

Il est vrai cependant que l'on peut prédire assez exactement les éclipses de Lune, en se servant des phases des mêmes éclipses qui auront été observées dix-huit ans auparavant, parce que la supposition que l'on a faite pour le demidiametre de l'ombre dans une éclipse, quoique fausse dans son principe, est à peu près la même dans l'éclipse correspondante; mais cette méthode ne peut servir qu'à donner fort grossièrement la longitude, & sur-tout la latitude de la Lune, & par conséquent on ne peut pas l'employer pour trouver l'erreur des Tables. Une telle méthode peut en effet donner une latitude de la Lune d'une minute, & même davantage, plus désectueuse que celle que donnent les Tables assenoniques. Tout cela se trouve consistmé par le calcul de l'état du ciel dont je viens de parler, en le comparant avec: mes résultats.

Ce que j'ai pratiqué dans le calcul de l'éclipse de 1755, je l'ai fait de même dans les autres éclipses, c'est-à dire, que j'ai employé dans mes Recherches les seules éclipses partiales

<sup>\*</sup> Volume de l'Académie, année 1756.

dans lesquelles le lieu & la Latitude de la Lune ont pu se conclure de son passage par le méridien du jour même de l'éclipse: en corrigeant les Tables, je m'en suis ensuite servi pour conclure le vrai temps du milieu des éclipses, lorsqu'on n'a eu pour le sixer que le commencement & la fin qui sont des phases communément sort douteuses, & dans la détermination desquelles il entre le plus souvent tant d'estime, que les Astronomes s'écartent les uns des autres de plus d'une minuse.

Quant aux éclipses totales dont je me suis servi, je n'ai point cortigé les Tables, parce que je n'ai employé d'autres observations que celles où la latitude de la Lune ne passoit guère 2 ou 3 minutes: en pareil cas, une minute d'erreur de plus ou de moins dans la latitude de la Lune, ne cause pas de différence sensible dans le calcul de la durée de l'immersion totale.

Les observations que je rapporte ont toutes été puisées dans le recueil des Mémoires de l'Académie, & ont été faites par MM. Cassini, de la Hire & par les autres Astronomes de l'Académie. J'ai choisi celles qui s'accordoient le mieux entr'elles, & sur lesquelles il ne paroissoit aucun doute: j'ai rangé ces éclipses dans une Table, pour que l'on puisse voir d'un coup d'œil la différence du calcul & de l'observation.

### 44 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

TABLE de la grandeur du demi-diametre de l'ombre de correction qu'il faut faire au calcul des Eclipses,

|                                                                                                                |                   |                                |                                         |                                  | ÉCL                                              | I                         | PSE              | S                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|
| ANNÉES.                                                                                                        | de 1              | s a g<br>1 Lune<br>léridien    | 1                                       |                                  | 6 I T U                                          |                           | LATIT<br>de la l |                                      |
| 1755: 27 Mars<br>1701: 22 Février<br>1751: 2 Décembre.<br>1748: 8 Août<br>1748: 13 Février<br>1735: 1 Octobre. | corref            | pondar<br>6.<br>59. 5<br>36. 5 | 1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d | 6.<br>u 27<br>2. I<br>0. I<br>1. | D. M. 6. 31. Mars 1; 1. 50. 6. 52. 1. 7. 7. 30.  | 755<br>51<br>9<br>5<br>18 | 50. 1<br>10. 1   | 15 B<br>16 A<br>19 A<br>38 A<br>31 B |
| ANNÉES.                                                                                                        |                   | Mıı<br>de<br>l'Écli            | IEU                                     | Γ                                | TITODE                                           | PA                        | R A L L          | AXE                                  |
| 1750. 12 Décembre<br>1736. 26 Mars<br>1736 19 Septembre<br>1713. 9 Septembre<br>1707. 16 Avril                 | ( <sup>4</sup> ). | 8. 30<br>2. 5<br>5. 5<br>8. 4  | i. 9<br>i. 15<br>i. 0                   | M. 3. 1. 0. 3. 0.                | S.<br>52 A<br>33 B<br>12 A<br>17 A<br>6 B<br>4 B | 0.                        | 54-<br>54-       | S.<br>10<br>39<br>6<br>7<br>26       |

<sup>(\*)</sup> Correspondante du 19 Septembre 1736.

la Terre, tel qu'il a paru dans plusieurs Eclipses; avec la pour les rendre plus conformes à l'observation.

| P | Α | R | T | ĭ | Α | Ť. | E | S. |
|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
|   |   |   |   |   |   |    |   |    |

| VRAITEMPS<br>du milieu<br>de l'Éclisse. | horizontale | de l'Eclipse | GRANDEUR<br>felon le calcul. | Différ. | Quantité<br>pour ajoutes<br>à l'ombre |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|
| H. M S.                                 | D M. S.     | D. M.        | D. M. S.                     | M.      | M. S.                                 |
| 12. 42. 47                              | 1. 1. 27    | 7. 45        | 6. 55. 56 A                  | 49      | 2. 11                                 |
| 11. 24. 42                              | 1. 1. 37    | 7. 55        | 5. 19. 2 A                   | 36      | I. 42                                 |
| 9. 49. 30                               | 1. 1. 41    | 9. 25        | 8. 31. 31 B                  | 54      | 1. 43                                 |
| 11. 30. 42                              | 1. I. 22    | 5. 35        | 4. 57. OA                    | 38      | 1. 58                                 |
|                                         | 0. 55. 4    |              |                              |         |                                       |
| 13. 36. 9                               | 0. 55. 43   | 6. 10        | 5. 40. o A                   | 55      | 0. 55                                 |

# PRESQUE CENTRALES.

| _  | r le cal |    | Par | observ: |     | Diffe | rence. | Q U A R<br>po<br>ajouter à | ur |
|----|----------|----|-----|---------|-----|-------|--------|----------------------------|----|
| H. | М.       | S. | H.  | M.      | S.  | M.    | S.     | M.                         | S. |
| 1. | 36.      | 41 | I.  | 39.     | 46  | 3.    | 5      | 0.                         | 52 |
| 1. | 37.      | 12 | I.  | 39.     | 20  | 2.    | 8      | 0.                         | 27 |
| Y. | 43.      | 18 | 1.  | 45.     | 44  | 2.    | 26     | О.                         | 37 |
| I. | 42.      | 27 | 1.  | 44.     | 27  | 2.    | 0      | 0.                         | 33 |
| 1. | 42.      | 45 | I.  | 46.     | 50  | 4.    | 5      | 0.                         | 55 |
| 1. | 37.      | 38 | I.  | 41.     | - 5 | 3.    | 27     | ٠٥.                        | 56 |

### 46 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

En prenant un terme moyen entre toutes les quantités que donnent les éclipses partiales pour la correction du demindiametre de l'ombre, je trouve qu'il faut ajouter environ 1'40", c'est-à-dire, 40 secondes de plus que ne fait M. de la Hire, à la parallaxe de la Lune, pour avoir avec plus d'exac-

titude la grandeur des éclipses.

En prenant pareillement un terme moyen entre toutes les quantités que donnent les éclipses centrales, je trouve qu'il faut ajouter seulement 40 secondes à la parallaxe de la Lune. pour représenter avec plus d'exactitude la durée de l'immersion totale de la Lune dans l'ombre de la Terre. Cette dernière correction étant d'une minute plus petite que la premiere, semble démontrer que l'air qui enveloppe la Terre est plus épais à une certaine hauteur aux environs des Poles, qu'aux environs de la ligne équinoxiale : donc, felon ces observations, la hauteur sensible du fluide qui environne la Terre paroît de près de 30 lieues plus grande dans les Zones froides & leurs environs, que dans la Zone torride & ses environs, en prenant un milieu entre les variations que l'on voit arriver dans les parties boréale & australe de l'ombre de l'atmosphere dans les éclipses, & qui rendent cette ombre plus ou moins terminée sur le globe de la Lune.

Cette différence de 30 lieues ou environ dans la hauteur des dernieres couches sensibles de l'air de la Zone torride & des Zones froides, est considérable & mérite l'attention des Physiciens; aussi c'est à eux que j'abandonne l'explication de cette apparence. Pour moi, je m'en tiens au fait qui me paroît certain, & qui prouve que le demi-diametre de l'ombre de la Terre est augmenté par le fluide qui nous environne, de 1' 40" dans les éclipses partiales, & de 0' 40".

dans les éclipses totales & presque centrales.

Je ne sais si M. de la Hire n'a pas connu ces deux especes de corrections, & si, considérant les difficultés que l'on rencontre dans les observations des éclipses de Lune, & les estimes des Astronomes qui different toujours assez sensiblement les uns des autres, cet Astronome n'auroit pas pris un milieu entre plusieurs résultats qu'il auroit trouvés, en recommandant d'ajouter toujours une minute à la parallaxe de la Lune dans les éclipses de cette planete: ce qui me le feroit soupçonner, est que cette quantité occupe assez exactement le milieu entre mes deux résultats. M. de la Hire ne dit point quelles sont les observations qui lui ont donné cette quantité.

En n'admettant qu'une minute de correction indifféremment pour toutes les éclipses, comme l'a fait M. de la Hire, & en supposant que l'on ait l'erreur des Tables tant en longitude qu'en latitude, on représentera les éclipses totales & centrales avec assez d'exactitude; mais il n'en sera certainement pas de même des autres éclipses dont la grandeur sera moindre de 12 doigts: dans ce cas la correction de M. de la Hire paroît absolument insussifiante. D'un autre côté, si l'on supposoit la correction de 1' 10", en prenant un milieu entre les résultats tirés des éclipses totales & partiales, on n'approcheroit pas beaucoup plus de la vérité, & on représenteroit les éclipses centrales avec moins d'exactitude, puisque les plus grandes différences du calcul & de l'observation sont, dans ces éclipses, au-dessous d'une minute.

Il m'a donc paru qu'il falloit dresser une Table qui représentat différentes corrections pour le demi-diametre de l'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune, relativement à la latitude plus ou moins grande de cette Planete, & aux autres élémens qui servent à fixer la grandeur de ces sortes

d'éclipses.

Pour calculer cette Table avec une précision suffisante, il est nécessaire d'avoir égard à la déclinaison du Soleil, qui fait que la Lune entre dans l'ombre de la Terre par des endroits plus ou moins voisins de l'écliptique: delà naissent trois corrections différentes, une pour le commencement de l'éclipse, une autre pour la fin, & une troisiéme pour la plus grande phase: cette derniere correction est constamment de 1' 40".

Lorsque le Soleil est dans l'équateur, cet astre éclaire

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE également les deux poles de la Terre : s'il arrive alors quelqu'éclipse partiale de Lune, & qu'il soit, par exemple, de 7 doigts, le point du disque de l'ombre par où la Lune entre est formé par l'air voisin des cercles polaires, & le point par où elle fort est formé par l'air voilin des Tropiques; dans ce cas, il faut ajouter 1' 40" à la fomme des demi-diametres de l'ombre & de la Lune pour déterminer le commencement de l'éclipse, & 40 secondes seulement pour déterminer la fin. Il suit delà que les demi - durées des éclipses partiales de Lune ne doivent être égales que dans un cas, c'est celui où le Soleil parcourt les Tropiques. La Table suivante représente les corrections à ajouter pour tous les cas possibles au demi-diametre de l'ombre de la Terre dans les éclipses de Lune : on a jugé inutile de pousser le scrupule plus loin que l'on n'a fait en construisant cette Table, parce que cinq ou six secondes de plus ou de moins dans le demi-diametre de l'ombre de la Terre ne produisent pas de différences sensibles dans les phases des éclipses de Lune, & que l'on commet inévitablement de plus grandes erreurs que celle de cinq ou six secondes dans les observations de ces sortes d'éclipses.

TABLE pour la correction du demi-diametre de l'ombre de la Terre dans le calcul des éclipses de Lune.

| LONGITUDE DU SOLEIL.     | LONGITUDELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ONGITUDE<br>du<br>Soleil,                                                                                                                                                                                                    | LONGITUDE<br>du<br>Soleil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S                        | S   comm.   fin.   2   5   fin.   comm.   4   8   11   comm.   fin.   10   Correct   C | fin. comm.                                                                                                                                                                                                                   | S. 3 comm. fin. 9 comm. fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| & la<br>lat. de la Lune. | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                        | 1. 40 1. 40 1. 40 1. 20 1. 40 0. 50 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 40 0. 40 1. 50 0. 40 1. 10 0. 40 1. 50 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40 1. 10 0. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 49 1. 49<br>1. 40 1. 40<br>1. 40 1. 20<br>1. 40 0. 59<br>1. 40 0. 49<br>1. 20 0. 49<br>1. 0 0. 49<br>0. 40 0. 49<br>0. 40 0. 40<br>0. 40 0. 40 | M. S. M. S.  1. 40 1. 40  1. 40 1. 40  1. 40 1. 40  1. 40 1. 40  1. 40 1. 40  1. 20 1. 20  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40  0. 40 0. 40 |

Appliquons maintenant ces corrections à l'éclipse du 27 Mars 1755.

Mém. 1755.

G

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

La méthode dont M. Pingré s'est servi pour calculer les principales phases de cette éclipse, toute insuffiante qu'elle est pour déterminer avec précision l'erreur des Tables, a cependant donné la plus grande phase de cette éclipse avec toute la précision possible: nous en avons apporté la raison, par conséquent nous n'insisterons pas davantage sur ce point. Le commencement & la fin de la même éclipse demandent maintenant à être examinés.

|              | ement a été observé à |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| Le calcul de | M. Pingré le donne à  | 11. 23. 38 |
|              | Différence            | 1. 25      |

Il est donc constant que le demi-diametre de l'ombre de la Terre n'a pas été de même grandeur pour le commencement & pour la sin de l'éclipse, qu'il a été supposé trop grand pour la sin, & qu'ensin les demi-durées de cette éclipse ont été sort inégales : il est encore constant qu'on ne peut avoir qu'imparsaitement le milieu de cette éclipse en se servant des phases du commencement & de la sin, telles qu'elles ont été observées sans aucune correction. On doit saire la même remarque sur les autres éclipses qui se trouvent dans le cas, ou à peu près, de celle dont je parle, quelqu'attention que l'on apporte à bien déterminer leur sin & leur commencement.

Pour appuyer ce raisonnement, je suppose les principaux élémens de l'éclipse de 1755 rétablis, savoir, la longitude & la latitude de la Lune, sa parallaxe horizontale & le milieu de l'éclipse; & qu'en se servant de ces élémens rétablis, on calcule le commencement & la fin de l'éclipse,

durées de l'éclipse avoient été égales.

Je supprime tous les calculs que j'ai faits à cette occasion, & je me contenterai d'en rapporter un que j'ai fait des mêmes phases, conformément à la correction indiquée par ma Table: cette correction est de 1' 40" qu'il faut ajouter au demidiametre de l'ombre pour le commencement de l'éclipse, & de 40 secondes pour la fin. La minute de différence sait voir que du milieu de l'éclipse à sa fin, l'intervalle de temps doit être plus petit que du commencement au milieu : voyons-en le calcul, & comparons-le avec les observations.

Dans la Table qui renferme les éclipses qui font la base des recherches présentes, le vrai temps du milieu de l'éclipse du 27 Mars 1755, corrigé par les observations du passage de la Lune au méridien du même jour, est arrivé à 121 42 47".

Les autres élémens corrigés font,

| La latitude de la Lune de L'inclinaison apparente de l'orbite de           | 42'       | 47"B |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| La parallaxe de la Lune                                                    | 0.        |      |
| Somme des parallaxes                                                       | 16.       |      |
| Demi-diametre de l'ombre de la Terre                                       | 45.       |      |
| Somme                                                                      | 42.       |      |
| Différence entre les demi-diametres de l'ombre & de la Lune, & la latitude | 19.<br>ij |      |

### 52 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Avec cette différence & le lieu du Soleil, on trouve dans la Table précédente pour la corredion, &c. 1' 40" qu'il faut ajouter au demi-diametre de l'ombre de la Terre pour le commencement de l'éclipse, & 40 secondes seulement pour la fin. On aura donc

| Demi-diametre de l'ombre pour le commencem.  Demi-diametre de l'ombre pour la fin 0. 46. 1 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                            | ,  |
| Somme des demi diametres de l'ombre & de la Lune pour le commencement                      | 7  |
| Commencement de l'éclipfe                                                                  | 8  |
| Fin de l'éclipse à                                                                         | 26 |
| Différence                                                                                 | 9  |
| Plus grande phase calculée                                                                 |    |
| Différence                                                                                 | 7  |

On voit, par ce détail, que mon calcul représente le commencement, la fin & la grandeur de l'éclipse avec une précisson suffisante.

J'ai tout lieu de croire que l'on représentera par le moyen de ma Table, aussi exactement que je l'ai fait pour l'éclipse de 1755, les mêmes phases des éclipses de Lune qui viendront dans la suite; mais je suppose pour cela que les sondemens de ces especes de calculs soient bien établis, ou que l'on connoisse l'erreur des Tables en longitude & en latitude dans les points de l'orbite lunaire où se fetont ces éclipses.

#### SUR LA

## PRE'CISION DES MESURES GE'ODE'SIQUES

Faites en 1740, pour déterminer la distance de Paris à Amiens;

A l'occasion d'un Mémoire de M. EULBR, instré dans le neuvième tome de l'Académie de Berlin,

### Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

ANS un Mémoire intitulé Elémens de la Trigonométrie sphéroidique, M. Euler, qui en est l'auteur, recherche quelles sont les erreurs qu'on peut supposer aux distérentes mesures des degrés du Méridien, exécutées par ordre du Roi, pour donner à la Terre la figure d'un sphéroïde elliptique, & pour en établir les dimensions. Il résulte des calculs qu'il a faits pour l'hypothèse qu'il adopte, que nous devons avoir commis, M. de Thury & moi, une erreur de 125 toises sur la profèse de la Profèse

la mesure du degré entre Paris & Amiens.

Quoique M. Euler n'ait rien déterminé de précis sur la figure de la Terre, & que par conséquent on ne puisse l'accuser d'avoir nié qu'une grande partie des disférences qu'il trouve entre les longueurs que devroient avoir les divers degrés mesurés actuellement, puisse être attribuée à quelqu'irrégularité dans la figure de la Terre; cependant, à la lecture de son Mémoire, on voit bien qu'il est persuadé qu'il y a des erreurs considérables dans la mesure du Degré en France. Et comme il n'y a pas d'apparence qu'il en ait voulu rejetter la plus grande partie sur la détermination de l'arc céleste compris entre Paris & Amiens, il est clair que l'erreur tombe presque toute entiere sur les opérations géodésiques que nous avons saites M. de Thury & moi.

Quelque difgracieux qu'il foit pour moi en particulier, de voir traiter de la forte un ouvrage auquel j'ai eu tant de part, 4 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

je ne puis accuser M. Euler d'avoir eu en vue de nous chagriner. Il n'est, ni le seul, ni le premier, qui ait écrit que notre mesure est incertaine. Il a cru pouvoir s'en tenir au jugement qu'en ont porté quelques Académiciens de Paris; & sans doute que n'ayant pas lu l'histoire de nos opérations, ni ce que MM. Bouguer & de la Condamine en ont écrit, il a conjecturé que c'étoit une chose avouée & reconnue dans l'Académie des Sciences de Paris, que la grandeur du Degré en France n'ayoit pas été déterminée avec toute la précision

requife.

Tant que je n'ai vu que quelques traits hasardés par deux ou trois personnes qui n'ont certainement pas discuté toutes les circonstances de cette mesure, je n'ai pas jugé à propos de les relever: j'espérois qu'ils seroient peu d'impression, ainsi que bien d'autres décisions répandues dans leurs livres. D'ailleurs, ces Messieurs n'ont parlé qu'en général; ils n'ont pas daigné indiquer en quoi nos mesures sont désectueuses : je savois encore ce qui avoit pu les porter à s'exprimer de la forte. J'avois donc pris le parti de me taire, content du suffrage de ceux qui ont bien voulu se donner la peine d'examiner nos opérations. Mais puisque j'ai été trompé dans l'espérance que j'avois que ces jugemens ne pouvoient faire tort qu'à ceux qui les auroient portés; que je vois qu'ils en ont imposé à un Savant du premier ordre, dont tous les Mathématiciens de l'Europe admirent les talens & les écrits; & que notre travail pourroit fe trouver flétri par ce qu'il en a dit dans un livre qui fera recherché dans tous les temps, je me crois obligé d'en appeller à ceux qui ne prennent un parti qu'après un mûr examen. fait sans préjugé, & sans autre intérêt que celui de la vérité; & en attendant je vais donner ici quelques éclaircissemens. qui feront voir sur quoi peuvent être fondées ces décisions. que M. Euler a trouvées dans quelques Ecrits qui ne sont pas avoués de l'Académie Royale des Sciences.

Autant que je puis conjecturer, elles ne roulent que sur l'idée que les Auteurs de ces Ecrits se formerent de notre travail, lorsqu'on en rendit compte à l'Académie. On venoit

de publier le livre du Degré du Méridien entre Paris & Amiens. déterminé par la mesure de M. Picard, & par de nouvelles observations célestes. Il suivoit de nos mesures, qu'il falloit retrancher plus de 100 toises à ce nouveau degré. Quelqu'un qui se croyoit apparemment intéressé à soutenir la justesse de cette détermination, dit que la correction que nous prétendions faire à la distance de Paris à Amiens, ne pouvoir subsisser. puisque nous ne pouvions pas démontrer qu'il y eût une erreur dans la mesure de la base de M. Picard entre Villeiuif & Juvify: il en apporta pour preuve, que lorsque pour vérifier cette prétendue erreur, trois Commissaires, nommés par l'Académie, affisterent au mois d'Août 1740 à la mesure d'une base sur le chemin de Villejuis à Juvisy, ils virent bien mesurer une ligne, mais on ne leur montra, ni les termes de la base de M. Picard, ni si les regles de fer dont on se servoit pour mesurer avoient la longueur requise. Voilà, je pense, l'objection qui a frappé ces Messieurs.

Mais 1°. si celui qui parloit de la forte avoit voulu réfléchir à ce qui fut répondu, il n'auroit peut-être pas été le premier qui ait écrit, quoiqu'indirectement, pour ne se pas trop compromettre, que nos mesures étoient désectueuses. On lui dit donc que la recherche des termes de la base de M. Picard n'étoit point nécessaire pour en constater l'erreur: qu'il suffisoit pour cela de s'affurer de la longueur d'une ligne quelconque. pour servir à calculer les côtés d'un des triangles formés par M. Picard dans le voisinage de sa base. C'étoit-là uniquement ce que M. Cassini avoit en vue lorsque, pendant que nous étions à Dunkerque M. de Thury & moi, il demanda à l'Académie des Commissaires pour assister à la cinquiéme mesure d'une base dont on devoit se servir pour vérifier les triangles de M. Picard. N'eût-ce pas été le comble du ridicule, d'appeller trois témoins pour constater authentiquement la longueur précise d'une ligne dont les extrêmités n'étoient point décidées? Ce ne fut en effet que dans la suite, & par furabondance de preuves, que M. Cassini sit souiller aux lieux où étoient les fondemens des points qui avoient servi

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de termes à la base de M. Picard; il les retrouva avec la derniere certitude. L'Auteur de l'objection s'en serviconvaincu lui-même, s'il avoit voulu aller visiter les lieux, & comparer toutes les circonstances du local avec les desseins, les descriptions & les détails des opérations de M. Picard,

dont il avoit les originaux entre les mains.

2°. Si l'on n'a pas examiné la longueur des regles dont M. Cassini se servoit, si M. Cassini a cru que l'on vouloit bien s'en rapporter à lui sur cet article, peut-on en faire une objection contre lui? a-t il empêché les Commissaires de mesurer ces regles ? a-t-il jamais refusé de les représenter ? les lui a-t-on jamais demandées? Si c'est une faute que de n'avoit pas constaté la justesse de ces regles, ne doit-elle pas retomber fur les Commissaires? ou du moins quelqu'un de ces Commissaires en peut-il faire un reproche à M. Cassini, & en conféquence décrier ses opérations? N'est-ce pas visiblement faire cet argument : M. Cassini dit qu'il a pris toutes les précautions imaginables pour s'affurer de la longueur précife de ses mesures, afin de constater une erreur dans celles de M. Picard, il m'a pris à témoin; je ne me suis pas soucié d'en faire la vérification; donc je suis en droit de dire qu'il n'y a pas d'erreur dans celles de M. Picard.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la sutilité d'une objection qui en a imposé à ceux qui ont décidé que la mesure du Degré en France étoit incertaine; je me contenterai de renvoyer ceux qui voudront plus de détail, au livre de M. de la Condamine, sur la mesure des trois premiers degrés du Méridien \*: tout y est discuté d'une maniere si convaincante, que je ne puis croire qu'un lecteur sans préjugé ait après cela le moindre scrupule sur la nécessité & sur la quantité de la correction que nous avons faite aux mesures de M.

Picard.

\* Pag. 146 &

fuivantes.

Sur quoi donc pourra tomber l'erreur grossiere de 125 toises sur 57000, qu'on nous taxe d'avoir faite? Qu'on fasse telle hypothèse qu'on voudra d'erreurs commissibles dans les observations, pourra-t-on jamais parvenir à faire voir comment

trois

trois suites, très-différentes, composées d'une douzaine de triangles, dont plusieurs approchent d'être équilatéraux, dont tous les angles ont été observés directement avec un quart . de cercle de deux pieds de rayon, armé d'un micrometre à chaque lunette, parmi lesquels à peine trouve-t-on trois ou quatre angles obtus, où tous excédent 30 degrés, où la somme des trois qui forment le triangle, n'a jamais été plus grande que 180 degrés d'une demi minute, ni plus petite que 1 de minute; comment, dis-je, ces trois suites, parties d'une base de 5748 toises, & terminées à une autre de 5242 toises, toutes deux mesurées actuellement, ont pû donner chacune un accord fait entre ces deux bases, chacune une même position d'Amiens à l'égard du méridien & du parallele de Paris, & cependant renfermer une telle combination d'erreurs, que cette position d'Amiens soit à plus de 125 toises de la véritable, sans qu'il eût été possible de nous appercevoir de quelque chose qui se démentit dans nos opérations.

Une autre objection qui pourroit paroître spécieuse, est que nous avons négligé de réduire nos triangles à l'horizon; mais on l'a déja prévenue à la page xi de la troisième partie de la Méridienne vérifiée. Le pays compris entre Paris & Bourges, n'est pas moins inégal que celui qui est entre Paris & Amiens. Or, ayant fait avec le dernier scrupule, toutes les réductions à l'horizon, pour les quatorze premiers triangles de la méridienne au sud de Paris, nous n'en avons trouvé aucune qui excédât 2", comme on le peut vérifier par le calcul sur les hauteurs des objets rapportées dans le livre que je viens de citer. Cette quantité étant trop petite pour être distinguée avec certitude sur les divisions d'un quart de cercle de deux pieds de rayon, nous avons cru pouvoir négliger ces réductions, d'autant plus qu'il est très-difficile d'observer les hauteurs des objets, lorsque l'instrument est placé dans la charpente d'un clocher de village.

Mais si cette raison ne paroissoit pas assez convaincante, examinons jusqu'où ont été ces réductions dans les triangles formés sur les Montagnes de Lapponie. Les trois plus fortes Mém. 1755.

qu'on y trouve, font l'une de 7" fur l'angle TXn de la figure de M. de Maupertuis, une autre de 9", 4 fur l'angle PNQ, & la plus forte de toutes de 14", 6 für l'angle QPN. Toutes les autres montent à peine à 5", quantité presque imperceptible sur un quart de cercle de deux pieds. Si donc les Académiciens qui ont mesuré le degré du Cercle polaire, avoient déclaré que les réductions des angles à l'horizon s'étant trouvées presque toures au dessous de 5°, & aucune n'étant montée jusqu'à 15", ils avoient jugé à propos de les négliger, pourroit-on les accuser de s'être exposés à commettre des erreurs considérables, comme de 125 toises sur 57000? ou bien auroit-on droit de rejeter sur certe négligence le peu

d'accord des différentes mesures du degré?

Que dans le premier essai de la plus grande opération qui ait jamais été exécutée sur le terrein, un Mathématicien fort habile, mais muni d'instrumens peu solides, destitué de bonnes méthodes & de commodités, pressé par le temps & par la faison, se trompe de 96 toises sur 60000, on ne peut, sans injustice, l'accuser de négligence & de mal-adresse. Mais que deux Astronomes se chargent de vérifier avec toute la précision possible, une mesure déja faire, dont tous les points sont décidés, les triangles tout formés; qu'ils aient été exercés pendant plusieurs années à pratiquer en grand la Géométrie; qu'ils aient d'excellens instrumens, de bonnes méthodes, tout le temps & toutes les commodités possibles; si d'ailleurs ils sont prévenus que leur travail sera vérifié dans la suite par des Mathématiciens intéressés à faire voir qu'ils sont les plus habiles observateurs qu'on ait vûs jusqu'alors; est-il croyable qu'ils soient assez négligens ou assez malheureux pour se tromper d'une maniere si grossiere, de 125 toises sur \$7000 ?

Pourroit-on expliquer un phénomene si singulier, en imaginant que quelque puissant intérêt les auroit engagés à supposer des observations qu'ils n'auroient pas faites, ou à altérer celles qu'ils auroient saites, pour leur donner une apparence d'accord parsait, lequel contreditoit cependant des mesures qui ont DES SCIENCES.

toujours passé pour très-exactes? Car enfin, n'avoient-ils rien à craindre de cette vérification solemnelle qui avoit été projettée ? toutes leurs opérations ne pouvoient - elles pas être recommencées en moins de deux semaines? étoient-ils à l'extrêmité du monde?

Sans faire tort aux autres mesures, je suis convaincu, & par l'expérience que j'ai acquise dans cette sorte de travail. & par les peines & les précautions que nous avons prises dans le temps, qu'il n'y a pas de distance terrestre plus exactement déterminée que celle de Paris à Amiens; qu'il ne doit pas y avoir 10 toises d'erreur; & je me crois bien fondé d'avancer que ceux qui ont écrit d'une maniere si vague, que la longueur du degré mesuré en France est incertaine, l'ont fait sans examen, sans raison, & par conséquent contre toutes les regles de la méthode & de la justice.



# MEMOIRE

Où l'on rend compte de quelques tentatives que l'on a faites pour guérir plusieurs maladies par l'Eleétricité.

### Par M. LE ROY.

MALGRÉ tous les travaux des Physiciens & leur assignande importance, comme celles qui peuvent être utiles dans la Médecine, sont si rares qu'elles nous deviennent parta encore plus précieuses. Nous ne devons donc renoncer à celles qui nous promettent des avantages de cette espece, que lorsque le grand nombre de tentatives nous y a comme forcés: jusque la, loin de nous décourager, nous devons au contraire employer tous les moyens imaginables pour tâcher d'en retirer les avantages que nous en avions espérés; ce qui ne réussir pas dans un temps & d'une certaine maniere, pouvant réussir dans un autre & par d'autres moyens.

Entraîné par ces raisons, je me déterminai, il y a plus de deux ans, à faire quelques tentatives sur l'électricité médicale: je pensai qu'il ne falloit pas y renoncer absolument; que si plusieurs personnes, parmi lesquelles on en pouvoit même compter de très-habiles, n'avoient pas réussi dans les divers essais qu'elles en avoient faits, d'aurres (quoiqu'à la vérité en fort petit nombre) sembloient avoir été plus heureuses. Ensin je crus, comme je viens de le dire, que dans une matiere de cette importance, les tentatives ne pouvoient être trop multipliées, & que le Physicien devant toujours tendre à l'utilité du genre humain, quel que stit le résultat de mes expériences, je n'aurois pas à regretter le temps que j'y aurois employé. Je me dissimulerai pas même que je sus d'autant plus porté à les entreprendre, qu'en faisant attention

aux différens effets de l'électricité sur le corps humain, ils me paroissoint satisfaire tellement à ce que les plus habiles Médecins exigent pour la guérison de plusieurs maladies, & particuliérement de la paralysie, que je ne pouvois m'empêcher d'être étonné qu'ils n'eussent pas produit des avantages plus décidés.

En effet, si l'on consulte Boerhaave, Hoffmann & les plus grands Médecins, on trouvera que l'on doit tenter la cure de la paralysie confirmée, par tout ce qui est capable d'exciter une grande agitation dans les nerss, comme les émétiques & les forts irritans, & par tout ce qui peut causer des tremblemens & des convulsions dans la partie malade, & y augmenter le mouvement du fang, comme les frictions, l'urrication, &c. Or, quand l'électricité est d'une certaine force, elle semble, par les divers effets qu'elle produit sur le corps humain, satisfaire à toutes ces indications. Elle occasionne de violentes convulsions & des tremblemens dans les membres, dont on tire pendant un certain temps de fortes étincelles; elle accélere le mouvement du sang dans ces parties, comme cela paroît par la chaleur & par la rougeur qu'elle y excite; elle est capable d'occasionner des mouvemens dans des muscles que tous les efforts du paralytique ne peuvent mettre en action, & par-là de leur procurer l'exercice qui semble leur être si nécessaire pour qu'ils reprennent le mouvement. Employée dans la commotion de Leyde, elle produit les plus fortes agitations; elle va réveiller, à l'instar des émétiques, le mouvement & le sentiment dans les parties internes; enfin elle procure des sueurs ( comme on le verra plus bas ) au moins aussi abondantes que les plus forts sudorifiques.

Je pourrois pousser plus loin cette comparaison entre les effets de l'électricité sur le corps humain, & ceux que la cure de la paralysie exige, & faire voir par la nature du fluide électrique, par la maniere dont il pénetre & remplit les corps animés, qu'on pourroit (ainsi que je l'ai avancé) espérer encore d'appliquer utilement l'électricité à d'autres

62 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE maladies; mais je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet; car les rapports qui nous paroissent regner entre divers effets, sont si sujets à nous tromper & à nous faire concevoir de fausses espérances, qu'il est presque toujours inutile d'entrer sur ces rapports dans un détail plus étendu qu'il ne le faut, pour justifier nos conjectures ou rendre nos tentatives plus excusables.

Celles dont je vais rendre compte, regardent les trois maladies suivantes, la paralysie, ou plutôt l'hémiplégie, la

goutte sereine & la surdité.

## EXPERIENCES faites sur un Paralytique.

Un jeune homme nommé Grognet, âgé de vingt-un ans, ou à peu près, s'adress à moi vers la fin de Septembre 1752, pour être électriss. Il étoit attaqué depuis près de trois ans, d'un hémiplégie imparsaire au côté gauche, survenue à la suite d'une attaque d'apoplexie: en esser, survenue à la suite d'une attaque d'apoplexie: en esser, survenue à la suite d'une attaque d'apoplexie: en esser, survenue à la suite d'une attaque d'apoplexie: en esser, survenue à la suite d'une attaque, ayant été saigné au bras gauche, vingt-quatre heures après la paralysie se déclara du même côté. D'abord il perdit l'usage de la main, du bras & de la jambe; mais par les dissérens remedes qu'on lui sit dans ce temps-là, & qu'il a faits depuis, il a en quelque façon recouvré l'usage de ces parties, excepté cependant celui de la main, où (comme on le verra dans un moment) les progrès de la cure ont été presque insensibles. Voici l'état où nous le trouvâmes M. Chappe \*, Médecin de Lyon, & moi.

Le bras gauche n'étoit point affez paralytique pour qu'il n'en pût faire plusieurs mouvemens, comme de le porter sur la tête, & de le mouvoir en avant, & en arriere, & ses muscles, ainsi que ceux de l'épaule, paroissoir asser charnus & bien nourris: cependant on voyoit dans tous les mouvemens de ce bras quelque chose de gêné; aussi le paralytique se plaignoit-il qu'en le mouvant dans les disférens sens dont je viens de parler, il sentoit une espece d'embarras ou de

<sup>\*</sup> C'est un jeune homme fort appliqué, qui est Docteur en Médecine de Montpellier.

difficulté. L'avant-bras n'étoit pas en aussi bon état, il étoit moins gros que l'avant bras droit, quoiqu'il y parût une efpece de bouffissure; le pouls y étoit beaucoup plus petit & plus enfoncé, & c'étoit à un tel point qu'on avoit de la peine à le trouver. Mais tout le fort de la paralysie tomboit fur la main, qui étoit fermée, ou à peu de chose près, & dont le pouce ne se voyoit qu'en partie, étant presque caché fous les autres doigts : elle étoit froide, fort bouffie ou fort gorgée, & l'intérieur en étoit comme enduit d'une espece d'humeur ou d'humidité visqueuse. Les extenseurs des doigts n'avoient que très-peu d'action, fur-tout ceux du pouce, les mouvemens de ce doigt produits par ces muscles, étant presqu'imperceptibles ou excessivement foibles. Les fléchischeurs n'étoient guère moins paralytiques que leurs antagoniftes; car quoique les bouts des doigts du malade ne fussent que peu éloignés de la paume de la main ( qui étoit presque fermée, comme je l'ai dit), il avoit cependant beaucoup de difficulté à les y faire toucher : enfin, ces muscles étoient si retirés, qu'il étoit fort difficile de lui ouvrir la main, ou de lui étendre les doigts; circonstance qu'il est essentiel de remarquer, comme je le ferai voir plus bas. Quant aux parties inférieures, c'est à-dire, à la cuisse & à la jambe du même côté, nous remarquames qu'il ne pouvoit marcher sans boiter, ce qui venoit & de la foiblesse de ces parties, de la jambe fur-tout ( qui étoit plus petite & plus maigre que celle du côté droit), & de la difficulté qu'il avoit à plier le genou. A cet égard, il est à propos d'ajouter que depuis long-temps, & même avant sa paralysie, ce jeune homme étoit sujet tous les hivers à une espece de tumeur ou d'enflure à ce genou, fort douloureuse, qui l'empêchoit de marcher, & qu'en général il avoit l'air cacochyme, ayant la plupart des dents gâtées, l'haleine mauvaise, & le teint jaune & plombé. Toutes ces choses ne me donnerent pas grande espérance de réussir, cependant elles ne m'arrêterent pas par les raisons que j'ai rapportées: je lui promis donc de l'électrifer, & en conféquence je commençai le 26 Septembre 1752. Mais avant 64 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE d'entrer dans aucun détail à ce fujet, il est nécessaire d'expliquer comment je m'y prenois pour l'électriser, & ce que

j'entends par cette électrifation.

Monté sur une espece d'escarpolette bien isolée de tout corps, & soutenue par de forts cordons de soie, ce jeune homme recevoir l'électricité du conducteur, au moyen d'un fil d'archal qu'il tenoit dans la main droite. Découvrant alternativement le bras & l'avant-bras malades, je secouois leurs différens muscles par des étincelles que j'en tirois, tantôt avec une balle de plomb entée sur un fil de fer de dix à douze pouces de long, tantôt avec une palette du même métal, d'un demi-pouce d'épais, & de plus de deux pouces de diametre. J'employois aussi au même usage une grosse balle de ser de 9 pouces de circonférence, montée sur une tige du même métal d'un pied de long; enfin je tirois quelquefois des étincelles avec des bombes de cinquante, de près de 7 pouces & demi de diametre. Mon intention étoit de voir quelles différences les diverses groffeurs des corps avec lesquels on tiroit ces étincelles apportoient, soit dans leur force & dans la douleur qu'elles excitoient, foit dans la convulsion des muscles d'où elles partoient; mais je parlerai de ceci plus amplement dans la suite. Lorsque je dirai donc que ce jeune homme a été électrifé tel ou tel jour, on entendra non-seulement sa communication avec le globe ou le conducteur, mais encore que l'on a tiré des étincelles de son bras ou de sa main, &c.

Je ne me bornois pas à cette électrifation; quand elle étoit finie, je faisois recevoir au paralytique dix à douze commotions, non pas (comme cela se pratique ordinairement) au travers des bras & de la poitrine (je craignois qu'il n'en réfultât quelque inconvénient), mais seulement dans la partie malade. Pour cet effet, j'entourois sa main & son avant-bras d'un fil d'archal, dont le bout portoit une balle de plomb; & ce jeune homme appliquant cette même main à la panse d'une bouteille de Leyde bien chargée, on approchoit la balle de plomb du crochet de cette bouteille, & il recevoit la commotion uniquement dans ces parties. Ces expériences

fe faifoient dans une chambre affez chaude; cependant j'avois foin, quand il faifoit froid, de bien chauffer de temps en temps la main & le bras du paralytique fur un réchaud de feu: de plus, j'avois fait faire une espece de manche sourrée dont on se servoit pour recouvrir le bras lorsqu'on tiroit des étincelles de l'avant-bras, & réciproquement pour recouvrir celui-ci lorsqu'on en tiroit de l'autre.

Comme j'ai électrifé ce jeune homme pendant neuf ou dix mois, je ne donnerai point ici un journal esact de toutes les électrifations, je me contenterai de parler de celles qui ont produit quelques effets qui me paroissent mériter d'être

remarqués.

Je commençai donc le 26 Septembre 1752, comme je l'ai déja dit, à l'électrifer, & cela réguliérement de deux

jours l'un, deux heures à chaque fois.

La main & l'avant - bras étant fort bouffis, je crus qu'il falloit commencer par tirer indifféremment des étincelles de tous leurs différens muscles, sans s'attacher à aucun en particulier, afin, si cela étoit possible, de commencer par les dégager; mais je ne sus pas peu surpris, ainsi que M. Chappe, de voir que ces étincelles excitoient des convulsions dans tous les muscles des doigts, excepté dans ceux du pouce, quoique nous suivissions la direction de ces derniers avec la plus grande exactitude. En effet, j'avois toujours regardé comme un fait constant, que les étincelles tirées des muscles d'un paralytique mettoient en mouvement les parties auxquelles ils appartenoient; cependant c'est ce qui n'arrivoit pas ici, soit qu'à cause de la bouffissure de la main & de l'avant-bras, les étincelles ne parvinssent pas aux muscles du pouce avec assez de force pour y exciter des convulsions, soit que ces muscles eussent presqu'entiérement perdu le sentiment : car on voit par une expérience rapportée dans le Mémoire de MM. Morand & Nollet, intitulé, Expériences de l'Electricité appliquées à un paralytique; on voit, dis-je, que quelques étincelles que l'on ait tirées du bras d'un cadavre, on n'a pû y exciter aucune convultion. J'ai pareillement observé sur un 66 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

cœur d'anguille électrisé, que tant qu'il conservoit la faculté de se contracter & de se dilater, les étincelles électriques réveilloient & excitoient son mouvement de systole & de diastole; mais qu'aussi-rôt qu'il avoit perdu cette faculté, de façon qu'en l'irritant, le piquant, &c. il ne reprenoit plus de mouvement, les étincelles électriques n'y produisoient de même aucun estet. Quoi qu'il en soit, au bout d'un mois cette insensibilité du pouce parut céder aux essets de l'électricité, les étincelles tirées de ses muscles commencement à le saire mouvoir un peu, & à y exciter quelques légeres convulsions.

Dans les électrifations, je ne me bornois pas à tirer des étincelles de la main & de l'avant-bras, ou plutôt des muscles de ces parties, j'en tirois aussi de temps en temps de la partie possérieure & latérale du cou, de l'épaule & de la partie interne & moyenne du bras, c'est-à-dire, que je les tirois, autant qu'il m'étoit possible, de tous les endroits par où passent un peu à découvert les nerss du cou, qui entrant dans le bras, vont se répandre ensuite dans les muscles de l'avant-bras & de la main. J'espérois ainsi redonner le mouvement à ces muscles, & en y rétablissant le cours du sluide nerveux par les étincelles que je tirai du cou, de l'épaule, & c. & en les agitant & les secouant au moyen de celles que j'en tirois immédiatement.

Le 24 Octobre, l'électricité étant très-forte & ayant tiré, comme je viens de le dire, des étincelles de la nuque du cou & de l'épaule gauche, en suivant la direction des nerfs qui vont au bras, le paralytique éprouva la nuit suivante, à plusieurs reprises, des convulsions dans ce même bras, ce qui

lui arriva encore le lendemain matin.

Deux mois s'écoulerent à l'électrifer de cette maniere : je ne vis pas, je l'avouerai, des progrès dans sa guérison, tels que j'aurois eu lieu de l'espérer d'après ce qu'on avoit publié ailleurs sur la cure de la paralysse par l'électriciré; cependant j'en vis assez pour m'encourager & pour desirer que son état su constaté de nouveau par une personne habile & connue, c'est pourquoi je priai M. Morand, de cette Académie, de

67

le venir voir, ce qu'il eut la complaisance de faire le 9 Dé-

cembre suivant.

Après l'avoir examiné attentivement, il trouva que son état étoit à très-peu près conforme à ce qui en a été dit au commencement de ce Mémoire; ainsi, sans le répéter, j'ajouterai seulement qu'ayant reconnu par l'examen de sa main que les extenseurs des doigts agissoient, comme je l'ai dit, trèsfoiblement, fur-tout ceux du petit doigt & du pouce, le malade ne pouvant étendre qu'imperceptiblement la derniere phalange de ce doigt, & tous les mouvemens produits par ces extenseurs étant excessivement foibles, il en conclut avec beaucoup de raison, que la plus grande partie de la cure devoit se porter sur ces muscles, comme les plus malades, & que ce seroit même uniquement par le progrès que l'on observeroit dans leur mouvement, que l'on pourroit établir sûrement l'effet de l'électricité. Parce que, quoique les fléchisseurs fullent presqu'aussi paralytiques que leurs antagonistes, comme il ne leur falloit cependant que très-peu de force pour amener les bours des doigts vers la paume de la main, & les lui faire même presser (ces doigts n'en étant, comme on l'a dit, que fort peu éloignés), il seroit fort difficile, pour ne pas dire même impossible, de juger du progrès de la cure par l'effet qui en rélulteroit sur ces muscles; car cet effet ne pouvoit aller qu'à augmenter la pression des bouts des doigts sur la paume de la main, & c'est ce qui étoit très-difficile à estimer d'une maniere précise.

En conséquence de cette réflexion de M. Morand, je m'atrachai à tirer des étincelles uniquement des extenseurs des doigts, & particuliérement de ceux du pouce, ce que je continuai jusqu'à la sin de Décembre; mais le grand froid du commencement de 1753, & l'enssure du genou de ce jeune homme devenue plus considérable que jamais, & accompagnée d'une vive douleur, me firent suspendre l'électrisation jusqu'à ce que le temps sût radouci. Ses affaires l'ayant empêché de revenir aussi-tôt que je le desirois, ce ne sut que le 15 d'Ayril suivant que je recommençai à l'électriser.

I ij

## 68 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Je suivis à peu près la même méthode qu'auparavant, excepté cependant que les électrifations surent encore plus stéquentes (électrisant ce jeune homme presque tous les jours), & que les muscles du pouce surent en quelque façon les seuls dont je tirai des étincelles: je pensai qu'il ne falloit pas affoiblir l'effet qui en pouvoit résulter, en le par-

tageant entre plusieurs parties.

Le Samedi 20 du même mois, je tirai un grand nombre de fortes étincelles du cou & de tous les autres endroits accoutumés. M. Chappe, qui n'avoit pas vu ce jeune homme depuis long-temps, trouva qu'il y avoit du mieux dans sa main; qu'elle n'étoit pas à beaucoup près aussi gorgée qu'auparavant; que les doigts se plioient & s'étendoient plus facilement; que la derniere phalange du pouce, qui jusqu'ici avoit paru incapable de mouvement volontaire, commençoit sur-tout à en avoir, & que le malade pouvoit assez souvent la stéchir & l'étendre : je dis affez souvent, parce qu'il y avoit encore des instans où il n'en pouvoit venir à bout; enfin son état commença à nous donner quelque espérance. Je crois qu'il est à propos de remarquer ici que les étincelles lui étoient devenues beaucoup plus douloureuses qu'auparavant, en sorte qu'il ne les supportoit que fort impatiemment, soit que sa main fût devenue plus sensible, soit par quelqu'autre cause.

Le Mardi suivant, premier Mai, le paralytique ayant été fortement électrisé, & lui ayant tiré des étincelles du cou, du bras & de l'ayant-bras, & sur-tout de la partie interne du bras, où les nerss passent le plus à découvert, il se présenta un phénomene que je n'avois pas encore observé. Le bras, quoiqu'on eût cessé d'en tirer des étincelles, restoit toujours en mouvement, & avoit des convulsions toutes semblables à celles de quelqu'un qui auroit un tremblement; agitation qui passa dans tout ce côté du corps. Ayant interrogé te malade le surlendemain, il me dit qu'il avoit eu pendant la nuit qui suivit son électrisation, des convulsions dans son bras, semblables à celles qu'il avoit eues par le passé, & dont

il a été parlé plus haut.

60

Le Samedi , Mai , le paralytique ayant été électrisé à l'avant bras seulement, aux deux extenseurs du pouce & à ses séchisseurs, je revis le même phénomene, c'est-à-dire, un tremblement considérable dans le bras, qui subsistoit encore après avoir cessé d'en titer des étincelles : depuis j'ai remarqué que cela arrivoit presque toujours, lorsque l'électricité étant belle, on tire de suite un grand nombre de fortes étincelles d'une même partie. Je demandai le lendemain au malade s'il n'avoit rien ressenti; il me répondit qu'il avoit encore eu des convulsions, & qu'il avoit senti dans son bras comme des fourmis : ceci paroît avoir quelque rapport aux fremifsemens & aux picotemens que M. Jallabert dit que ressentoit le paralytique Noguez. M. d'Arcy, de cette Académie, qui vit ce jeune homme ce jour là, & qui l'avoit vû auparavant plusieurs fois, me dit qu'il trouvoit sa main beaucoup mieux. Cependant, car je ne suis ici que l'historien exact des faits. M. Morand qui vint le voir le même jour, ne trouva pas son état sensiblement changé de ce qu'il étoit le 9 Décembre de l'hiver précédent.

On conseilla au malade de contenir pendant la nuit, au moyen d'une large bande, son pouce aussi près du petit doigt qu'il le pourroit. Et l'ayant sait, en se levant, le 10 Mai, le premier lui parut s'approcher avec tant de facilité du second, quoique la bande se sit désaite pendant la nuit, que tout étonné, il appella un de ses parens, qui sut surpris du mouvement que ce pouce avoit acquis: il n'avoit pas vû la

main du malade depuis qu'on l'électrisoit.

Le Lundi 14 du même mois, ayant secoué par un grand nombre de sortes étincelles, le muscle abducteur de l'index, le thénar, l'anti-thénar, & tous les muscles du pouce, tant extenseurs que séchisseurs, on vit à chaque étincelle que l'on tiroit de ces dissérens muscles, le pouce s'agiter, & avoir des convulsions sort sensibles, faire des mouvemens légers de slexion & d'abduction, & la derniere phalange se mouveir d'une maniere très-remarquable. Cependant au commencement, tous ces muscles ne répondoient que peu ou point,

70 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

comme je l'ai remarqué, aux étincelles que l'on en tiroit. La nuit qui suivir cette électrisation, le malade écrivant fort tard, sentit couler dans sa main comme quelque chose (ce sont ses expressions) qui l'obligeoit à louvrir de temps en temps, non pas par consulsion comme auparavant, mais par un mouvement plus lent & plus doux, ce qui, dir-il, lui saisois plaistr. Au reste, cette sensation ne lui étoit pas absolument nouvelle, il l'éprouvoit depuis quelques jours, mais beaucoup plus soiblement qu'il ne l'éprouva cette nuit là.

En l'électrifant le Jeudi suivant, on remarqua un grand nombre de fort petites cloches ou pussules au thénar & dans la main, toutes semblables à une pussule qui étoit au doigt annulaire, & qui en se crevant rendit une espece de liqueut.

Le Samedi d'ensuite, onne tira des étincelles que du thénar & des extenseurs du pouce, parce que deux grosses cloches, de deux lignes de diametre au moins, survenues dans l'endroit où le séchisseur passe à découvert, empêchoient qu'on n'en tirât de cer endroit : ces cloches avoient été causées par un grand nombre d'étincelles qu'on en avoit tirées la veille.

Le Lundi, on les tira pour la plupart encore du thénar, les mêmes raisons pour n'en pas tirer du sséchisseur subsissant

comme le Samedi.

Le Mardi, on tira beaucoup d'étincelles du thénar & du fléchisseur du pouce; & l'on remarqua que l'endroit d'ou on les tiroit étoit assez enssé, ce qui n'avoit pas paru artiver au dos de la main & au revers de l'avant-bras. A ce sujet, je crois que c'est ici le lieu de parler des dissérens effets des étincelles électriques sur la peau, que de nombreuses expériences m'ont sait observer, & dont il me semble qu'on n'a pas encore sait mention.

Il paroît en général que les choses se passent ainsi. Lorsqu'on tire une étincelle un peu sorte d'une partie charnue, comme de la partie externe & supérieure de l'avant-bas, elle est aussi rôt suivie d'une tache ronde & blanche; apparemment, parce que, immédiatement après l'étincelle, le sang

se retire de l'endroit d'où elle est partie. Cette tache devient ensuite rouge, elle s'échauffe & forme un bouton ou une empoule, qui a quelquefois plus de deux lignes de diametre, & près d'une ligne d'élévation. Si en tirant les étincelles on décrit une ligne droite, la fuite de tous ces boutons forme une espece de bande ou de ligne rouge. Le malade éprouve dans la partie dont on a tiré des étincelles une chaleur cuifante, & beaucoup plus grande que dans le reste du corps; on y remarque encore une espece d'enflure générale. Si ces étincelles ne se répetent pas dans le même endroit, les boutons pour l'ordinaire diminuent peu à peu, & au bout d'une heure, ou à peu près, disparoissent entièrement, & laissent seulement sur la peau des petites élevures rouges, comme quelques Physiciens l'ont déja remarqué. Que si au contraire on en tire beaucoup dans un endroit, ces boutons ne s'en vont plus, mais ils forment peu à peu des cloches ou pustules qui, après avoir rendu une espece d'eau, ou même dans quelques occasions de véritable pus, se séchent ensuite, & forment des galles ou des croutes quelquefois très-épaisses. Cependant on remarque dans ces effets des étincelles, des variétés assez singulieres, qui viennent, & de la nature de la peau de l'endroit d'où elles sont tirées, & de leur force ou de la forme & de la groffeur des corps qui les excitent. On voit, par exemple, que dans certains endroits elles produisent une enflure avec tuméfaction & dureté ( comme il sera rapporté plus bas), alors elles n'occasionnent ordinairement pas tant de cloches; quelquefois aussi elles en excitent malgré cela, comme je l'ai dit en parlant de celles de l'endroit où le fléchisseur du pouce passe à découvert. Quant aux corps qui servent à tirer des étincelles, on croiroit, par exemple, que les plus gros excitant les plus fortes, ces étincelles devroient être les plus douloureuses, mais il n'en . est rien : le paralytique m'a toujours dit, & je l'ai expérimenté moi-même, que les étincelles tirées avec la bombe ne faisoient pas plus de mal que les autres tirées avec la boule de fer, la palette, &c. quoique ces premieres excitassent de

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE grandes convultions dans les gros muscles, & occasionnassent de plus groffes empoules. Il y a plus, c'est que les petites étincelles qui n'éclatent point comme les autres, & que l'on tire avec un fil de fer, la pointe d'un clou ou quelque chose de semblable, causent un douleur beaucoup plus vive que les autres; le paralytique avoit toutes les peines du monde à les endurer. Cette douleur ressemble beaucoup à celle d'une piquire brûlante; aussi les cloches que ces étincelles occasionnoient, paroissoient-elles toutes semblables à celles d'une brûlure; ce qui confirme encore, pour le dire en passant, l'analogie du fluide électrique avec la matiere du feu. C'est apparemment en conséquence de la vive douleur que produisoient ces étincelles, qu'elles excitoient dans les muscles qui font petits ou situés profondément, des mouvemens beaucoup plus marqués que ceux des fortes étincelles : ces dernieres tirées du thénar n'agitoient que foiblement le pouce, au lieu que les premieres y excitoient des mouvemens trèssensibles; enfin , en tirant de ces petites étincelles le long d'un muscle, comme, par exemple, de l'extenseur du pouce, le doigt auguel il répondoit, se mouvoit précisément comme si on l'avoit tiré par ce muscle. On voit par-là qu'elles sont de beaucoup préférables aux autres, lorsqu'on veut s'assurer de la fensibilité d'une partie. Après ce détail sur les étincelles, je reviens aux expériences,

Le 23 Mai, le malade qui avoit été électrisé la veille, reffenrit de nouveau ces écoulemens qui lui faifoient ouvrir la main, & qui avoient cessé depuis quelques jours. Il nous dit avoit eu mal à son bras paralytique pendant la nuit : il semble commencer à mouvoir à volonté la derniere phalange du

pouce.

Le Vendredi 25 Mai, après l'avoir électrisé, je lui sis subir la commotion d'une maniere encore plus simple que celle que j'ai décrite. Pour cet esser, je me servis d'une espece de croissant de ser, de 18 ou 20 pouces de long, garni à ses deux extrêmités de deux grosses balles de plomb. Le malade ayant la main posée sur la panse de la bouteille de Leyde, qui communiquoir

communiquoit avec le conducteur : on appliquoit l'une des balles de ce croissant sur le muscle de la main ou de l'avant-bras que l'on vouloit secouer, & avec l'autre on tiroit une etincelle du conducteur. Par-là, le fluide élestrique prenant sa route uniquement au travers de ce muscle, il n'y avoit que lui qui ressent la commotion. Au reste, j'avois lieu d'espérer un bon essent de ces dissérentes commotions, car elles causoient dans la main du malade des sueurs trèsabondantes, qui pouvoient la dégager de ses humeurs.

Le même jour on observa que lorsqu'on tire des étincelles des muscles qui produisent les mouvemens de flexion & d'abduction du pouce, ces mouvemens deviennent de plus en plus sensibles. Quand, par exemple, on en tire de l'endroit où le séchisseur de ce doigt est le plus à découvert, on voit fa derniere phalange se mouvoir avec beaucoup de vitesse; la seconde continue aussi à prendre du mouvement, le pouls

paroît un peu plus fort & moins enfoncé.

Le samedi 26 Mai, on vit deux grosses cloches dans l'endroit d'où l'on avoit tiré la veille beaucoup d'étincelles pour faire mouvoir le séchisseur du pouce, & on remarqua que quoique ces étincelles ne partissent pas d'un point qui répondit à aucun des muscles d'une partie, cette partie ne laissoir pas de s'agiter, & même souvent d'une maniere trèssensible. Ceci montre que ce n'est pas un moyen sûr de donner une idée de la myologie d'une partie, comme on l'a avancé, que d'en tirer des étincelles, parce que si on excite des mouvemens dans cette partie en tirant des étincelles de se muscles propres, on peut y en exciter aussi sans cela & en les tirant simplement des parties voisines.

Le mercredi 30, le malade nous dit avoir ressenti des démangeaisons extrêmement vives au pouce & dans la main, au point de le réveiller la nuit, ce qui ne lui étoir pas encore arrivé.

Le mercredi 6 Juin, la bouteille de Leyde étant chargée de cinq livres de plomb, au lieu d'eau, la commotion fut si forte que, quoique selon la maniere dont je la faisois recevoir au malade elle ne dût pas passer l'endroit où Mém. 1755.

Digitized by Google

74 MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE j'appliquois la balle de plomb du croissant de fer, elle se

fit cependant sentir jusqu'au haut de l'épaule.

M. Chappe étant venu le lendemain, trouva, comme moi, que la main du paralytique étoit beaucoup mieux qu'auparavant, que les mouvemens de ses doigts se faisoient avec beaucoup plus de liberté, & que ceux du pouce, tant de la premiere que de la seconde phalange, s'exécutoient avec une facilité qu'il n'avoit pas encore observée.

Le vendredi suivant 8 Juin, M. Morand étant venu pour la troisiéme fois voir le jeune homme, conclut, après l'avoir examiné attentivement en présence de plusieurs perfonnes, « que les mouvemens des doigts étoient plus libres, » & qu'il y avoit un mieux considérable dans le pouce. Il en » détermina le degré par l'observation suivante, savoir, que » lorsqu'il vit le malade le 9 Décembre 1752 ou le 5 Mai " 1753 ( fon état dans cet intervalle de temps n'ayant pas » changé d'une maniere bien sensible), il ne stéchissoit que » difficilement la derniere phalange du pouce, & que l'exn tention s'en faisoit avec tant de difficulté, que quoiqu'il y » parvînt au bout de quelques instans, on voyoit cependant o que ce n'étoit que par une suite d'efforts & que par un effet . de son attention à tâter & chercher les moyens d'y réussir; • au lieu que le même jour 8 Juin, les mouvemens de » flexion & d'extension de cette phalange se faisoient faci-. lement, promptement & sans que le jeune homme sit aucun » effort ou parût réfléchir en aucune façon pour les exécuter ». l'ajouterai à ce rapport de M. Morand, que le malade étendoit & fléchissoit à volonté passablement bien la premiere phalange, ce qu'il ne pouvoir faire en aucune façon le 9 Décembre 1752; enfin que les différens mouvemens du bras & de l'avant-bras se faisoient avec plus de liberté.

Ces effets de l'électricité sur la main, & particuliérement sur le pouce, m'encouragerent sort & me donnerent une nouvelle ardeur pour travailler à la guérison des autres doigts. Je m'attachai d'abord à l'index, dont je secouai fortement les différens muscles, sur-tout les extenseurs. Ayant tiré

beaucoup d'étincelles de son abducteur, l'endroit d'où on les tiroit s'enfla, se tuméfia & se durcit, quoique dans cet endroit il y eût plusieurs cloches ou petites pustules, dont quelques-unes creverent & rendirent du pus. Je remarquai la même enflure & la même tuméfaction à la partie moyenne, latérale & externe de l'avant-bras, c'est à-dire où l'extenseur propre & commun du doigt index est encore à découvert avant de passer sous les autres muscles. Il y avoit aussi plusieur cloches, qui parurent l'effet, comme on l'a dit plus haut, de beaucoup de petites étincelles qu'on avoit tirées de cet endroit. Les cloches, en crevant & en se séchant, formerent peu à peu une croûte très-considérable; elle avoit au milieu (parce que c'étoit de cet endroit qu'on avoit tiré le plus d'étincelles) une élévation formée par une espece de galle, qui pouvoit avoir plus d'une ligne d'épais, & autant de diametre. Cette galle étoit environnée d'une autre moins épaisse, mais qui occupoit un espace circulaire presque de la largeur d'une pièce de vingt-quatre sols; cependant, malgré l'épaisseur de cette croûte, les étincelles que l'on tiroit de cet endroit ne laissoient pas encore de faire mouvoir l'index. Le paralytique sentoit toujours de grandes démangeaisons dans la main & au revers de l'avant-bras.

Le vendredi 16 Juin, il ressentit après son souper (il avoit été électrisé l'après-midi) une très-vive douleur, qui lui parut s'élancer de la partie externe & supérieure de l'avant-bras vers le pouce & l'index; il la comparoit à un coup de lancette qu'on lui auroit donné dans les muscles extenseurs de ces doigts, selon la direction que l'on vient d'indiquer. Ces muscles lui parurent ensuite tirés avec tant de force, qu'il sut obligé de se renverser le bras & le poignet, comme pour céder à cette action & diminuer la douleur qu'il éprouvoit. Il semble que c'étoit l'effet des esprits animaux, qui tendoient à couler de nouveau dans ces muscles.

maux, qui tendoient à couler de nouveau dans ces muscles. Le lendemain il éprouva encore la même douleur, mais

pas tout-à-fait aussi forte. Le 21 Juin ayant, pour augmenter l'électricité, multiplié

K ij

76 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE la masse des corps électrisés de plus de deux cens livres, le malade nous dit que les étincelles lui causoient des secousses si violentes, qu'il lui seroit impossible de les endurer, comme à l'ordinaire pendant deux heures. Elles lui produsionet une espece d'émotion ou d'agitation dans l'estomac & dans la poitrine, qui l'affectoient prodigieusement, mais qu'il ne pouvoit définir.

Le 10 Juillet, il nous dit que fon doigt du milieu prenoit du mouvement, qu'il l'avoit vû même se mouvoir indé-

pendamment des autres.

Enfin le 30, il commenca à boire avec la main malade, & il leva & fourint un poids de 47 liv. \( \frac{1}{2} \), formé de deux bombes jointes ensemble par une barre de fer. Quelques jours auparavant il avoit fait toucher son pouce au petit doigt, ce qu'il n'avoit encore pû faire que par les convulsions excitées par les étincelles.

Ces différens progrès fortifioient mes espérances; cependant, depuis ce temps jusqu'au mois de Janvier suivant, que je continuai de l'électrifer affez réguliérement, excepté en Octobre & en Novembre où il y eut quelques jours d'interruption, depuis ce temps, dis je, la guérison de ce jeune homme ne fit plus aucun progrès remarquable, quoique je misse en usage tous les moyens que je crus capables d'augmenter les effets de l'électricité. Je lui fis recevoir des commotions très-fortes tout au travers du corps, imaginant, d'après les succès de M. Jallabert, qu'elles pouvoient être plus avantageuses que je ne l'avois pensé, & que j'en avois peut-être eu de vaines craintes. Au lieu d'agiter les muscles par de simples étincelles, j'en tirai qui leur firent éprouver à chaque fois la commotion. Pour cet effet, la palette de fer qui servoit à tirer des étincelles, communiquoit par un fil d'archal avec la panse d'une bouteille de Leyde, incessamment chargée par le conducteur; & le jeune homme, toujours monté fur l'escarpoleite, recevoit l'électricité de ce conducteur au moyen d'un fil d'archal qui alloit s'envelopper autour d'un de ses doigts paralytiques, de l'index, par exemple, si c'étoit aux muscles de ce doigt qu'on vouloit faire subir la commotion. Par ce moyen il est clair que chaque étincelle que la palette tiroit de l'un de ces muscles lui faisoit éprouver, ainiì qu'à l'index, la commotion, & cela selon la direction requise, puisque ce muscle & ce doigt se trouvoient dans la ligne de communication du crochet de la bouteille avec sa panse. Quoique ces étincelles produississement de la bouteille avec se plus petites que les autres, elles firent cependant devenir la peau beaucoup plus rouge & y causerent une cuisson bien plus grande: elles rendirent aussi l'avant bras de ce jeune homme si douleureux, qu'il pouvoit à peine le mouvoir ou le toucher; mais il partu que tout l'esset de ces commotions partielles se terminoit là, sans qu'il en résulta rien d'avantageux. Il en su de même des commotions générales.

Cette électrifation n'ayant pendant cinq mois rien produit de considérable, si ce n'est un peu plus de liberté dans les doigts, & l'index auquel je m'étois particuliérement attaché n'en ayant pas acquis autant qu'on auroit eu lieu de l'espérer du nombre prodigieux d'étincelles qu'on tira de ses muscles, le malade ennuyé d'une cure si lente, & fatigué de l'électricité, y renonça absolument. Voilà l'histoire sidelle de l'é-

lectrisation de ce jeune homme.

Lorsqu'elle cessa, les mouvemens de son bras & de son avant-bras gauche étoient moins gênés, le pouls y étoit devenu plus fort & moins ensoncé, les doigts & la main avoient gagné plus de liberté dans leurs mouvemens, & il pouvoit s'en servir pour boire, action qui lui étoit impossible auparavant. Le pouce sur-tout (que les étincelles ne pouvoient pas même agiter lorsqu'on commença à l'électriser) avoit acquis une telle liberté, que le paralytique pouvoit, comme on l'a dit, en faire mouvoir à volonté la premiere & la seconde phalange, ce qu'il ne pouvoit faire en aucune saçon auparavant. Mais le succès se borna là; les extenseurs des doigts étoient encore très-soibles, il y avoit beaucoup de rétraction dans les stéchisseurs. & la main n'étoit pas dans un état à espéter que par l'exercice elle pût acquérir beaucoup

78 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
plus de liberté. Tel fut le résultat de cette électrisation continuée pendant plus de neuf mois avec toutes les attentions

& tous les soins possibles.

Mais avant de décider des effets de l'électricité sur ce jeune homme, & de ce que l'on en doit attendre dans la paralysse, il me paroît essentiel d'observer qu'étant d'un tempérament cacochyme, cela a pû en suspendre ou en diminuer les bons essets, &, ce qui est plus important encore, que la grande rétraction des muscles sléchisseurs de sa main a dû mettre, ainsi que je le ferai voir, un obstacle considérable à sa guérison. Et comme il paroît que dans la cure de la paralysse, sur-tout par l'électricité, on n'a pas sait jusqu'ici assez d'attention à cet obstacle, je crois devoir m'étendre un peu sur ce sujet.

J'ai rapporté dans le commencement de ce Mémoire un précis de la méthode de curation, indiquée par les plus grands Médecins pour la guérison de la paralysie; mais dans cette méthode il n'est essentiellement question que de donner du sentiment & du mouvement aux muscles. Cependant, lorsque cette maladie a duré plusieurs années, il faut encore remédier à un autre accident, savoir, à la rétraction des muscles stéchisseurs, qui est quelquesois telle, que quelque vigoureux qu'on suppose leurs antagonistes, ils ne peuvent en surmonter l'effet. Je sais qu'on dit ordinairement que dans la paralysie les muscles sont relâchés : cela est vrai, si l'on entend par-là le manque d'action de ces muscles; mais si l'on entend par ce relâchement leur plus grande extension, on se trompe très-fort, au moins pour tous les muscles siéchisseurs. En effet, comme le remarque M. Sauvage, page 377 du Recueil des Observations sur l'électricité, de vingt personnes attaquées depuis long temps d'hémiplégie, il y en a dix neuf dont les membres malades sont roides & contradés, c'est-à-dire, éprouvent une contradion, ou plutôt comme je viens de le dire, une rétraction, par laquelle les muscles de l'avant bras, du poignet & des doigts se raccourcissent & se roidissent. Car toutes les fibres charnues ou musculaires abandonnées à elles-mêmes ou à leur propre action, tendant toujours à se racourcir, il arrivera toutes les fois qu'une partie restera constamment dans une position telle, que la distance entre l'origine d'un de ses muscles & son insertion soit beaucoup plus petite qu'elle ne le doit être, il arrivera, dis-je, que ce muscle se racourcira (pontanément. En effet, c'est ce qui arrive tous les jours à des personnes qui se portent très-bien d'ailleurs, lorsque par une blessure ou quelqu'autre accident, leurs bras, leurs mains ou leurs doigts se trouvent trop longtemps dans un état forcé & de flexion. Or le même effet doit avoir encore plutôt lieu dans la paralysie, où souvent l'avant-bras, le poignet & les doigts sont pliés. Les muscles devant donc éprouver dans cette maladie une grande rétraction, & l'éprouvant en effet; quand on supposeroit que les étincelles électriques, en secouant ces muscles, auroient au plus haut degré la propriété d'y faire couler de nouveau le fluide nerveux, & de leur redonner le sentiment & le mouvement, on ne pourroit leur supposer la faculté de faire alonger ces muscles, ceci dépendant d'une cause toute différente. Il semble donc qu'ici on devroit ajouter à l'électrisation les émolliens, les bains, les douches, & autres remedes capables de relâcher les parties, afin que les muscles attaqués de rétraction, étant relâchés par ces remedes, pussent s'alonger & permettre à leurs antagonistes toute leur action; fans cela, il ne paroît pas qu'on puisse, par l'électricité, apporter dans la paralysie un soulagement bien sensible. M. Jallabert dit dans le Journal de ses expériences sur le paralytique Noguez, que la gêne & l'inaction des muscles du pouce pendant quinze années, avoient fait relacher les extrêmités & cause la contradion des abducteurs & des flèchisseur. Aussi, dit-il, les progrès de cette opération furent ils lents. Pour moi j'oserois presque assurer qu'elle n'a jamais eu de fuccès complet (a). Ce qu'il y a de certain, c'est que Noguez pouvoit saire tous les différens mouvemens dont il est parlé dans le journal que je viens de

<sup>(</sup>a) Ayant eu occasion de m'entretenir long-temps après que ce Mémoire a été fait, avec un Genevois des amis de M. Jallabert, il confirma la justesse de ma conjecture, par ce qu'il me dit de l'état du paralytique.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE citer, sans que pour cela la guérison de sa main sut fort avancée. J'en ai en quelque façon la preuve dans le paralytique que j'ai électrifé; il étoit capable d'exécuter les mêmes mouvemens, & cependant, comme je l'ai dit, sa main n'étoit rien moins que guérie. Il me paroît donc qu'on doit conclurre de tout ceci, 1°. que si l'électricité n'a pas produit des effets & plus heureux & plus considérables sur la main du paralytique que j'ai électrifé, ce n'est pas qu'elle ne puisse être utile dans la paralysie, mais que la rétraction des muscles fléchisseurs de la main de ce jeune homme y a mis un obstacle presqu'insurmontable; 2°. qu'on a trop présumé de l'électricité, quand on a pensé qu'elle pouvoit tout à la fois & redonner le mouvement & la fensibilité aux muscles, & les ralonger ou les raccourcir selon qu'ils éprouvent une rétraction ou un relâchement ; il semble qu'elle ne peut opérer que peu ou point ces deux effets, qui dépendent de causes toutes différentes. A cette occasion je remarquerai en passant, que ce seroit une pratique trèsutile aux paralytiques (qu'il ne paroît pas cependant que l'on observe) que de contenir leur membres malades, comme le bras, le poignet ou autres, dans une telle situation, que les muscles flechisseurs (qui agissent ordinairement plus avantageusement que les autres) ne pussent pas se contracter de façon à s'opposer par leur rétraction à l'action de leurs antagonistes. Car par-là, si ces parties venoient à recouvrer le mouvement, leurs muscles ayant à peu près la même longueur que dans l'état naturel, ils seroient dans cet état où ils doivent être, pour que le fluide nerveux, en les contractant, fasse exécuter aux parties auxquelles ils appartiennent, tous les différens mouvemens dont elles font capables.

Je conclus donc de tout ce qui vient d'être exposé, que dans la cure de la paralysie, par l'électricité, on ne doit espérer ou se proposer que de rappeller le mouvement & le fentiment dans les parties, & que pour la guérison entiere de cette maladie par ce moyen, il est essentiel de savoriser les effets de l'électricité par le relâchement des muscles qui

ont éprouvé de la rétraction.

Mais

Mais avant de terminer ce récit, & de passer aux autres expériences, il est à propos de répondre à une question. On me demandera peut être pourquoi je n'ai pas choili un paralytique de meilleure santé que celui que j'ai électrisé? A cela, je répondrai qu'on n'a pas la liberté de choisir, peu de paralytiques étant dans le cas d'être électrifés avec quelque apparence de fuccès, & parmi ceux-là, n'y en ayant encore qu'un très-petit nombre, doués du courage & de la constance nécessaires pour se faire électriser pendant un certain temps. En effet, j'en ai électrifé deux autres après celui dont il est question dans ce Mémoire; mais l'électricité ne les guérissant pas avec cette promptitude à laquelle ils s'étoient attendus, ils s'impatienterent bientôt, & y renoncerent au bout de quelques jours. Enfin le jeune Grognet, quoique d'une fanté foible, étoit préférable par la jeunesse à bien d'autres, mangeant & dormant d'ailleurs très-bien. Au reste, il est important d'ajouter que pendant les neuf mois qu'il fut électrisé, sa santé n'en fut affectée en aucune façon. Il semble donc qu'on en peut conclure que l'électricité n'a rien de dangereux; car fûrement, si elle pouvoit causer quelques mauvais effets, ils se seroient manifestés par une électrisation aussi longue.

DETAIL de l'éledrisation d'un jeune homme de vingt-un ans, attaqué d'une goutte sereine.

ES parens du sieur Granger, âgé de vingt-un ans, attaqué d'une goute sereine, ayant appris par les gazettes
que dans la ville de Dorchester, en Angleteire, on avoit
guéri par la commotion électrique un jeune garçon attaqué
de la même maladie, s'adresserent à moi au commencement
de Décembre 1753, pour l'électriser de la même maniere.
Instruit de ce qui s'étoit fait à ce sujet dans ce pays-là, je
leur témoignai, malgré le succès qu'on avoit eu en Angleterre, tout la répugnance que j'avois à me prêter à ce qu'ils
dessiroient de moi, & par l'incertitude de la réussire, & par
la nature de l'expérience même. J'ajoutai que plusieurs

Mém. 1755.

82 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE animaux ayant perdu la vue par la commotion de Leyde, (comme il paroit par pluseurs faits rapportés par M. Franklin) il sembloit que cette expérience pouvoit être plutôt nuisble qu'avantageuse. Mais, malgré tout ce que je pus leur dire, la grande confiance qu'ils avoient dans ce remede par les heureux effets qu'il paroissoit avoir produits en Angleterre, & le peu qu'ils attendoient des secours qu'offre la Médecine en pareils cas, les sit tellement insister, qu'il me sur impossible de leur resuser ce qu'ils exigeoient de moi. Je les remis donc au lendemain 6 Décembre, que je leur promis d'électriser le jeune homme.

Mais avant de parler de cette électrifation, il est à propos de satisfaire la curiosité sur la maniere dont le jeune garçon de Dorchester sur guéri par l'électricité. Voici le précis de ce qui en sur publié dans le treizième volume du Magazssin Ecossos de 1751, & qu'on trouve dans les gazettes de Ihiver de 1753, & particuliérement dans le Courrier d'Avignon du 13 Novembre de la même année, article

de Bruxelles.

Ce jeune garçon étoit âgé de sept ans, & avoit tous les symptômes de la goutte sereine. Ses prunelles étoient si dilatées, que l'iris en avoit totalement disparu, & elles ne paroissoient en aucune saçon se fermer ou s'ouvrir lorsqu'on en approchoit ou qu'on en éloignoit la plus forte lumiere. En cet état on l'électrisa, ou plusôt on lui sit recevoir la com-

motion électrique de la maniere suivante.

On établit une communication entre sa jambe & la panse d'une bouteille de Leyde bien chargée, au moyen d'un fil d'archal qui en partoit, & qui alloit s'envelopper autour de cette jambe. On entortilla ensuite autour de sa tête un autre fil d'archal, auprès duquel on approcha le crochet de la bouteille pour la décharger. Du premier choc il sut renversé par terre, en faisant de grands cris; mais, quelque répugnance qu'il eût à recommencer, on lui sit éprouver cette expérience encore deux sois. Dès le lendemain il apperçut les senêtres. On l'électrisa encore de même, ce

qui fut répété pendant cinq jours. Le troisiéme il distingua les objets, le quatriéme il reconnut les couleurs, enfin le cinquiéme jour de ces expériences il avoit parfairement recouvré la vue; & M. Floyer, Chirurgien de Dorchester, auteur de cette cure, l'ayant examiné avec beaucoup d'attention, trouva que l'iris se contractoit & se dilatoit aussi vivement que jamais; que la couleur de cette iris étoit la même qu'avant qu'il eût perdu la vue, & que ses yeux étoient à tous égards en aussi pon état qu'auparavant.

M. Wilson, de la Société Royale de Londres, rapporte dans la deuxième édition de son Traite sur l'électricité, publiée en 1752, que le détail de cette cure fut lû à la Société Royale, & qu'elle fut attestée par plusieurs personnes dignes de foi. Une circonstance qu'il ajoute, & dont les gazettes ne firent pas mention, c'est que lorsqu'on commença les expériences, ce jeune garçon avoit une emplâtre de vésicatoires à la nuque du col, à laquelle on ne fit attention qu'un jour ou deux après qu'on les eût cessées, & lorsque l'excoriation que cette emplâtre avoit produite étoit presque feche. Il est nécessaire d'observer encore que lorsqu'on commença à l'électrifer, il n'y avoit que cinq jours qu'il avoit perdu la vue, & cela fans qu'il eût eu auparavant aucune fiévre, mal de tête, ou autre indisposition, comme on peut le voir par la deuxième lettre de M. Floyerà M. Bent, Médecin à Exéter, insérée dans le Magasin dont j'ai parlé.

Cette cure, comme on le voit par ce détail, paroissoit si constante, & avoit quelque chose de si subit & de si merveilleux, qu'il n'est pas étonnant qu'elle séduisit les parens du sieur Granger, & leur sit destret qu'on lui sit éprouver les mêmes commotions. Mais, bien dissérent du jeune garçon de Dorchester, dont la pette de la vue étoit récente lorsqu'on l'électris, le jeune Granger étoit aveugle depuis près de trois mois quand on me l'amena; il avoit perdu la vue le 16 Septembre 1752, neuf jours après être tombé malade d'une sièvre maligne, accompagnée d'une

éruption miliaire.

84 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Ce malheur lui arriva à la campagne aux environs de Dieppe. Par le détail de sa maladie, envoyé par M. Mauger, habile Médecin de cette ville, il paroît que ce jeune homme fut attaqué d'une fievre continue & violente, avec un gonflement & une forte tension dans tout l'abdomen, une douleur de tête continuelle, un saignement de nez & le délire, qui annonçoient, dit M. Mauger, un engorgement du cerveau commençant. Appellé le cinq de la maladie, il rapporte qu'ayant trouvé quelques saignées de saites, il les fit répéter avec promptitude, ainsi que les lavemens émolliens. Lorsque le ventre sut détendu, il sit saigner plusieurs fois aux pieds & à la jugulaire. Le huit de la maladie la surdité, qui n'est pas toujours un mauvais signe, parut, après trente palettes de sang tirées, & de sang très couenneux; alors, dit M. Mauger, je passai l'émétique en lavage, qui produisit des effets merveilleux. Le lendemain neuf de la maladie. ajoute-t-il, la surdité se dissipa, mais le malade perdit presqu'auffi-tôt la vue, fans reffentir aucune douleur, ni aux yeux, ni à la tête, qui commençoit alors à mieux aller. Aussi-tôt M. Mauger lui fit donner tous les remedes que la Médecine prescrit en pareil cas, comme un lavement purgatif, des emplâtres vésicatoires, l'une à la nuque du col, & les autres aux gras des jambes. Le pouls du malade étant trop foible. & ayant une éruption miliaire à ménager, il ne le fit point saigner ni au pied ni à la jugulaire. Depuis on a employé les épispastiques, les apozèmes, & tous les remedes capables de produire une révultion & d'atténuer la lymphe. mais sans aucun succès. La santé du jeune homme s'est rétablie, sans que la vue lui soit revenue. Tel est en peu de mots ce que l'on a appris du Médecin du lieu.

Si l'on en croit les parens, la cécité a succédé immédiatement à la saignée de la jugulaire, quoiqu'ici le Médecin ne la rapporte qu'au neus. Au reste, c'est une chose assez connue par les observations des Médecins, que dans les sievres malignes, accompagnées d'une violente instammation du cerveau, la cécité a quelquesois lieu, lorsque par malheur la matiere morbifique se jette sur les ners optiques : en pareil cas, la goutte sereine est regardée par les meilleurs

Praticiens comme incurable.

Lorsque le jeune Granger vint chez moi, il avoit été vû de tous les Oculistes de Paris, qui avoient déclaré sa maladie une véritable goutte sereine, & pour la plupart absolument incurable. Il étoit depuis quelque temps entre les mains de M. Demours, connu de cette Académie, qui lui faisoit tous les remedes ordinaires dans cette maladie. Ses yeux paroissoient très-beaux, mais leurs prunelles étoient tellement dilatées, que ce qui restoit de largeur à l'iris n'étoit pas le quart, ou au plus le tiers, de ce qu'elle auroit dû être dans son état naturel. Ils avoient perdu le sentiment au point que si l'on en approchoit deux ou trois bougies allumés, elles ne lui causoient aucune sensation de lumiere; elles ne l'affectoient que par leur chaleur. Enfin il ne sentoit en aucune façon le mouvement de ses paupieres, quoiqu'il les agitât sans cesse. Je crains d'avoir été trop long dans ce détail, cependant il m'a paru absolument nécessaire pour qu'on jugeât mieux, & de l'état du jeune homme, & de ce que l'on pouvoit attendre des effets de l'électricité. Je me hâte d'en venir aux expériences.

Je commençai donc le 6 Décembre, comme je l'avois promis à ses parens, à lui faire recevoir la commotion électrique, en imitant, autant que je le pouvois, la maniere dont on s'y étoit pris en Angleterre. Pour cet effet, l'ayant assis sur une chaise, à une distance du conducteur assez grande pour qu'il n'en dérobât pas l'électricité, je lui mis autour de la tête un fil d'archal, qui alloit deux ou trois fois de l'os frontal à l'occipital, où il étoit arrêté, & d'où partoit un bout qui portoit une balle de plomb. Autour de la jambe droite étoit enveloppé un autre fil d'archal, partant de la panse d'une bouteille de Leyde fortement électrisée, & dont le crochet communiquoit avec le conducteur. Lorsque cette bouteille étoit bien chargée, & qu'on vouloit faire subir à ce jeune homme la commotion électrique, il ne falloit que tirer une étincelle du conducteur, en approchant de ce corps électrique la balle de plomb dont on vient de parler : on lui fit recevoir douze fois la commotion de cette maniere. S'étant couché immédiatement après être rentré chez lui, ce qu'il pratiqua toujours depuis, il sua très-abondamment. Or, il est à remarquer que M. Demours avoit employé auparavant toutes sortes de remedes pour le faire sue, se qu'il n'avoit pû y parvenir. Le jeune garçon de Dorchester sua aussi prodigieusement la premiere nuit qui suivit son électrisation.

Le lendemain à la même heure, on lui fit subir encore douze commotions. Comme celles de la veille ne m'avoient pas paru assez fortes, j'eus le soin d'augmenter le volume des corps électrisés d'une masse de ser de plus de deux cens pesant, & de doubler la bouteille de Leyde. La commotion sur alors si violente, qui ne put la supporter que lorsqu'on ne frotta le globe que d'une seule main; encore sa soit-il des cris terribles, en disant que l'elettricité l'enlevoit de dessus sa chaise. Il disoit aussi qu'il voyoit à chaque coup comme une stamme qui paroissoit passer en descendant rapidement devant ses yeux.

fes yeux.

Après s'en être retourné chez lui, il sua de même que le jour précédent, mais un peu moins. On n'observe encore

aucun changement dans ses prunelles.

Le Samedi 8, on ne lui sit recevoir que douze commotions comme la veille, quoique l'électricité sût un peu moins sorte. Cependant il étoit si craintif, qu'avant de commencer, il sut sur le point de se trouver mal de stayeur; il disoit que quand on tiroit l'étincelle, il lui sembloit entendre douze pieces de canon. Quelques-uns de ses parens pensent que sa prunelle est rétrécie.

Le Dimanche 9, tout fut de même, excepté que je retranchai une des bouteilles, le jeune homme ne pouvant absolument pas en soutenir la commotion: l'on ne frotta même le globe qu'avec quatre doigts. Ce jour, M. Demours qui avoit été présent aux premieres expériences, convint avec le frere du malade & tous ses parens, qu'il y avoit un rétrécissement sensible dans les deux prunelles du jeune homme, & que cela alloit à près d'une demi-ligne sur tout le diametre.

Le Lundi 10, douze commotions comme les jours précédens, quelques-unes plus fortes; quelques autres plus foibles: les prunelles semblent se rétrécir encore. Le malade a si prodigieusement sué après cette électrisation, qu'il a mouillé tous les matelats.

Le Mardi 11, le temps étant fort humide par un vent de sud-ouest, & le barometre étant à 27 pouces 9 lignes \(\frac{1}{2}\), l'électricité sut si foible, que quoique j'eusse remis mon autre bouteille, & sait tout mon possible pour rendre les commotions d'une certaine sorce, elles surent néanmoins très-soibles. Pour compenser leur soiblesse par leur nombre, on lui en sit recevoir seize. Le rétrécissement des prunelles paroit si sensible, qu'il n'est plus possible d'en douter. Le jeune homme a encore sué autant que la veille.

Le 12, le barometre étant à 27 pouces 7 lignes ½, & le temps si chaud & si humide que l'électricité étoit extrêmement foible, le jeune homme ne sut point électrissé; cependant il a sué la nuit suivante presqu'autant que les jours

précédens.

Le 13, l'électricité étant encore fort foible, à cause de l'humidité, le barometre étant à 27 pouces 10 lignes, & le thermometre exposé en plein air au nord à 11 degrés audessus du terme de la glace, on sit subir au jeune homme dix-huit commotions. Le rétrécissement de sa prunelle paroît subssister toujours; mais on ne peut décider si elle se resserte ou s'élargit lorsqu'on en approche ou qu'on en éloigne la lumiere. Le jeune homme a bien moins sué cette nuit que les précédentes.

Le 14, le barometre étant remonté à 27 pouces 11 lignes, l'électricité s'est trouvée un peu plus forte, quoiqu'encore assez foible; cependant des vingt-quatre commotions qu'on sit subit au jeune homme, les sept ou huit dernieres furent passablement sortes, au moyen de trois mains qui

88 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE frottoient le globe, & d'une plus grande vitesse de la roue. Le malade a recommencé à beaucoup suer, ce qui montre que

ses sucurs tiennent à son électrisation.

Le 15, encore vingt quatre commotions, l'électricité étant toujours fort foible; le malade a encore beaucoup sué. Ses prunelles ne nous annoncent aucun changement depuis ces derniers jours.

Le 16, Pélectricité un peu plus forte que la veille, tellement que le malade trouvoir les commotions affez vives avec les deux mains; on lui en a fait subir dix-huit. Il a encore beaucoup sué, comme les nuits précédentes. On ne remarque aucun changement dans ses yeux.

Le 17, le jeune homme ne fut pas électrifé.

Le 18, on ne lui a fait subir que dix-huit commotions, l'éledricité étant assez forte en frottant avec les deux mains. Il a un peu moins sué que la veille. Rien de nouveau dans

fes yeux.

Le 19, l'électricité étoit à peu près comme la veille; cependant le malade étoit si crainis avant de commencer, qu'il lui en a pris une espece de tremblement avec le frisson; les choses allerent au point, qu'à la sixième commotion il fallut cesser pour qu'il reprît ses esprits. On lui en a encore

fait subir dix huit, comme les jours précédens,

Le lendemain 20, le jeune homme s'étant trouvé un peu indisposé, ses parens crurent qu'il étoit à propos de suspendre l'électriation pour deux ou trois jours, & de profiter de cette occasion pour lui faire appliquer les vésicatoires sur la tête, & pour lui faire faire deux saignées du pied, prétendant qu'il étoit sort échaussé. Il est bon d'observer que pendant ces trois jours il a beaucoup moins sué, & que les prunelles se sont un peu r'ouvertes. Cependant il sut convenir que ces prunelles nous présentoient des bizarreries singulieres, paroissant tantôt plus petites, tantôt plus grandes.

Le Lundi 23, nous recommençames à l'étectrifer; l'électricité étant assez forte, le malade trouvoit les commotions insupportables : il n'a voulu en recevoir que douze. Il n'a

point

point sué; & il est à remarquer que depuis ces saignées, quelque fortes qu'aient été les commotions, il n'a plus sué du tout, pas une seule sois.

Le 24, douze commotions comme à l'ordinaire; les yeux

sont toujours dans le même état.

Les yeux de ce jeune homme n'ayant reçu aucun soulagement sensible, quoique je l'électrisasse depuis quatorze jours, en suivant aussi exactement qu'il m'avoit été possible le procédé employé en Angletetre, je lui proposai, de même qu'à ses parens, de lui saire recevoir la commotion

d'une autre maniere.

Dans la premiere, le fil d'archal, comme on l'avû, portoit à nu sur toute la tête; dans celle-ci, je comptois ne le faire porter que sur le front, & encore uniquement entre les deux yeux, ce qui étoit facile à faire en le faisant reposer sur un morceau de clinquant placé sur cette partie. Je me déterminai à lui faire subir la commotion de cette maniere, par la raison suivante. Dans la premiere façon de lui donner la commotion, l'action se répandant sur toute la tête sans aucune direction déterminée, il paroissoit que les nerfs optiques ne pouvoient éprouver aucun effet qui tendit à les désobstruer, & qu'ils ne pouvoient être ébranlés d'une maniere différente de celle dont les autres parties du cerveau l'étoient; mais, selon la façon que je proposois, je pouvois espérer d'agir d'une maniere plus précise sur ces nerfs. En effet, il paroissoit assez vraisemblable, que par le mouvement ou le passage du fluide électrique du front à travers la tête & le côté de la jambe qui communiquoit avec la panse de la bouteille de Leyde ( le feu allant incontestablement du crochet de cette bouteille à la panse): il paroissoit, dis-je, assez vraisemblable que par ce mouvement les nerfs optiques se trouveroient affectés, & que ce fluide pourroit avoir quelque action sur eux. L'expérience, comme on le verra dans un moment, sembla justifier cette conjecture. Le jeune homme & ses parens ayant consentià ce que je leur proposois, 90 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE il fut électrifé le 26, selon la nouvelle maniere, & il reçut douze commotions.

Les yeux, dans ces commotions, parurent beaucoup plus affectés, au moins extérieurement, que dans les autres; elles causoient au malade de vives convulsions dans les paupieres, convulsions qui étoient si fortes, qu'il paroissoit tout ému. Il disoit que cette façon de lui faire subjet la commotion, l'affedoie beaucoup plus vivement que l'autre.

Le 27, douze commotions comme la veille; rien de nouveau dans fes yeux.

Le 28, il reçut treize commotions; & voici ce qu'il y eut de remarquable. A la treizième, qui fut plus forte que toutes les autres, le malade s'écria que tout étoit perdu, qu'il avoit vû devant lui, en tirant vers sa gauche, trois magots assis sur leur derrière \*, & une très-grande lumière, beaucoup plus

forte que de coutume.

. .

Ces sensations extraordinaires me parurent confirmer les conjectures qui m'avoient déterminé à lui faire subir la commotion de cette manière; car ces santômes ne pouvoient être produits que par une impression sur les nerss optiques, qui donnoit au malade une sensation telle qu'il l'auroit eue, si ces nerss avoient été ébranlés par des objets extérieurs de façon à produire desemblables images, à peu près comme dans les rèves. Cet effet donna de grandes espérances à ses parens; cependant les yeux n'en parurent affectés ni en bien ni en mal. Il est à remarquer que dans cette façon de recevoir la commotion, il n'appercevoit plus cette grande lumière qui paroissoit passer rapidement en descendant devant ses yeux, & dont j'ai parlé plus haut; celle qu'il voyoit étoit plus étendue & horizontale, preuve encore que l'action du fluide électrique se sassoit plus cette direction.

<sup>\*</sup> Quelque singuliere que puisse paroître cette expression, j'ai cru devoir la conserver, rien de ce qui est consorme à la vérité, & de ce qui peut mieux peindre les sensations, ne devant paroître déplacé aux yeux du Philosophe.

Le 29, il subit treize commotions comme le jour précédent; rien de remarquable, sinon que dans une de ces commotions le jeune homme a dit voir une lumiere singuliere, qu'il n'a pû définit.

Le 30, douze commotions; rien de particulier, ses

yeux sont toujours de même.

Le 31, encore douze commotions comme la veille, & tout dans le même état.

Le premier Janvier 1754, il ne fut pas électrisé.

Le 2, douze commotions, tout est encore de même.

Le 3, encore de même; rien de particulier. Il a dit avoir très-bien senti la nuit le mouvement de ses paupieres, ce qui

ne lui étoit pas arrivé depuis sa maladie.

Le 4, douze commotions comme à l'ordinaire. Pour donner une direction plus déterminée au mouvement du fluide électrique, je mis sous le clinquant, entre les deux yeux, un morceau de carte, afin que ce clinquant ne porsat exactement que de la largeur d'un liard, perpendiculairement au-dessus du centre des prunelles. Ces prunelles paroissent actuellement aussi ressertées qu'elles l'ont paru avant les saignées du pied, si ce n'est plus. Ce qu'il y a de très-constant, c'est qu'elles se contractent & se dilatent sensiblement lorsqu'on en approche ou qu'on en éloigne la lumière, ce qu'elles ne faisoient pas auparavant.

Le 5, toujours douze commotions; rien de remarquable, si ce n'est que le jeune homme se plaint qu'elles sont trèsfortes, & qu'il y en a une qui lui a fait manquer le cœur.

Le 6, toujours douze commotions. Le malade renouvelle fes plaintes sur leur force, au point qu'il dit qu'il ne reviendra plus. Il se plaint de maux d'estomac; cependant il convient qu'il n'en est attaqué que depuis les saignées du pied.

Je n'entends point parler de lui jusqu'au Jeudi 10, que je lui fais subir la commotion d'un maniere encore différente.

Les effets du changement que j'avois fait dans la première, m'ayant encore encouragé à y en faire qui me paroifficient nécessaires pour retirer de cette expérience tout ce que l'on 9,2 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE en devoit attendre, voici comme je m'y pris. Au moyen d'un ruban de foie, je lui fis tenir sur le front, immédiatement au-dessus des sourcils, une machine telle qu'elle est représentée (fig. 1). De la partie Q de cette machine partoit un fil d'archal, qui portoit à son extrêmité une balle de plomb, par laquelle on tiroit l'étincelle. Au derriere de la tête, je faisois tenir, aussi par le moyen d'un cordon de soie, une petite plaque de laiton (fig. 2) de cinq lignes de large & de quatorze lignes de long, qui portoit un petit crochet, dans lequel passoit un fil d'archal venant de la panse de la bouteille de Leyde. Cette plaque étoit placée sur l'occiput, de façon que le plan qui passoit par son centre, & par celui de la machine placée sur le front passoit aussi (autant que j'en pouvois juger) par celui des nerss opti-

Toute la commotion devant, dans cette expérience, se passer uniquement dans la tête, je crus qu'il falloit ne la donner d'une certaine sorce que par degrés; c'est pourquoi je n'en sis subir au malade que douze médiocrement sortes. Il ne se plaignit de rien de plus sensible ni de plus dou-

loureux que dans les autres.

Le 11, lui ayant fait subir la commotion de la maniere dont je viens de parler, dès la premiere, qui n'étoit pas bien sont et car on ne frottoit le globe qu'avec deux doigts, le malade s'écria, moitié de joie, moitié de surprise, & comme dans une sorte de ravissement, qu'il voyoit des objets, des personnes; à la seconde, qu'il avoit vû comme un pruple rangé devant lui, & un spectacle admirable; à la troisseme, qu'il avoit encore vû des objets devant lui. Ensin il n'y eut pas un seul coup dans les douze où il ne dit en avoir toujours apperçu. Il y a même ceci de remarquable, que depuis la troisseme, il sembloit, par la description qu'il nous en faisoir, que c'étoient toujours les mêmes.

Cette façon de lui faire recevoir la commotion, donna de nouveau de très grandes espérances à ses parens. J'avouerai que je ne pus me désendre d'en concevoir aussi quelques-unes; car ces effets, qui sembloient justifier pleinement mes conjectures, paroissoient montrer, 1°. que l'impression de ces commotions se faisoient sur les nerss optiques, & dans la direction qui sembloit nécessaire pour agir sur eux plus efficacement; 2°. que cette impression n'étoit pas trop forte par rapport à ces nerss, puisqu'elle y produisoit des sensaires agréables; ensin, qu'en agissant ainsi sur eux, j'avois lieu d'espérer d'y produire quelques essets, & peut-être de semblables à ceux qu'on produir sur les muscles, où, à force de les agiter, on parvient à leur restituer & le sentiment & le mouvement. Mais toutes ces espérances dont nous nous étions slattés, ne surent point remplies par le succès.

On continua de l'électrifer le lendemain de la même façon, les commotions ayant quelque chofe d'un peu moins fort que la veille : quoiqu'il témoignât toujours la furprife par les mêmes cris, & qu'il vit encore les mêmes objets,

il ne les vit cependant pas si distinctement.

Le lendemain il fur encore électrisé, & il nous dit les mêmes choses que les deux jours précédens. Il ajouta que ces commotions se faisoient sentir très-fortement, sur-tout au devant & au derriere de la tête. Quelques-unes le frappoient d'une maniere si vive & si subite, qu'il sembloit qu'elles attaquoient le principe de la vie; il disoit que le cœur lui manquoit. Enfin elles l'affecterent si sortement, qu'il demanda

quartier pour huit jours.

Ce temps s'étant écoulé, il revint chez moi : mais il ne voulut plus se faire électrifer, soit qu'il str fatigué de ces commotions, soit qu'il désespérât de sa guérison par cette voie. Je puis dire cependant que ses prunelles étoient aussi diminuées qu'elles l'eussent jamais été depuis l'électrisation, & que dès qu'on en approchoit ou qu'on en éloignoit la lumiere, elles se contractoient & se dilatoient sensiblement. Il sembloit ensin que je pouvois me flatter que s'il y avoir une maniere de dégager ou de désobstruer les nerss optiques par l'électricité, c'étoit celle dont j'avois fait usage en dernier lieu. La comparaison que j'en avois faite avec la première

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE quelques jours auparavant, me paroissoit encore le confirmer. Pour cet effet, j'avois fait recevoir au jeune Granger la commotion de la premiere maniere, c'est-à-dire, en faisant communiquer les panses des bouteilles de Leyde avec la jambe, au lieu de les faire communiquer avec le derriere de la tête, comme dans la derniere. Il nous dit que ce n'étoit rien en comparaison de la nouvelle saçon, & qu'il n'appercevoit plus des objets, qu'il voyoit seulement cette flamme qu'il avoit vue à chaque coup dans les premieres commotions. Mais, fans en dire davantage fur ce fujer, je me contenterai d'ajouter que, quoique ces commotions fussent très-fortes, & si fortes qu'une personne qui les auroit recues à travers la poitrine, s'en seroit ressenti pendant nombre de jours, elles n'eurent aucune suite fâcheuse; les os du crâne rompoient vraisemblablement le coup, ce qui paroît par ce qu'il disoit, qu'il s'y sentoit vivement frappé. Cela nous montre, pour le dire en passant, quelle est la force des commotions qu'un homme peut soutenir dans la tête. Cependant les impressions de l'électricité avoient été si fortes. que dès qu'il entendoit quelque bruit qui le surprenoit, comme, par exemple, lorsqu'il tomboit une buche ou quelque chose d'un peu lourd sur le plancher au-dessus de sa tête, il sembloit voir encore de ces étincelles & de ces flammes qu'il voyoit quand on l'électrisoit; mais cela se dissipa peu à peu, & au bout de quelques mois il en sut quitte. Enfin, pendant tout le temps que l'électrifation dura. sa santé ne parut pas plus affectée que ne l'avoit été celle du paralytique, excepté ses maux d'estomac survenus après les faignées du pied, & qu'il attribuoit lui-même, comme il a été dit, à ces saignées. Ces commotions, toutes violentes qu'elles fussent, ne lui donnerent point de diarrhée, comme au paralytique de M. Jallabert; peut-être cela venoit-il de ce que l'effet se passoit dans une autre partie du corps.

M. Demours, entre les mains duquel ce jeune homme fe remit enfuite, n'a pas été plus heureux que moi dans fes tentatives, & le jeune Granger est encore, dans le moment DES SCIENCES.

95
où j'écris ceci (le 5 Décembre 1754) aussi aveugle que iamais.

EXPÉRIENCES faites sur des Sourds, & Conclusion du Mimoire.

J'Eus l'honneur de rendre compte à l'Académie, vers le commencement de Septembre 1753, du résultat d'un essai que j'avois sait pour guérir un Abbé, Resteur ou Curé d'Alsace, d'une surdité à l'oreille droite, en l'électrisant à la maniere Suédoise.

Le P. Bertier de l'Oratoire. Correspondant de cette Académie, présent à cette électrisation, fut si persuadé que l'électricité avoir guéri cet Abbé, (comme il le paroissoit). que malgré mes instances, il publia cette cure dans les feuilles de M. Fréron. Cette nouvelle s'étant répandue, elle m'attira plusieurs personnes qui souhaiterent se faire électriser pour des furdités. J'en ai électrifé quatre, un homme âgé de foixante ans, attaqué depuis long-temps de surdité aux deux oreilles ; un homme d'esprit fort connu dans la république des Lettres \*. de cinquante ans ou environ; l'éleve de l'ingénieux M. Pereyre, M. de Fontenay, âgé de dix-fept ans, fourd & muet de naiffance; enfin un jeune homme de vingt-sept ans. Je les ai électrisés à la Suédoise, comme l'Abbé dont je viens de parler. c'est-à-dire, selon la méthode d'un Médecin Suédois, décrite dans la quarante-neuviéme feuille de M. Fréron, page 287 & 288 : voici en quoi elle consiste.

On fait recevoir l'électricité à la partie malade de la perfonne qu'on électrife, au moyen d'un fil d'archal qu'on applique dessus, & qui part du conducteur. Ce fil est revêtu, proche du corps de la personne, de cire d'Espagne ou de verre, asin qu'elle puisse le tenir avec la main, sans cependant recevoir l'électricité par cette partie, & que le situide électrique ne se répande dans le corps qu'en passant au travers de la partie malade : au moins telle est l'intention

<sup>\*</sup> M. de la Condamine, de cene Académie,

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE que j'ai imaginé que devoit avoir le Médecin dont jai parlé. La personne que j'électrisois étant montée sur l'escarpolette dont j'ai fait mention dans le commencement de ce Mémoire, introduisoit dans son oreille malade le fil d'archal. qu'elle tenoit par le tuyau de verre dont il étoit revêtu. De cette facon, on l'électrisoit pendant un certain temps, comme une heure ou un peu plus, en tirant de temps en temps des étincelles du conducteur, afin que le même effet se paffant dans l'oreille, cela pût y occasionner de légeres secousses. J'ai électrifé de cette maniere la personne âgée de soixante ans, pendant plus de six semaines, très-réguliérement de deux jours l'un, mais sans aucun succès. Il en a été de même du jeune M. de Fontenay & des deux autres. Quelquefois cet homme âgé, & les deux dont je viens de parler, croyoient & sembloient mieux entendre; mais ce n'étoit que par ces vicissitudes qui arrivent à toutes personnes fourdes; on fait qu'elles ne le sont pas toujours au même degré. J'oubliois de dire que M. Wilson, dont j'ai déja parlé dans ce Mémoire, étant venu dans ce pays vers la fin de 1753, me dit qu'ayant fait recevoir à une femme de vingt-huit ans, sourde depuis très-long-temps, la commotion à travers la tête, ( c'est-à-dire, dans la direction d'une oreille à l'autre ) il l'avoit si bien guérie, que lorsqu'on parloit trop haut elle prioit de baisser la voix, parce que cela lui faisoit mal. Un succès si marqué me sit desirer de tenter cette méthode; j'en sis l'essai sur M. de Fontenay & sur la perfonne de foixante ans, mais ce moyen ne me réuffit pas plus que les précédens. Il n'y eut que ceci de singulier, c'est que cet homme âgé me dit que ces commotions lui faisoient un si terrible effet dans la tête, qu'il lui sembloit y avoir tous les pétards de la grève. Au reste, il est bon de dire que M. Wilson ayant fait usage de cette méthode sur d'autres sourds. n'a pas été plus heureux que moi, & qu'il n'a guéri par cette voie que la seule semme dont je viens de parler.

Dans le cours de ces différentes expériences, j'électrifai aussi d'autres personnes, les unes attaquées de rhumatismes,

d'autres

d'autres de maux de dents; mais il n'y a que dans le premier cas où l'électricité m'ait paru réuffir. Il y a tout lieu de croire même que si l'on peut l'appliquer à quelque maladie, les rhumarismes sont celles de toutes où on peut espérer de le faire avec plus de succès. Pour les maux de dents, quoiqu'il ait paru par les nouvelles publiques qu'on étoit parvenu en Suéde à les guérir par l'électricité, je n'ai pas été aussi heureux; car je n'en ai vsu aucun bon esfet, si ce n'est sur le P. Bertier, dont je viens de parler. Il sut si persuadé que l'électricité l'avoit guéri d'un mal de dents, que je ne pus lui resuser d'en rendre compte dans le temps à la Compagnie. Elle parut aussi opérer avantageusement sur une jeune per-

sonne dont les regles étoient arrêtées.

Tel a été le résultat de mes différentes tentatives. Leur peu de succès m'a fait long-temps différer de les communiquer à l'Académie; cependant je m'y suis déterminé par les conseils de quelques Académiciens, & parce qu'en Physique les expériences même qui ont eu le moins de succès ne sont pas toujours à rejetter, car elles peuvent dans cent occasions nous éclairer sur ce que nous devons penser de certains effets, ou nous apprendre au moins que nous n'avons rien à en espérer. Au reste, quoique d'après mes propres expériences, & celles de plusieurs personnes habiles, il n'y ait pas lieu de croire que les guérisons opérées par l'électricité dans les pays étrangers aient été, ni aussi fréquentes, ni aussi promptes, ni enfin aussi extraordinaires qu'on nous l'a annoncé dans plufieurs journaux & dans différens ouvrages, je ne prétends pas les révoquer toutes également en doute. Quelques-unes peuvent être vraies; la nature du climat & des circonstances plus favorables, ont pû occasionner des succès que nous n'avons pas eus dans ce pays-ci; mais, quoi qu'il en soit, il seroit fort à fouhaiter que leurs auteurs ( qui n'ont sans doute d'autre objet que le bien de l'humanité ) eussent été plus exacts, & je dirai même plus minutieux dans la description des moyens qu'ils ont employés, afin qu'en les imitant on eût Mem. 1755.

98 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
pù espérer de mieux réutlir. En ester, rien n'est plus vague
que de dire simplement qu'on a électrisé une personne, y
ayant un nombre infini de saçons de l'électriser (comme
j'en ai donné des exemples dans ce Mémoire) qui doivent,
selon ce que l'on sait de la nature du fluide électrique, &
de sa direction dans diverses expériences, produire des esses
très-distérens.



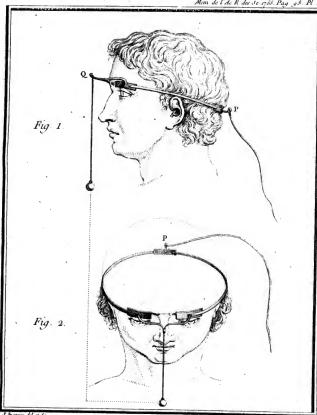

# RECHERCHES SUR LA

#### GRANDEUR APPARENTE DES OBJETS.

Avec l'éclaircissement d'une difficulté qu'on trouve sur ce sujet dans le volume des Mémoires de l'Academie de 1717.

Par M. BOUGUER.

N des plus célebres Auteurs de la fin de l'autre siecle Janvier 1755. & du commencement de celui-ci, foutint, avec beaucoup de vraisemblance, que la grandeur apparente des objets ne dépend pas uniquement de l'angle sous lequel nous les voyons, comme la plupart des Physiciens l'avoient pensé jusqu'alors. Le P. Tacquet, en érigeant cette derniere opinion en principe, en avoit fait un très gand usage dans la solution de plusieurs problêmes qu'il avoit cru utiles aux Peintres, aux Sculpteurs & aux Architectes. Le P. Mallebranche entreprit de prouver au contraire que nous jugeons toujours de la grandeur des objets, en comparant l'angle fous lequel ils paroissoient, avec leur distance apparente. Si l'objet est vu sous un angle deux ou trois fois plus petit, ou . ce qui revient à peu près au même dans cette rencontre, si l'image tracée dans le fond de nos yeux a ses diametres deux ou trois fois moindres, & que l'objet en même temps nous paroisse deux ou trois sois plus éloigné, nous jugeons qu'il a réellement la même grandeur, son image est deux ou trois fois plus petite; mais nous attribuons cette petitesse à la distance apparente qui est double ou triple.

Ces sortes de jugemens que nous portons toujours dans l'instant, & comme malgré nous, sont nommés jugemens naturels par le célebre Métaphysicien, parce qu'ils dépendent

d'une Géométrie dont l'usage prévient toujours en nous l'étude particuliere que nous pouvons faire de cette Science. Nous nous contentons d'abord de regarder cette doctrine comme une simple hypothese, & on peut y mettre toutes les restrictions qu'on jugera à propos: il nous sussitié faire remarquer qu'elle suppose que les grandeurs apparentes suivent la raison directe des angles sous lesquels les objets sont vûs, ou des images qu'ils peignent dans le sond de nos yeux, & la raison également directe des distances apparentes, c'est-à-dire, que la grandeur apparente de l'objet est comme la grandeur de l'angle ou de l'image multipliée par la dissance

apparente. En effet, si l'objet nous paroît toujours également éloigné, mais qu'il foutienne des angles triples ou quadruples, il nous paroîtra trois ou quatre fois plus grand; forte preuve qu'on peut adopter dans ce cas particulier l'opinion du P. Tacquet, ou regarder comme un principe certain que la grandeur apparente est proportionnelle à la grandeur de l'image tracée dans le fond de l'œil, toutes les fois que les autres circonftances sont absolument les mêmes. Supposons après cela que l'image soit constamment de la même grandeur, ou que l'objet soit toujours vû sous le même angle, mais qu'il paroisse trois ou quatre fois plus éloigné de nous, nous le jugerons encore alors trois ou quatre fois plus grand, parce qu'il n'y a qu'une grandeur réellement triple ou quadruple qui puisse empêcher qu'un objet situé trois ou quatre fois plus loin, ne paroisse trois ou quatre sois plus petit. Si on joint donc la divertité des angles à celle de l'éloignement; si l'objet soutient un plus grand angle, & s'il paroît outre cela plus loin, nous le jugerons d'autant plus grand qu'il fera vû sous un plus grand angle, & qu'il nous paroîtra en même temps plus éloigné; sa grandeur apparente sera comme le produit de l'angle visuel & de la distance apparente.

Ce principe d'optique fut mis dans un très-grand jour par le P. Mallebranche, qui répondit avec foin, dans le temps, à toutes les difficultés de M. Regis; mais cette même regle a été sujette depuis, dans les Mémoires de 1717, à une preuve qu'elle ne paroît pas avoir bien sourenue. M. Varignon chercha entr'autres choses selon quelle ligne courbe il falloit planter deux rangées d'arbres, pour que l'allée qu'elles forment parût également large par-tout lorsqu'on la considere d'une de ses extrêmités. Le P. Tacquet avoit résolu ce problème après le P. Fabry, en se servant de son principe défectueux, ou en supposant que les grandeurs apparentes dépendoient uniquement des angles sous lesquels les objets sont vûs. Ils avoient trouvé que les deux rangées devoient suivre la courbure de deux demi-hyperboles oppofées; ainsi l'allée devoit aller en s'élargissant, & c'est ce qui s'accorde avec l'expérience. Si les deux rangées ne doivent pas former exactement des hyperboles opposées, il est au moins très-vrai que pour paroître paralleles elles doivent s'éloigner de plus en plus l'une de l'autre. Lorsqu'on les rend réellementparalleles, elles fournissent toujours, comme on le sait, la même apparence que deux lignes qui concourroient; mais on ne peut détruire cet effet optique qu'en donnant nécefsairement plus de largeur à l'allée, à mesure qu'on la rend plus longue.

M. Varignon tomba dans cette même solution lorsqu'il partit du même principe. Il généralisa ce problème, selon sa coutume, & il voulut ensuite saire subit une semblable épreuve à l'autre hypothese, celle qui fait consister la grandeur apparente des objets dans la grandeur des angles qu'ils soutiennent, combinés avec leur distance. Mais ce qui dut lui causer une assez grande surprise, c'est qu'au lieu de trouver qu'il falloit rendre l'allée plus large à mesure qu'elle s'éloigne du spectateur, il trouva au contraire qu'il falloit la rétrécir, afin qu'elle parsit par-tout également large. Cette conclusion est si révoltante, qu'il n'est pas possible de l'admettre; cependant M. Varignon y sut conduit par ses calculs. Une allée dont les deux côtés sont exastement paralleles, nous paroît perdre sans cesse de sa largeur dans l'éloignement. Ouelqu'un regate cette apparence comme un inconvénient,

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE il veut y remédier, il a pour cela recours à la Géométrie aidée de l'Algebre; mais il apprend qu'il faut diminuer encore davantage la largeur de l'allée, c'est-à dire, qu'il saut augmenter l'inconvénient qu'il s'agissoit d'éviter. La Géométrie, cette science sublime, cesseroit-elle d'être la vraie pierre de touche de la bonne Physique? c'est une question qu'on se fait dans l'Histoire de l'Académie, en avertissant, « que nous avons d'autres exemples d'hypotheses physiques, qui étant » introduites dans des calculs géométriques, menent à des oconclusions visiblement fausses; ce qui fait voir, ajoute-ton, que ces principes ne sont pas employés par la nature, » ou qu'ils le sont avec des modifications que nous ne conmoissons pas m.

Telle est la principale difficulté que je me propose d'éclaircir. Personne, que je sache, n'a encore entrepris de le faire, & quoique l'éclaircissement que je puis donner soit si simple, qu'il ne consiste qu'en un mot, j'ai cru que le nom de M. Varignon, & même l'intérêt de la vériré, ne me permettoient pas de le supprimer; outre qu'il s'agit de travailler, pour ainsi dire, à la conciliation de la Géométrie & de la Physique, en faisant cesser une espece de scandale qui sans doute a fait tort à l'une ou à l'autre dans l'esprit de quelques personnes. Les remarques que j'aurai occasion de faire, feront, à ce que je crois, susceptibles d'applications.

M. Varignon n'en vint à une conclusion si extraordinaire. que parce qu'en voulant faire usage du principe du P. Mallebranche, il employa les distances réelles sans considérer les distances apparentes. C'est ce qu'on voit aisément en examinant fon calcul, quoique nul de ceux qui ont eu occasion de s'occuper de cette matiere, sans excepter le célebre Auteur dont j'ai rapporté les paroles, ne paroisse s'en être apperçu: tous ont cru que M. Varignon avoit eu égard aux distances. apparentes, au lieu que c'est tout le contraire, il n'employa que les réelles.

On fait combien nous sommes exposés à nous tromper sur ces distances réelles, lorsque nous ne réformons pas par

des connoissances tirées d'ailleurs, le premier jugement que nous en portons. Les grandes distances & celles qui sont confidérablement moindres, font presque toujours sur nos yeux des impressions sensiblement égales. Ce sont les grandes qui perdent principalement de leur excès; nous les jugeons toujours plus courtes, & c'est par cette raison que le sol d'une longue allée qui est horizontal, nous paroît s'élever dans l'éloignement. Nos rayons visuels ont toujours exactement la même direction: venant à nous en ligne droite de chaque point de l'objet, ils ont une situation déterminée que rien ne peut changer; mais dès-lors que leur longueur nous paroît diminuée, les endroits du terrein que nous regardons, doivent paroître un peu plus hauts, en avançant, pour ainsi dire, le long de ses rayons pour s'approcher de nous. La distance a-t-elle perdu la moitié de sa longueur par l'apparence optique dont il est question, le point du sol sur lequel nous dirigeons la vue, agira sur nos yeux, comme s'il avoit acquis une hauteur égale à la moitié de la nôtre. Ce fait est reconnu de tout le monde; & si on se souvient que les grandeurs apparentes des objets sont, dans l'hypothese du P. Mallebranche, comme les angles fous lesquels ils sont vûs multipliés par leur distance apparente, il sera très-facile d'un conclure que M. Varignon dut donner à ses allées des largeurs d'autant plus petites, que les distances réelles qu'il employoit mal-à-propos dans ses calculs étoient trop grandes par rapport aux apparentes, auxquelles il auroit fallu avoir égard.

Si AB (fig. 1) est le sol de l'allée, que nous supposons parsaitement plan & de niveau à l'égard du point A, ce sol paroîtra avoir la situation Ab pour le spectateur, dont l'œil est en O, le point D paroîtra en d, le point C en c, &c. Si nous désignons outre cela par Y la grandeur des angles sous lesquels paroissent les largeurs de l'allée, il faudra que les produits de la grandeur variable Y, multipliées par les dissances apparentes Od, Oc, Ob, &c. soient continuellement constans, puisque ces produits représentent les

164 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE grandeurs ou largeurs apparentes qu'on veut rendre égales; ainsi les angles Y seront pour tous les points D, C, B, en raison réciproque des distances apparentes, & il en résulte qu'on rendoit ces mêmes angles trop petits dans l'autre calcul, puisqu'on les faisoit en raison réciproque des distances

réelles, qui sont plus grandes que les apparentes.

Nous pouvons présenter ceci sous un autre point de vue, qui rendra la chose beaucoup plus simple & la solution plus exacte, en nous mettant même en état de résoudre sans aucun calcul les problèmes d'optique que se proposoit M. Varignon. Le plan AB paroît situé en Ab, par la maniere dont il affecte les yeux du spectateur : lorsqu'on veut donc qu'une figure tracée sur le terrein paroisse sous une forme déterminée, malgré l'altération optique qu'elle doit souffrir, on n'a qu'à l'imaginer d'abord sur la surface inclinée Ab, en lui laissant exactement toutes ses proportions : la projetant ensuite sur le plan horizontal Ab, par des lignes qui partent du point O, on aura la figure qu'il faudra réellement tracer fur le fol, pour qu'elle produise l'effet demandé. Il s'agit pour nous dans cette rencontre d'une figure fort simple : nous voulons faire en forte que deux rangées d'arbres plantés sur le plan AB, paroissent parsaitement paralleles; nous ne les faisons pas partir l'une & l'autre du point A, comme on y seroit obligé, si l'on se conformoit aux regles que donnent ordinairement nos livres de perpesctive : nous concevons les deux lignes paralleles apparentes, non pas fur un chaffis exposé perpendiculairement aux rayons visuels, mais sur le plan incliné Ab, auquel se rapporte naturellement le plan AB. On est souvent autorisé dans la peinture à supposer le plan apparent fitué perpendiculairement aux rayons visuels. parce que le Peintre peut par son Art augmenter l'illusion optique : mais ici le plan AB, paroît simplement prendre la situation Ab; c'est donc sur Ab qu'il faut seindre les deux paralleles, & si on projette ces deux lignes sur le terrein. on aura les directions qu'il faut donner aux deux rangées d'arbres.

On voit aisément que pour projetter sur le plan horizontal AB, les deux lignes droites parallelles, imaginées à côté l'une de l'autre, le long du plan incliné Ab, il faut faire paffer deux autres plans par ces deux lignes & par l'œil O du spectateur. Ces deux plans se couperont dans une ligne OX, parallelle à Ab ou aux deux paralleles, & ils donneront en rencontrant le plan horizontal, les directions des deux rangées d'arbres. Ces deux directions seront ici des lignes droites; & il n'est pas moins évident qu'elles seront divergences par rapport au spectateur, car elles partiront du point Z qui est derriere lui, & qui est le point de rencontre de l'horizon &

de la ligne XO prolongée.

Il n'est pas douteux qu'on ne satisfasse par cette construction, quoique si simple, au problème de M. Varignon, & qu'on ne puisse résoudre avec la même facilité tous les autres problèmes de la même espece. Nous rapporterons naturellement le plan horizontal AB au plan incliné Ab, & chaque point de l'un au point correspondant de l'autre. Le premier de ces plans Fig. 1. est vû parfaitement comme s'il avoit la seconde si uation; car personne ne conteste que le terrein horizontal ne paroisse s'élever, l'effet optique dont il s'agit étant le même pour tous les hommes. Il est donc démontré, autant qu'une proposition de Physique le puisse être, que les deux lignes divergentes tracées fur le plan horizontal, ou que les deux rangées d'arbres paroîtront exactement paralleles, puifqu'elles produiront fur la rétine précifément la même impression que deux lignes parallelles qui seroient tracées sur le plan incliné, & dont l'apparence ne seroit sujette à aucune illusion d'optique.

On demandera fans doute après cela comment on pourra déterminer l'inclinaison du plan apparent. On la trouvers en résolvant une premiere sois par l'expérience le prob ême dont nous venons de nous occuper. On n'a qu'à tracer sur le terrein deux lignes droites, qui fassent un angle aigu de 3 ou 4 degrés, & dont les côtés soient d'une assez grande longueur. Deux ficelles tendues, attachées à des piquets, fournissent un moyen commode pour former cet angle,

Mém. 1755.

qu'il est toujours à propos de rendre très-aigu. Se plaçant ensuite dans l'intérieur de cet angle, en tournant le dos vers la pointe, on avancera ou on reculera jusqu'à ce que les deux côtés, malgré leur divergence, paroissent paralleles l'un à l'autre. Il ne restera plus après cela qu'à conduire une ligne droite qui, partant de la pointe de l'angle, vienne passer par le point où étoit l'œil; cette droite donnera l'inclinaison du plan apparent, par la raison qu'elle lui sera parallele. La distance horizontale où l'on étoit du sonmet de l'angle, sera au sinus total comme la hauteur de l'œil sera à la tangente de l'inclinaison demandée.

On peut encore employer une autre méthode presque aussi simple, pour déterminer cette même inclinaison. Après avoir mis deux objets à une certaine distance l'une de l'autre. Fig. 1. comme en D & en C, on se placera dans leur direction, & on avancera ou on reculera jusqu'à ce qu'il paroisse qu'on est autant éloigné du premier de ces objets, que celui-ci est éloigné du second, c'est-à-dire, qu'on s'arrêtera aussitôt que l'espace AD paroîtra égal à DC. Cette égalité apparente n'emportera pas l'égalité réelle : l'intervalle DC fera au contraire considérablement plus grand, si les deux objets ont été mis à une assez grande distance l'un de l'autre. Mais l'égalité doit être parfaite dans le plan apparent Ab, entre les espaces correspondans Ad, dc; ainsi il n'y aura qu'à incliner ce plan de maniere que les parties Ad & de, interceptées entre les rayons visuels, soient effectivement égales entr'elles. Nous pourrions nous dispenser d'ajouter qu'il n'y aura pour cela qu'à faire DQ égal à AD, & que tirant par le point Q la parallele Q c au rayon visuel OD, elle rencontrera l'autre rayon OC dans le point c, par lequel il faudra faire passer le plan apparent Ab. On voit assez que cette construction s'exécutera très-aisément sur une figure tracée en petit. On pourra employer à-peu-près la même méthode, en plaçant trois objets, D, C& B, sur le terrein, à des distances inégales l'un de l'autre, & en cherchant l'endroit où il faut se placer pour que les deux intervalles

paroissent égaux. Il ne s'agira que de faire en sorte que de soit égal à c.b. On réussira beaucoup mieux à déterminer l'inclination du plan apparent, en se servant ainsi de trois objets, que lorsqu'on n'en emploiera que deux. Les pieds du spectateur servent de premier terme dans ce dernier cas; mais le spectateur ne voit pas l'intervalle AD du même coup d'œil que l'intervalle DC. Il se trouve encore quelques autres inconvéniens lorsqu'on ne se serve que de deux objets, comme nous le verrons dans la suite.

J'ai trouvé par ces différens moyens, que l'inclinaison du plan apparent étoit fouvent de 4 ou 5 degrés, & quelquefois de 2 ou 2 - degrés. Cette détermination n'est sufceptible que d'à-peu-près; son succès dépend de la maniere dont le terrein est éclairé, & de l'intensité de la lumiere. La couleur du sol y fait aussi beaucoup, de même que la constitution particuliere de nos yeux, plus ou moins affectés par les mêmes degrés de lumiere. L'effet est encore différent selon l'endroit de l'œil où se peint l'objet. Lorsque j'ai fait en sorte par un léger mouvement de tête, que certaines parties du sol qui se traçoient vers le fond de mon œil, répondissent vers le haut de la rétine, j'ai toujours cru que leur inclinaison apparente devenoit un peu plus grande. Mais ce qui est bien remarquable, & ce que je puis assurer comme très-certain, c'est que si le terrein n'est pas horizontal & qu'il aille en s'élevant beaucoup, le plan apparent différera beaucoup davantage du plan réel; l'angle que feront les deux plans sera peut-être de 25 ou 30 degrés. J'ai eu occasion d'en faire l'expérience un très-grand nombre de fois. Toutes les montagnes commencent à être inaccessibles aussi-tôt que leurs côtés font avec l'horizon des angles de 35 à 37 degrés; on ne peut alors y monter que lorsqu'on y trouve des pierres qui servent comme de degrés, ou bien il faut pouvoir s'attacher aux arbustes ou aux herbes. J'ai consulté dans ces occasions les yeux des personnes avec lesquelles je me suis trouvé. & nous nous sommes toujours accordés à estimer de 60 ou 70 degrés les inclinaisons que je n'ai

O ii

108 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE jamais observées que de 36 ou 37 degrés, lorsque je me

suis donné la peine de les mesurer exactement.

J'ai représenté ces erreurs optiques dans la fig. 2. Lorsque le terrein AM ou AN est très-incliné, le plan apparent Am ou An fait un fort grand angle avec AM ou AN: l'erreur optique diminue à mesure que le terrein approche d'être horizontal. Si le terrein s'incline au-dessous de l'horizon. cette erreur diminue encore, & il y a une certaine inclinaison où elle est absolument nulle, le plan apparent Ap se confondant alors avec le plan réel AP. Ainsi des lignes paralleles, tracées sur ce plan AP, ne paroîtroient pas perdre leur parailélisme, pourvu qu'on l'examinat toujours d'en haut. Enfin si l'inclinaison au-dessous de l'horizon est portée audelà de celle du plan AP, l'erreur augmentera; &, ce qui est bien digne d'attention, elle le fera dans un sens contraire, le plan apparent Ar se trouvant ensuite toujours audessous du plan réel AR. Ainsi, si on veut tracer sur le plan AR deux lignes qui paroissent paralleles, il faudra les rendre réellement convergentes, & non pas divergentes, comme dans les cas ordinaires; car il faudra qu'elles foient les proiections de deux lignes paralleles, imaginées fur le plan apparent Ar, qui est plus incliné que le réel AR : il y auroit néanmoins quelques restrictions à mettre, si le plan AR étoit très-long. Quant à la différence d'inclinaison, lorsque la pente a moins de longueur, elle sera déja fort grande en sens contraire, si le terrein est seulement incliné de 30 ou 35 degrés; l'inclinaison paroîtra peut-être de plus de 55 ou 60.

Il n'est pas nécessaire d'avertir que ces mêmes remarques sont applicables à l'assemblage de plusieurs plans à la suite les uns des autres, qui seroient exposés au même coup d'œil. Supposé que BH(fig.3) soit le frontispice d'un édifice dont on est éloigné de la distance AB, cette distance aura AB pour apparence, & la face de l'édifice sera vûe comme en bh, & paroitra un peu inclinée vers le spectateur, à moins

que la distance AB ne soit assez considérable.

Comme on ne trouve pas de plans inclinés d'une certaine longueur, sur lesquels il soit facile de faire des expériences, j'ai examiné beaucoup plus l'erreur optique à laquelle on est sujet à l'égard des plans horizontaux. C'est ce que j'ai fait par les deux moyens que j'ai expliqués ci-dessus. J'ai tracé fur le terrein, des angles de diverses grandeurs, & j'ai distribué aussi des objets sur une ligne droite, en variant beaucoup les intervalles que je mettois entr'eux. Mais ces expériences, en me donnant des résultats différens, m'ont appris qu'il falloit mettre des modifications à la plupart des choses que je viens d'exposer. Le terrein parsaitement horizontal ne se rapporte pas à un plan incliné apparent, mais à une surface courbe qui approche beaucoup de la courbure d'une hyperbole ATb (fig. 4), dont le centre R est à une certaine profondeur sous les pieds de l'observateur, & dont le premier axe est très-court, pendant que le second est extrêmement long.

On peut tracer la ligne courbe dont il s'agit, par l'expérience, en décrivant de suite plusieurs de ses portions, par le moven de divers objets mis successivement sur AB, en commençant par le point A: au lieu de la ligne courbe ATb, on aura une fuite de lignes droites qui n'en différeront pas fensiblement. Une petite partie AT est à très-peu près rectiligne, & je crois qu'elle est un peu moins courbe que l'hyperbole ordinaire, considérée vers son sommet. Au-delà de T, la courbure devient plus considérable; mais la courbe dégenere ensuite très promptement en ligne droite, ou, ce qui revient au même, elle se confond sensiblement avec fon asymptote RS, dont nous avons marqué d'avance l'inclinaison, en fixant ci-devant à 4 ou 5 degrés l'élévation du plan apparent, lorsqu'on regarde un plan horizontal. Il est extrêmement difficile de déterminer, d'une maniere même grossiere, la quantité dont le point R est au-dessous du plan AB; cependant j'ai tout lieu de croire qu'elle est plus grande que l'élévation AO de l'œil, mais qu'elle n'en est pas double, si ce n'est dans les grandes hauteurs du point O, car toutes

110 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ces quantités ne sont pas proportionnelles : plus on est situé haut, plus le centre R est au-dessous du sol, & plus l'a-

symptote R S fait un grand angle avec l'horizon.

Lorsque le spectateur se place à une plus grande hauteur au-dessus du terrein, les dimensions simples de la courbe ATB ne changent donc pas toutes dans le même rapport; le point R, d'où part l'asymptote RS, s'enfonce davantage à proportion, & l'angle ORS devient plus aigu; mais la partie AT du terrein, qui paroît sensiblement horizontale & plane acquiert toujours plus d'étendue : c'est ce qui est confirmé par une observation journaliere. Un parterre qui nous paroît défiguré lorsque nous le regardons d'en-bas, se montre avec toute sa régularité si nous le considérons d'un balcon ou de quelqu'autre endroit très-élevé; cependant l'altération a encore lieu à l'égard de toutes les parties du terrein qui font très-éloignées : il n'y a que les plus voisines qui en

soient exemptes, par l'élévation du spectateur.

Il suit de tout ce que nous venons de dire, que la surface apparente que nous fournit l'aspect d'une grande plaine, ressemble à une espece d'entonnoir ou de conoïde concave, extrêmement large, dont nous occupons le fond. Quoique la plaine soit parfaitement horizontale, ses extrêmités paroiffent s'élever autour de nous comme celles d'un bassin : la même chose arrive à l'horizon que nous fournit la mer. Si nous nous transportons sur quelque montagne, ce cercle que nous voyons autour de nous, quoique plus bas de plus en plus, s'éleve en apparence encore plus que nous. L'illusion optique va même si loin, que des personnes éclairées ont quelquefois vû la mer fans la bien reconnoître; elles croyoient découvrir le ciel, en s'imaginant que leur vûe étoit bornée par des nuages disposés d'une maniere particuliere. D'autres fois au contraire, lorsqu'elles ont vû des nuages, elles ont cru appercevoir la mer, quoique la différence de niveau fût de plus d'un ou deux degrés.

Au furplus, comme la ligne courbe ATb (fig. 4.) devient sensiblement une ligne droite dans l'éloignement, la furface apparente est assez exactement conique, si on considere les parties du terrein qui sont à une certaine distance; & elle se réduira à un plan incliné, si on étend peu la vûe vers la droite & vers la gauche. Les parties, comme db, du plan apparent, sont placées trop haut dans la fig 1; mais cela n'importe ordinairement, pourvu qu'on donne à ces même parties leur exacte inclinaison par rapport aux rayons visuels, ou qu'on les rende paralleles à l'asymptote RS de la fig. 4. Il suffira donc, lorsqu'on travaillera à déterminer l'inclinaison du plan apparent, de ne point se servit d'objets trop voisins, & on pourra se régler sur ce plan

dans une infinité de rencontres.

Il n'y aura enfin de difficulté que lorsque les figures qu'on voudra tracer sur le terrein, & dont on demandera un certain effet, auront quelques parties très-proches du spectateur, & d'autres très-éloignées : il faut nécessairement dans ce cas avoir égard à la forme conique ou conoïdale que prend la surface apparente. Une ligne droite qui passe à peu . de distance de l'observateur, & qui est moins élevée que ses yeux, paroît alors presque toujours sensiblement courbe de part & d'autre de l'endroit où elle est plus voisine de l'œil, & presque toutes les figures sont sujettes aussi dans ce cas à quelque altération optique compliquée, dont il ne paroît pas que la perspective se soit occupée jusqu'à présent. Si un cercle est tracé à nos pieds, & qu'il foit assez petit pour ne pas fortir des limites de l'espace qui nous paroît sensiblement plan, ce cercle ne nous paroîtra rien perdre de sa figure réguliere ; s'il est au contraire situé à une distance considérable, il prendra l'apparence d'une ellipse, pourvu qu'il ne soit pas trop grand: mais s'il participe aux deux situations, si par un côté il est assez voisin de nous, & par l'autre assez éloigné. il ne nous paroîtra ni cercle ni ellipfe; il aura du rapport avec une de ces ovales de M. Descartes, qui est plus courbe dans une de ses moitiés que dans l'autre.

Supposons que AB (fig. 5) soit un des diametres du cercle tracé sur le terrein, & que le spectateur soit situé en

#### MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

O, cette ligne droite AB auroit pour apparence une autre ligne droite, si le terrein prenoit parfaitement l'apparence d'un plan incliné; mais la forme d'entonnoir qu'il paroît prendre, est cause que les points A & B sont plus rapprochés de nous à proportion, que le centre C, & le diametre AB nous paroît fitué en acb. Peut être même que la forme conoïdale un peu concave, que paroît prendre le terrein, n'est pas réguliere, & que la surface apparente s'éleve un peu plus des deux côtés du spectareur que devant lui. Il me faudroit faire plusieurs expériences auxquelles je n'ai pas eu la commodité de travailler, pour me décider sur ce dernier article; mais la forme d'entonnoir creux régulier suffit pour expliquer l'apparence de ligne courbe a cb, que fournit la ligne droite AB, & tout le reste en est une suite. Le demi-cercle le plus voisin, dont les deux extrêmités se rapprochent du point O, paroît perdre de sa courbure; l'autre demi-cercle, au contraire, paroît en recevoir une plus grande, parce que les parties voilines de A & de B s'approchent non-feulement en apparence du spectateur, mais aussi du centre C ou c, ce qui fait paroître moins large la figure dacb. Ceux qui voudront vérifier ce que nous disons ici, n'ont, pour rendre l'effet plus marqué, qu'à diminuer l'élévation de leur œil au-deffus du fol, ils n'ont qu'à s'asseoir à un ou deux pieds de distance des bords d'un bassin circulaire. Une balustrade en cercle, qui renferme un affez grand espace, peut fournir la même apparence: on en aura un exemple très-sensible, si on considere d'assez près le bassin du Palais royal.



OBSERVATION

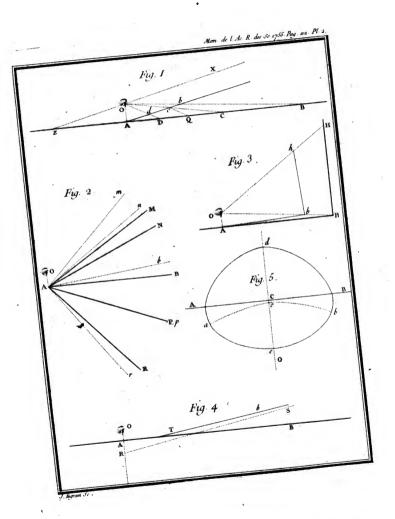

# OBSERVATION

## DE L'ECLIPSE DE LUNE

Du 27 Mars 1755 .

#### FAITE A L'OBSERVATOIRE ROYAL.

#### Par M. MARALDI.

E ciel a été parfaitement serein pendant la durée de cette Eclipse; je l'ai observée avec une lunette de six pieds.

- Arth temps vrai, commencement de l'Eclipse. 20'
  - l'ombre au bord de Mare humorum, 29. 58
  - l'ombre au bord de Grimaldi. TI. 30. 56
  - Grimaldi tout dans l'ombre. II. 33. 49
  - Mare humorum tout dans l'ombre. ıı. 36. 17
  - l'ombre à Tycho. TI. 39. II.
  - II. 41. 15 Tycho tout dans l'ombre.
  - l'ombre à Galilée. II. 46. 19
  - l'ombre à Dionyfius. 22. 30 12.
  - l'ombre à Manilius. 39. 12. 35
  - 12. 56. 55
  - Grimaldi fort. 58. Grimaldi hors de l'ombre. 30 12.
  - Mare humorum entiérement sorti. 13. 21. 45
  - Tycho entiérement forti. 38. 13. 15
  - 58. 15 fin de l'Eclipse incertaine. 13.
  - fin de l'Eclipse très-certaine. 58. 13. 45



## OBSERVATION

#### DE

# L'ECLIPSE DE LUNE DU 27 MARS 1755,

# Par M. CASSINI.

E ciel a été couvert presqu'entiérement de nuages pendant la plus grande partie de la durée de cette Eclipse, que j'ai observée avec une lunette de six pieds, de forte que je n'en ai pu déterminer que le commencement & la fin, & un petit nombre d'immersions & d'émersions des taches.

- A 11h 21'. 17" j'ai jugé le commencement de l'Eclipse un peu
  - 11. 26. 48 la Lune paroît éclispée d'un doigt.
  - 11. 31. 18 l'ombre à Grimaldi exactement.
  - 11. 58. 27 passage du premier bord de la Lune par le Méridien.
  - 13. 37. 47 Tycho commence à fortir.
  - 13. 38. 47 il est entierement forti.
  - 13. 57. 39 fin de l'Eclipse douteuse.
  - 13. 58. 29 fin de l'Eclipse certaine.

Suivant ces observations, la durée de cette Eclipse a été de 2<sup>h</sup> 37' 12", & le milieu est arrivé à 12<sup>h</sup> 39' 53", auxquelles il saut ajouter 7" dont Thury est plus occidental que Paris, & l'on aura le milieu de l'Eclipse réduit à Paris à 12<sup>h</sup> 40'.

Suivant les observations faites par M. Maraldi à l'Obfervatoire de Paris, le commencement y, a été déterminé à 11<sup>h</sup> 20' 45", & la fin à 13<sup>h</sup> 58' 45", ce qui donne sa durée de 2<sup>h</sup> 38', & le milieu à 12<sup>h</sup> 39' 45"', qui ne differe que de 15" de ce qui résulte de l'observation faite à Thury.

# OBSERVATION

## DE L'ECLIPSE DE LUNE

Du 27 Mars 1755,

FAITE A L'OBSERVATOIRE ROYAL.

#### Par M. LE GENTIL.

E temps fut couvert plusieurs jours de suite avant l'Eclipse, de sorte que nous avions presqu'entiérement perdu l'espérance de la pouvoir observer, lorsque le 27 au soir, jour de l'Eclipse, les nuages se dissiperent, de façon que le ciel, pendant tout le temps de l'Eclipse, fut d'une sérénité sans égale. Le vent étoir au midi, & l'horizon de ce côté-là & vers le sud-ouest resta constamment bordé de nuages sort épais, à la hauteur de 12 ou 15 degrés. Ces nuages parurent d'abord nous menacer de leur arrivée, mais notre crainte n'eut aucune suite désagréable.

J'ai observé le commencement, la fin de l'Eclipse, l'immersion & l'émersion des taches avec une lunette de six pieds de longeur, & quelques phases avec une lunette de deux pieds qui a un micrometre, dont 1101 ; parties valent 32' 00".

- A 11h 17' 47" pénombre assez forte.
  - 11. 22. 17 commencement très-certain, & je ne distingue plus le bord de la Lune.
  - 11. 30. 47 l'ombre touche Grimaldi.
  - 11. 33. 17 Grimaldi me paroît tout dans l'ombre.
  - 11. 46. 32 Galilée est tout entré.

Ensuite j'ai observé le passage de la Lune par le Méridien (on peut voir mes remarques sur la présente Eclipse).

# 116 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 12h 19'-47" les cornes de l'Eclipse étoient presque horizontales, &

|     |     |    | est de                           | 482 part. | = 14'        | 00" | = 7 doigts.    | 2 Mis. | 26 Se |
|-----|-----|----|----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|--------|-------|
| 12. | 22. | 17 |                                  | 472.      | = 13.        | 53. | = 7.           | 5.     | II.   |
|     | 24. | 47 | les cornes font<br>horizontales. | 456.      | = 13.        | 15. | = 7.           | 18.    | 18.   |
|     | 26. | 17 |                                  | 444.      | <b>= 12.</b> | 54. | = 7.           | 25.    | 44    |
|     | 27. | 17 |                                  | 437.      | <b>= 12.</b> | 41. | <del></del> 7• | 30.    | II.   |
|     | 28. | 47 |                                  | 431.      | = 12.        | 31. | = 7.           | 33.    | 43.   |

Je ne pus suivre le reste du progrès de l'Eclipse, parce que l'air de la nuit sit que les soies du micrometre se lacherent; mais comme la plus grande phase n'étoit pas éloignée de celles que je venois de mesurer, je m'en suis servi pour la déterminer, & je l'ai conclue de 7 doigts 45 minutes de la partie mésidionale de la Lune.

- A 12h 56' 57" Grimaldi commence à sortir de l'ombre.
  - 12. 58. 32 Grimaldi est tout sorti.
  - 13. 38. 32 Tycho est tout sorti.
  - 13. 58. 17 fin de l'Eclipse; je distingue très-bien le bord de la Lune, mais la pénombre est encore sorte, & elle dure pendant plusieurs minutes.

J'ai sait ces observations avec le plus de précision qu'il m'a été possible; mais les extrêmités de l'ombre & de la pénombre sont si difficiles à distinguer, que cette derniere rend toujours les observations d'Eclipses de Lune un peu douteuses. Dans l'Eclipse dont je rends compte, l'ombre étoit aussi bien terminée qu'elle puisse l'être, ce qui n'arrive pas dans toutes les Eclipses.



### RÉFLEXIONS

Sur l'observation de la derniere Eclipse de Lune.

#### Par M. DE THURY.

Les différences que l'on remarque entre la détermination des phases de cette Eclipse, observées par les Astronomes de l'Académie, prouvent combien il est difficile de reconders phases observées avec le calcul. C'est ce qui m'a engagé à calculer l'observation du passage de la Lune au Méridien, faite pendant le remps de l'Eclipse, pour déterminer d'une maniere certaine l'erreur des Tables de mon pere dans ce point de l'orbite de la Lune: voici le détail de cette observation.

A 11h 58' 11" ; passage du premier bord de la Lune, & à 12h 0' 31"; passage du second bord; le passage du centre est donc arrivé à 11h 59' 21"; qui, réduites en parties de l'équateur, donnent 179d 59' 22" pour la différence d'ascension droite entre le Soleil & la Lune: mais l'ascension droite du Soleil étoit alors de 6d 25' 8", donc celle de la Lune étoit à l'heure de son passage au Méridien de 186d 16' 30".

La hauteur du bord supérieur de la Lune a été observée de 38<sup>d</sup> 40' 55"; si l'on en retranche 1' 12" pour la réfraction, & 16' 55" pour le demi-diametre de la Lune, l'on aura la hauteur du centre de 38<sup>d</sup> 22' 48", il faut y ajouter la parallaxe de hauteur 48' 15" pour avoir la vraie hauteur du centre de 39<sup>d</sup> 11'3", d'où l'on déduit la déclinaison de la Lune de 1<sup>d</sup> 58' 47", sa sa latitude o<sup>d</sup> 40' 15".

Ayant calculé, selon les Tables de mon pere, la longitude & la latitude de la Lune pour le temps de l'observation de son passage au Méridien, j'ai trouvé la longitude de la Lune

118 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de 6<sup>d</sup> 30' 53", plus petite de 53" que selon l'observation, & sa laritude de 0<sup>d</sup> 40' 11", plus petite de 4" qu'elle n'a

été observée.

J'avois déja remarqué, par le travail que j'ai entrepris pour reconnoître l'erreur des Tables de mon pere dans les différens points de l'orbite de la Lune, que ces Tables donnoient le lieu de la Lune dans ce point de l'orbite, moins avancé qu'il n'est réellement d'une à deux minutes. Je n'avois pas cru devoir faire usage, comme l'a fait M. Pingré, de l'observation de l'Eclipse de Lune de 1701, pour reconnoître l'erreur des Tables, parce que le temps n'a pas permis de faire l'observation de cette Eclipse à Paris, ni celle du passage de la Lune au Méridien; mais au désaut de cette observation j'avois calculé celle du passage de la Lune au Méridien, faite le jour de l'Eclipse de Lune du 13 Février 1710, à l'Observatoire par M. de la Hire, & rapportée dans les Mémoires de l'Académie de la même année. J'aurois desiré que cet Astronome nous eût donné le détail de cette observation, & qu'il eût désigné l'instrument avec lequel il a observé la hauteur de la Lune; mais il s'est contenté de rapporter le passage du centre de la Lune au Méridien le 13 Février à 12h 3'58", & la hauteur apparente du centre de 53d 57' 49".

Ayant calculé cette observation, j'ai trouvé, en supposant l'ascension droite du Soleil de 327<sup>d</sup> 16' 25", la réfraction de 43", la parallaxe de hauteur de 36' 9", l'ascension droite de la Lune de 148<sup>d</sup> 15' 55", sa déclination de 13<sup>d</sup> 23' 25", sa longitude de 4<sup>d</sup> 25' 50"', & sa latitude de 0<sup>d</sup> 29' 31". Les Tables de mon pere donnent la longitude pour ce temps de 4<sup>d</sup> 25' 47" 0"', trop petite de trois minutes, & la latitude

de od 36' 7", plus grande de 36".

Je dois faire remarquer que le calcul de la longitude & de la latitude de la Lune, rapporté dans l'Etat du ciel de M. Pingré pour minuit, s'accorde très-bien avec notre observation. L'on remarque cependant, en supposant le commencement de l'Eclipse tel que l'a déterminé M. Maraldi, à

SCIENCES.

11h 20'45", & la fin à 1h 58'45", une différence de 2'53" dans le commencement, & de 3'43" dans la fin, entre le

calcul de M. Pingré & l'observation.

Le calcul de cette Eclipse, rapporté dans les Ephémérides de M. de la Caille, ne donne qu'une différence de 52" dans le commencement, & de 2' 38" dans la fin.

# SUR UN NOUVEAU SEL

Qui découvre quelques propriétés singulieres du Sel Sédatif.

Par M. DE LA SONE.

UATRE ans avant que MM. du Hamel & Groffe 30 Juillet 1755; eussent fait part à l'Académie de leurs recherches sur divers movens de rendre le tartre foluble, en le combinant avec des bases alkalines terreuses, M. le Févre, Médecin d'Uzès, Correspondant de l'Académie, nous avoit communiqué une méthode particuliere de rendre le tartre soluble en l'unissant au borax.

Cette même année 1728, M. Lémery, qui recherchoit les phénomenes que pourroient lui présenter les différens acides alliés au borax, vérifia l'observation de M. le Févre; il en parla dans son Mémoire comme d'un fait intéressant.

En 1732, MM. du Hamel & Groffe rappellerent cette opération, déja bien constatée, simplement pour mettre le borax, ainsi tartarisé, au nombre de leurs différens tartres folubles.

Plusieurs années après, M. Pott, dans sa dissertation sur le borax, fit encore mention de ce fait sans y rien ajouter; & il se trompe en l'attribuant à M. Lémery comme à l'inventeur, randis que cet Académicien n'a fait que le vérifier.

En examinant les phénomenes qu'offre ce tartre soluble de M. le Févre, il m'a paru que ce sel méritoit une attention

120 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
plus particuliere, & qu'ayant quelques caracteres effentiels
qui le distinguent, il mettoit sur la voie pour trouver une
autre espece de sel encore plus singulier que celui-ci, d'où
il résulteroit quelques nouvelles connoissances sur le sel sédatis.

C'est l'objet de mon travail dans ce Mémoire.

Pour procéder avec ordre, il est bon de rappeller d'abord en deux mots l'opération de M. le Févre. Il prescrit quatre onces de cryssaux de tartre, ou sa crême bien pure, ou le tartre crud sans être purissé, & deux onces de borax. Ces deux dels, qui séparément ne sont que difficilement solubles, & qui demandent une grande quantité de sluide aqueux pour rester suspendus dans la liqueur après leur solution, s'ils se trouvent mêlés dans les proportions indiquées, & plongés dans une petite quantité d'eau, par exemple, dans douze onces (c'est la quantité que prescrit M. le Févre) se dissolute passiblement sans effervescence, & l'eau étant mise en ébulition, ils se combinent parsaitement, d'où il résulte un sel très singulier.

1º. L'opération faite, la liqueur filtrée & refroidie, il ne

se fait pas le moindre dépôt.

2°. Quoique la quantité de douze onces d'eau paroisse d'abord très-petite pour dissource les six onces qui composent le mêlange des deux sels, cependant elle est encore de beaucoup excédente, puisqu'en faisant évaporer l'eau à plus des deux tiers, il ne se fait ni séparation, ni précipitation, & que le résidu reste clair & limpide.

3°. L'évaporation étant pouffée encore plus loin, peu à peu la liqueur s'épaissit, il se forme une masse qui prend

tout-à-fait la consistance & la couleur d'une gomme.

4°. Cette substance gommeuse exposée à l'air, s'y humeête & se résout comme l'alkali du tartre; propriété d'autant plus remarquable, que des deux sels qui constituent ce nouveau composé, l'un, j'entends le tartre, a très-peu de rapport avec l'eau, & n'en attire point de l'air; l'autre, j'entends le borax, bien loin d'en attirer, perd peu à peu l'eau même de sa crystallisation; car étant exposé à l'air, il tombe en sarine.

5°. Mais ce qui paroît le plus digne d'attention est que dans ce borax tartarisé, ou dissous, ou réduit en masse gommeuse, on retrouve l'acidité naturelle du tartre; cependant, à travers cette acidité, je démêle une autre saveur qui décele

la présence du borax.

Or, puisque dans la composition du sel de Seignette le tattre, en s'unisant à la base alkaline du sel marin, perd sa qualité acide, se neutralise & devient un sel salé ou moyen, on peut en insérer que puisque dans le borax tartarisé le tattre conserve toute son acidité, il se combine ici d'une maniere absolument disférente. On pourroit encore tirer la même induction de ce que sa combinaisson avec le borax paroît plus sorte qu'elle ne l'est avec la base pure du sel marin dans la composition du sel de Seignette; car, selon la remarque de MM. du Hamel & Grosse, l'acide végétal du vinaigre dissillé ne décompose pas le borax tartarisé, tandis qu'il décompose tous les autres tartres solubles qui ont le caractere de sels movens.

Ces inductions préliminaires m'ont fait penser que le sel sédatif étoit la seule partie du borax à laquelle le tartre se combinoit dans l'opération du borax tartarisé; que par conséquent le tartre avoit une affinité avec le sédatif, & peutetre plus forte qu'avec la base saline alkaline, à laquelle ce sel sédatif se trouve uni dans le borax; ensin que les autres particularités déja énoncées de cette espece de tartre soluble,

dépendoient de cette combinaison singuliere.

Mais, pour admettre cette proposition, qui d'abord a tout
Mém. 1755.

122 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

l'air d'un paradoxe, il falloit qu'elle émanât directement de l'expérience. Je l'ai confultée de plusieurs manieres, & l'on va voir dans la principale de ces expériences un nouveau tattre

soluble très singulier : c'est mon nouveau sel.

Dans environ quatre onces d'eau distillée, j'ai jetté une demi-once de tartre purissé. L'eau étant en ébullition, & le tartre étant bien dissous, j'ai ajouté à la liqueur deux gros de sel sédatif bien pur; il a sur le champ disparu dans le sluide. J'ai couvert le vaisseau, & après l'avoir soumis encore pendant quelques minures à un degré de seu capable d'entretenir l'ébullition, je l'ai retiré pour laisser refroidir la liqueur. Elle est restée limpide, elle n'a rien déposé, pas un atome de sel sédatif n'a paru à sa surface; elle avoir le même degré d'acidité, que si le tartre avoir été seul en dissolution: j'en ai jugé en comparant la saveur acide de ma dissolution, avec celle qu'imprime une pareille quantité de tartre dissous tout seul ou sans mêlange.

Ma dissolution, mise en réserve plusieurs jours de suite, a toujours conservé sa même limpidité, & il ne s'est fait aucune séparation. Ensuite je l'ai concentrée par une dissillation lente; il n'a passé que l'eau pure. La liqueur réduite aux deux tiers est restée aussil limpide, sans faire aucun dépôt tarrareux, sans jetter à sa surface aucune lame de sel sédatis. Dans cet état de concentration, elle étoit également acide, elle avoit pris une couleur jaune-verdâtre, & laissoit sur les doigts que j'y plongeois, une viscosité à peu près pareille à celle que

communique le borax tartarifé.

Cette liqueur concentrée ayant été soumise de nouveau à la distillation, l'eau pure a continué de passer; le résidu s'estépaissi, il est devenu gommeux, comme il arrive encore au borax tartarisé.

Voilà donc une vraie combinaison du tartre & du sel sédatis, qui offre les mêmes phénomenes que celle du tartre & du borax dans l'opération de M. le Févre. C'est donc ici une nouvelle maniere de rendre le tartre soluble, & cette composition découvre une propriété assez singuliere du sel sédatis.

Je donnerai dans la suite de ce Mémoire un procédé qui differe un peu du précédent, pour obtenir ce nouveau sel dans toute sa pureté & sous une sorme concrete.

J'ai été curieux de voir, & j'ai cru qu'il étoit à propos de m'en assurer, si le sel sédatif & le tarre, pris en proportions

différentes, se combineroient également bien.

Ces deux sels, mis en parties égales dans une petire quantité d'eau, se sont dissous paisiblement & sans aucune effervescence, à mesure que le seu a été augmenté par degrés. Cette dissolution ressouse, conservée, concentrée par l'évaporation, a produit les mêmes phénomenes que la premiere,

& qu'il est inutile de répéter ici.

Voilà donc ces deux sels déja combinés également bien & parsaitement solubles dans une petite quantité d'eau, d'abord en employant les mêmes proportions que dans l'opération du borax tartarisé de M. le Févre, c'est-à dire, deux parties de tartre contre une de sel sédatif, ensuite parties égales. Voyons actuellement jusqu'à quel point le sel sédatif

aura le pouvoir de rendre le tartre foluble.

Quarre gros de crême de tattre ont été mis dans environ quatre onces d'eau bouillante. J'ai ajouté un gros de sel sédatif, qui, dans l'instant, s'est fondu dans la liqueur : j'ai fermé le vaisseau, & l'ébullition a été continuée un quart d'heure. La liqueur n'a déposé, en se restroidissant, qu'une très petite quantité de tattre : conservée plusieurs jours, elle n'a plus déposé, mais elle a toujours été un peu louche. En employant une moins petite quantité d'eau, on a une disfolution plus limpide.

On peut donc, à la rigueur, compter de tendre solubles environ quatre parties de tartre avec une seule partie de sel sédatif; mais il m'a paru que c'étoit là le point extrême.

Ces variétés de proportions entre ces deux substances sont réciproques, c'est-à-dire, qu'il est possible d'obtenir la même solubilité, soit qu'on prenne plus de tartre & moins de sel sédatif, ou plus de sel sédatif & moins de tartre. Pour m'en assurer, j'ai fait plusieurs expériences, en Q ij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE continuant à varier les proportions de bien des manieres. Je

me contenterai d'en rapporter une seule.

Dans un peu plus de trois onces d'eau bouillante j'ai fait fondre vingt-quatre grains de crême de tartre, & trois fois plus, c'est-à-dire, un gros de sel sédatif. Le vaisseau ayant été bien couvert, l'ébullition a été continuée un quart d'heure. La liqueur transvasée a paru légérement colorée en jauneverdâtre; elle étoit acidule; & à travers la faveur acide il m'a semblé démêler un peu d'amertume. Elle est restée limpide, & le sel sédatif ne s'est point séparé.

1°. Dans les résultats de ces expériences, on trouve une nouvelle espece de sel, qu'on peut varier beaucoup quant aux proportions de ses deux principes constituans, & qui est très foluble dans l'eau, ou qui a une grande affinité avec ce fluide, tandis que les deux substances salines qui le composent, prises séparément, ne sont dissolubles que dans l'eau bouillante.

2°. On commence à reconnoître plus positivement que si dans le borax tartarisé de M. le Févre le tartre conserve son acidité, c'est parce qu'il se combine dans cette opération avec le sel sédatif, & qu'il s'y unit préférablement à la base du sel marin, qui est l'autre partie conflituante du borax; de maniere que le borax restant le même, & ne souffrant aucune altération, aucune décomposition, le tartre s'y lie comme à une simple base alkaline, mais sans pénétrer cette base de la même saçon que dans la formation des autres rartres folubles.

On dira peut-être que dans cette opération de M. le Févre, à la vérité une partie du tartre se combine avec le sel sédatif. puisque je viens de démontrer le rapport réciproque & l'union de ces deux sels, mais qu'en même temps l'autre portion du tartre peut s'unir à la base du sel marin, & qu'ainsi je ne dois pas admettre une plus grande affinité du tartre avec le sel sédatif qu'avec cette base, ni soutenir que le tartre ne se lie

qu'au sel sédatif.

Si les choses se passoient comme on le prétendroit ici, il est évident qu'il faudroit reconnoître dans le borax tartarisé deux especes de tattres solubles, l'un résultant de l'union du tartre & du natrum, l'autre de la combinaison du tattre & du sel sédatis. Cela posé, en versant l'acide du vinaigre dissillé sur la dissolution du borax tartarisé, on devroit au moins décomposer le sel de Seignette, qui seroit, dans l'hypothese que je combats ici, une des parties constituantes de ce borax tartarisé, & qui seroit formé indépendamment de l'autre tartre soluble, résultant de l'union du tartre & du sel sédatis. Mais il est constant, & c'est un sait déja connu, que l'acide duvinaigre distillé n'opere aucune décomposition dans le tartre soluble de M. le Févre, tandis qu'il décompose les autres tartres solubles dont MM. du Hamel & Grosse on parlé.

Dira-t-on que le nouveau tartre soluble, dont je viens de démontrer la formation par la combinaison du tartre & du fel sédatif, empêche, par son mêlange avec le sel de Seignette. la décomposition de ce sel par l'acide du vinaigre distillé? Mais, en admettant ceci, toujours faudroit-il convenir que le nouveau tartre soluble ne s'opposeroit à cette décomposition, qu'en s'unissant au sel de Seignette: or, cette union ne pouvant se faire que de deux manieres, ou par le moyen du tartre. ou par celui du sel sédatif, il est certain que le sel de Seignette simplement supersaturé de l'acide du tartre, n'en seroit pas moins sujet à la décomposition. Ce seroit donc le sel sédatif employé dans le nouveau tartre foluble, qui se liant encore au sel de Seignette, lui donneroit une sorte d'entrave, & le défendroit contre l'action décomposante de l'acide du vinaigre distillé; & dès-lors ces deux especes de tartres solubles ne resteroient unies & combinées que par l'affinité immédiate du sel sédatif, & de la portion du tartre qui entreroit dans la composition du sel de Seignette.

Mais il n'y a que l'expérience qui puisse lever ces doutes & ces difficultés. J'ai eu quelque peine à en imaginer une dont le résultat su capable de m'éclaircir : enfin je me suis arrêté à celle que je vais rapporter, elle est, pour ainsi dire, l'inverse de celle par laquelle on fait le borax tartarisé, &

voici quel a été mon raisonnement.

#### 126 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Si en mêlant le sel de Seignette ordinaire avec le sel sédatif j'obtenois le tartre soluble & acide de M. le Févre, je serois für que dans cette opération le sel sédatif se seroit substitué au tartre, en le chassant de la base alkaline; qu'il se seroit, pour ainsi dire, interposé entre cette base & le tartre, en s'unissant en même temps à l'un & à l'autre; enfin que j'aurois fait un borax chargé de l'acide concret pur, & qui ne seroit plus neutralisé, puisqu'il auroit repris toute son acidité; d'où il résulteroit incontestablement que le sel sédatif ayant plus d'affinité avec la base alkaline, que n'en auroit le tarrre, celui-ci seroit incapable de s'unir à cette base garantie par le sel sédatif, & que par conséquent il s'unitoit au sel fédatif, qui lui conserve toute son acidité en même temps qu'il se combine avec lui, comme je l'ai déja démontré. Si au contraire par cette même opération le sel de Seignette restoit tel qu'il est, s'il n'étoit ni altéré ni dérangé de sa mixtion premiere, en un mot s'il restoit sel moyen en même temps qu'il se combineroit au sel sédatif, alors on seroit autorisé à croire que le sel sédatif n'auroit pas plus d'affinité avec la base alkaline que n'en a le tattre, puisque celui-ci n'abandonneroit point cette base pour la céder au sel sédatif. Voyons actuellement quel sera le résultat de l'expérience.

Dans un demi-septier d'eau distillée, j'ai melé un gros de sel sédatif & trois gros de sel de Seignette. L'eau ayant été tenue en ébullition un quart d'heure, & les sels étant parsaitement dissous, j'ai laissé resroidir la liqueur. J'ai trouvé, à plusieurs reprises, sa saveur toute pareille à celle du sel de Seignette, rien d'acerbe ni d'acide: nul atome de sel sédatif ne s'est séparé, aucune parcelle du tartre ne s'est précipitée; toute la quantité des deux sels employés étoit parsaitement dissoute. J'ai eu les mêmes résultats en mêlant ces deux substances salines en proportions dissérentes. Sur cette dissolution j'ai rersé à différentes reprises du vinaigre distillé, qui n'a produit aucune espece de décomposition; il n'a dégagé, ni le sel sédatif, ni le tartre, & sa saveur est restée parsaitement

dominante & entiere dans le fluide où il a été versé.

D'où il résulte, 1º que le sel sédatif s'est uni au sel de

Seignette, sans rien déranger dans sa mixtion.

2°. Que quoique nous ayons ici précisément les mêmes principes constituans que dans le borax tartarisé de M. le Févre, cependant ces deux composés sont différens : en effer, l'un est acide, & l'autre est salé précisément comme l'est le sel de Seignette; ce qui ne dépend que de l'ordre différent dans lequel les principes constituans ont été combinés réciproquement entr'eux. Dans l'opération du borax tartarisé de M. le Févre, le tartre n'a point de prise sur la base du sel marin déja occupée par le sel sédatif; il reste donc acide, puisqu'il ne peut se neutraliser ou devenir salé que par le moyen de cette base, & sa saveur acide domine, parce que celle du borax lui est subordonnée, tant à cause de la qualité du sel, qu'à cause de la quantité qui entre dans le mêlange. Au contraire, dans le mêlange du sel sédatif & du sel de Seignette, le tartre, déja en possession de la base du sel marin, ne la cede point au sel sédatif, qui n'a pas le pouvoir de l'en chasser ; ainsi le sel sédatif restant, pour ainsi dire, à nud, laisse au sel de Seignette toute sa saveur, qui est la principale, car celle du sel sédatif lui est bien subordonnée.

3°. On trouve donc ici une étiologie affez exacte de cette acidité que conferve le borax tartarifé de M. le Févre; espéce de tartre soluble regardé comme très-singulier, principalement

à cause de cette acidité.

4°. On voit qu'il n'est pas possible de faire avec l'acide concret du tartre le sel sédatif, comme on le fait avec tous les autres acides, en le dégageant de sabase par ces différens intermedes.

5°. On apperçoit que le sel sédatif se combine toujours au tattre, avec lequel par conséquent il a beaucoup d'affinité.

6°. Enfin il est évident que le sel sédatif, en s'unissant au tartre, lui donne un plus grand rapport avec la base alkaline où il est engagé, puisque l'acide plus puissant du vinaigre distillé ne l'en dégage plus; & réciproquement le tartre produit le même esset à l'égard du sel sédatif uni à sa

128 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE base alkaline, car le borax tartarisé de M. le Févre ne peut plus aussi être décomposé par le vinaigre distillé; phénomenes très-singuliers, & qui me paroissent mériter beaucoup d'attention. Je tâcherai de les expliquer.

Après avoir montré l'espece d'affinité qu'il y a entre le sel sédatif & le tartre, entre ces deux substances & l'alkali, les produits singuliers qui en résultent, & leur étiologie, il convient actuellement de rechercher la maniere dont peut se faire cette combinaison pour la formation du nouveau tartre soluble & acide qui constitue mon nouveau sel.

D'abord je dois m'arrêter un moment à considérer la nature du tartre & du sel sédatif, telle que nous l'indiquent

les notions déja acquises par la Chymie.

On convient que le tartre est composé d'un acide, d'une petite quantité de terre très-atténuée, & d'une matiere huileuse fort abondante. Ces principes sont tellement liés, qu'il en résulte un mixte salin qui a très-peu d'affinité avec l'eau, qui n'en a point avec l'esprit de vin ni avec les huiles, & qui abandonne les bases alkalines quand il se trouve en concurrence avec les acides purs, végétaux & minéraux.

Le sel sédatif a encore moins de rapport avec l'eau; il en a beaucoup avec l'esprie de vin: combiné avec une base alkaline, il en est chassé de même que le tattre, & par les mêmes agens. Cependant exposé à un grand degré de seu avec le nitre & le sel marin, il dégage (a) ces acides de leurs bases & s'y substitue. Il change en esprie sulfureux (b) l'acide vitriolique, qu'on fait passer sur lui par la distillation. Delà, seulement en ometrant quelques autres caracteres distinctis, on peut donc présumer que le sel sédatif est composé d'un acide puissant rendu concret, & très-enveloppé par un principe huileux.

Or, en examinant ce qui arrive dans le mélange du tartre & du fel fédatif, il paroît que la portion graffe du

tartre

<sup>(</sup>a) Voy. les Mémoires de M. Baron sur le borax, dans le recueil des Mémoires des Savans Etrangers.

<sup>(</sup> b ) Voy. celui de M. Bourdelin sur le sel sédatif.

tartre est celle à laquelle le sel sédatif se combine par préserence; car nous savons déja que ce sel a beaucoup d'affinité avec le principe huileux, & qu'il n'en a presque point avec les acides \* purement acides. De plus, pour autoriser ce sentiment, observons que le tartre, rendu solube par le sel sédatif, conserve toute son acidité, qu'il acquiert beaucoup d'affinité avec l'eau, que sa dissolution, en se concentrant par évaporation, se colore davantage, & que l'eau superssue étant enlevée, le résidu est extrêmement soluble.

De ces propriétés nouvellement acquifes, j'infere que le sel sédatif, en saississant le principe huileux du tartre, l'atténue, lui fait faire une espece de divorce incomplet avec le principe acide qu'il enveloppoit, dont il détruisoit les propriétés caractéristiques & les affinités naturelles; que par conséquent cet acide débarrassé en partie de ces entraves, devenu plus isolé & également concentré, rentre dans ses droits primitifs, c'est-à-dire, qu'il reprend toute son affinité avec l'eau; & peut-être ce changement, opéré sur lui par l'action & par la présence du fel sédatif, le rend-il aussi puissant que l'acide pur du vinaigre distillé; d'où, sans doute, il arriveroit que cet acide du vinaigre n'auroit plus le pouvoir de le dégager des bases alkalines où il est retenu dans cet état de plus grande pureté, tandis qu'il l'en dégageoit auparavant; & voilà peutêtre pourquoi le vinaigre distillé ne décompose plus ces tartres folubles.

L'expérience suivante me paroît donner encore plus de poids à tout ce que je viens d'avancer. Il me semble sur-tout qu'elle confirme la maniere dont je soutiens que le sel sédatif se combine au tartre.

Dans une dissolution du tartre, rendu-soluble par le sel sédatis, j'ai jetté peu à peu une certaine quantité d'alkali végétal bien pur. En remuant la liqueur, le mêlange s'est sait avec une esserce très-sensible, qui, en produisant une infinité de petites bulles, a rendu la liqueur trouble & blancheâtre; mais elle a repris toute sa limpidité dès que l'esservescence a

R

<sup>\*</sup> Voy. le même Mémoire de M. Bourdelin sur le sel sédatif. Mém. 1755.

cessé. J'ai goûté ce mêlange, qui, au lieu de la saveur acide, avoit acquis celle du sel végétal, tartre soluble qui, comme on fait, est le produit de l'union du tartre & de l'alkali végétal. De la liqueur ainsi préparée & conservée plusieurs jours de suite dans un vaisseau de verre, il ne s'est pas séparé un atome de sel sédatif, nulle parcelle de tartre ne s'est précipitée.

1°. Il faut observer que nous avons encore ici les mêmes principes que dans le borax tattarisé de M. le Févre; cependant nous trouvons une subsistance saline bien différente, c'est que le mêlange des matieres a été fait encore dans un ordre différent. Tant il est vrai qu'il importe beaucoup en Chymie de bien remarquer l'ordre employé dans les mêlanges!

2°. Cette expérience montre que le tattre, quoique combiné avec le sel sédatif, ne perd pas son affinité avec la base alkaline, & qu'il s'y unit avec la même vivacité que quand

on la lui présente pure & isolée.

3°. Ce tartre rendu soluble par le sel sédatif, se combine de nouveau par son principe acide avec l'alkali; cette union se fait avec effervescence, & les acides seuls produisent cet effet. Mais, puique le tartre, malgré ce nouvel engagement avec la base alkaline, n'abandonne point le sel sédatif, il faut qu'il ait, indépendamment de la portion acide, quelqu'autre principe constituant, avec lequel le sel sédatif s'étant combiné par un rapport réciproque, il n'en puisse pas être dégagé par l'action immédiate de l'alkali, qui absorbe le principe acide. Or, cet autre principe constituant du tartre, qui a moins d'affinité avec l'alkali que n'en a l'acide pur, est la portion graffe ou huileuse. C'est avecelle, sans doute, que le sel sédatif fe combine; & comme le tartre contient encore une terre subtile, vraisemblablement le sel sédatif s'y engage aussi en même temps qu'il s'unit à la portion grasse qui enveloppe ce principe terreux. Par les engagemens réciproques que ces trois sustances contractent, elles s'atténuent & deviennent plus folubles.

Ce double engagement du sel sédatif est fondé sur la double

affinité de ce sel. Celle qu'il a avec le principe huileux est trop connue pour m'y arrêter. Celle qu'il a avec le principe terreux est indiquée par ce qui arrive en versant une dissolution de sel sédatif faite par l'eau, sur une dissolution de source de chaux opérée par l'union réciproque de ces deux matieres. Le sel sédatif dégage le soustre, le précipite de la base calcaire & s'y substitue: cette expérience appartient à M. Baron \*. De plus, dans l'action immédiate de l'alkali sur le tartre déja uni au sel sédatif, on ne voit point se sépare cette quantité de terre grasse & limoneuse qui se précipite quand on compose les tartres solubles ordinaires; c'est qu'ici le sel sédatif retient plus puissamment cette terre en s'y liant.

Si à tout cela l'on ajoute que le sel sédatif n'a presque aucune affinité avec les acides purement acides, il s'ensuit clairement, ce me semble, que la combinaison du tartre & du sel sédatif, pour former le tartre soluble singulier dont il s'agit principalement dans ce Mémoire, se fait de la maniere

que je l'ai proposée.

Ayant remarqué cette affinité entre le fel fédatif & la terre grasse ou huileuse du tartre, j'ai été curieux de tenter si je n'en observerois point entre ce même sel & le sousre traités par la voie humide. Je savois bien que par la voie feche ces deux matieres ne s'alterent point; que par la même voie le sousre ne montre pas plus de rapport avec le borax; sans doute parce qu'ici le sel sédatif interposé entre la base du sel marin & le sousre, est l'obstacle principal à l'union de ces deux substances pour devenir soie de sousre; d'où je devois insérer que le sel sédatif, traité avec le sousre d'une autre maniere, n'auroit plus de prise sur lui.

Mais, comme en Phylique on ne doit tirer de conclusion que des expériences immédiates, j'ai cru devoir soumettre les fleurs de soufre à l'action assez long-temps continuée d'une forte dissolution de sel sédatif dans l'eau. J'ai encore employé comme agent, peut-être plus puissant, ce sel plus atténué & plus divisé par son union à une égale portion de tartre.

<sup>\*</sup> Mémoires sur le Borax déja cités.

132 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Enfin, j'ai tenté la même opération avec le tartre soluble de M. le Févre. Mais, dans ces divers mélanges, le soufre a toujours paru également réfractaire & résistant à l'action du sel sédatif.

Ainsi, de ce que le sel sédatif aura une affinité bien marquée avec le principe huileux de certains corps, il ne s'ensuivra

pas que ce rapport ait toujours lieu.

Son affinité avec l'esprit de vin étant telle que cet esprit tout seul est capable, selon l'observation de M. Baron \*, de le dégager dans le borax de la base alkaline où il étoit retenu, j'ai voulu voir si ce sel combiné avec l'esprit de vin auroit encore action sur le tattre.

Dans deux onces d'esprit de vin prêt à bouillir & mis dans un petit matras, j'ai jetté un gros de sel sédatif, qui s'y est dissour promptement. Un instant après j'ai ajouté un gros de crême de tattre; j'ai fait boullir la liqueur pendant demiheure, mais la crême du tattre est restée au fond telle que je l'avois employée & sans diminution sensible. Le sel sédatif, déja uni à une substance huileuse avec laquelle il a beaucoup de rapport, n'a plus d'action sur le tattre, quoiqu'il en ait tant, quand il est dissous dans l'eau.

Delà, j'ai préfumé que l'esprit de vin pourroit décomposer mon nouveau tattre soluble : j'ai donc procédé à cette

expérience.

Sur une dissolution concentrée, limpide & très-acide de ce nouveau sel, j'ai versé l'esprit de vin. Dans l'instant du mêlange, les deux liqueurs sont devenues laiteuses & épaisses. Bientôt il s'est précipité au sond du vase une matiere sont blanche, que j'ai cru d'abord être la crême de tartre dégagée du sel sédatif que l'esprit de vin avoit enlevé, à cause de la grande assinité qu'il a avec lui. Mais j'ai été sont étonné lorsqu'en plongeant une stapule dans le sond du vaisseau pour enlever cette prétendue crême de tartre, dans l'intention de l'examiner & de vérisier ma conjecture, j'ai trouvé une masse résissante très-visqueuse, & qui s'est attachée au bout de la

<sup>\*</sup> Mémoires déja cités.

spatule comme une gomme. Cette matiere, pressée entre les doigts, étoit fort colante: en peu de temps elle a pris à l'air beaucoup plus de consistance. En se durcissant, elle est devenue plus blanche, & comme farineuse, semblable à ces sels qui tombent en essence. Mise sur la langue quand elle vient de se former, elle imprime une saveur aigre à peu près pareille à celle de la crême de tattre seule: elle s'y sond très-vite sans laisser le moindre vestige de particule graveleuse.

Ce sel gommeux ou visqueux n'est donc que mon nouveau tartre soluble précipité en substance par l'esprit de vin, de la même maniere qu'on peut précipiter les sels moyens, &

rendu concret presque dans un instant.

1º. Le résultat inattendu de cette expérience m'apprit une méthode facile de mettre mon nouveau sel sous une forme concrete, de l'avoir ainsi pur & blanc, par conséquent nullement altéré par une évaporation poussée jusqu'à dessication parfaite; car on ne peut obtenir ce sel par crystallisation comme on le pratique à l'égard des autres sels: & voilà ce procédé que j'avois annoncé pour avoir ce nouveau sel bien pur.

2°. Cette même expérience me démontra d'une manière encore plus frappante l'affinité puissante du sel sédatif & du tartre. En effet, ces deux sels une sois combinés, l'esprit de vin, quoique conservé long-temps sur ce mélange, ne peut plus en dégager le sel sédatif, comme il le dégage dans le borax \*, de sa base alkaline. Au contraire, il semble que cet esprit de vin concoure à rendre cette union encore plus forte & plus intime; ce qu'il n'opere cependant qu'en evoncentrant tout à-sair ce sel, & en lui enlevant absolument l'eau de sa dissolution; d'où il résulte que le sel sédatif a plus de rapport, ou adhere avec plus de sorce avec l'acide concret du tartre qu'avec les sels alkalis; propriété d'autant plus singuliere, qu'on pouvoit moins la soupçonner, par le peu d'affinité qu'il a avec les acides purs, minéraux & végétaux. Ceci pourtant paroît moins bizatre, quand on considere

<sup>\*</sup> Mémoires de M. Baron déja cités.

134 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE que la portion purement acide du tartre n'est pas celle avec laquelle le sel sédatif semble avoir cette grande affinité, comme j'ai tâché de le faire voir.

3°. Dans la concrétion de mon nouveau tartre soluble, le sel sédatif rentre dans la classe la plus générale des sels, je veux dire qu'il acquiert beaucoup de rapport avec l'eau en perdant celle qu'il avoit avec l'esprit de vin.

4°. Enfin cette expérience confirme encore en bien des points la théorie que j'ai proposée, & que j'ai tâché de

confirmer par les observations précédentes.

Mon nouveau sel préparé selon les proportions différentes dont j'ai parlé, n'est pas également propre à paroître sous la forme concrete par le procédé que je viens d'indiquer : car fur une dissolution concentrée de ce sel composé avec parties égales de tartre & de sel sédatif, j'ai versé l'esprit de vin; le mêlange s'est fait paisiblement, la limpidité n'a point été sensiblement altérée, cependant, après huit ou dix heures, il a paru dans la liqueur quelques flocons blancheâtres de cette matiere visqueuse qui constitue l'espece de sel dont j'ai parlé dans l'expérience précédente. Apparemment le sel sédatif étant ici excédant à l'égard du tartre, il reste en partie miscible à l'esprit de vin, qui, dès-lors, ne peut plus procurer la même précipitation ni la même concrétion. Il m'a paru que la proportion la plus exacte pour avoir le nouveau sel sous la forme concrete par l'affusion de l'esprit de vin, étoit de deux parties de tartre contre une partie de sel sédatif: c'est du moins celle qui m'a le mieux réussi.

Après avoir examiné en détail les principaux phénomenes énoncés dans les opérations précédentes, il me reste à dire un mot sur quelques avantages que la Médecine pourroit

peut-être retirer du nouveau sel.

En considérant sous ce point de vue d'utilité le tartre soluble de M. le Févre, M. Lemery, dans son Mémoire déja cité au commencement de celui-ci, soupçonnoir que ce sel pourroit servir à composer un tartre émétique plus parsait que celui qui est communément employé, parce qu'il seroit très-soluble.

Quelques Chymistes, & notamment quelques Pharmacopées, même des modernes, prescrivent, pour avoir un tartre émétique plus soluble, de combiner le safran des métaux ou le verte d'antimoine avec le sel végétal, en étendant ces deux substances dans l'eau bouillante. Mais c'est un fait que ce sel végétal, s'il est bien préparé, n'extrait point ou presque point de vertu de l'antimoine, parce que le tartre qui entre dans sa composition, est parsaitement neutralisé, & qu'il a perdu toute son acidité.

A la vérité, le borax tartarisé de M. le Févre étant acide, acquiert une qualité émétique en agissant sur l'antimoine; je m'en suis assuré, mais ce tartre stibié ne peut être qu'instidele: on ne sauroit l'avoir qu'en liqueur, & je suis certain

qu'il ne se conserve point.

Le tartre rendu soluble simplement par le sel sédatif, & combiné avec les parties de l'antimoine qu'il est capable aussi d'extraire, puisqu'il conserve son acidité, m'a paru propre à former un tartre stibié plus parsait, parce qu'il est extrêmement soluble, qu'il se conserve bien, & que le sel sédatif dans l'action principale de ce rèmede ne doit être ni suspect, ni même inutile.

Enfin, ce nouveau sel, sans qu'il ait besoin d'être combiné avec d'autres substances, peut avoir en certains cas quelques avantages réels qu'il est bien permis de pressentir, mais que les seules observations multipliées ont droit de constater.

Il me suffit, pour l'objet de ce Mémoire, d'avoir exposé dans tous ses détails la formation variée de ce sel, de l'avoir démontré sous une somme concrete & dans toute sa pureté, d'avoir recherché par les expériences l'étiologie exacte des phénomenes singuliers qu'il présente, en le considérant seul, & en le comparant à d'autres substances qui ont avec lui quelque analogie.



## OBSERVATIONS

Sur quelques Expériences de la quatriéme partie du deuxiéme Livre de l'Optique de M. Newton.

## Par M. le Duc de CHAULNES.

Mars L A premiere Observation ou Expérience de cette qua-triéme partie est exprimée en ces termes. " Un trait de lumiere solaire entrant dans ma chambre obscure, au travers d'un trou de tiers de pouce de largeur, » je le fis tomber perpendiculairement sur un miroir de verre - concave d'un côté & convexe de l'autre, travaillé sur une . sphere de cinq pieds & onze pouces de rayon, & induit » de vif-argent du côté convexe; & tenant un carton blanc » opaque, ou une main de papier, au centre des spheres sur » lesquelles ce miroir avoit été travaillé, c'est-à-dire à environ - cinq pieds & onze pouces de distance du miroir, de telle • forte que le trait de lumiere pût passer au miroir à travers » un petit trou fait dans le milieu du carton, & delà être · réfléchi vers le même trou, j'observai sur le carton quatre ou cinq iris ou anneaux colorés concentriques, pareils à des » arcs-en-ciel. Ces anneaux environnoient le trou, à peu près » de la même maniere que les anneaux qui paroissoient entre · deux verres objectifs, dans la quatriéme observation & les » fuivantes de la premiere partie de ce second Livre, envi-» ronnoient une tache noire, excepté que les anneaux dont il » s'agit ici, étoient plus amples & d'une couleur plus foible » que ceux-là; & à mesure que ces anneaux devenoient plus » amples, leur couleur s'affoibliffoit davantage, de forte que le » cinquieme étoit à peine visible : cependant, lorsque le soleil · étoit fort brillant, on découvroit quelques linéamens d'un · sixième & d'un septième anneau. Si le carton étoit à une · beaucoup plus grande ou à une beaucoup plus petite distance

»du miroir que de 6 pieds, la couleur des anneaux s'affoi-» blissoit à un tel point que bientôt ils disparoissoient entié-» rement. Mais si le miroir étoit à une beaucoup plus grande » distance de la senêtre que de 6 pieds, le trait de lumiere » réfléchi s'élargissoit si fort à 6 pieds de distance du miroir » où paroissoient les anneaux, qu'il obscurcissoit un ou deux " des anneaux intérieurs; c'est pourquoi je mettois ordinairement le miroir à environ six pieds de la fenêtre, afin que • le foyer du miroir pût concourir là avec le centre de sa · concavité, dans l'endroit du carton où les anneaux étoient peints, & cette position du miroir doit être toujours suppo-fée dans les observations suivantes par tout où quelqu'autre

» ne fera pas expressément désignée » \*.

Si en répétant cette expérience on souffle sur le miroir, de façon qu'on en ternisse légérement la surface, on apperçoit sur de la Pl. 11. le carton une lumiere blanche & diffuse assez vive, & toutes les couleurs des anneaux bien plus fortes & plus distinctes.

Cette expérience, que le hasard m'apprit, m'ayant sait voit que le ternissement de la sussace augmentoit l'intensité du phénomene, je cherchai à le rendre constant, parce que celui que produisoit l'haleine cessoit lorsqu'elle étoit évaporée. Pour cet effet, je mêlai une goutte de lait avec dix ou douze gouttes d'eau, je répandis le tout sur mon miroir, & en le laissant sécher, la partie blanche du lait se trouvoit assez étendue pour donner au miroir le degré de ternissement dont j'avois besoin; j'observai alors le phénomene d'une façon constante.

La premiere épreuve que je sis fut de chercher qu'elle étoit Fig. 21 l'incidence des rayons qui seroit la plus favorable. Pour cela, je plaçai au trou par où venoit le rayon du foleil, un objectif d'un foyer égal au rayon de la sphere sur laquelle le miroir avoit été travaillé, de façon qu'il rassembloit le faisceau de rayons dans un point sur la surface du miroir.

Après avoir ainsi fait converger les rayons, j'essayai de les

Mem. 1755.

Pl. 1, & Fig. 1

<sup>\*</sup> Voyez Traité d'Optique sur la lumiere & les couleurs, &c. par M. le Chevalier Newton , traduit par M. Coste , deuxième édition , in-quarto , page 442. Paris , Montalant , 17:2.

128 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Fig. 3. saire tomber paralleles. Pour cet effet, au lieu de l'objectif dont je viens de parler, je mis au trou du volet une lentille qui rassembloit les rayons à six pouces de disance en un point physique assez petit pour pouvoir être regardé comme un seul point lumineux; puis ayant placé à la distance de douze pouces un carton percé d'un trou de deux pouces de diametre, j'ajustai à ce trou une lentille du même foyer de douze pouces, pour que les rayons qui partoient du point lumineux sortissent de cet objectif paralleles entr'eux, & je plaçai le miroir à la même distance de ce carton, qu'il avoit été d'abord du trou du volet.

Fig. 4. Enfin, pour les faire diverger, je plaçai le carton fans y mettre du verre, de façon que le point lumineux étoit au

milieu du trou de ce carton.

Toutes ces expériences m'apprirent que plus les rayons tomboient perpendiculairement fur la furface du miroir, & plus les anneaux acquéroient d'intensité; car, dans le premier cas, où les rayons convergeoient, les anneaux étoient à peine fensibles; dans le fecond, où ils étoient paralleles entr'eux, les anneaux paroissoient assez bien; mais dans le dernier, où ils parroient du centre de la sphere, d'où par conséquent ils tomboient perpendiculairement sur la surface du miroir, ils étoient au point le plus brillant où l'on pût les avoir.

Je fus confirmé dans cette opinion par une autre expérience de M. Newton, que je répétai dans les trois circonf-

tances que je viens de décrire : la voici.

 Lorsque du miroir on faisoit résléchir le trait de lumiere
 folaire, non directement vers le trou fait au volet de sa fenêtre, mais sur un endroit qui en sût un peu éloigné, le centre commun de la tache blanche ci-dessus mentionnée. &

de tous les anneaux colorés, tomboit à mi-chemin entre le
 trait de la lumiere incidente & le trait de la lumiere réflé-

» chie, & par conséquent dans le centre de la concavité sphé-» rique du miroir, toutes les sois que le carton sur lequel

tomboient les anneaux colorés étoit placé dans ce centre-là;

- & comme, par l'inclinaison du miroir, le trait de la lumiere

139

- réfléchie s'éloignoit de plus en plus du trait de la lumiere » incidente & du centre commun des anneaux colorés qui · étoient entre deux, ces anneaux alloient toujours en augmentant, aussi-bien que la tache blanche orbiculaire: de leur commun centre il en fortoit successivement des nouveaux - anneaux colorés, & la tache blanche devenoit un anneau blanc qui entouroit ces nouveaux anneaux; & les traits de - lumiere incidens & réfléchis tombant toujours sur les parties · opposées de cet anneau blanc, illuminoient sa circonférence · comme deux parhélies qu'on voit quelquefois dans les par-» ties opposées d'une iris. Ainsi donc le diametre de cet anneau mesuré depuis le milieu de sa lumiere d'un côté jusqu'au mi-» lieu de sa lumiere de l'autre côté, étoit toujours égal à la » distance qui se trouvoit entre le milieu du trait incident & le milieu du trait réfléchi, mesurée sur le carton où parois-· foient les anneaux. Du reste, les rayons qui formoient cet anneau étoient réfléchis par le miroir à des angles égaux à » leurs angles d'incidence, & par conséquent à des angles de » réfraction en entrant dans le verre; mais leurs angles de rén flexions n'étoient pourtant pas dans les mêmes plans que . leurs angles d'incidence ».

M. Newton ne s'étoit fervi que des rayons qui venoient directement du foleil, & qui étoient transmis par le trou du volet. En répétant cette expérience avec les rayons convergens, comme dans le premier cas, à peine avois-je éloigné Fig. 1. l'image réfléchie du trou, que bien loin de voir la tache & les changemens de couleurs, le phénomene disparoissoit entiérement. Dans le second cas, où les rayons étoient paralleles, Fig. 3. on appercevoit les effets décrits par M. Newton; mais lorsque je me servois du troisséme cas, c'est-à-dire, lorsque les rayons fig. 4. divergeoient du centre de la sphere, tous les effets se produisoient d'une façon beaucoup plus distincte; je pouvois éloigner du trou l'image réstéchie à une affez grande distance, sans faire disparoître les anneaux, & je les voyois fortir des taches centrales qui changeoient de couleur plusieurs fois alternativement, & d'une façon très-sensible.

140 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Il s'offrit alors plusieurs phénomenes qui méritent une attention particuliere, mais dont je remets à parler dans un autre temps, pour ne pas interrompre le fil des expériences qui menent à des conséquences plus directes. Toutes ces observations me firent soupçonner deux choies.

1°. Que les anneaux étoient formés par la premiere furface du miroir, c'est-à-dire celle que les rayons rencontroient

la premiere en tombant sur le miroir.

2°. Que la seconde surface, c'est à dire celle qui les réssectifsoit après que les rayons avoient traversé la premiere, ne servoit qu'à en réunir un assez grand nombre sur le carton, pour les rendre sensibles à la vue.

Je fus confirmé dans cette opinion par les expériences

fuivantes.

Je commencerai par celles qui prouvent la feconde proposition, parce qu'elles sont en petit nombre, & parce que celles qui prouvent la premiere sont les plus analogues à celles

qui m'on conduit à la folution.

Je pensai donc que si cette seconde proposicion étoit vrase, c'est-à-dire que la seconde surface ne servit qu'à rassembler un assez grand nombre d'anneaux sur le carton pour qu'ils devinssent sensibles, je pouvois employer toutes sortes de verres travaillés, pourvu que je les employasse à une dissance telle, que les rayons, après avoir traversé seur premiere surface, sussent est est par la seconde, de saçon à se rassembler sur-le carton en y faisant entrer la réstaction qu'ils subsissoir en sortent par la premiere surface par laquelle ils étoient entrés. J'eus la satisfaction de voir que cela réussissificit parfaitement, car je formai les anneaux avec toutes sortes d'objectifs, en observant les précautions dont je viens de parler; mais comme cela pourroit ne pas paroître assez clair, un exemple le fera mieux entendre.

Fig. 5. Je pris un verre plan convexe, qui avoit six pieds de foyer; je l'éloignai de six pieds du carton, en exposant sa face conve e du côté de ce même carton; par ce moyen, les rayons qu tomboient sur cette surface, après y avoir été rompus,

traversoient son épaisseur dans l'état de parallélisme, & tomboient perpendiculairement sur la surface plane qui les réssechissoit, & en ressortant par le même chemin, alloient se rassembler sur le carton d'où ils étoient partis; aussi les anneaux y paroissoient: ils très-dissinctement, dès que j'avois terni la surface convexe, qui, dans cette position, étoit la première.

Je pris le même verre & je le tournai de l'autre sens, Fig. 6. c'està-dire, de saçon que sa surface plane regardoit le carton; mais alors je ne pus avoir d'anneaux à la distance de six pieds, & je sus obligé de le rapprocher à celle de trois pieds, parce que c'étoit à cette distance que la seçonde surface réfléchissoit les rayons vers le carton par sa concavité, comme on le peut voir dans la figure 6.

Ces deux expériences me paroissent suffisantes pour dé-

montrer la feconde proposition.

Pour en revenir maintenant à la premiere, c'est-à-dire que les anneaux sont formés par la premiere surface, indépendamment des inductions qu'on peur tirer de ce qu'on vient de voir, voici des observations qui me paroissent ne laisser aucun lieu d'en douter.

1º. M. Newton avoit remarqué qu'en se servant d'un miroir de même soyer que le premier dont il s'étoit servi, mais dont l'épaisseur étoit double, il avoit trouvé le diametre des anneaux beaucoup plus petit que dans la premiere expétience : or il est aisé d'en conclure que si effectivement les anneaux sont formés dans la premiere surface, plus on peut rapprocher cette surface de la seconde qui les résséchir, & plus ils doivent s'agrandir sur le carton. Cette observation me parut donner des inductions si sortes, que je crus de oir la répéter avec grand soin & grande attention.

Pour cet effet, je pensai qu'on pouvoit employer deux suffaces, dont l'une seroit mobile, & pourroit par conséquent changer de distance avec celle qui demeureroit fixe, & même y ajouter un micrometre pour mesurer ces dif-

tances avec précision.

Je pris donc le miroir d'un télescope Newtonien, travaillé sur une sphere de dix pieus de rayon; je l'assurai sur un pied dans lequel je pratiquai une couliffe qui portoit ur petit chassis, sur lequel j'attachai une seuille de tale très-mince, ternie de lait & d'eau. Ce chassis, par le moyen de la coulisse, pouvoit s'approcher du miroir jusqu'au contact & s'en éloigner jusqu'à huit à neus pouves, & étoit conduit par un micrometre qui pouvoit déterminer avec beaucoup d'exactitude, le moindre chemin du chassis.

Je fis avec cet instrument plusieurs expériences, dont le détail seroit trop long, mais dont le résultat, qui est la seule chose dont j'aie besoin ici, sut que l'ayant placé de saçon que le miroir de télescope étoit à la distance de dix pieds du carton, c'est à dire, au rayon de la sphere sur laquelle il avoit été travaillé, j'eus alors constamment des anneaux d'autant plus distincts, que la figure de ce miroir étoit très-réguliere, mais dont le diametre sur le carton varioit comme la distance du talc au miroir, de façon qu'ils étoient très-grands quand le talc étoit très-proche du miroir; & très-petits quand il en étoit éloigné de sept ou huit pouces.

Ces expériences prouvoient que les anneaux étoient formés par la premiere surface, & qu'ils étoient réslèchis par la seconde; je l'avois pensé, mais il ressoit à connoître comment ils l'étoient.

Il y avoit du temps que je le cherchois, & que j'imaginois que les petis faisceaux de rayons qui passoient au travers des pores du verre, ou de quelque corps transparent que ce sur pouvoient soussir une espece d'instexion qui changeât le cylindre qu'ils formoient en un cone tronqué, soit par les disserens degrés d'instexibilité (si l'on peut se fervir de ce terme) des rayons qui composiont ces petits cylindres, par analogie aux disserens degrés de réfrangibilité que M. Newton leur a reconnus, soit par les disserentes distances auxquelles ils passent des bords du petit trou qu'ils traversent. En conséquence de cette idée, j'imaginai d'éprouver si je ne pouvois pas trouver quelque corps dont les pores, figurés d'une saçon à pouvoir être reconnus, me sournissent quelque consistmation à cette idée.

En effet, en me servant du même instrument que j'ai décrit plus haut, je mis sur le chassis mobile, à la place du talc terni, un petit morceau de mousseline très-claire, que je tendis avec de petits clous le plus également qu'il me sur possible, pour rendre les trous, sormés par les sils, plus exacts & plus perméables à la lumiere. Ayant mis l'instrument en expérience, je vis, avec grand plaisir, que ma conjecture étoit vérissée; car, au lieu des anneaux circulaires que j'avois eus dans les expériences précédentes, j'en vis qui étoient sensiblement quarrés, quoique leurs angles sussent un peu atrondis, mais toujours colorés comme les autres.

Voyant que cette expérience m'avoit réussi, quoique l'inégalité des sils & leur quantité diminuassent l'intensité du phénomene: j'essayi, à la place du petit morceau de mousfeline, de tendre sur mon chassis des sils d'argent bien paralleles, & à la distance d'environ trois quarts de lignes ou une ligne l'un de l'autre, sans en mettre de transversaux. Au lieu des anneaux que j'avois vûs précédemment, j'apperçus seulement sur le carton un trait de lumiere blanche, coupé de plusieurs petits traits colorés très-vivement, & dans le même ordre qu'étoient les anneaux.

Enfin, pour simplifier l'expérience & la ramener encore plus près de celles qu'a fait M. Newton pour l'inflexion\*, je mis à la place du petit chassis garni de fils d'argent, une simple lame de couteau, & je vis le même effet qu'avec les fils d'argent, à l'excéption seulement que l'intensité en étoit très-petite, quoiqu'elle sut suffisante pour prouver l'identité

de l'effet.

De toutes ces expériences je crois qu'on peut conclurre, 1°. que les anneaux colorés dont nous venons de parler, sont formés par l'inflexion que souffrent les petits faisceaux de rayons en passant au-travers des pores de la premiere surface.

2°. Qu'ils sont rendus sensibles parce que la seconde surface en renvoie sur le carton une assez, grande quantité les uns sur les autres, pour les porter au degré d'intensité qui les peut rendre perceptibles.

<sup>&</sup>quot;Pour vérifier l'identité de l'espece & de l'ordre des couleurs. Voyez l'Oprique de M. Neuvon, la feconde Observation de la quatrième partie du Livre II, pages 443 & 744, & 1a séconde Observation du troissieme Livre, page 481.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

3°. Que le ternissement de la premiere surface augmente l'effet par deux raisons; la premiere, en dispersant une partie de la lumiere que réfléchiroit cette premiere surface, & qui pourroit nuire par son éclat à la vivacité du phénomene : la seconde, en fournissant, soit par les petites bulles de l'eau, soit par les globules du lait, ou par quelqu'autre cause à peu près pareille, une plus grande quantité de pores réguliers.

4°. Qu'en général l'explication de ces phénomenes tient à la même cause que l'inflexion de la lumiere; & quoique cette derniere ne soit pas encore absolument connue, on peut regarder cette solution à peu près comme en regarde en Géométrie celles qui réduisent un problème à la quadrature

du cercle, & qui passent alors pour suffisantes.

Il est bon d'indiquer ici une erreur qui pourroit saire illusion à ceux qui seroient tentés de travaillet sur cette matiere, parce qu'elle se présente assez naturellement. S'il est vrai que les anneaux soient formés, dira-t-on, par la premiere surface, & que la seconde ne serve qu'à les rassembler en les réstéchissant fur le carton, ne pourroit-on pas, en substituant à cette seconde surface une lentille réfringente, les rassembler sur un autre carton placé au-delà & au foyer de cette lentille?

Au premier coup d'œil, cette objection peut faire illusion; mais en faisant attention que la lentille qui pourroit les rassembler par sa figure, est d'une matiere réfringente, on s'appercevra aisément que réfractant sous des angles différens les couleurs dont les anneaux sont composés, elle les confondroit de façon qu'il ne pourroit en résulter qu'un mêlange de cous leurs qui rendroit nécessairement la lumiere blanche.

Il y auroit une infinité d'autres observations à faire sur plusieurs circonstances qui se sont rencontrées dans le cours de ces expériences; mais l'on n'a eu pour but dans ce qui vient d'être dit, que de faire voir que la cause générale du phénomene paroît avoir un rapport immédiat à celle de l'inflexion

de la lumiere.

es do

OBSERVATIONS





Mem de l'Ac R. des Se. 1755. Pag. 44. Pl. 5.





# OBSERVATIONS

#### DES

## DIAMETRES APPARENS DU SOLEIL,

Faites à Paris les années 1718 & 1719, avec des Lunettes de différentes longueurs;

Et REFLEXIONS sur l'effet de ces Lunettes.

## Par M. DE L'ISLE.

T'AI dit dans différentes occasions \* qu'ayant observé à J Paris, il y a plus de trente ans, les diametres apparens du Soleil avec de plus longues lunettes que l'on y avoit employées jusqu'alors, je les avois trouvés plus petits que l'en ne les croyoit. Les premieres observations, à l'occasion desquelles j'avois fait cette remarque, sont de l'année 1718; car quoique j'eusse commencé à observer les diametres apparens du Soleil au mois d'Octobre & de Décembre 1713, ainsi que l'on peut voir dans mes Mémoires pour l'histoire & le progrès de la Géographie, &c. publiés à Pétersbourg en 1738, ( pages 181 & 183) comme je n'y avois pas employé de plus longues lunettes que celles dont on s'étoit servi auparavant, je n'avois pas eu occasion de faire cette remarque; ce n'a été qu'au commencement de l'année 1718, qu'ayant voulu employer une lunette de plus de 20 pieds de longueur pour observer ces diametres, & les ayant comparés avec ceux que l'on connoissoit alors pour les plus exacts, d'après les observations de MM. Picard, Cassini, de la Hire, &c. je me suis apperçu que cela pouvoit provenir de l'excès de la longueur de ma lunette par-dessus celle de ces grands Astronomes. La

<sup>&</sup>quot;Voyez Avertissement aux Astronomes sur l'Eclipse annulaire du Soleil, du 25 Juillet 1748, page 18, & sur le passage de Mercure sur le Soleil, du 6 Mai 1753, page 8.

Mém. 1755.

T

146 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE différence s'est trouvée de 8 secondes, dont les diametres que j'ai observés avec cette lunette, étoient plus petits qu'ils n'étoient marqués dans la Connoissance des temps, qui les faisoit de 2 secondes plus petits que dans la Table que M. Cassini avoit publiée dans ses Elémens d'Astronomie, vérisses par les observations de Cayenne, en sorte qu'il y avoit environ 10 secondes entre cette Table de M. Cassini & mes observations.

M. le Chevalier de Louville, avec qui j'étois en correspondance depuis quelques années, s'est aussi appliqué à observer les diametres apparens du Soleil séparément de moi, tant à Orléans qu'à Carré près Orléans, où il s'étoit retiré. Il avoit entrepris ces observations pour servir à l'établissement ou à la confirmation de sa théorie du Soleil, & ses déterminations se sont trouvées assez conformes aux miennes, quant à la diminution de ces diametres au-delà de ce qu'on les suppossor alors. Il y avoit cependant employé indissérement, tantôt une plus courte lunette que la mienne, & tantôt une plus longue; mais il s'en est servi disséremment de moi, comme je le rapporterai dans la suite.

L'on a publié dans les Mémoires de l'Académie une partie des observations de M. le Chevalier de Louville, auxquelles les Astronomes ont paru faire beaucoup d'attention, à cause de la réputation qu'il avoit d'exact observatur, & par ce que l'on a pu juger de ses observations par les détails dans lesquels il est entré des instrumens dont il s'est servi, & des élémens

de ses calculs qu'il a rapportés tout au long.

Outre la lunette de 20 pieds dont je m'étois servi dans mes premieres observations de 1718, j'en ai employé peu après deux autres de 13 & de 7 pieds, avec lesquelles j'ai toujours trouvé les diametres apparens du Soleil de plus en plus grands à mesure que j'y employois de plus courtes lunettes; ce qui m'a consitmé dans l'opinion que les diametres apparens du Soleil, toutes choses étant d'ailleurs égales, paroissent d'autant plus petits que l'on emploie de plus longues lunettes à les observer.

147

Avant que de rapporter le détail de mes observations, j ai cru devoir décrire les précautions que j'y ai apportées, & parler des difficultés que j'y ai rencontrées, dont la principale consistoit en ce que, dans une lunette de 20 pieds, l'image du Soleil qui devoit occuper près de trois pouces à son foyer. ne pouvoit pas être facilement embrassée par un seul oculaire. puisqu'il auroit dû être plus large que cette image, pour y laisser voir en même temps les deux bords opposés du Soleil; & quand même j'aurois pu avoir un oculaire affez large pour comprendre plus que l'image du Soleil dans une si longue lunette, il auroit fallu donner trop d'épaisseur à cet oculaire pour augmenter les objets autant que cette longueur de lunette semble l'exiger; autrement j'aurois perdu une partie de l'avantage de cette lunette, qui est de grossir autant qu'une lunette de cette longueur le peut faire. Il me fut aifé de trouver le remede à ce second inconvénient, de la trop grande épaisseur de l'oculaire, en multipliant les oculaires, c'est-à-dire, en appliquant trois ou quatre oculaires d'une même longueur de fover chacun, mais aussi d'un fover beaucoup plus long, & mettant ces oculaires les uns audevant des autres; car je pouvois par ce moyen diminuer l'épaisseur de chacun, & produire le même effet qu'un seul oculaire d'un foyer convenable à la longueur de la lunette. Cependant la premiere difficulté sublissoit toujours, qui étoit, que quoique les deux bords du Soleil pussent être vus en même temps par trois ou quatre oculaires mis au-devant les uns des autres, & se touchant presque, ce ne pouvoit être que par les bords de ces verres que l'on devoit voir ceux du Soleil, & l'on fait que dans des lunettes ordinaires, composées des verres convexes, les objets paroissent d'autant plus confusément qu'ils sont vus plus loin du milieu du champ de la lunette ou du milieu des oculaires. D'ailleurs, les fils paralleles que je devois mettre au foyer de la lunette pour comprendre l'image du Soleil, n'auroient pas paru paralleles, étant vus près des bords de l'oculaire, soit qu'il fût simple, double ou triple, &c. Je ne fus pas long-temps à

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE trouver le remede à cet inconvénient, en ne me servant que de deux oculaires d'une médiocre largeur & épaisseur, & en les mettant l'un à côté de l'autre, & leurs centres autant éloignés l'un de l'autre que l'image du Soleil devoit occuper de largeur au foyer de la lunette que je voulois employer; car par ce moyen je pouvois observer chaque bord du Soleil par le milieu de son oculaire particulier, & les fils du micrometre dont je me devois servir pour comprendre le diametre du Soleil, devoient paroître droits, étant vus par le milieu du champ de chaque oculaire. Mon œil d'ailleurs ne devoit pas être obligé à faire plus de mouvement pour regarder alternativement si chacun des bords du Soleil touchoit exactement chacun des fils paralleles, soit en me fervant des deux oculaires mis à côté l'un de l'autre, ou en n'en employant qu'un seul qui auroit eu le même foyer que chacun des deux. C'est de cette maniere qu'il m'a paru que je pouvois employer non-seulement ma lunette de 20 pieds, mais encore de plus longues si j'avois souhaité.

Cet expédient d'employer deux oculaires placés l'un à côté de l'autre, répondoit à ce que j'avois proposé à l'Académie en 1714, pour observer les variations diurnes du Soleil en déclinaison aux environs des solstices par le moyen d'un objectif sixe, & d'un micrometre aussi sixe, mais dans lequel il y auroit eu un fil mobile qui auroit servi à mesurer ces variations: il n'auroit fallu pour cela que mouvoir à la main ou autrement, vis-à-vis du fil mobile, un oculaire par lequel le bord du Soleil & le fil mobile auroient toujours pu pa-

toître au milieu du champ de cet oculaire.

On peut voir dans l'Autographe de mes Observations de Paris, au premier Janvier 1718 (page 115) que j'avois mis dès-lors deux oculaires l'un à côté de l'autre pour observer les diametres apparens du Soleil avec une lunette de plus de 20 pieds. J'avois déja observé à la fin de l'année précédente, le diametre apparent du Soleil avec la même lunette, comme on peut voir dans une lettre que j'ai écrite à M. le Chevalier de Louville, le 9 Janvier 1718 (Voyez

Voy. les Mém. de l'Académie, année 1714, pag. 239.

tome I, nº. 69) \*. Mais, comme j'avois trouvé quelques difficultés dans mes premieres observations de la fin de l'année 1717, je ne les ai point écrites sur mon journal, ni ne les ai point non plus communiquées à M. le Chevalier de Louville; tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir fait ces observations avec quatre grands oculaires que je conserve encore, qui sont parfaitement égaux entr'eux, chacun doublement convexes, d'une égale convexité, à bords tranchans. & ayant un peu plus de 4 pouces de largeur, & environ 7 lignes & demie d'épaisseur. Je mettois ces quatre oculaires l'un au-devant de l'autre, les faisant toucher presque, de forte que leur foyer réuni n'étoit que d'environ 3 pouces, à compter du milieu de leur épaisseur totale : par ce moyen je pouvois voir toute l'image du Soleil, dont les bords me paroissoient assez bien terminés, avec ma lunette de 20 pieds; mais à cause que ces deux bords du Soleil ne pouvoient être vus tous deux ensemble que trop loin du milieu de ces oculaires, je n'ai pas continué à m'en servir, & je leur ai préféré dès le premier Janvier 1718, deux oculaires simples mis à côté l'un de l'autre, n'ayant chacun qu'environ 21 pouces de largeur & 3 pouces de foyer, ou bien j'y ai employé quatre oculaires de même largeur que ces deux derniers & d'un foyer double, en mettant ces quatre oculaires deux à deux dans des tuyaux séparés que j'avois attachés l'un

"Toutes les lettres que j'ai écrites & reçues de différentes períonnes depuis l'année 1709, jusqu'à préfent, font contenues dans treize grands porte-feuilles in-folio; elles y font rangées & numérotées suivant l'ordre des temps auxquels je les ai écrites & reçues, & j'ai dreffé deux Tables, l'une des noms de tous ceux à qui j'ai écrit, & dont j'ai reçu des lettres, avec les dates de ces lettres. L'autre Table eft un index de toutes les observations qui y sont contenues, chaque observation étant rangée suivant sont des ces lettres.

Comme j'aurai dans la suite bien des occasions de citer les lettres de ma correspondance avec tous les Afronomes de mon temps, je dois avertit que ceux qui souhaiteront les confulter, les trouveront avec toutes mes autres collections d'Astronomie & de Géographie, soit manuscrites ou imprimées, au dépôt des journaux, plans & cartes de la Marine, dont est chargé un Officier de la Marine nommé par le Roi. On y trouvera des catalogues exasts & détaillés, avec des notices de tous mes effets d'astronomie que j'ai cédés au Roi.

150 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE à côté de l'autre, pour pouvoir observer par le milieu de

chacun les deux bords opposés du Soleil.

Le micrometre dont je me suis servi en 1718, & que je conserve encore, n'étoit qu'une espece de réticule tracé sur une plaque de cuivre suffisamment épaisse & bien polie, ayant 7 pouces ; de long sur 6 pouces ; de large. Cette plaque est percée au milieu par un trou rond, de 4 pouces de diametre, la division placée aux deux côtés de cette ouverture sur deux échelles exactement parallelesent elles; ayant chacune 4 pouces de longueur & 1 pouce de large. Ces échelles sont chacune divisées en lignes & en soixanisémes de ligne par le moyen des transversales; toutes deux devoient servir à placer des sils paralleles entr'eux en les faisant répondre aux mêmes divisions des deux échelles paralleles. Au reste, ces échelles avoient été divisées avec la plus grande exactitude & délicatesse possible par Chapotot le sils.

Au-dessus de cette plaque il y avoit un curseur qui faisoit mouvoir, parle moyen d'une vis, un fil parallelement à d'autres fils fixes attachés sur les divisions des échelles dont je

viens de parler.

Quoique le curseur dont j'ai parlé, & le fil mobile qui entraînoit, fussent mûs par le moyen d'une vis qui tournoit fur elle-même autour d'un collet attaché à la plaque dont j'ai parlé ci-dessus, cette construction étoit fort différente de celle des micrometres d'à présent, dont le fil mobile se meut de même par le moyen d'une vis qui tourne aussi sur ellemême, mais dont les révolutions & leurs parties servent à mesurer le mouvement de ce fil mobile & à marquer dans chacune de ses différentes situations sa distance à un fil fixe : au lieu que la vis que j'avois fait faire pour mouvoir le fil mobile ne fervoit point à mesurer par ses tours & parties de tour le mouvement de ce fil ni ses distances au fil fixe. J'avois cru dans ce temps-là qu'il étoit plus sûr de mesurer la distance des fils entr'eux par les divisions du réticule, en regardant avec une forte loupe les divisions de ce réticule auxquels les fils répondoient.

Pour mesurer exactement la longueur du foyer de l'objectif depuis le point de son épaisseur où l'on démontre que se forment à son foyer des images égales aux angles apparens extérieurs, j'avois attaché sur le plancher d'une Chambre de plus de vingt-cinq pieds de longueur, où je faisois mes observations, des regles de bois bien dressées, sur lesquelles j'avois collé un papier blanc. C'est sur ce papier que j'ai marqué les pieds réduits à la même échelle sur laquelle j'avois fait faire les divisions de mon réticule. J'avois aussi fait faire un tuvau de fer-blane d'une feule plece pour pouvoir mefurer plus exactement fur ces pieds la longueur du foyer de l'objectif, & pour en pouvoir conserver la longueur plus invariablement pendant le temps de chaque observation.

C'est de cette maniere que j'ai pu mesurer avec toute la précision possible la distance de mon objectif aux fils de mon réticule. J'avois d'abord pris cette distance depuis le milieu de l'épaisseur de l'objectif, suivant le précepte de M. de la Hire, dans l'usage de ces Tables astronomiques; mais ayant ensuite appris par les Essais de Dioptrique de M. Hartfoëker, que la longueur de la lunette, pour l'usage que j'en voulois faire, devoit être prise du tiers de l'épaisseur de l'objectif vers l'image ou vers les fils, lorsque le verre est également convexe des deux côtés, j'ai dû premiérement m'affurer du rapport des convexités de mon objectif de 20 pieds; j'ai suivi pour cela la méthode prescrite par M. Hartsoeker dans ses Essais de Dioperique, qui consiste à mesurer page 143. la longueur du foyer par réflexion faite alternativement sur les deux surfaces de l'objectif. Il y démontre que, quand le verre est également convexe dans ses deux surfaces, les foyers par réflexion doivent être égaux, & chacun le quart du foyer par réfraction. J'ai trouvé que cela étoit ainsi \* dans l'objectif de 20 pieds dont M. de la Chevaleraye m'avoit fait présent, & qu'il avoit travaillé avec grand soin & bien du succès, étant un des meilleurs verres que j'aie eus depuis;

Edit de Paris, 1701, p. 66.

V. 10 Propof. 137 , édit. de Paris 1694.

V. 13º Propof.

<sup>\*</sup> Voyez mon Journal au 17 Janvier 1718, page 113, & ma Lettre au Chevalier de Louville, du 10 Janvier 1718, tome I, no. 72.

152 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ainsi ç'a dû être du tiers de l'épaisseur de ce verre vers les fils, que j'ai dû compter la longueur du foyer de cet objectif.

L'on peut remarquer à cette occasion, que M. Cassini, dans ses Elémens d'Astronomie, vérisses par les observations faites dans l'isse de Cayenne, page 31, édit. de Paris 1693, dit que l'on prend ce point à peu près à la trosséme partie de l'épaisseur du verre prise du côté de l'objet, lorsque le verre est également convexe des deux côtés, comme on les fait le plus souvent; mais c'est apparemment une faute d'impression, & il faut mettre l'image au lieu de l'objet. C'est ce que M. le Chevalier de Louville a remarqué dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1724, page 16, après que je l'en avois averti par ma lettre du 20 Janvier 1718, tome 1, nº. 72. Quoi qu'il en soit, je ne rapporte ceci que pour faire voir toutes les précautions que j'avois prises dès l'année 1718 dans mes observations des diametres apparens du Soleil.

L'objectif de 20 pieds dont je me suis servi, a deux lignes d'épaisseur ou 120 parties de mon réticule, c'est pourquoi j'ai ajouté 40 de ces parties à la distance des fils jusqu'à la

surface intérieure de l'objectif.

Pour ce qui est des autres moindres circonstances de mes observations de l'année 1718, je n'ai pas eu soin de les écrire toutes dans mon Journal\*; j'y ai marqué seulement que j'avois donné 1 pouce \(\frac{1}{2}\) ou plus exactement 14 lignes d'ouverture à l'objectif de la lunette de 20 pieds, quoique, suivant la Table de M. Hartsoëker, page 55, l'ouverture de cet objectif ait pû avoir plus de 2 poucs \(\frac{1}{2}\) de diametre; mais je ne lui avois donné l'ouverture que je viens de dire que pour rendre l'image du Soleil plus terminée. Je me suis conformé en cela au précepte de M. Hartsoëker, qui, dans ses Essais de Dioptrique (édition de Paris 1694, page 140) dit que, pour observer le diametre apparent du Soleil, il saut avoir soin de donner une petite ouverture au verre, asin que l'image ne soit pas plus amplisée qu'il ne faut par des rayons qui venant d'un même point du Soleil,

<sup>\*</sup> Voyez au 19 Janvier 1719, page 115.

& trouvant une trop grande ouverture, s'assembleroient dans un perit cercle sensible au lieu de s'assembler dans un seul point, vid. loc. cit. Je diminuai encore un peu le diametre de cette ouverture dans l'observation du 27 Janvier 1718. ne l'ayant faite que d'un pouce précis \*. Enfin, comme il s'agissoit d'appercevoir distinctement les fils de mon réticule avec les bords du Soleil, & que pour ne pas blesser la vue je voulois me servir d'un verre ensumé un peu sombre, qu' ne laissoit pas appercevoir assez distinctement les fils du réticule hors du disque du Soleil dans les temps les plus fereins, foit que ce fussent des fils d'argent les plus fins que j'aie pu trouver à Paris, ou de simples fils de vers à soie; pour les appercevoir, dis-je, plus distinctement sur le fond du ciel avec mon verre enfumé assez sombre, je me suis servi de l'expédient proposé par M. de la Hire dans l'usage de ses Tables Astronomiques, page 72, édit. 1702, qui consiste à mettre au-devant de l'objectif un réleau composé de plusieurs fils de soie, croisés en forme de gaze; avec cette différence qu'au lieu de faire ce réseau de la maniere que M. de la Hire l'enseigne, j'ai crouvé qu'il étoit plus simple de couvrir l'objectif d'une simple toile d'araignée assez claire, pour jetter une foible lumiere sur le fond du ciel sans rendre les bords du Soleil plus mal terminés qu'ils ne le paroissent sans cela dans le temps le plus serein, & en se servant d'un verre ensumé affez sombre pour moins offenser la vue.

Je n'ai pas écrit ces derniers détails dans mon Journal, ne m'étant pas imaginé qu'ils fussent essentiels à marquer dans le temps que je sa sois mes premieres observations; mais comme j'ai toujours continué d'en user de même dans toutes les observations que j'ai faites sur le Soleil avec des micrometres appliqués aux lunettes, j'ai cru devoir le rapporter à présent, parce que je pense que plusieurs de ces circonstances peuvent faire varier la grandeur des diametres apparens du Soleil, au lieu que dans les premiers temps je pensois que la cause de la diminution que j'avois trouvée dans les

<sup>\*</sup> Voyez le 27 Janvier 1718, page 114, & le 9 Janvier 1719, page 115. - Mém. 1755.

Premiere observation le premier Janvier 1718 , lu-

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE diametres apparens du Soleil, ne venoit que de ce que j'y avois employé de plus longues lunettes que l'on n'avoit fait auparavant. Dans la premiere observation dont j'aie conservé les mesures, qui fut le premier Janvier 1718, j'ai trouvé la neue de 20 pieds. distance des fils qui comprenoient le diametre apparent du Soleil, suivant son cercle horaire, de 1691 1 parties de mon réticule. La distance des fils au tiers de l'épaisseur du verre étoit dans cette observation de 178480 des mêmes parties, d'où il est aisé de calculer le diametre apparent du Soleil ce jour-là de 32' 35". Il y auroit quelques secondes à ajouter à ce diametre, à cause de son accourcissement par les réfractions; mais c'est ce que je ne peux pas dire, ayant oublié de marquer dans mon Journal l'heure à laquelle j'avois fait cette premiere observation. Le moins qu'il y auroit à ajouter seroit & secondes, si l'observation avoit été faite à midi: si elle n'a pas été faite dans ce temps-là, je crois que ce n'a pas été bien long-temps après.

Deuxième obfervation le 2 Janvier 1718, lunette de 20 pieds.

Ma seconde observation du diametre apparent du Soleil, avec la lunette de 20 pieds, fut faite le 2 Janvier 1718, une demi-heure après midi. Je trouvai ce jour-là la distance des fils au tiers de l'épaisseur de l'objectif de 177665 parties du réticule : la distance des fils qui comprenoient le diametre apparent du Soleil, suivant son cercle de déclinaison, étoit alors de 1675 parties, d'où le diametre apparent se conclut de 32' 31"; & parce que le Soleil devoir être dans ce temps-là élevé sur l'horizon d'environ 17d 1, son diametre apparent devoit être accourci par les réfractions d'environ s secondes ou 5 secondes & demie tout au plus, & par conséquent le vrai diametre auroit dû être de 32' 36", ou 36" + tout au plus.

Troifiéme obfervation le 3 Janvier 1718, lunette de 20 pieds.

Le lendemain 3 Janvier 1718, un quart-d'heure seulement après midi, ayant conservé la même longueur de la lunette que le 2, je trouvai la distance des fils d'une demi-partie feulement plus petite que la veille, savoir de 1674 1, ce qui donne le diametre apparent du Soleil de 32' 30"; & l'accourcissement de ce diametre par la réfraction étant de

155

6 secondes pour la hauteur du Soleil d'environ 18 degrés.

le diametre réel du Soleil en réfulte de 32' 36".

Pendant les trois premiers jours du mois de Janvier 1718, je m'étois servi d'un fil d'argent, ainsi que je le trouve écrit servation le 27 Junier 1718, ludans mon Journal (a); mais j'ai commencé le 27 à substituer nette de 20 pieds. de timples fils de vers à foie aux fils d'argent, & n'ayant laissé ce jour la qu'une ouverture d'un pouce de diametre à l'objectif de la lunette, j'observai le diametre apparent du Soleil peu après midi, & je trouvai après l'observation la distance des fils qui comprenoient exactement le diametre du Soleil de 1691 : parties de mon réticule : la longueur de la lunette, prise de la maniere que je l'ai dit ci-devant, étoit ce jour là de 179096, ce qui donne le diametre du Soleil de 32' 28"; & comme le Soleil étoit élevé alors de près de 22 degrés sur l'horizon, l'on trouve l'accourcissement du diametre vertical de 3 minures & demie, & par conféquent le véritable diametre du Soleil a paru ce jour-là de 32' 31" 1.

Quatriéme ob-

Le 29 Janvier à midi & demi, lorsque le Soleil étoit Cinquieme obélevé de 23 degrés environ, ayant donné i pouce ; au Janvier 1718, ludiametre de l'ouverture de l'objectif, au lieu que le 27 je neue de 10 pieds. n'y avois donné qu'un pouce, je ne trouvai point que cette différence d'ouverture produi sit aucune difference dans le diametre apparent du Soleil que j avois observe la veille (b); car sans avoir touché aux fils, j ai trouvé qu'ils comprenoient fort exactement le diametre vertical du Soleil, & qu'ils étoient éloignés entreux de 1691 ;, ou tout au plus 1692 parties du reticule. La longueur de la lune te, meturée de nouveau aujourd'hui, a été de 179058 des mêmes parties, ce qui étant comparé avec la même distance des fils, supposée de 1691;, donne le diametre répon lant du Soleil, accourci par la réfraction, de 32' 29", & par conséquent le véritable diametre apparent de 32' 32" 1.

Au commencement de Juin 1718, j'avois fait porter à

Sixiéme observation le 2 Juillet 1718, luneuc de

(a) Voyez au 27 Janvier 1718, page 123. 10 pieds. (b) Ceci est copié mot pour mot tur le Journal au 29 Janvier 1718, page 124.

V ij

156 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
l'Observatoire royal les instrumens avec lesquels j'avois sait
jusqu'à ce temps-là mes observations à l'hôtel de Tarane,
grande rue Tarane, & entr'autres la lunette de 20 pieds,
dont j'avois établi la longueur du soyer à 179100 parties
du réticule. J'y-observai le 2 Juillet le diametre apparent du
Soleil à midi un quart, avec cette lunette, & je trouvai la
distance des sils de 1637 <sup>‡</sup>; parties du réticule, d'où je calculai
le diametre du Soleil, raccourci par les réstactions, de 31'
25" <sup>‡</sup>; & comme son accourcissement n'étoit que d'une
demi-seconde, j'en conclus son véritable diametre apparent

de 31' 26" \*.

Sur la fin de l'année 1718, j'ai fait faire, par Chapotot le fils, un grand micrometre, dont le fil mobile étoit mû par le moyen d'une vis, & le mouvement de ce fil se mesuroit par les tours & centiémes de tours de cette vis, qui d'ailleurs étoit parfaitement bien faite, assez grosse & d'un pas fort fin. Pour éviter le jeu de cette vis, ou au moins pour le diminuer, j'avois fait faire son écrou fort épais & à reffort; cependant comme ce moyen ne suffisoit pas pour ôter tout le jeu de la vis, j'avois attention dans toutes les observations de faire toujours mouvoir la vis de ce micrometre d'un même sens. Le pas de cette vis étoit d'une telle grosseur, que 30 de ses révolutions répondoient à peu près à un pouce; & comme chaque révolution de la vis étoit divifée en 100 parties, qui étoient marquées par un index qui faisoit sa révolution sur une plaque circulaire de trois pouces de diametre, en même temps que la vis faisoit la sienne; de cette maniere, 3000 de ces plus petites parties du micrometre répondoient à peu près à un pouce, & la ligne étoit divisée en 250 parties.

J'ai aussi faire en même temps une forte regle de cuivre de 13 pouces de longueur, d'un pouce † de largeur, & de 2 lignes d'épaisseur, sur laquelle j'avois fait diviser, par Chapotot le fils, un pied de France en demi-lignes & en soixantiémes de ligne, par le moyen de lignes parallèles

<sup>\*</sup> Voyez mon Journal au : Juillet 1718, page 166.

extrêmement fines & délicates, menées dans toute la longueur du pied & toutes coupées par des transversales tracées aussi délicatement, en sorte que cette regle d'un pied étoit ac-

tuellement divifée en 1780 parties.

J'avois fait faire à cette regle deux rainutes à coulisse dans le sens de la longueut, pour la pouvoir glisser sus les fils du micrometre, tant fixes que mobiles, & pour mesurer, à l'aide d'une loupe, la distance de ces fils dans les parties de cette regle. Pour connoître sur les mêmes divisions la distance des fils fixes qui auroient été placés à de grands intervalles, j'avois fait tracer sur les bords du micrometre des traits fort sins, qui étoient éloignés de dix tours de la vis de cet instrument. Chacun de ces intervalles répondoit donc à 1000 parties du micrometre, & c'étoit sur les traits qui terminoient ces intervalles, qu'ayant attaché des fils de vers à soie, je pouvois connoître exactement combien un certain nombre de ces intervalles contiendroit de parties de la regle d'un pied, dont chaque ligne étoit divisée en 120 parties, & tout le pied en 17280.

Ç'a été dans les parties du nouveau micrometre, & de cette regle d'un pied, divisée par Chapotot le fils en 1718, que j'ai mesuré dans la suite les diametres apparens du Soleil, ayant appliqué ce micrometre à différentes lunettes, comme

je le rapporterai ci-après.

Les fils placés dans ce micrometre appliqué à la lunette de 20 pieds, se sont trouvés de deux lignes plus éloignés de l'objectif, qu'en me servant du réticule avec lequel j'avois fait les observations que j'ai rapportées ci-devant. Ainsi, ayant sixé la distance du tiers de l'épassifieur de l'objectif aux sils du réticule de 179100 soixantiémes de ligne, comme je l'ai dit dans l'observation du 2 Juillet, cette distance a dû être de 179220 des mêmes parties. Mais m'étant servi des divisions de ma regle, dans lesquelles chaque ligne étoit divisée en 120 parties, il m'a fallu doubler ce nombre, ainsi j'ai supposé dans la suite la longueur du soyet de la lunette de 20 pieds, de 358440 divisions de ma

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

regle (a'. Le diametre du Soleil, observé avec ce micro-Septieme obser- metre le 18 Décembre 1718, un quart-d'he ure après midi, v. tion le 18 De-cembre 1718, lu- a répondu à 3388 de ces mêmes divisions de la regle; d'eù neue de so pieds. l'on déduit le diametre du Soleil de 32' 30", auquel ajoutant 6 secondes pour l'effet de la réfraction, le véritable diametre en résultera de 32' 36" (b).

Huiriéme obfervation le 13 Janvier 1719, lu-

Le 13 Janvier 1719, je pris toutes les précautions possibles pour bien déterminer le diametre apparent du neue de 20 pieds. Soleil, tant en mesurant de nouveau la longueur du foyer de la lunette de 20 pieds ( que j'ai trouvée ce jour-là de 358715 divisions de ma regle d'un pied) que la distance des fils du micrometre, qui comprenoient exactement le diametre du Soleil, suivant son cercle horaire, à une heure après midi. Il y avoit ce jour-là des circonstances favorables qui me rendoient l'observation plus recommandable. En premier lieu, j'avois fait faire un support extrêmement solide pour soutenir la lunette bien sernie sur une table, au lieu d'un crik dont je m'étois servi auparavant ; outre cela il est survenu une nuée rare, qui m'ayant laissé appercevoir le Soleil sans verre enfumé pendant quelque temps, m'a donné la f. cilité de mieux appercevoir les fils & de reconnoître qu'ils comprenoient avec toute l'exactitude possible le diametre du Soleil suivant son cercle de déclinaison. La même chose a aussi été vue fort précisément lorsque le Soleil étoit entiérement découveit; & dans l'un & l'autre de ces deux cas. le Soleil paroissoit fort net & fort terminé, les fils étant exactement au foyer, & n'ayant laissé qu'une ouverture de 14 lignes ; de diametre à l'objectif. L'ailleurs, les bords du Soleil n'étoient point tremblans & ondulans comme ils le sont ordinairement. Ainsi, par toutes ces raisons, jai cru être affuré d'avoir compris entre les fils le diametre apparent du Soleil avec toute l'exactitude possible. C'est ainsi que je me suis exprimé dans mon Journal, au 13 Janvier 1719, page 220.

<sup>(</sup>a) Voyez le 18 Décembre 1718, page 210. (b) Voyez mon Journal, page 126.

La distance des fils du micrometre qui comprenoient le diametre du Soleil, a été réduite à 3387 1 divisions de la regle d'un pied (a), ce qui, comparé avec la longueur de la lunette rapportée ci-dessus, de 358715 des mêmes divisions, donne le diametre du Soleil de 32' 26", à quoi ajoutant 6 secondes pour la réfraction convenable, il en résultera le

véritable diametre apparent du Soleil de 32' 32".

Neuviéme ob-

Le 7 Février 1719, à trois heures après midi, la distance des fils qui comprenoient le diametre du Soleil, suivant son vriet 1719, lucercle horaire, a été réduite à 3384 divisions de la regle nette de 20 pieds. d'un pied, & la longueur de la lunette a été mesurée ce jour-là de 358820 des mêmes divisions, d'où se calcule le diametre du Soleil, compris par les fils, de 32' 25". La hauteur du Soleil étoit alors de 1441, à laquelle il y a 9 secondes ! de diminution pour le diametre vertical; mais comme le diametre du Soleil, mesuré suivant son cercle horaire, n'étoit pas vertical, mais incliné d'environ 25 degrés, l'accourcifsement par la réfraction n'a dû être que de 7 secondes ! environ, lesquelles ajoutées au diametre calculé de 32' 25", il en résultera le véritable diametre apparent de 32' 32" 1. Il y avoit dans cette observation un brouillard répandu dans l'air, lequel faisoit appercevoir les fils fort distinctement hors du disque du Soleil (b).

Voilà toutes les observations que j'ai faites du diametre apparent du Soleil avec la lunette de 20 pieds, excepté le 7 Mars 1710, auguel jour je l'ai encore observé; mais je n'en rapporterai pas ici l'observation, parce qu'elle ne s'accorde pas avec toutes les autres à donner le diametre apparent du Soleil plus petit que suivant les déterminations de MM. Picard.

Cassini & de la Hire.

J'ai marqué dans la Table suivante les résultats des huit observations principales, dont je viens de rapporter les détails : l'on voit à côté de chaque observation la grandeur de ces diametres, tels qu'ils se déduisent pour les mêmes jours

(a) Voyez mon Journal, page 226.

<sup>(</sup>b) Voyez mon Journal au 7 Février 1719, page 118.

160 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dans la Connoissance des Temps, & dans les Elémens d'Astronomie vérifiés par les observations de Cayenne : on voit auffi dans cette Table la quantité dont les diametres marqués dans les deux endroits que je viens de citer, font plus grands que je ne les ai conclus de mes observations.

Diametres apparens du Soleil, corrigés par les réfractions.

| 1718. Janv. 2<br>3<br>27<br>29<br>Juillet 2<br>Déc. 18<br>1719. Janv. 13<br>Févr. 7 | Observes.  32' 36";  32. 36";  32. 31;  32. 32;  31. 26  32. 36  32. 32;  32. 32; | Connoillance des Temps. 32' 43''1 32. 43' 32. 38 31. 38 32. 43' 32. 41' 32. 36'; | Difference d 100bservat. 7" + 7; + 7; + 7; + 12 + 7; + 4 + 4 + | Elimens de l'Afron. virif. 32' 46"' 32. 46 32. 41 32. 40 31. 40 32. 45 32. 44 32. 38 | Difference d Pot jerose.  9" 1 + 10 + 9 1 + 7 1 + 14 + 9 + 12 + 5 1 + 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Différ. moyenne                                                                     |                                                                                   |                                                                                  | 7:+                                                            |                                                                                      | 9:+                                                                     |

J'ai omis dans cette Table ma premiere observation du premier Janvier 1718, parce que n'ayant pas écrit dans mon Journal l'heure à laquelle je l'avois faire, je n'ai pu favoir la quantité de l'accourcissement causé par la différence des réfractions.

Ouoique les observations rapportées dans cette Table ne s'accordent pas à donner exactement la même quantité de la diminution du diametre apparent du Soleil, elles conviennent cependant à faire connoître que les diametres du Soleil font d'environ un huitième de minute plus petits qu'ils ne sont marqués dans la Connoissance des Temps, & dans les Elémens d'Astronomie vérifiés par les observations de Cayenne.

Unique obsernette de 13 pieds, le 9 Sept. 1718.

La seule observation du diametre apparent du Soleil que vation avec la lu- j'aie faite avec une lunette de 13 pieds, est du 9 Septembre 1718 : l'objectif de cette lunette est de Siméon Menard, habile ouvrier; il est plan convexe, ainsi que je l'ai reconnu en comparant les foyers par réflexion faits fur les deux furfaces, l'un de ces foyers étant triple de l'autre. Sur le côté plat plat on a écrit avec la pointe d'un diamant la longueur du foyer de ce verre de 14 pieds, avec le commencement du nom de l'ouvrier; ce que je marque ici parce que je conferve encore ce verre, avec lequel on pourra répéter tant que l'on voudra les observations. J'ai mis le côté plan de cet obiectif en-dedans de la lunette; mais j'ai dû mesurer la distance de ce verre aux sils, du tiers de son épaisseur, ce tiers étant pris de la surface extérieure. J'ai trouvé cette distance le o Septembre 1718, de 112267 foixantiémes de ligne \*: la distance des fils du micrometre, qui comprenoient le diametre du Soleil suivant son cercle horaire, a été à 4h 12' après midi, ce même jour, de 1041 des mêmes parties ou soixantièmes de ligne, d'où le diametre se conclut de 31' 52": l'accourcissement de ce diametre, suivant la hauteur du Soleil, n'a dû être que d'environ 3 secondes, ainsi le véritable diametre du Soleil aura dû être de 31' 55", ce qui est 4 secondes : moins que par la Connoissance des Temps, & 6 secondes moins que suivant M. Cassini dans ses Elémens d'Astronomie, vérifiés par les observations de Cayenne. Le diametre de l'ouverture de l'objectif étoit, dans cette observation., de 17 lignes.

Quoique cette observation soit l'unique que j'aie faite du diametre apparent du Soleil dans ces premiers temps, avec ma lunette de 13 pieds, cependant comme elle est fort exacte ( ainsi que je l'ai marqué expressement dans mon Journal au 9 Janvier 1719, page 216) on y peut compter, & elle suffit pour faire voir que le diametre apparent du Soleil a été de 3 ou 4 secondes plus grand avec cette lunette de 13 pieds qu'avec celle de 20, ce qui m'a paru confirmer que les diametres apparens du Soleil paroissent d'autant plus grands, qu'on les observe avec de plus courtes lunettes; mais l'on va voir encore cette vétité consismée par les observations que j'ai faites avec une lunette de 7 pieds, les 6, 7 & 10

Janvier 1719.

L'objectif de cette lunette étoit excellent, & il avoit été

X

\* Voyez mon Journal 2u 9 Septembre 1718, page 181.
Mem. 1755.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Premiere obser- travaillé, de même que le précédent, par Siméon Menard; vation le 6 Jan- il étoit aussi plan convexe, & j'avois mis le côté plan au-de-ier 1719, le-nette de 7 pieds- dans du tuyau. Ayant pris, par la raison que j'ai dite ci-devant, la distance des fils au tiers de l'épaisseur du verre, à compter de la surface extérieure, j'ai trouvé cette distance le 6 Janvier 1719, à midi, de 7 pieds 22 lignes, ou de 123600 parties, dont la distance des fils entr'eux en comprenoit 1175 qui sont des cent-vingtiémes parties d'une ligne : de ces mesures l'on calcule le diametre apparent du Soleil, accourci par la réfraction, de 31' 41", qu'il faut augmenter de 6 fecondes, à cause que le Soleil étoit alors élevé d'environ 18 degrés & demi; ainsi le véritable diametre apparent du Soleil aura été par cette observation de 32' 47", ce qui est 4 secondes plus grand qu'il n'est marqué dans la Connoisfance des Temps, & 2 secondes seulement plus grand que M. Cassini ne le supposoit dans ses Elémens d'Astronomie. vérifiés par les observations de Cayenne. J'avois donné un pouce de diametre à l'ouverture de l'objectif de cette lunette de 7 pieds (a).

Deuxiéme observier 1719 , lu-

Le 7 Janvier, ayant rétréci l'ouverture de l'objectif de varion le 7 Jan- la lunette de 7 pieds, & ne lui ayant donné que 3 quarts neue de 7 pieds. de pouce ou 9 lignes de diametre, j'ai observé peu après midi le diametre apparent du Soleil suivant son cercle horaire: la distance des fils qui le comprenoient s'est trouvée précisément la même que le 6, de 1175 parties, dans lesquelles le fover de l'objectif étoit le même que le 6, de 123600, d'où se conclut le même diametre apparent de 32'41", & le diametre véritable corrigé par la réfraction de 32' 47" (b). Avec l'ouverture que je viens de dire que j'ai donnée à la lunette de 7 pieds, de 9 lignes le 7 Janvier, le Soleil paroissoit terminé avec toute la distinction possible, au lieu qu'avec l'ouverture d'un pouce de diametre, que j'avois donnée la veille à la même lunette, le Soleil paroissoit bordé d'une légere bande bleue, que je n'ai point cependant comprise

- (a) Voyez mon Journal au 6 Janvier 1719, page 2112.
- (b) Voyez mon Journal au 7 Janvier 1719, page 213.

dans le diametre apparent. Il y avoit aussi le 6 une légere ondulation autour du Soleil, qui ne parossistio point le 7, ou qui parossistio moins; c'est pourquoi s'il devoit y avoir de la dissernce dans les diametres apparens du Soleil du 6 & du, 7, là cause de la variété des circonstances que je viens de rapporter, & sur-tout à cause de la dissernte ouverture de l'objectif, il faut se fier plutôt à l'observation du 7, qui est la plus précise & la plus exacte dans toutes ses circonstances. C'est ainssi à peu près que je me suis exprimé dans mon Journal au 7 Janvier, où j'ai recherché (a) ce que ces dissérentes circonstances pouvoient produire; mais c'est ce que je ne rapporterai pas ici, réservant ces explications pour la suite, & me contentant pour le présent de rapporter les observations avec toutes leurs circonstances.

Le 10 Janvier, ayant encore répété à midi l'observation du diametre apparent du Soleil, je l'ai trouvé précisément le même que le 6 & le 7 (b). Je n'ai rapporté dans mon Journal aucunes circonstances particulieres de cette derniere observation; mais il y a apparence que, comme je m'étois bien trouvé de l'ouverture de 9 lignes de diametre que j'avois donnée le 7 à l'objectif de ma lunette, j'ai conservé la même ouverture dans l'observation du 10, qui a été la derniere que j'aie faite dans ces premiers temps avec une lunette de

7 pieds.

Quoique je n'aie observé que trois sois, comme je viens de dire, le diamettre apparent du Soleil avec la lunette de 7 pieds, & cela trois jours fort voisins les uns des autres, ces observations suffisent pour faire voir que le diametre apparent du Soleil a été de 8 à 9 secondes plus grand avec cette lunette qu'avec celle de 13, & que la différence de cette lunette de 7 pieds à celle de 20 a été de 12 à 15 secondes.

<sup>(</sup>a) Voyez mon Journal, page 214.

<sup>(</sup>b) Voyez mon Journal, page 219.

#### 164 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

RÉFLEXIONS sur la cause de la variété des diametres apparens du Soleil, observés avec dissertes lunettes.

PEU après que je me fus apperçu par mes premieres observations faites avec ma lunette de 20 pieds, que les diametres apparens du Soleil étoient constamment de plusieurs secondes plus petits qu'ils n'étoient marqués dans les Tables de M. de la Hire & dans les Elémens d'Astronomie, vérifiés par les observations de Cayenne, où je savois que ces diametres étoient déduits d'observations faites avec de plus courtes lunertes, je penfai qu'il y avoit quelque cause qui devoit faire paroître les diametres apparens du Soleil plus petits aux plus longues lunettes qu'aux plus courtes, & je ne fus pas long temps à m'appercevoir que c'étoit une suite des recherches que M. Newton avoit faites fur la différente réfrangibilité des rayons de lumiere. Ce grand homme, en examinant dans son Optique \* l'imperfection des lunettes. causée par la différente réfrangibilité des rayons de lumiere, avoit estimé que l'image sensible d'un point lumineux devoit être environ aussi large qu'un cercle dont le diametre seroit la deux cent cinquantiéme partie du diametre de l'ouverture du verre objectif de cette lunette, pourvu que ce verre fût bon; d'où il avoit calculé que dans une lunette de 100 pieds de longueur, dont l'objectif auroit été découvert de 4 pouces, cette image ne devoit pas excéder 2 secondes 1, ou 3 secondes, & que dans un télescope de 20 ou 30 pieds de longueur, dont l'ouverture seroit de deux pouces, l'image d'un point lumineux pouvoit occuper ; ou 6", &c.

Si l'on donne la longueur que je viens de dire à chaque point lumineux des bords du Soleil, l'on voit que son diametre apparent doit être augmenté de la même quantité, c'est-à-dire, de la deux cens cinquantième partie de l'ouverture de l'objectif de la lunette avec laquelle on l'observe; mais comme les lunettes souffrent des ouvertures d'autant

<sup>\*</sup> Livre let, partie I'e, proposition 7.

plus grandes, à proportion qu'elles sont plus longues, il suit que la deux cens cinquantiéme partie de l'ouverture de chaque lunette répond à des angles d'autant plus grands, que les lunettes sont plus courtes, ce qui doit par conséquent faire paroître les diametres apparents du Soleil d'autant plus petits qu'ils sont observés avec de plus longues lunettes.

Si l'on étoit affuré que l'augmentation du dianietre apparent du Soleil, par la différente réfrangibilité de ses rayons. eût un rapport constant avec le diametre de l'ouverture, comme, par exemple, qu'il en fût toujours la deux cens cinquantiéme partie, il s'ensuivroit que les diametres apparens observés avec une même lunette; à laquelle on donneroit successivement différentes ouvertures, devroient paroître d'autant plus grands, à proportion que l'on augmenteroit l'ouverture. En second lieu, si l'on étoit assuré de la quantité précise de cette augmentation, c'est-à-dire, qu'elle fût toujours la deux cens ciquantième partie de l'ouverture de l'objectif, ou de telle autre quantité que ce soit, mais connue, il ne faudroit qu'une seule observation faite avec une lunette dont on auroit marqué le diametre de l'ouverture de l'objectif, pour en conclure le véritable diametre apparent, en ôrant de la grandeur du diametre observé le petit angle répondant à la deux cens cinquantième partie de l'ouverture de l'objectif.

Dans le temps que j'ai fait les premieres observations que j'ai rapportées ci-dessus, je n'ai pas eu attention à varier assez considérablement les ouvertures de chaque lunette, pour m'assurer siles aberrations causées par la différente réstrangibilité de la lumiere suivoient le rapport des diametres de ces ouvertures: ce n'a été que pour essayer de rendre l'image du Soleil mieux terminée, que j'ai varié tant soit peu ces ouvertures de la quantiré que j'ai rapportée. Cependant, comme j'ai marqué exactement l'ouverture que j'avois donnée à mes objectifs dans la plupart des observations, l'on peut examiner si la petite quantité dont j'ai varié ces ouvertures est proportionnelle, ou non, à la quantité de l'aberration qui se doit

166 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE manifester par l'augmentation ou la diminution des diametres apparens du Soleil, observés par ces différentes ouvertures.

Je n'ai varié le diametre de l'ouverture de la lunette de 20 pieds, que depuis 1 pouce jusqu'à un pouce \(\frac{1}{4}\) (voyez les observations des 27 & 29 Janvier 1718), & cette variation n'a produit qu'une seconde de différence dans la grandeur du diametre apparent du Soleil; mais il est remarquable que cette différence est précisément celle qui convient à la variation de l'ouverture de l'objectif, & que le plus grand diametre a été observé par la plus grande ouverture.

Il n'en a pas été de même des observations faites le 6 & le 7 Janvier 1719 avec la lunette de 7 pieds, dans lesquelles j'avois varié de 3 lignes le diametre de l'ouverture de cette lunette, l'ayant fait d'un pouce le 6, & seulement de 9 lignes le 7. Quoique cette différence ait dû faire varier le diametre apparent du Soleil de 2 secondes ;, je l'ai cependant trouvé précifément le même ces deux jours confécutifs; mais l'on peut voir dans le détail des observations de ces deux jours, différentes circonstances qui ont pu faire évanouir la diminution de 2 secondes : qu'il devoit y avoir dans le diametre apparent du Soleil du 6 au 7, en faisant paroître ce diametre trop petit le 6. Et en effet, j'ai rapporté ci-devant que le 7, avec la plus petite ouverture, le Soleil paroiffoit terminé avec toute la distinction possible, au lieu que le 6 il paroissoit bordé d'une légere bande bleue, que je n'ai cependant pas comprise dans le diametre apparent : outre que le 6 il y avoit encore une légere ondulation autour du Soleil, qui ne paroissoit pas ou qui paroissoit moins le 7. Il peut donc se faire que n'ayant pas compris dans le diametre du Soleil la couleur bleue qui paroissoit le 6, ce diametre ait paru trop petit à proportion de ce qu'il a paru le 7, ou cette lumière bleue a peut-être été confondue en partie avec les autres couleurs qui forment le cercle d'aberration. Je ne donne ceci que comme une conjecture qui peut servir à expliquer de quelle maniere le diametre du Soleil a dû être observé trop petit le 6.

Les deux comparaisons que je viens de rapporter, qui sont les seules que j'aie pu faire sur la différence du diametre apparent du Soleil, observé avec une même lunette, en changeant les ouvertures des objectifs; ces deux comparaisons, dis-je, n'étant pas suffisantes, comme on vient de voir, pour s'affurer si les erreurs qui proviennent de la différente réfrangibilité des rayons sont comme les simples ouvertures des verres objectifs, ou dans quelqu'autre rapport, je vais paffer à la seconde recherche que j'ai faite sur mes premieres obfervations, qui consiste à déterminer par chaque observation la véritable quantité du diametre apparent du Soleil, en supposant que la différence du diametre observé au véritable réponde à la deux cens cinquantième partie de l'ouverture de l'objectif; ou, si l'on ne veut pas faire cette supposition, à déterminer quelle partie de l'ouverture est cette différence, pourvu qu'elle soit supposée toujours la même partie aliquote des ouvertures de différens objectifs. On pourra déterminer ce rapport par deux observations des diametres apparens du Soleil, faites avec des lunettes les plus différentes en longueur qu'il fera possible, dont les ouvertures seront données; & ce rapport connu fervira à conclure du diametre observé avec chaque lunette, le véritable diametre que le Soleil auroit dû avoir, s'il n'y avoit point eu d'aberration.

Quant au premier cas, qui est de déterminer par une seule observation le véritable diametre apparent du Soleil, supposé que l'aberration de la lumiere soit la deux cens cinquantiéme partie de l'ouverture de l'objectif, ou telle autre quantité que ce soit, pourvu qu'elle soit connue, je prendrai pour exemple l'observation saite avec la lunette de 20 pieds, qui donne le plus petit diametre apparent du Soleil ou le plus éloigné des Tables de M. de la Hire. On voit dans la Table, page 18, que c'est l'observation du 2 Juillet 1718, qui a donné ce diametre de 31' 26", ce qui est 12 secondes plus petit qu'il n'est marqué dans les Tables de M. de la Hire, & 14 secondes plus petit qu'il n'est marqué dans les Tables de M. de la Hire, & 14 secondes plus petit que suivant la Table rapportée par

168 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE M. Cassini dans ses Elémens d'Astronomie, vérifiés par les

observations de Cavenne.

Le diametre de l'ouverture de l'objectif de la lunette de 20 pieds étoit, dans cette observation du 2 Juillet 1718, d'un pouce précis : la deux cens cinquantième partie d'un pouce fur la longueur de la lunette, qui étoit de 20 pieds 9 pouces \(\frac{1}{2}\), soutend un angle d'environ 3 secondes \(\frac{1}{2}\); ainsi le véritable diametre du Soleil auroit été, suivant ces suppositions, de 32' 37'' \(\frac{1}{2}\), ce qui est 5 secondes \(\frac{1}{2}\) de moins que suivant M. de la Hire, & 7 secondes \(\frac{1}{2}\) de moins que suivant M. Cassini.

Ces deux exemples suffisent pour faire voir que ce n'est pas la deux cens cinquantième partie de l'ouverture de chacune de ces lunettes qu'il faut prendre pour calculer l'aberration, ou la différence qu'il doit y avoir entre le diametre observé & le véritable, puisqu'ayant supposé cette partie aliquote la même dans ces deux observations, j'ai conclu le diametre véritable du Soleil, par l'observation de la lunette de 20 pieds, de 10 secondes plus petit que par celle de 7 pieds. Mais si l'on vouloit déterminer, par les deux observations employées ci-dessus & comparées entr'elles, quelle doit être la partie aliquote de l'ouverture de l'objectif de chaque lunette qui convient à la différence de réfrangibilité, en supposant. que cette partie aliquote fût la même dans les deux ouvertures rapportées ci-dessus, il ne faudroit que diviser le nombre de secondes dont ces deux lunertes donnent différemment le diametre du Soleil (à l'égard des Tables) en deux parties, dans le rapport des quotiens de la longueur de l'objectif; le rapport du plus petit de ces nombres avec le diametre de la plus petite ouverture, ou du plus grand

lera celui que l'on cherche.

Par exemple, ayant rapporté ci-devant que suivant l'obfervation du 2 Juillet 1718, faite avec la lunette de 20
pieds, le diametre apparent du Soleil a été de 1 2 secondes

de ces nombres avec le diametre de la plus grande ouverture.

plus

plus petit que par les Tables de M. de la Hire, & que par l'observation du 6 Janvier 1719, saite avec la lunette de 7 pieds, le diametre apparent a été ce jour-là de 4 secondes plus grand que suivant M. de la Hire; la différence de ces deux résultats se conclut de 16 secondes.

Il faut calculer les angles que les ouvertures des deux lunettes soutendent suivant les longueurs de ces lunettes; l'on trouve que celle de 20 pieds foutend un angle de 13' 50", ou 830", & celle de 7 pieds un angle de 40' 3", ou 2403". Si l'on cherche donc deux nombres qui foient dans le rapport de 830" à 2403", & dont la différence soit 16, ces deux nombres 8" & 24", montreront le nombre de secondes dont il faudra diminuer les diametres observés aux lunettes de 20 & de 7 pieds, pour en conclure les véritables diametres par les observations de ces deux lunettes; & si l'on divise le nombre 830" par le plus petit des deux nombres, que l'on vient de trouver 8 secondes, ou le nombre 2403 par le grand 24 secondes, les quotiens, qui seront encore 100, montreront que le cercle d'aberration n'aura été, par ces deux observations ainsi comparées, que la centiéme partie de l'ouverture des objectifs de chacune de ces deux lunerres.

Si donc du diametre apparent du Soleil, conclu de l'obfervation du 2 Juillet 1718, avec la lunette de 20 pieds, de 31' 26", l'on ôte 8 fecondes, le reste sera 31' 18" pour le véritable diametre apparent du Soleil, corrigé par l'aberration causée par la différente réfrangibilité de la lumiere. Ce diametre est, comme l'on voit, de 20 secondes plus petir que celui que M. de la Hire sair pour ce temps-là

de 31' 38".

De même, si du diametre apparent du Soleil, conclu de l'observation du 6 Janvier 1719, faire avec la lunette de 7 pieds, de 32' 47", l'on ôte 24 secondes, le reste 32' 23" sera le véritable diametre apparent du Soleil, corrigé par l'aberration causée par la différente réfrangibilité de la lumiere. Ce diametre est aussi, comme celui du 2 Juiller précédent,

Mem. 1755.

170 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de 20 secondes plus petit que selon les Tables de M. de la Hire, qui le sont pour le 6 Janvier de 32' 43".

Voilà les réflexions que j'avois faites dès le commencement de l'année 1719, & les conclusions que j'avois tirées de mes premieres observations, comme on peut voir dans mon Journal, au 9 Janvier 1719, page 207 & suivantes.

Ce sont ces premieres observations & réflexions qui m'ont fait prier \* les Astronomes qui auroient pu observer exactement le dernier passage de Mercure sur le Soleil, avec les lunettes ordinaires, de vouloir bien marquer leur longueur, & combien elles grossissioner, & ensin quelle auroit été dans le temps de l'observation l'ouverture de leurs objectifs, espérant pouvoir me servir de toutes ces circonstancees pour déterminer la véritable grandeur des diametres apparens du Soleil & de Mercure, que l'on devoit employer dans l'usage de ces observations. J'ai aussi prié les Astronomes de vouloir bien marquer la qualité du verre coloré ou ensumé dont ils se seroient servis pour regarder le Soleil & affoiblir sa lumiere, étant à présumer, disois-je, que plus ce verre auroit été obscur, & plus il auroit pu retrancher de la fausse lumiere du Soleil, &c.

Mes souhaits ont été accomplis en partie; plusieurs Astronomes qui ont observé ce passage avec toute l'exactitude dont ils étoient capables, ont marqué la disposition de leurs lunettes, & ils me l'ont communiquée avec leurs observations.

M. de Barros entr'autres qui avoit déja essayé long-temps avant le jour de l'observation de regarder le Soleil avec disférens verres colorés & ensumés, & qui avoit trouvé que la combinaison la plus avantageuse étoit de mettre un verre coloré en verd par-dessus un verre ensumé, ce qui rendoit l'image du Soleil blanche, sans la rendre trop lumineuse, & par conséquent très-propre à être regardée long-temps sans blesser la vûe, outre qu'il évitoit par-là l'effet des couleurs;

<sup>&</sup>quot; Voyez avertissement aux Astronomes sur le passage de Mercure au-devant du Soleil, qui devoit arriver le 6 Mai 1753, page 8.

DES SCIENCES.

M. de Barros, dis-je, étoit par ces essais plus préparé à éprouver dans l'observation même la dissérence qu'il devoit y avoir entre l'esset de la lumiere blanche du Soleil, produite par la réunion de ces deux verres, & l'esset du seul verre ensumé ou coloré dont on se ser ordinairement. Il eut l'adresse, dans l'observation, de marquer assez exactement cette dissérence, quoiqu'elle ne sût que de peu de secondes de temps, dans les momens de la sortie de Mercure du bord du Soleil. L'on a le détail de ses observations qu'il a lues à l'Académie les 7 & 11 Juillet 1753, & que j'ai fait imprimer avec l'explication qu'il a donnée des phénomenes qu'il ayoit apperçus.



# OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES FAITES AU COLLEGE MAZARIN

Pendant l'année 1755.

#### Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

Les Observations suivantes ont été faites dans le lieu dont j'ai donné une courte description dans le Mémoire ou j'ai rapporté les observations que j'y avois faites en 1749 & 1750, & qui est imprimé dans le volume de 1752. Je me suis servi aussi des mêmes instrumens, & de plus, d'un sexant de six pieds de rayon que j'avois fait sinir avant mon départ pour le cap de Bonne-espérance.

J'ai fait cette année un affez petit nombre d'observations détachées, tant parce que le long & rigoureux hiver qui l'a précédée, ne m'a pas permis de remettre mon observatoire en état avant le mois de Mai, que parce que je me suis appliqué principalement aux observations propres à déterminer la hauteur du pole & les réstactions.

#### I.

## Hauteur solsticiale du Soleil dans le tropique du Cancer.

L'observation de la hauteur sossitiale du Soleil étoit sont importante cette année, pour confirmer la théorie des variations périodiques de l'obliquité de l'Ecliptique & la certitude de sa diminution continuelle. Selon ces deux hypotheses, la hauteur solsticiale doit être cette année la plus petite qu'on ait jamais observée en Europe dans le même lieu: je me su jamais observée en Europe dans le même lieu: je me su jamais observée en Europe dans le même lieu: je me su jamais observée en Europe dans le même lieu: je me su jamais donc appliqué à a déterminer avec tout le soin possible. Pour y pervenir, j'ai observé pendant les mois de Mai, Juin & Juillet dix distances du zénit à l'étoile n de la grande Ourse, autant à l'étoile r d Hercule, & neuf à l'étoile v

d'Hercule. La moitié de ces distances a été prise sur la partie positive des divisions de mon sextant, & l'autre moitié sur la partie négative. J'ai réduit chacune de ces vingt-neus observations à une même époque, & j'en ai conclu les trois quantités suivantes dont l'axe de la lunette anticipoit sur les divisions positives, savoir, 1' 31"9, 1' 31"6 & 1' 30"2. Ayant pris un milieu, j'ai ajouté 1' 31"3 à toutes les distances du Soleil au zénit que j'ai employées à la recherche de la hauteur solssiciale. Les Voici.

|       |                                                             | Dift. du bord fupér.<br>du Soleil au zénit. |      | Dift. du 🔾 |       | Distance folsticiale<br>du bord. supér. du |     |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------|-------|--------------------------------------------|-----|------|
| 1755. | 18 Juin                                                     | 25d 9                                       | 27"7 | 2'         | 20"8  | 25d                                        | 7'  | 6''9 |
|       | 19                                                          | 25. 8.                                      | 16,4 | 1.         | 10, 2 | 25.                                        | 7.  | 6, 2 |
|       | 10,                                                         | 25. 7.                                      | 32,2 | 0.         | 23,3  | 25.                                        | 7.  | 8,9  |
|       | 21                                                          | 25. 7.                                      | 10,3 | 0.         | 1,7   | 25.                                        | 7.  | 8,6  |
|       | 23                                                          | 15. 7.                                      | 41,3 | 0.         | 32,9  | 25.                                        | 7.  | 8,4  |
|       | 26                                                          | 25. 11.                                     | 31,3 | 4.         | 25,3  | 25.                                        | 7.  | 6,0  |
|       | 16                                                          | 25. 13.                                     | 40,4 | 6.         | 32,0  | 25.                                        | 7.  | 8,4  |
|       | Milieu                                                      |                                             |      |            |       | 25.                                        | 7.  | 7,6  |
|       | Donc hauteur folsticiale apparente du bord supér. du Soleil |                                             |      |            |       | · 64.                                      | 52. | 52,4 |

#### II.

# Eclipses d'Aldebaran par la Lune.

Le 5 Juillet 1755, à 16h 32' 4" ; de temps vrai, Aldebaran m'a paru se cacher sous le bord éclairé de la Lune; je l'observois avec une lunette de trois pieds, montée sur une machine parallactique: l'étoile m'a paru sur le bord éclairé de la Lune pendant environ 3 secondes de temps, le Soleil étoit levé depuis une demi-heure, & il n'y avoit pas lieu d'espérer d'en voir l'émersion exactement, parce qu'on pouvoit à peine voir le bord éclairé de la Lune. L'horloge avoit été réglée au temps vrai par des hauteurs correspondantes du Soleil, observées le 5 & le 6 Juillet.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Le 25 Septembre à 19h 36' 30" de temps vrai, j'obfervai avec la lunette de mon quart-de-cercle, laquelle a trois pieds & demi de longueur, qu'Aldebaran fortoit de dessous la partie claire de la Lune. L'horloge avoit été réglée par des hauteurs correspondantes du Soleil, observées le 23 & le 26 Septembre.

III.

## Eclipse de l'étoile 8 de la Balance par la Lune.

Le 18 Juillet 1755, à 9h 6' 59" de temps vrai, l'étoile ê de la Balance, qui est de la quatriéme grandeur, sut écliptée par le bord obscur de la Lune: elle reparut sur le bord éclairé à 9h 56' 35", ce que j'observai avec une lunette de p pieds de longueur. L'horloge sur réglée par des hauteurs correspondantes du Soleil, prises le 15 & le 18 Juillet.

#### IV.

## Opposition de Saturne au Soleil.

Le 17 Juillet 1755, par l'observation de huit hauteurs correspondantes, je trouvai que la claire de l'Aigle passa au méridien à 19<sup>h</sup> 37' 48"5 à la pendule qui est réglée aux révolutions des Fixes, & par six hauteurs correspondantes le passage de Saturne au méridien se sit à 19<sup>h</sup> 49' 36"7.

Le 18, le Soleil passa au méridien, selon dix hauteurs correspondantes, à 7<sup>h</sup> 48' 20"2; la claire de l'Aigle, selon dix hauteurs correspondantes à 19<sup>h</sup> 57' 43"6. Le ciel étoit couvert au temps que je devois prendre les hauteurs occidentales de Saturne.

Le 17 Juillet, au passage de Saturne au méridien, sa hauteur méridienne apparente, prise avec mon quart-de-cercle, sut de 19d 57' 27", celle de a du Capricorne de 27d 53' 38', celle de \( \beta \) du Capricorne de 25d 38' 58", & celle de \( \beta \) du Capricorne de 23d 57' 37".

Le 18 Juillet, la hauteur méridienne apparente de Saturne fut trouvée du 19d 56' 25" ±, & celle de μ du Sagittaire de 20d 5' 41" ..

Cela posé, voici mon calcul.

1°. La révolution des Fixes à l'horloge s'est faite en 23h 59' 55"1; d'où il suit que le 17 Juillet à 12h 3' 15" de temps vrai, la différence en ascension droite entre l'Aigle & Saturne fut de 2d 57' 2" 5; & le 18 à midi, entre l'Aigle

& le Soleil, de 182d 38' 32" 5.

a°. Suppofant l'ascension droite vraie de « de l'Aigle le premier Janvier 1750, de 294d 38' 46"7 telle que je l'ai donnée dans le dernier tome des Ephémérides, je trouve l'ascension droite apparente, toutes réductions saites, le 18 Juillet, de 294<sup>4</sup> 43' 7'', & par conféquent celle de Saturne le 17 Juillet à 12<sup>h</sup> 3' 15", de 297<sup>d</sup> 40' 9"5; celle du Soleil le 18 à midi, de 117d 21' 39"5; ce qui donne sa longitude apparente dans 25<sup>d</sup> 23' 34" de l'Ecrevisse, & fa longitude vraie dans 25<sup>d</sup> 23' 5" de l'Ecrevisse, en ôtant 9 secondes pour l'équation lunaire, & 20 secondes pour l'aberration.

3°. Supposant de même les déclinaisons vraies de a, B. & du Capricorne, telles qu'elles sont dans les mêmes Ephémérides pour le premier Janvier 1750, & les réduisant aux apparentes pour le 18 Juillet 1755, je les trouve respectivement de 13d 16' 54", de 13d 31' 53", de 17d 13' 17"; & par leur différence de hauteur méridienne avec celle de Saturne, après les avoir corrigées par la réfraction de la Table de la Connoissance des Temps, je trouve les trois déclinaifons fuivantes 21d 13' 53", 21d 14' 1", 21d 13' 54". Par un milieu, la vraie déclinaison australe de Saturne le 17 Juillet à 12h 3' 15", est de 21d 13' 56".

4º. Supposant l'obliquité apparente de l'Ecliptique de 23d 28' 9", la longitude de Saturne étoit dans 25 38' 54" du Capricorne, ou, ayant égard à l'aberration de la lumiere, dans 25d 38' 41" du Capricorne, avec une latitude australe 176 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de 11' 48". Or, selon les Tables astronomiques, le mouvement diurne géocentrique de Saturne étoit de 3' 20" rétrograde en longitude, & de 5" : en latitude croissante : le mouvement diurne du Soleil étoit de 57' 17", d'où il est aisé de conclure que l'opposition de Saturne au Soleil est arrivée le 18 Juillet à 5h 31' 46" de temps vrai, Saturne étant dans 25<sup>4</sup> 36' 14" du Capricorne, & sa latitude australe de 11' 52".



MEMOIRE

# MÉMOIRE SUR LE TRIPOLI.

#### Par M. GUETTARD.

'Us AGE qu'on fait tous les jours du Tripoli, a re ndu cette matiere si commune parmi nous, que pre sque tout le monde sait que le Tripoli est une substance douce au toucher, fine, propre à nettoyer & à polir les métaux, & qui est communément d'un blanc lavé de rouge. L'artisse ou l'ouvrier qui emploie cette substance, de même que le common des hommes, se borne à ces connoissances, & elles lui suffisent. Si sa curiosité le porte jusqu'à vouloir s'assurer de ce qui la rend aussi propre qu'elle l'est à donner du lustre aux ouvrages qui en sont frottés, il est content lorsqu'il sait qu'elle est un composé de parties fines à la vérité, mais qui par leur dureté & leur égalité sont propres à enlever les saletés dont son ouvrage a pu se charger dans le temps qu'il le fabriquoit.

Ces connoissances, il est vrai, sont superficielles. Les Naturalistes & les Chymistes, sur-tout, peu contens de ces premieres notions, ont cherché à développer la nature du Tripoli. Ce concours a étendu nos lumieres, ou plutôt a augmenté nos doutes; suite assez ordinaire des peines que nous nous donnons lorsque nous voulons entrer dans la connoissance intime des corps; c'est là assez ordinairement la trace à laquelle on reconnoît les plus grandes découvertes en ce genre comme en tout autre. Le Tripoli a d'abord été regardé comme une substance terreuse, singuliere par sa finesse. Sa légéreté a ensuite fait penser qu'il pourroit bien avoir souffert les effets d'un seu souterrain, qui lui ayant Lémery, Diel. au enlevé beaucoup de parties qui entrent dans sa composition, mot de Alana. le rendoient, par cette extraction, en quelque sorte spongieux, & lui donnoient cette légéreté qu'on lui trouve communément. Je dis communément, car souvent plusieurs Mém. 1755.

178 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE morceaux de Tripoli sont assez pesans & assez durs pour pouvoir être mis au nombre des pierres. Maintenant le sentiment le plus commun place le Tripoli avec les argilles: c'est celui que M. Paul a embrassé, y étant conduit par les expériences qu'il avoit faites avec ce mixte. Il a été suivi en cela, comme en plusieurs autres choses, par M. Woltersdorff, qui, dans son Système sur les pierres, le distingue des autres argilles, par la propriété qu'il a de n'avoir pas cette onctuosité que I'on y remarque pour l'ordinaire.

On n'est parvenu à se fixer à ce sentiment qu'après avoir

Waller. Miner. tom. I. pag. 58, verf. franc.

Wolter Sdorff . Syft.

nat. p. 11, 1748,

in form. long.

Cram. Docimae. pag. 15, Lugd. Batay. 1739 in-12.

Mercat. Metallotheca, pag. 23, in folio, 1719.

1645.

reçu & rejetté bien des idées qui se contredisoient, en quelque forte, les unes les autres. Suivant Wallerius, le Tripoli est un sablon dur, uni, & rude au toucher. Cramer veut que ce soit une terre réfractaire & une espece de marne. quoique à la rigueur ce soit une terre particuliere, selon ce même Auteur. La premiere idée de Cramer revient à l'opinion de plusieurs Auteurs qui l'ont de beaucoup précédé. Mercatus le définit une craie jaune & rude au toucher, qui Worm. Mur. n'est pas beaucoup différente de la terre de Mélos. Wornius Pag. s, in-folio avoit déja dit qu'il y avoit plusieurs especes de Tripoli, dont quelques-unes sembloient approcher de la nature d'une terre & de la craie. Enfin, pour ne me pas arrêter à citer les autres Auteurs qui peuvent avoir parlé du Tripoli, je finirai par le sentiment de ceux qui pensent que le Tripoli est un composé de fablon & de substances végétales, ou qui n'y reconnoissent qu'une substance végétale qui s'est en quelque maniere mé-Ludwig. pag. tamorphosée en une substance terreuse. Ludwig paroît être 365, & fuiv. Bott, celui qui a donné naissance au premier de ces sentimens, geognos, pag. 84, & M. Gardeil au second.

trad. franc, in-12.

vol. III, in-4°.

Cette diversité de sentiment, & l'idée nouvelle sur-tout que M. Gardeil a proposée, m'ont rendu attentis à me procurer une description exacte d'une mine de Tripoli diffé-\* Gard. Me- rente de celle que M. Gardeil a décrite \*. Je devois par-là moires présentés être en état de juger si la matiere végétale se trouvoit touà l'Académie des Sciences pag. 19, jours dans ces sortes de carrière, & si conséquemment elle étoit nécessaire à la formation du Tripoli; conséquence qu'il

Digitized by Google

feroit assez naturel de tirer alors, quoiqu'il pût se saire que le Tripoli ne fût nullement dû à des arbres réduits en poufsiere, quand il y en auroit toujours dans les tripolitieres. On seroit même aussi fondé, pour le moins, à dire que les arbres ont été pénétrés du tripoli, qu'à penser qu'ils ont fervi à le former. Il en est probablement de ces arbres qui. poussés au feu, deviennent tripoli, comme de ceux qui, étant pénétrés de matiere marneuse, deviennent en terre oftéocolle, ou plutôt ces arbres n'acquierent ni l'une ni l'autre nature; mais la substance végétale ayant été en partie ou entiérement détruite, le tripoli & la marne ont pris la place des parties végétales qui n'existent plus, & tout ce que les arbres des tripolitieres acquierent au feu, est d'y prendre une

couleur blanche qu'ils n'ont pas.

Mais, pour que ces conjectures ne fussent pas hasardées, il falloit les appuyer d'observations faites dans les carrieres mêmes de tripoli. Si cos carrieres renfermoient des arbres, il falloit qu'on y trouvât des vestiges d'un bouleversement, ou ceux d'un dépôt successif. Dans la premiere supposition, les couches de la tripolitiere devoient être sans ordre, les arbres jettés pêle-mêle, le bouleversement ayant dû être occasionné par des feux souterrains ou par des eaux qui auroient soulevé ou dégradé des montagnes, & les auroient ainsi culbutées & renversées; par conséquent il devoit se présenter des marques de la violence du feu ou de celle des eaux; on devroit y voir des pierres-ponces, des laves, des coquilles & des cailloux roulés. On pourroit penser que par la succession des temps toutes ces matieres se sont tripolisées, mais on ne verroit pas dans cette supposition pourquoi ces matieres se feroient plutôt réduites toutes en tripoli, qu'elles ne se réduisent en marne, en pierres calcinables dans les carrières de ces pierres, où on trouve toujours des marques des matieres qui leur ont donné naissance.

Si les tripolitieres se sont élevées par des dépôts successifs, qui est la seconde façon dont elles peuvent s'être formées, comme je l'ai dit plus haut, ces dépôts ne pourroient être 180 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE que l'effet des eaux, qui ayant entraîné les arbres, les auroient entaîlés les uns sur les autres, & dès-lors on devroit trouver avec ces arbres plusieurs autres substances que les rivieres ou la mer roule ordinairement, comme des cailloux, des coquilles, des glaises & disserens autres corps qui se manifesteroient encore en tour ou en partie; & si ces matieres avoient entiérement disparu, si elles étoient devenues tripoli, on ne pourroit pas plus dire que le tripoli est dû à des arbres

en poussière, qu'à toutes ces autres matieres réunies.

Rempli de ces réflexions, j'étois fâché de ne pouvoir les constater ou les détruire par moi-même, ou par des observations faites par une personne sur l'exactitude de laquelle on pût compter. J'ai été enfin assez heureux pour trouver dans M. Grangier de Vediere, Conseiller au présidial de Riom, cette personne qui m'étoit si nécessaire. Son amour pour les Sciences, dont il s'occupe dans les momens qu'il peut dérober à son état, me garantissoit de son exactitude & de sa justesse à remplir ces vues. En esset, M. Grangier a pris les moyens & les mesures nécessaires pour répondre avec précision aux demandes que je lui avois faites sur cette matiere, & dont j'avois dressé un Mémoire en forme de questions. M. Grangier a fait lever un plan de ces carrieres, les a décrites exactement, y a joint un échantillon des différentes matieres qui composent les lits, & de quelques-unes qu'il a mises à découvert en faisant creuser dans ces lits. On sera convaincu de l'exactitude que M. Grangier a apportée, par la description même.

« Les carrieres de tripoli, dit M. Grangier, sont près de • Menat \*, village à sept lieues de Riom & à une lieue & • demie de Pouzols, autre village depuis lequel on descend

toujours jusqu'à la riviere de Scioule qui en est éloignée d'un

quart de lieue: on la passe sur un pont; elle serpente entre
 des gorges sormées par des montagnes, dont les bords élevés

des gorges formées par des montagnes, dont les bords élevés
 font presque tous rochers de mauvaises pierres feuilletées;

<sup>\*</sup> Autrefois Menna, comme écrit l'Auteur de l'Orychtologie, p. 214, in-quarto. Paris, 1755.

remplies de paillettes brillantes. A l'issue de ces gorges, il se présente une colline où est situé le village de Menat: pour y monter, il faut passer un petit ruisseau qui peut avoir douze pieds de largeur dans certains endroits, & plus ou moins dans d'autres. Ce ruisseau se nomme le ruisseau de la mer, & coule d'orient à l'occident dans une petite gorge formée par la colline de Menat & par une moins haute qui lui est opposée: il va se jetter dans la Scioule, à un quart de lieue de-là.

» Les bords de ce ruisseau sont entiérement composés de ce " tripoli: celui qui est rouge se termine immédiatement au pont · marqué fur le plan; c'est précisément de cet endroit qu'on » le tire pour l'envoyer à Lyon. Les bancs de ce tripoli ont » chacun à peu près dix-huit pouces d'épaisseur, & sont divisés » par feuillets: ils forment en totalité une élévation au-dessus de l'eau d'environ quinze ou seize pieds; ils sont tous inclinés » felon le courant de l'eau, c'est-à-dire de l'orient à l'occident, . & font avec fon niveau un angle d'environ quarante cinq · degrés. Ces bancs ne paroissent séparés que par des teintes de couleur plus ou moins rouges: au-dessus des plus élevés. • il y a encore une douzaine de pieds de hauteur en terrein - cultivé & portant du blé. Ce terrein participe à la couleur - des bancs de tripoli, mais moins foncée: ils parcourent une » étendue d'environ cent pieds de longueur en descendant le » ruisseau, depuis l'endroit où ils commencent jusqu'au pont où ils finissent.

» En remontant le ruisseau depuis l'endroit où commencent » ces bancs, on trouve une autre sorte de tripoli qui est noir, » semblable au rouge quant à l'épaisseur des bancs & à leur inclinaison. Les bancs d'une troisseme sorte, de couleur grise, » sont isolés, ou plutôt ils coupent quelquesois les bancs de » tripoli noir, & forment ainsi différens intervalles dans la masse » totale de ce dernier tripoli. Ces deux dernieres sortes sont, » de même que les rouges, sous un terrein qui paroit avoir » quinze pieds de haut, & séparé du tripoli par une bande » de tetre jaune, épaisse de quatre à cinq pouces.

182 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

» Ayant fait décharner avec des pioches plusieurs bancs de » tripoli noir, j'ai trouvé, continue M. Grangier, dans l'inté-» rieur une espece de marcassite fort pesante, dure, brillante » & jettant une odeur de sousre.

» Pulvérifées & mises au seu de charbon de bois dans un creuset, il en est forti une exhalaison sulfureuse. Après avoir pousse le seu, il n'a resté dans le creuset qu'une terre calcinée dont quelques particules ont paru sensibles à l'impression de l'aimant; mais on ne peut rien conclure de positif de cette expérience, parce que les marcassites avoient été pilées dans un mortier de ser, & qu'avant de l'avoir été, on ne s'étoir pas apperçuqu'elles fussents de l'avoir été, on res'étoir pas apperçuqu'elles fussents de l'avoir été, on res'étoir pas apperçuqu'elles fussents de l'avoir été, on res'étoir pas apperçuqu'elles fussents seus de la même attraction.

lesquels le ruiseau coule.

• En continuant de fouiller dans le tripoli noir, à cinq ou • fix pieds de hauteur au-dessus de l'eau, & ayant tiré de leur • place plusieurs feuillets sans les renverser, j'y ai trouvés (c'est • toujours M. Grangier qui parle) un sel assez piquant qui en • couvroit toute la superficie, & sur quelques autres une crys-• tallisation en sorme d'étoiles, ensin sur quelques autres une

- espece de rouille de couleur jaune.

L'étendue en longueur de tous ces bans peut avoir trois cens pieds, depuis l'endroit où ils commencent jusqu'à leur jonction avec les rouges. Sur le terrein qui couvre ces derniers, & parmi les morceaux qui en sont détachés, on trouve une espece de mâcheser. Les cailloux qui s'y rencontrent, sont de la même qualité que ceux des environs, dont on se se servicons à Menat : ils sont pour la plupart seuilletés

& remplis de paillettes brillantes; on n'y en trouve aucun
oblong ni aplati par les côtés.

» Il est à observer que les carrieres qui bordent le côté se gauche du ruisseau en le remontant, sont beaucoup moins abondantes que celles qui sont à droite, mais inclinées dans le même sens, à l'exception de quelques bancs isolés qui sont inclinées dans un sens directement opposé, c'est-à-dire d'occident à l'orient, & dont l'angle est le même ».

M. Grangier a appris dans Menar, que quand on creusoir des fondemens, on ne manquoit jamais de trouver du tripoli, & que pour donner de la folidité aux édifices, on étoit obligé de jetter dans les fondemens de groffes pierres, fur lesquelles on bâtissoit. Tous ceux que M. Grangier a interrogés sur les lieux, lui ont affuré qu'on n'avoit jamais trouvé de troncs d'arbres, ni rien d'approchant dans ces carrieres, & qu'on n'avoit point oui parler du bouleversement de montagnes dans le pays. On lui a seulement dit qu'on favoit par tradition que les carrières avoient été embrasées pendant sept ou huit ans, ce qui lui paroît peu vraisemblable, & il pense que la couleur noire de ces bancs est ce qui a donné lieu à cette tradition; car, quand il a voulu contredire ceux qui lui donnoient ce fait pour certain, ils ont allégué cette couleur noire, qu'ils regardent comme une calcination. M. Grangier a mis de ce tripoli dans le feu, & il y a blanchi, en le plongeant dans l'eau, il s'est apperçu qu'il y causoit un petit. frémissement & y excitoit un bouillonnement, comme auroit fait la chaux vive.

On pourroit à la rigueur reconnoître les pierres dont M. Grangier parle, par les courtes descriptions qu'il en a données; mais pour ne laisser aucun doute sur ce qu'elles peuvent être, j'ai cru le devoir décrire encore plus exactement avant de rapporter les expériences que j'ai pu saire sur le tripoli même,

pour en déterminer la nature.

En général, il y a parmi ces pierres des pierres de volcan, des quartz, du granit, des pierres talqueuses & du schite, a avec lequel on peut placer le tripoli, comme je tâcherai de le prouver. Je renvertois, pour les pierres de volcan, au Mémoire que j'ai donné en 1752 sur cette matiere, si M. Grangier ne m'en avoit envoyé que de celle de Volvic; il en a été sait mention dans mon Mémoire: mais il en a joint une à cet envoi qu'on tire d'une colline nommée Mirabel, à demi-lieue de Riom, & qui s'y trouve par blocs; on l'appelle communément pierre d'Erague. On n'en sait pas un usage aussi commun que de la lave de Volvic, qui entre dans

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE les hauts des bâtimens & dans les voûtes, à cause de sa légéreté & de sa facilité à prendre le mortier, qui s'insinue dans les petits trous dont elle est criblée. La pierre d'Eragne ou de Mirabel est si dure, qu'il est impossible de la tailler, d'autant plus qu'elle faute par éclats sous le ciseau, & elle est d'ailleurs si lourde, qu'on ne l'emploie guère que dans les fondemens ou pour paver les chemins. Les remparts de Riom en sont construits.

Il est facile, à la premiere inspection, de reconnoître que cette pierre est une matiere due à des volcans, ou une espece de lave. Elle est noire, remplie de trous assez grands, &, ce qui caractérise principalement les pierres de volcan, elle a de ces parties vitrifiées, noires ou jaunâtres, qui fe voient communément dans ces sortes de pierres. Ce qui rend celle-ci si difficile à tailler proprement, n'est autre chose que la multitude de trous dont elle est criblée. Ils sont cependant moins abondans que ceux de la lave de Volvic; mais leur grandeur doit occasionner des éclats trop considérables pour qu'on puisse donner à cette pierre la taille qu'on desire. Quoique la lave de Volvic puisse se couper en tout sens, & qu'elle n'ait pas, à proprement parler, de fil, on peut dire cependant que, comme elle a été formée par les matieres fondues qui ont coulé le long de la montagne, elle en a en quelque sorte un qui doit faciliter la taille de cette pierre; au lieu que la pierre d'Eragne me paroît être de ces lavanges qu'on ne trouve qu'en blocs détachés sur les montagnes, ou qui forment des rochers irréguliers, semblables à ceux qui entourent les bouches des volcans.

montagnes qui auront été anciennement des volcans: je viens d'avoir des connoissances sur cerraines montagnes des environs du Puy en Velay, au moyen desquelles on peut savoir d'où M. Baucaire, viennent ces pierres-ponces dures que la Loire roule, & qui Receveurduving font connues depuis long-temps. Le Cabinet de S. A. S. M. sième au Puy, et la Dua d'Orléans enferme depuis peu des morceaux de lave celui à qui je dois le Duc d'Orléans renferme depuis peu des morceaux de lave ces connocissances. pris sur quelques montagnes de ce canton \*.

De jour en jour on trouvera probablement en France des

Une

Une de ces laves est grise, percée de petits trous, dure, pesante, parsemée de grains noirs ou gorge de pigeon, & vitrisés: elle est de Coucourere, village proche (Allantin, paroisse de Saint-Remi: on l'y appelle tus, & elle y sert à bâtir.

Une seconde, qui est de Saint-Julien de Chateuil, & qui se tite d'une carriere appellée Paravan, a moins de trous que la précédente, & par conséquent est plus compacte: on y voir cependant des points vitrisés, brillans & argentés: elle sett aussi à bâtir, & de plus à faire des mortiers à l'huile.

Une troisième est remplie d'une très grande quantité de cès grains de verre noir que font voir les deux autres; celle-ci est du rocher de Corneille, qui tient à la ville du Puy.

Une quatrième qui, de même que la feconde, est gris de fer & aussi compacte, montre, autant que la trossième, de petits grains noirs ou des paillettes vitrisses: on l'appelle daus le pays, nom qui paroît être une corruption de celui de lave; elle sert à couvrir les maisons des paysans, & elle est employée dans les chemins en guise de pavés. Elle est très-propre à ces usages à cause des tables larges, plates & épaisses depuis un doigt jusqu'à quatre, qu'on en peut lever: elle se tire du haut de la montagne de Mezin, qui est une des plus hautes de la France, & qui est couverte de neige presque toute l'année.

Toutes ces montagnes sont du Vélay; la suivante en est très-proche & appartient à l'Auvergne; elle est du territoire de Beyssac, paroisse de Saint-Jean-de-Roi: elle sournit des pierres qui ne sont que des amas de petites pierres-ponces noires, grises, rougeaures ou jaunâtres, mêlées avec des grains de verre noir, & avec des paillettes talqueuses d'un brun argenté. Ces paillettes sont bien dissérentes de celles qui sont de verre; on les distingue aisément: elles appartiennent auterrein où ces amas se sont, & elles consirment ce que j'ai dit autre part, que les pays à volcan étoient communément ceux qui ont des tales en quantité, des schites, des quartz, des granits, des bitumes, toutes matieres que le canton du Puy

Mém. 1755. A a

186 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE renferme, comme je l'ai reconnu par les échantillons de ces fossiles qui étoient avec les laves que je viens de décrire.

Les quartz que j'ai à faire connoître se trouvent le long du chemin qui conduit de Riom à Davayat, & aux environs de Pouzols. Les premiers sont blancs ou jaunâtres, & de figure irréguliere. Celle qu'ils ont me paroît être due aux frottemens qu'ils ont foufferts des voitures qui passent dans ce chemin, ou des eaux qui les ont entraînés des montagnes voisines. & qui les ont ainsi réduits en petite masse de quelques pouces. Ceux des environs de Pouzols sont plus considérables. M. Grangier dit dans ses remarques que ce sont de gros cailloux, dont quelques-uns ont près de deux pieds de diametre, & d'autres beaucoup moins. En ayant fait brifer plusieurs avec une masse de fer, il a trouvé dans leur intérieur un tale en feuilles adhérentes les unes aux autres. & faciles à séparer, qui, comme tout autre tale, résiste au feu, & devient même, felon M. Grangier, plus transparent. Celui que j'ai reçu est d'un blanc argenté, tirant sur le jaune, & blanchissant au feu : le quartz où plusieurs feuilles étoient encore attachées, est d'un blanc grisâtre.

J'ai dit dans mon Mémoire sur les Volcans, que les environs de Volvic étoiens remplis de granits de différentes sortes.
Le seul que j'aie reçu de M. Grangier, vient des montagnes
de Menat; il est gris-blanc, à petits grains qui sont de l'une
ou de l'autre de ces couleurs: il est parsemé de très-petites
paillettes talqueuses, & le peu qu'îlen a, est d'un blanc argenté.
Ce granit seroit assez beau étant poli, & il se poliroit très-bien.
Le même canton de Menat renserme aussi, comme on l'a
dit plus haut, des pierres talqueuses. Ces pierres sont grisblanc argenté; leurs parties talqueuses sont réunies à une
assez grande quantité de grains de la nature de ceux qui
composent les gránits, de sorte que ces pierres pourroient
être regardées comme un demi-granit, & tenir ainsi le
milieu entre les granits & les pierres talqueuses.

Il en est à peu près de même des autres pierres feuilletées dont il a été question plus haut. Ces pierres sont un composé

de paillettes talqueuses d'un brun argenté & de grains blancs & gris. Les unes sont des montagnes du canton de Davayat, les autres de celui de Pouzols. On trouve à Pouzols, dit M. Grangier, des pierres de la nature de celles de Menat. J'y ai vu plusieurs rochers composés de pierres feuilletées comme la mauvaise ardoise, & inclinées au sol d'environ cinquante degrés. Il y en a aussi de la même espece disposés par couches horizontales, & qui se détachent fort aisément, ayant trèspeu de consistance. Un des échantillons de ces pierres feuilletées, envoyés par M. Grangier, étoit un schite d'un grisbleuâtre, lavé d'un blanc argenté brillant, couleur due à de très-petites parties de talc. Je crois devoir regarder cette pierre plutôt comme un schite que comme une pierre talqueuse ou un demi-granit, vu que les parties de talc n'y forment seulement qu'une espece de glacé ou de vernis talqueux, & parce qu'il manque des grains qui entrent dans

la composition des demi-granits.

Cette pierre cependant n'approche pas encore des vrais schites autant que le tripoli. Ces paillettes talqueuses semblent devoir la faire placer entre les vrais schites, qui sont ceux où les paillettes ne s'observent en aucune façon, & les vraies pierres talqueuses. Pour le tripoli, il ne montre aucune de ces parties, & il a beaucoup d'autres propriétés qui le rapprochent considérablement des schites. Sans parler de l'inclinaison des bancs des tripolitieres, inclinaison qui est semblable à celle des carrieres de schite; sans parler de cette facilité qu'on trouve dans l'une & l'autre pierre à les diviser par feuillets, la finesse des parties des schites purs, c'est-a-dire, de ceux qui n'ont point de grains pierreux, & celle des tripolis, demandent qu'on n'éloigne pas beaucoup ces deux substances lorsqu'on veut disposer méthodiquement les fossiles. De plus, les cassures des tripolis, comme celles des schites, font voir que chacun de leurs seuillets est un composé de plusieurs lames très-minces appliquées les unes fur les autres. J'ajouterai encore que les tripolis bruns & noirs s'attachent très-peu à la langue, de même que les schites

188 MÉMOIRES DE L'AGADÉMIE ROYALE

de ces couleurs; que les tripolis rouges y adherent beaucoup; & que les schites rouges s'y appliquent, je ne dirai pas avec autant de force, mais avec une qui est sensible. Je l'ai du moins ainsi observé dans un qui est couleur de lie de vin, &

qui est des environs de Nantes en basse Bretagne.

Ces trois fortes de tripolis ne different guère entr'eux que par leur couleur : on n'y voit pas d'autre différence bien sensible. Le rouge est un peu plus léger que les deux autres, & le noir, à ce qu'il paroît, un peu plus que le gris. Celui-ci fait voir de petites fibres noires & luisantes, qui ressemblent beaucoup à des fibres de quelques plantes : il est outre cela parsemé de petites paillettes dorées & valqueuses. Le noir est quelquesois lardé de pyrires, comme on l'a vu dans la description de la tripolitiere. Un morceau de ce tripoli, envoyé par M. Grangier, renfermoit encore de ces pyrites. Ce morceau seroit très-propre à faire prendre l'idée que le tripoli noir est formé par des pieces de bois pourris. Les lignes dues aux lames ou feuillets de ce morceau, se détournent quelquefois de la direction droite qu'elles ont ordinairement, & occasionnent ainsi des courbures semblables à celles qu'on voit dans certains nœuds des arbres. Ces courbures donnent naissance dans le tripoli à des cavités remplies par la matiere pyriteuse, ou par des pyrites bien formées. Les pyrites étant ôtées des cavités, on prendroit ces trons pour être de ceux qui se voient dans certains morceaux de bois dont le nœud est ôté: mais je n'ai pu remarquer dans ce morceau de tripoli les fibres longitudinales & transversales qu'on retrouve dans le bois qui se pourrit, & même dans celui qui est pétrissé; de sorte qu'on ne doir, à ce que je crois, regarder ces cavités que comme celles qui ont pour cause premiere l'évaporation d'une matiere aqueuse, qui a été cause que les lames de tripoli se sont retirées irréguliérement sur elles-mêmes. Il en est de ces cavités comme de celles qui se forment dans le pain ou dans les gâteaux feuilletés lorfqu'ils cuisent.

Quant aux pyrites, elles sont figurées selon que les cavités

où elles ont eru l'étoient elles-mêmes. Il y en a de rondes. dont l'intérieur est en fibres disposées en rayons, & qui finissent par l'extrêmité extérieure en pointe, à plusieurs faces irrégulieres. Ces boules sont ordinairement détachées les unes des autres : quelquefois deux boules font réunies par un côté, & applaties latéralement; d'autres ne forment que des plaques sans figure déterminée, & qui sont à plusieurs couches rayonnées de même que les boules : toutes sont d'un blanc pyriteux, tirant sur le jaune. Elles tiennent, à ce qu'il paroît, de la nature de celles qui ont du foufre, un peu de terre, & quelquefois des parcelles de fer; l'analyse que M. Grangier a faite de celles des tripolitieres semble le prouver. La partie sulfureuse s'est élevée en vapeur, & s'est découverte par son odeur. La terre a resté dans le creuset, & le fer qui s'est manifesté par l'aimant pourroit bien venir de la pyrite autant que du mortier. Au reste, ces pyrites n'ont rien de bien particulier, ni qui mérite une analyse plus exacte.

J'aurois voulu avoir une assez grande quantité du sel piquant, trouvé par M. Grangier entre les bancs de tripoli noir, pour pouvoir en déterminer la nature. Je dirai seulement ici que, quant à sa sigure, il est en prisme à quatre faces, tronqué pour l'ordinaire obliquement par ses extrêmités; & il me paroît que les crystallisations en étoiles que M. Grangier a vues sur les seuilles de tripoli noir, n'étoient composées que de plusieurs petits crystaux de ce sel, qui s'étoient ainsi rapprochés. Je suis d'autant plus porté à le croire, que j'ai vu de semblables étoiles entre les lits de pierre noire de la Ferriere en Normandie, qui étoient

formées par des crystaux d'un semblable sel.

Pour ce qui regarde l'espece de rouille que M. Grangier a rencontrée entre d'autres seuillets de tripoli noir, elle n'est, autant qu'il me paroît, qu'une terre ferrugineuse de la nature de celle dont il y a une espece de couche audessus du premier banc des tripolis, & qui me semble ne différer de l'autre, que parce qu'elle est remplie de grains

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE pierreux de la nature de ceux dont les grains sont composés. Il pourroit bien se faire qu'elle ne su réellement que les débris de quelque granit; M. Grangier a du moins envoyé avec cette terre un morceau de granit d'un gris-jaunâtre, qui n'est qu'un amas de ces petits grains, liés par une terre de la couleur de celle qui sorme la couche dont il s'agit, & ce granit paroît y avoit été ensoui.

Au reste, les expériences que j'ai faites avec cette terre prouvent qu'elle est, comme je l'ai dit, serrugineuse. Celles que les autres substances qui se trouvent dans les tripolitieres m'ont fournies, pourront aider à développer la leur. C'est ce détail qu'il me reste à rapporter: je commencerai par

les opérations faites sur les tripolis.

La premiere que j'aie tentée a été de déterminer l'action de différens acides sur ces pierres. Les trois acides minéraux & celui du vinaigre n'agissent en aucune façon sur ces différens tripolis. On penseroit cependant d'abord qu'ils en dissolveroient quelques parties, & sur tout du tripoli rouge. Lorsqu'on en jette un petit morceau dans un de ces acides. il se fait une légere effervescence qui pourroit d'abord faire croire qu'il en est attaqué; mais comme cette ébullition n'est que momentanée, il y a lieu de penser que cet effet n'est qu'une suite de l'imbibition de ces acides dans cette pierre. Les parties de ces liqueurs s'y introduisant, chassent l'air qui étoit contenu dans ses pores; lorsqu'elles s'y sont cantonnées, l'effervescence cesse, & le reste de la pierre demeure indissoluble si long-temps qu'on l'y laisse plongé. Mais si l'on vouloit que cette effervescence ne sût que la fuite d'une vraie dissolution, & que ce tripoli fut dans le cas de ceux que M. Pott dit contenir une matiere calcaire, il faudroit qu'il en entrât bien peu dans la composition de celui de Menat, le mouvement que les acides excitent lorsqu'on y jette de ce tripoli n'étant, comme je viens de le dire, que momentané.

Si le tripoli calcaire dont M. Pott parle d'après Ludwig étoit décrit dans la Lithogéognosse, il m'auroit peut être été

101

possible de déterminer si ce tripoli est semblable à la pierre à laquelle les carriers des environs de Paris ont donné improprement le nom de tripoli : ce secours me manquant, je ne puis que faire connoître la pierre de nos carrieres, & laisser à ceux qui pourront voir le tripoli calcaire de Ludwig, le soin de déterminer s'ils sont semblables ou non. Le tripoli des carrieres de Paris est une pierre d'un blanc de craie un peu terne. douce au toucher, & d'un grain assez fin : elle se dissout entiérement à l'eau forte. Sa dissolution se passe d'une saçon particuliere, l'acide l'attaque aussi-tôt qu'on l'y a plongée, mais cette premiere action se fait lentement; la matiere dissoute s'étend sur la surface de la liqueur comme une huile grasse fur l'eau. On n'entend point de bruit dans ce moment, mais peu après l'acide femble reprendre une nouvelle force; on diroit qu'il attaque de nouveau la matiere étendue sur sa surface : il se fait un petit bouillonnement dont le bruit est aisément entendu. Les bulles qui s'élevent de la liqueur font trèspetites & très-multipliées, & l'on apperçoit alors un peu de fumée. Lorsque la dissolution est faite, la liqueur reprend sa transparence, & dans le fond du verre on voit un petit dépôt. qui apparemment est d'une matiere qui ne s'est pas dissoute, comme peut être du fable, puisque si on jette de nouveau du tripoli dans la liqueur, cette nouvelle matiere se dissout, & présente les mêmes phénomenes que dans la dissolution du premier morceau.

Ces phénomenes prouvent sans doute que le tripoli de Paris approche beaucoup de la craie, puisque celle-ci se dissour dans le même acide; mais la craie le fait avec beaucoup plus de promptitude, de bruit, & en jettant bien plus promptement des bulles beaucoup plus considérables; on pourroit même les appeller des vessies, en comparaison des bulles du tripoli, celles-ci, comme je l'ai dit, étant très-petites. Outre cela, la dissolution de la craie ne commence pas par cette extension sur la liqueur dont j'ai parlé en décrivant la maniere avec laquelle se fait la dissolution du tripoli de Paris. Il parost donc qu'il y a quelque dissérence entre la composition de cette

192 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
pierre & celle de la craie des environs de Reims, dont étoit

le morceau qui a servi à mes expériences.

Quelle que soit au reste l'analogie qui peut se trouver entre ces deux pierres, elles sont certainement très-différentes du tripoli ordinaire, & peut-être même du tripoli dont Ludwig parle. Ces pierres sont de la nature de la pierre à chaux, & en sont des especes, au lieu que le tripoli ordinaire doit plutôt être rapporté aux glaises; il fait voir les effets, ou du moins plutieurs des effets que les glaifes produifent; comme elles il ne se dissout pas dans les acides; comme elles il se durcir au feu ; comme elles il a quelque douceur au toucher. Il est vrai qu'il est adhérent à la langue lorsqu'on l'y applique : ce que ne tont pas les vraies glaifes, ou du moins si fortement, L'onclueux des glaises, outre cela, est beaucoup plus considétable que celui du tripo i, qui a, si on peut parler ainsi, une douceur feche & un peu rude. Enfin il y a, comme il le paroît, quelque différence entre ces corps, mais cette différence n'est pas si grande que celle qui les distingue des pierres calcaires.

Je ne crois pas cependant que cette différence suffise pour les ôter du genre des glaises, & les faire regarder comme des matieres végétales réduites en poussiere, malgré l'inflammation que le tripoli noir sousse, & après laquelle il devient rouge & semblable au tripoli ordinaire. Cette inflammation peut dépendre d'une matiere bitumineuse répandue dans cette pierre, & qui étant consumée laisse reparoître la pierre

dans fon état naturel.

Il y a des pierres calcaires qui sont imbues de matieres inflammables; ces matieres s'enflamment lorsqu'on jette de ces pierres dans le seu; l'inflammation étant passée, il reste une pierre blanche, qui, soumise aux expériences, sait voir les mêmes phénomenes que les pierres à chaux. Diraton, à cause de l'inflammation, que les pierres à chaux sont des débris de matieres végétales? non, sandoute, & on dira plutôt que ces pierres sont des pierres à chaux pénétrées de bitume. On doit donc de même dire du tripoli que

que c'est une glaise, ou une matiere qui en approche beaucoup, pénétrée de quelque matiere instammable, qui se perd

par la déflagration.

Cette déflagration, au reste, doit souvent se passer lentement dans les carrieres de tripoli, puisque les lits sont réguliérement posés dans celle que j'ai décrite, & dans l'inclinaison qui paroît propre aux schites & aux ardoises; rapport qui pourroit peut être faire réunir le tripoli à ces especes de pierres, ou le placer entr'elles & les glaises. Cette question est délicate & difficile à résoudre; des expériences suivies & faires avec la derniere précision sont seules capables de la bien éclaircir; expériences que je m'étois proposé de pousser plus loin que je n'ai fair, & que différentes circonstances m'ont empêché de suivre, dans l'espérance au reste que quelque Chymisthe habile ne dédaigneroit pas de s'occuper de ce travail curieux, qui est encore plus du ressort de la Chymie que de l'Histoire Naturelle.

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE.

CETTE Planche représente le vallon de Menat, où coule le ruisseau appellé la mer, & sur les bords duquel est placée la cartiere de tripoli. Ce tripoli est de trois sortes; il y en a de noirs, de rouges & de gris. Une partie des noirs A. A, est inclinée d'orient en occident, l'autre B l'est d'occident en orient; les rouges C, C le sont dans le premier sens : il s'en détache quelquesois des uns & des autres des morceaux D, D, qui tombent dans le ruisseau. Les terres E, E qui sont au dessur des bancs de tripoli, tiennent un peu de la couleur des tripolis qui les soutiennent : les noirs sont séparés quelquesois de ces terres par une bande de terre jaune F, F': le tripoli gris forme des masses isolées.

\* Cette terre est remplie de petits grains semblables à ceux dont les granits sont composés. Elle n'est pas de la finesse & du beau jaune soutré d'une terre qu'on trouve à Poligné en Basse-Bretagne, qui est un vrai tripoli sin & net, & qui ressemble en cui à un qu'on

nous apporte quelquesois d'Allemagn. Celui de Poligné polit bien les verres de lunettes; il ne leur donne pas cependant un certain doucis que quelques tripolis rouges leur sent pendre. Ces tripolis sons apparemment encore plus sins & plus doux.

200

Mém. 1755.

ВЬ

## SUR LES ÉTOILES NÉBULEUSES DU CIEL AUSTRAL.

#### Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

Es Etoiles qu'on appelle nébuleuses offrent aux yeux des Observateurs un spectacle si varié, que leur description exacte & détaillée pourroit occuper long-temps un Astronome, & donner lieu aux Philosophes de faire un grand nombre de réflexions curieuses. Quelque singulieres que soient \* les nébuleuses, que nous pouvons voir en Europe, celles qui font dans le voisinage du Pole austral ne leur cedent en rien. ni pour le nombre, ni pour la figure. Je vais en ébaucher ici l'histoire & la liste : cet essai pourra guider ceux qui auront la commodité & le loisir de les considérer avec de longs télescopes. J'aurois fort souhaité de donner quelque chose de plus détaillé & de plus instructif sur cet article ; mais outre que les lunettes ordinaires de 15 à 18 pieds de foyer, telles que je les avois au cap de Bonne-espérance, ne sont pas des instrumens suffisans ni assez commodes pour ces sories de recherches, ceux qui voudront se donner la peine d'examiner à quoi je me suis occupé pendant mon séjour dans ce pays-là, verront bien que je n'ai pas eu assez de temps pour faire ces fortes d'observations.

Je remarque d'abord qu'on peut distinguer dans le ciel trois sortes de nébuleuses; la premiere n'est autre chose qu'un espace blancheâtre mal terminé, plus ou moins lumineux, & d'une figure fouvent fort irréguliere : ces taches ressemblent assez ordinairement à des noyaux de cometes foibles & sans

queue.

La seconde espece de nébuleuses est celle des Etoiles qui ne sont nébuleuses qu'en apparence & à la vue simple, mais qu'on voir à la lunette comme un amas d'Etoiles distinctes, quoique fort proches les unes des autres.

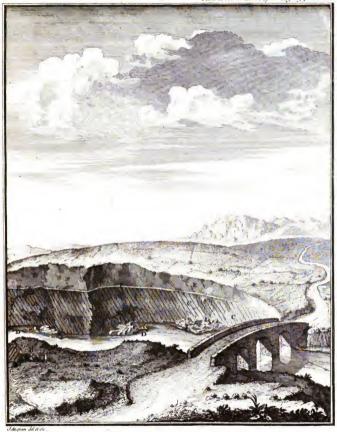

La troisième espece est celle des Eroiles qui sont réellement accompagnées ou entourées de taches blanches ou de nébu-

leuses de la premiere espéce.

J'ai trouvé un grand nombre de nébuleuses de ces trois sortes dans la partie australe du ciel, mais je ne puis me flattet de les avoir remarquées toutes, sur-rout celles de la premiere & de la troisséme espece, parce qu'on ne les apperçoit guère que hors des temps des crépuscules & dans les absences de la Lune: cependant j'ai lieu de croire que la liste que j'en donne ici est passablement complette à l'égard des plus remarquables

de ces trois especes.

En examinant plusieurs fois avec une lunette de 14 pieds les endroits de la voie lactée où sa blancheur est plus remarquable, & en les comparant aux deux nuages qu'on appelle communément les nuées de Magellan, & que les Hollandois & les Danois appellent les nuées du Cap, on voit évidemment que ces parties blanches du ciel se ressemblent si parfaitement, qu'on peut croire, fans trop donner aux conjectures, qu'elles sont de même nature, ou, si l'on veut, que ces nuages ne font que des portions détachées de la voie lactée, laquelle n'est elle-même composée que de parties souvent interrompues. Il n'est pas certain que la blancheur de ces parties soit causée. comme on le croit communément, par des amas de petites Etoiles plus ferrées que dans les autres parties du ciel; car avec quelqu'attention que j'aie considéré les extrêmités les mieux terminées, foit de la voie lactée, foit des nuages, je n'y ai rien apperçu avec la lunette de 14 pieds qu'une blancheur dans le fond du ciel, fans y voir plus d'Etoiles qu'ailleurs où le fond est étoit obscur.

Je ne hasarderai peut-être pas beaucoup d'avancer que les nébuleuses de la premiere espece ne sont autre chose que comme de petites portions de la voie lassée, répandues en différens endroits du ciel, & que les nébuleuses de la troisiéme espece ne sont que des Etoiles qui se trouvent, par rapport à nous, dans la ligne droite, suivant laquelle nous

regardons ces taches lumineufes.

ВЬіј

196 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

La liste que je vais donner ici est un extrait du Catalogue des Etoiles australes que j'ai remis à l'Académie: je n'ai pu distinguer les distérentes nébuleuses dans ce catalogue que par des notes abrégées, qui sont expliquées dans le discours que y'y ai joint; mais pour satisfaire la curiosité de ceux qui trouveroient ces notes trop vagues je vais donner ici une courte description de chaque nébuleuse en particulier.

Liste des Nébuleuses de la premiere espece, ou des nebulosités qui ne sont accompagnées d'aucune étoile visible à la lunette de deux pieds.

| po  | droite<br>ur le<br>v. 1 | 100 |     | linai<br>ıftral |    | •                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------|-----|-----|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H.  | М.                      | 3.  | D.  | М.              | S. |                                                                                                                                                                                         |
| 0.  | 22.                     | 54  | 73. | 2Ó.             | 50 | Elle ressemble au noyau d'une petite comete assez claire.                                                                                                                               |
| 5.  | 40.                     | 1   | 69. | 17.             | 20 | Elle ressemble à la précédente, mais elle est<br>plus foible.                                                                                                                           |
| 7.  | 42.                     | 8   | 38. | 0.              | 0  | Grande nébulofité de 15 à 20 minutes de dia-<br>metre.                                                                                                                                  |
| 12. | 43.                     | 36  | 69. | 28.             | ۰  | Elle ressemble à une petite comete foible.                                                                                                                                              |
|     |                         |     |     |                 |    | Nébuleuse du Centaure; elle paroit, à la vue fimple, comme une Etoile de la troisiéme grandeur vue au travers d'une brume légere, & à la lunette, comme une grosse comete mal terminée. |
| 13. | 23.                     | 16  | 28. | 35.             | 30 | Petite nébulofité informe.                                                                                                                                                              |
| 13. | 29.                     | 34  | б1. | 40.             | 10 | Petite tache confuse.                                                                                                                                                                   |
| 16. | 8.                      | 30  | 40. | 3.              | 10 | Elle ressemble à une assez grosse comete sans queue.                                                                                                                                    |
| 16. | 8.                      | 33  | 25. | 54              | 55 | Elle ressemble à un petit noyau d'une comete foible.                                                                                                                                    |
| 16. | 38.                     | 36  | 39. | 2.              |    | Foible tache ovale & allongée.                                                                                                                                                          |
| 18. | 13.                     | 41  | 33. | 37.             |    | Elle ressemble à un petit noyau de comete.                                                                                                                                              |
| 18. | 21.                     | 19  | 24. | 5.              |    | Elle ressemble à la précédente.                                                                                                                                                         |
|     |                         |     |     |                 |    | Elle ressemble à la précédente.                                                                                                                                                         |
| 19. | 24.                     | 20  | 31. | 29.             | 0  | Elle ressemble à un noyau obscur d'une grosse                                                                                                                                           |
| -   | -                       |     |     | _               | -  | comete.                                                                                                                                                                                 |

DES SCIENCES. 197
Il se pourroit faire que quelqu'une de ces nébuleuses eût été réellement une comete soible; le temps ne m'a pas permis de m'en assurer en les recherchant dans le ciel, pour voir si elles étoient toutes encore à la même place.

LISTE des Etoiles nébuleuses par amas.

| 1, | Ascension droite pour le 1er Janv. 1752. |       |       | ,   |      |     |                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------|-------|-------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.                                       | М.    | S.    | D.  | M.   | s.  |                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                          |       |       | 1   |      |     | Tas ferré d'environ douze petites Etoiles de<br>la 8° grandeur.                                                                                                                                         |
| ı  |                                          |       |       |     |      |     | Tas de huit Etoiles de la f grandeur, qui for-<br>ment, à la vue simple, une nébulosité dans<br>le ciel.                                                                                                |
| 1  | 7.                                       | 54.   | 45    | 60  | . 9. | 40  | Grouppe de dix à douze étoiles fort ferrées.                                                                                                                                                            |
|    | 3.                                       | 2.    | 0     | 36. | 30.  | 0   | Grouppe de dix à douze étoiles fort serrées.  On voit à la vue deux grouppes voisins d'étoiles confuses; mais à la lunette, ce sont de petites étoiles distinctes en très-grand nombre & fort voisines. |
| 8  | 3.                                       | 21.   | 46    | 52. | 14.  |     | Petit tas d'étoiles.                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 3.                                       | 37.   | 46    | 41. | 22.  | 25  | Tas de sept ou huit étoiles peu serrées.                                                                                                                                                                |
| 10 | ٥.                                       | 11.   | 45    | 50. | 20.  | ٠,  | Tas de quatre ou cinq étoiles très-petites &                                                                                                                                                            |
|    |                                          |       | ,,    | ľ   | -    | _   | très-ferrées.                                                                                                                                                                                           |
| 10 | ٠.                                       | 2Ó.   | 32    | 56. | 56.  | 5   | Petit tas de quatre petites étoiles en lozange.                                                                                                                                                         |
| 10 | ٠.                                       | 34    | íç    | 63. | 6.   | 16  | Etoile e du navire, de la troisiéme grandeur                                                                                                                                                            |
|    |                                          |       |       |     |      |     | au moins, entourée d'un grand nombre d'é-                                                                                                                                                               |
|    |                                          |       |       |     |      |     | toiles de la 6,7 & 8° grandeur, ce qui la fait ressembler aux Pléjades.                                                                                                                                 |
| 10 | . :                                      | 56.   | 8     | 57. | 19.  | 30  | Amas prodigieux de petites étoiles fort fer-<br>rées, remplissant la figure d'un demi-cercle                                                                                                            |
| ١  |                                          |       |       | 1   | -0   | !   | de 20 à 25 minutes de diametre.                                                                                                                                                                         |
|    |                                          |       | - 1   |     |      | - 1 | Sept ou huit petites étoiles serrées en ligne droite.                                                                                                                                                   |
| 12 | . :                                      | 39.   | 13    | 59. | 0.   | 30  | Cinq ou fix petites étoiles entre deux de la                                                                                                                                                            |
| 16 |                                          | 6.    | ا ۽ ۽ | 41. | 22.  |     | fixiéme grandeur.  Tas de fept ou huit petites étoiles ferrées.                                                                                                                                         |
| 17 |                                          | 7.    | 12    | 24. | 20.  |     | Grouppe de quinze ou vingt étoiles fort voi-                                                                                                                                                            |
| _  |                                          | · / · | 1     | 74. | "    |     | fines, fous une figure carrée.                                                                                                                                                                          |

#### MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 198

# LISTE des Etoiles accompagnées de nébulosité.

| 4                                                    | -                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ascension droite pour le 1 <sup>er</sup> Jany. 1752. | Déclinaison<br>australe. |                                                                                                                                                                                                                      |
| H. M. S.                                             | D. M. S.                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. 3. 30                                             | 48. 31. 0                | Petite étoile entourée d'une nébulofité.<br>Cinq petites étoiles fous la figure d'un T,<br>entourées de nébulofité.                                                                                                  |
|                                                      |                          | Etoile de la 6º grandeur jointe à une autre plus australe par une trace nébuleuse.                                                                                                                                   |
| 9. 20. 22                                            | 55. 55. 30               | Petite étoile entourée de nébulofité.                                                                                                                                                                                |
| 110 24 20                                            | CS. 40. 10               | Deux petites étoiles entourées de nébulolité.                                                                                                                                                                        |
| 10. 34. 45                                           | 58. 12. 25               | Gros grouppe d'un grand nombre de petites<br>étoiles peu ferrées, & remplifant l'espace<br>d'une espece de demi-cercle de 15 à 20 mi-<br>nutes de diametre, avec une légere nébu-<br>lossé répandue dans cet espace. |
|                                                      | 1                        | Trois petites étoiles voifines, envoloppées de nébulofités.                                                                                                                                                          |
| 14. 17. 43                                           | 55. 27. 50               | Deux petites étoiles dans une nébulofité.                                                                                                                                                                            |
| 15. 3. 16                                            | 58. 14. 30               | Idem.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                          | Trois petites étoiles en ligne droite, entourées de nébulofité.                                                                                                                                                      |
| 17. 20. 38                                           | 53. 31. 30               | Petite étoile enveloppée dans une nébulofité.                                                                                                                                                                        |
| 17. 24. 0                                            | 32. 2. 45                | Amas fingulier de petites étoiles disposées en<br>trois bandes parallèles, formant un lozange<br>de 20 à 25 minutes de diamettre, & rempli<br>de nébulosité.                                                         |
| 1                                                    |                          | Trois étoiles enfermées dans une trainée nébu-<br>leuse, parallèle à l'Equateur.                                                                                                                                     |
| 21. 12. 5                                            | 57- 57- 15               | Deux petites étoiles entourées de nébulofité.                                                                                                                                                                        |
| -                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                      |

Je n'ai remarqué aucune Etoile au-dessus de la sixiéme grandeur qui fût entourée ou accompagnée de nébulofité.

On peut encore mettre parmi les phénomenes qui frap-pent la vue de ceux qui regardent le ciel austral, un ef-

pace de près de trois degrés d'étendue en tout sens, qui paroît d'un noir foncé dans la partie orientale de la croix du sud. Cette apparence est causée par la vivacité de la blancheur de la voie lactée, qui renserme cet espace & qui l'entoure de tous côtés.

# OBSERVATION HAUTEURS SOLSTICIALES DU BORD SUPERIEUR DU SOLEIL,

Comparées à celle d'Arcturus, pour déterminer les variations que l'on a remarquées dans l'obliquité de l'Ecliptique.

# Par M. DE THURY.

T'AI rendu compte dans deux Mémoires que j'ai donnés 16 Juillet 1755. à l'Académie, des observations que j'ai faites avec le quart-de cercle de six pieds de rayon, pour reconnoître les variations annuelles que l'on a remarquées dans l'obliquité de l'écliptique. Les observations que j'ai rapportées se terminoient à l'année 1751; celles que je vais exposer en sont la suite non intertompue jusqu'à cette année. J'ai cru qu'il étoit important de les communiquer à l'Académie, pour que les Astronomes qui s'appliquent à la même recherche puissent faire la comparaison de leurs observations avec les nôtres.

Je ne rappellerai pas ici les raisons qui m'ont engagé à comparer la hauteur du Soleil à celle d'une Etoile, pour trouver la quantité de la diminution de l'obliquité de l'écliptique; je les ai détaillées dans les Mémoires qui font imprimés : je me contenterai ici d'exposer les observations telles qu'elles ont été faites, & dans le même ordre que j'ai suivi dans les Mémoires précédens.

# 200 MÉMOIRES DE D'ACADÉMIE ROYALE

### Solstice d'Eté de l'année 1752.

|          | Hauteur.   | Réduction | au Solflice. | Hauteur fol Siciale. |      |  |  |
|----------|------------|-----------|--------------|----------------------|------|--|--|
| Juin 15. | 24d 13' 1" | +         | 6' 37"       | 24ª 19'              | 38". |  |  |
| 16.      | 15. 16     | +         | 4. 29        |                      | 45   |  |  |
| 17.      | 16. 55     | +         | 2. 46        |                      | 41.  |  |  |
| 18.      | 18. 14     | +         | 1. 28        |                      | 42   |  |  |
| 19.      | 19. 7      | +         | 0. 34        |                      | 41   |  |  |
| 20.      | 19. 35     | +         | 0. 6         |                      | 41   |  |  |
| 21.      | 19. 38     | +         | 0. 2         |                      | 40   |  |  |
| 22.      | 19. 20     | +         | 0. 21        |                      | 41   |  |  |
| 23.      | 18. 27     | +         | I. 8         |                      | 35   |  |  |
| 24.      | 17. 15     | +         | 2. 19        |                      | 44   |  |  |
| 25.      | 15. 50     | +         | 3. 52        |                      | 42   |  |  |
| 27.      | . 11. 29   | +         | 8. 17        |                      | 46   |  |  |

### Solflice d'Eté de 1753.

|          | Hauteur.    | Réduttion au Solftice. | Hauteur folfticiale. |  |  |  |
|----------|-------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| Juin 14. | 24d 9' 59". | + 9' 48"               | 24d 19' 47".         |  |  |  |
| ış.      | 12. 35      | + 7. 13                | 48                   |  |  |  |
| 19.      | 19. 4       | + 0. 46                | 50                   |  |  |  |
| 20.      | 19. 35      | + 0. 12                | . 47                 |  |  |  |
| 21.      | 19. 50      | + 0. 1                 | 51                   |  |  |  |
| 22.      | 19. 37      | + 0. 15                | 52                   |  |  |  |
| 23.      | 18. 53      | + 0, 53                | 46                   |  |  |  |
| 24.      | 17. 46      | + 2, 0                 | 46                   |  |  |  |
| 25.      | 16. 17      | + 3. 28                | 45                   |  |  |  |

Donc la distance d'Ardurus au bord solsticial en 1753, 34 15' 3''
Solstice

# Solflice d'Eté de 1754.

|          | "Hauteur.   | Réduction au Solftice. | Hauteur folflieiale. |  |  |  |
|----------|-------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| Juin 19. | 24ª 18' 40" | + 0' 56"               | 24d 19' 36"          |  |  |  |
| 20.      | 19. 18      | + 0. 16                | 34                   |  |  |  |
| 21.      | 19. 32      | + 0. 1                 | 33                   |  |  |  |
| 22.      | 19. 24      | + '0. 9                | 33                   |  |  |  |
| 24.      | 17. 52      | + 1. 42                | 34                   |  |  |  |

Et par un milieu entre ces observations, on trouve 24d 19' 34" 0". La hauteur d'Arcturus a été observée de..... 21, 4.15 44

Donc la distance de l'étoile au Soleil étoit en

# Solstice d'Eté de 1755.

| . 1      | Hauteur.   | Réduction au Solftice. | Hauteur folfliciale. |  |  |  |
|----------|------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| Juin 14. | 244 8/ 20" | + 11' 15"              | 24d 19' 35".         |  |  |  |
| 15.      | 11. 4      | + 8. 24                | 28                   |  |  |  |
| 16.      | 13. 36     | + 5. 58                | 34                   |  |  |  |
| 17.      | 15. 37     | + 3. 58                | 31                   |  |  |  |
| 18.      | 17. 14     | + 2. 22                | 36                   |  |  |  |
| 19.      | 18. 24     | + 1. 10                | 34                   |  |  |  |
| 20.      | 19. 10     | + 0. 24                | 34                   |  |  |  |
| 21.      | 19. 33     | + 0. 2                 | 35                   |  |  |  |
| 24.      | 18. 8      | + 1. 25                | 33                   |  |  |  |
| 26.      | 15. 11     | + 4. 23                | 34                   |  |  |  |

Donc la distance de l'étoile au bord solsticial étoit de 34 15' 32" 28".

En comparant les distances d'Arcturus au bord solsticial, on remarque que cette distance étoit

| en   | 1752 | C | е | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 3" | 14  | 50 |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|
|      | 1753 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   | 3. | 15. | 3  |
|      | 1754 | • |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | 3. | 15. | 19 |
|      | 1755 | • | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3. | 15. | 32 |
| ſėm. | 1755 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | С  | C   |    |

202 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Ainfi, dans l'espace de trois années, il y a eu une différence de 42" dans la quantité dont l'étoile s'est éloignée du bord supérieur du Soleil soleils. Mais l'Étoile, par son mouvement annuel en déclinaison de 17", a dû s'eloigner de 51"; il reste 9" pour la quantité de la variation dans l'obliquité de l'écliptique, mais toujours en supposant que le mouvement de l'Etoile en déclinaison soit exactement connu, & qu'il n'y ait point d'autre mouvement inconnu dans l'Étoile.

Le temps ayant été très-favorable au solstice d'été de cette année, mon pere en a prosité pour déterminer la hauteur solsticiale à la méridienne tracée dans le sallon supérieur de l'Observatoire. J'ai déja rendu compte dans les Mémoires dont j'ai parlé, de quelques observations qui ont été saites à cette méridienne; mais ayant soupçonné que le mur de la face méridionale de l'Observatoire avoit baissé, malgré la solidité du bâtiment, j'ai cru devoir supprimer le détail de ces observations, & me contenter de rapporter les observations de cette année, qui prouvent que le mur a considérablement baissé, puisque l'obsiquiré de l'écliptique résulteroit de ces dernieres observations, de 23<sup>d</sup> 29 10".

Le 20 Juin, mon pere a observé la haureur du centre du Soleil de 64<sup>d</sup> 38' 55", à laquelle il faut ajouter 24" pour

avoir la hauteur solfticiale de 64d 39' 23".

Le 21 Juin, on a observé la hauteur du centre du Soleil de 64<sup>d</sup> 39' 22", à laquelle il faut ajouter 2 secondes pour

avoir la hauteur folfticiale de 64d 39' 24".

Pour déduire l'obliquité de l'écliptique de ces deux obfervations, il faut retrancher des deux hauteurs 23 fecondes pour la réfraction, & 41<sup>d</sup> 9' 50", hauteur de l'équateur, & on trouvera l'obliquité de l'écliptique par la premiere obfervation de 23<sup>d</sup> 29' 10", & par la feconde de 23<sup>d</sup> 29' 11", trop grande de 50 fecondes.

Pour déduire la même obliquité des observations saires avec le quart-de cercle de 6 pieds de rayon, l'on a vérissé la position de l'instrument ou son zénith, par l'observation DES SCIENCES.

de la hauteur d'Arcturus, faite dans les deux sens de l'inftrument; on a trouvé la premiere hauteur de 21d 3' 59" le 10 Juillet, & la deuxième le 12 Juillet de 77d 47' 10". La somme de ces deux hauteurs donne 98d 51' 9", dont la moitié 40d 25' 34" ; est le zénith de l'instrument : si l'on en retranche 21d 4' 1", hauteur d'Ardurus, observée le 21 Juin, on aura la distance d'Ardarus au zénich de 28d 21' 33", ou sa hauteur de 61d 38' 37", à laquelle il faut ajouter 3d 15' 32", distance d'Ardurus au bord solsticial, pour trouver la hauteur du bord folsticial du Soleil de 64d 53' 59", dont il faur retrancher 23 secondes pour la réfraction, & 414 9'50", hauteur de l'équateur, pour avoir l'obliquité de l'écliptique de 23d 27' 58", plus petite qu'elle ne doit être par l'effet de la nutation de l'axe terrestre; ce qui prouve qu'indépendamment de la nutation il y a une diminution réelle dans l'obliquité de l'écliptique.



# MÉMOIRE

# SUR LES ELEMENS DE L'ORBITE DE MARS,

Dans lequel on détermine le lieu de son aphélie & son excentricité, par les observations les plus récentes.

### Par M. DE LALANDE.

22 Mars 1755. TEPUIS C

DEPUIS que Képler a découvert la figure elliptique des orbites planétaires \*, & que Newton a démontré la nécessité de ces orbites, dans le système de la gravitation universelle, en raison inverse du carré de la distance, toute la théorie des six planetes principales a été réduite à déterminer la siruation & la grandeur de chacune de ces ellipses.

Il paroît même qu'on l'a fait avec affez de précision, puisque les dernieres Tables, comme celles de M. Cassini & de M. Halley, ne different jamais que de quelques minures, soit dans les époques des moyens mouvemens, soit dans les quantités de la plus grande équation, & dans les situations des aphélies ou des nœuds.

Mais ces différences, quelque légeres qu'elles paroissent, détruisent toure la précision à laquelle les Astronomes aspirent dans le calcul des mouvemens célestes. Il semble que tous nos efforts se réduiront désormais à chercher ces quantités imperceptibles qui, par leur petitesse ou leur complication, échapperont peur-être encore long-temps à toute l'exactitude de nos recherches.

On a déja reconnu depuis plusieurs années dans les mouvemens de Jupirer & de Saturne, une partie de la cause des différences que l'on trouvoit entre l'observation & les Tables; & l'on a vu que l'attraction mutuelle de ces deux grandes masses, dans leurs conjonctions, devoit causer un

<sup>\*</sup> Astronomia nova, seu Physica cælestis, tradita commentariis de motibus stellæ Martis a Jo. Kepiero, 1609, in-folio.

dérangement dans toutes deux, comme M. Halley le pensoit en 1719.

Il nous reste à savoir si Mars & les planetes insérieures, sur lesquelles la théorie ne peut rien nous apprendre, (parce qu'étant dépourvues de fatellites, leurs densirés sont inconnues) sont sujettes à de pareils dérangemens: la comparaison des meilleures observations avec le calcul, peut seul nous en instruire.

Les oppositions des planetes supérieures au Soleil sont le seul temps où l'on puisse les observer avec une précision indépendante des distances, ainsi que du mouvement de la Terre; élémens qui ne sont pas assez connus, parce que dans les oppositions le lieu d'une planete vu de la Terre est exactement le même que son lieu vu du Soleil, & que celui-ci est le seul que l'on cherche.

C'est dans cette vue que M. Halley nous a donné pour chaque planete supérieure, à la sin de ses Tables, une suite de toutes les oppositions observées jusqu'en 1719, temps auquel elles surent imprimées, & M. le Gentil a continué cette suite pour Jupiter & pour Saturne.

Les oppositions observées depuis M. Halley doivent avoir un degré de précision plus grand encore que celles qui l'ont été de son temps, du moins quant au calcul qu'il en donne, parce que le soin extrême avec lequel on a déterminé de nos jours les positions des principales Etoiles sixes, nous met à portée de connoître toujours, à 15 secondes près, le lieu apparent d'une planete, ce qui n'étoit guère possible de son temps.

Pour entreprendre le calcul de l'orbite de Mars, j'ai cru qu'il falloit commencer par trouver le lieu de son aphélie & son excentricité, parce que ces deux élémens sont nécessaires pour parvenir ensuite aux moyens mouvemens.

L'on a donné diverses méthodes pour déterminer le lieu des aphélies, mais il y en a très-peu qui soient applicables à une orbite dont l'excentricité est soit grande. Parmi les huit méthodes que M. Cassini a données pour cet esset dans

les Mémoires de l'Académie de 1723, la huitième (qui est indiquée page 168) m'a paru une des plus ingénieuses, & la plus propre à remplir mon ol jet, en y appliquant néanmoins le procédé & les analogies que M. de la Caille a employés dans les Mémoires de l'Académie de 1750, & dont je donnerai ici une démonstration particuliere très simple.

Etant données trois observations du lieu vrai d'une planete, & supposant le lieu de son aphélie & son excentricité déja connus, ou à peu près, on a par conséquent trois anomalies vraies; de ces trois anomalies vraies, on en peut déduire les trois anomalies moyennes; de ces trois anomalies moyennes, dit M. Cassini, on déduira le lieu vrai pour les trois momens donnés dans l'hypothèse elliptique, qui est beaucoup plus simple & plus facile à traiter que l'hypothèse de Képler; & par le moyen de ces trois points donnés, on trouvera par quelqu'une des autres méthodes qu'il a indiquées plus haut, le lieu de l'aphélie & l'excentricité qui seront dissérens de ceux qu'on aura supposés.

On pourra se servir ensuite de ces deux élémens que l'on aura trouvés pour recommencer le calcul, & il sera aisé d'en approcher autant qu'on le jugera à propos. Telle est la mé-

thode de M. Cassini.

On peut facilement réduire ce calcul à une plus grande simplicité, & même à une plus grande exactitude, par la méthode suivante, dans laquelle on rejette entiérement l'hypothèse elliptique simple, & qui a l'avantage de n'exiger pas plus de calcul dans les Cometes, dont l'excentricité est la plus grande, que dans les planetes, où elle est presque nulle.

La briéveté de cette méthode vient de la facilité que l'on trouve à convertir une anomalie vraie donnée en anomalie moyenne, dans toute la précision possible, & sans supposer autre chose que la quadrature du cercle, quelque grande que foit l'excentricité de l'orbire donnée. Lorsqu'on a réduit deux des trois anomalies vraies données en anomalies moyennes, on voit si la dissérence de ces deux anomalies moyennes est

la même que celle qu'on a déduite du moyen mouvement fupposé connu dans l'intervalle des trois observations; car il est évident que si les trois anomalies moyennes, conclues des trois anomalies vraies, donnoient précisément les mêmes différences qu'elles doivent donner pour le moyen mouvement, il n'y auroit aucun changement à faire dans le lieu de l'aphélie & dans la quantité de l'excentricité supposée, parce que les différences d'anomalie moyenne ne peuvent être d'accord avec la vérité en même temps que les différences d'anomalie vraie, sans que les équations le soient aussi.

Mais si la différence conclue d'anomalie moyenne dans le premier intervalle n'est pas telle qu'elle doit être, on si ra varier le lieu de l'aphélie pour voir quel changement cette variation apportera; & par une partie proportionnelle, on trouvera quel est le lieu de l'aphélie qui donne exactement cet intervalle, en supposant toujours la même excentricité.

On sera varier ensuite l'excentricité, & dans cette seconde supposition d'excentricité on trouvera, comme dans la premiere, quel est le lieu de l'aphélie qui satisferoit à cette différence d'anomalie moyenne pour le premier intervalle.

Avec chacune de ces deux positions de l'aphélie, & l'excentricité qui répond à chacune, on calculera le second intervalle d'anomalie moyenne, qui se trouvera différent dans ces deux suppositions; mais, par une simple analogie, on trouvera quelle seroit l'excentricité qu'il faudroit supposer pour que ce second intervalle sût précisément de la quantité dont il doit être, & quel seroit le lieu de l'aphélie qui répondroit à cette même excentricité.

Par-là on aura une excentricité & une position de l'aphélie qui satisferont aux deux intervalles donnés d'anomalie moyenne, & aux deux intervalles d'anomalie vraie, qui par conséquent seront les véritables élémens de l'orbite cherchée.

Les exemples rendront la méthode plus claire; en atten-

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dant, il est bon de remarquer que la même méthode donne aussi l'époque du moyen mouvement, puisque le lieu vrai étant donné par observation, le lieu de l'aphélie & l'excentricité étant aussi trouvés, il ne s'agit plus que de calculer l'équation du centre, qui étant ajoutée ou soustraite, donne l'anomalie moyenne & la longitude moyenne, déduites de l'observation; de sorte qu'on ne suppose ici que le temps de la révolution moyenne de la planete, & le mouvement de son aphélie, l'un & l'autre seulement dans l'intervalle des deux observations.

1746 , page 291.

Les méthodes de MM. Halley, de la Hire, Newton, Mim. Acad. Nicolic \*, qui consistent à faire passer une ellipse par trois points donnés, font beaucoup plus longues que celle-ci; d'ailleurs elles supposent connues les distances de la planete au Soleil, dans les trois momens d'observation, quoiqu'elles ne soient point données par trois oppositions observées, à moins qu'on employat encore des fausses positions pour trouver la distance par le moyen du lieu de l'aphélie supposé connu, ce qui deviendroit d'une longueur extrême.

> L'on suppose la moyenne distance de la planete au Soleil la moitié du grand axe égale à l'unité; en y ajoutant l'excentricité, on a la distance aphélie; en en retranchant l'excentricité, on a la distance périhélie. Or la racine carrée de la distance périhélie est à la racine carrée de la distance aphélie. comme la tangente de la moitié de l'anomalie vraie est à la

tangente de la moitié de l'anomalie excentrique.

Soit dans la figure 2 l'ellipse AMDB qui représente le mouvement d'une planete M autour du Soleil placé au foyer F de cette ellipse, l'angle AFM l'anomalie vraie de la planete située en M; ANXB le cercle du moyen mouvement; X le lieu moyen, & par conséquent l'angle ACX l'anomalie moyenne, l'angle ACN l'anomalie excentrique, AF la diftance aphélie, FB la distance périhélie.

Je dis donc qu'on aura toujours V(FB): V(AF) = TAFM: T; ACN. Connoissant ACN, il s'agit d'en déduire

ANC, qui est l'anomalie moyenne.

Pour

Pour cela on dira; le rayon du cercle est au sinus de l'anomalie excentrique ACN, multiplié par 57d 17'4", 8 (c'est-à-dire l'arc qui est à très-peu près égal au rayon du cercle) comme l'excentricité est à l'arc NX, qui, étant ajouté à l'anomalie excentrique, donne l'anomalie moyenne. Voici les démonstrations de ces deux analogies, avec les propositions préliminaires qu'elles supposent.

### LEMME I.

Si l'on divise un angle quelconque PFM en deux parties égales par une ligne FO, la tangente de la moitié PFO sera égale à  $\frac{PM}{PF+FM}$ .

# DÉMONSTRATION.

Ayant abaissé deux perpendiculaires PG, MH, on aura, à cause des triangles semblables, FP:FM=PG, :HM=PO:OM=PG:HM; donc PO:OM=FP:FM & PO:PO+OM, ou PM=FP:FM, donc  $\frac{PO}{FP}=\frac{PM}{FP+FM}$ . Mais PM étant perpendiculaire sur PF,  $\frac{PO}{FP}$  exprime la tangente de l'angle PFO; donc la tangente de la moitié de l'angle PFM est  $\frac{PM}{FP+FM}$ . L. E. M. M. E. L. L.

Le rayon vecteur FM d'une ellipse AMB est égal à  $\frac{BP,FA}{CA}$ —FP. Soit le demi-axe CA=a, l'excentricité FC=e, l'abscisse CP=x, l'ordonnée PM=y, il faut prouver que  $FM=\frac{(a+x)(a+e)-a(e+x)}{a}$ , ou , ce qui revient au même ,  $=\frac{a^2+ex}{a}$ 

### DÉMONSTRATION.

Par la propriété de l'ellipse, les rectangles des segmens Mém. 1755. D d

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE du grand axe sont comme les carrés des ordonnées correspondentes  $AP \times PB : PM^2 = a^2 : CD^2$ ; mais  $CD^2 = FD^2 - CF^2 = aa - ee, ainsi PM^2$ (aa-ee) (a-x) (a+x) (aa-ee)(aa-xx)FM= $V \lceil (e+x)^2 + y^2 \rceil$  eft donc aussi =  $V \lceil aa(e+x)^2 + y^2 \rceil$ (aa-ee) (aa-xx)] qui se réduit, en faisant les multiplications indiquées, à a2 + ex

### LEMME III.

Si à une ellipse AMB, on circonscrit un cercle ANB & qu'on tire une ordonnée quelconque PMN, le fecteur elliptique AMFPA est au secteur circulaire ANFPA comme le grand axe de l'ellipse est au petit axe.

#### DÉMONSTRATION.

Si l'on conserve les mêmes dénominations que dans le deuxiéme lemme, on aura, par la propriété du cercle,  $PN^2 = aa - xx$ ; mais  $PM^2 = \frac{(aa - ee)(aa - xx)}{aa - ee}$ 

 $CD^{2}(aa-xx)$ , donc  $PM^{2}:PN^{2}=\frac{CD^{2}(aa-xx)}{CD^{2}(aa-xx)}$ 

:  $aa - xx = CD^2$ : aa, donc PM: PN = CD: CA. Puisque toutes les ordonnées de l'ellipse sont à celles qui lui répondent dans le cercle en raison constante, le segment ANP fera au segment AMP, dans le même rapport; car les élémens de ces segmens ne sont autre chose que les ordonnées elles mêmes.

Les triangles PFM, PFN, qui ont même hauteur PF. font comme leurs bases PM, PN, ou comme CD à CA, donc les secteurs entiers composés des segmens & des triangles. c'est-à-dire AFM, AFN, sont entr'eux comme CD est à CA: la même chose peut se dire de l'ellipse entiere comparée avec le cercle entier; leurs surfaces sont donc entr'elles comme les axes AB, CD.

# THÉOREME I.

Dans une orbite elliptique, la racine quarrée de la distance périhélie est à la racine de la distance aphélie comme la tangente de la moitié de l'anomalie vraie est à la tangente de la moitié de l'anomalie excentrique, c'est-à-dire,  $T \cdot \frac{1}{2} MFP$ :  $T \cdot \frac{1}{2} MCP = V(a-e) : V(a+e)$ .

#### DÉMONSTRATION.

Par le premier lemme on aura  $T \cdot \frac{1}{2} MFP : T \cdot \frac{1}{4} FCP$   $= \frac{PM}{FP + FM} : \frac{PN}{CP + CN}.$  Si l'on met à la place du rapport de PM à PN celui de CD à CA qui lui est égal par le troisiéme lemme , à la place de FP + FM sa valeur  $BP \cdot \frac{FA}{CA}$  suivant le deuxième lemme , & enfin BP à la place de CP + CN, on changera la proportion en celle-ci tang.  $\frac{1}{4} MPF$ : tang.  $\frac{1}{4} NCP = \frac{CD \cdot CA}{PB \cdot FA} \cdot \frac{CA}{BP} = CD : FA = V(aa - ee):$  a + e, & divissant les deux derniers termes par V(a + e) on aura ensin tang.  $\frac{1}{4} MFP :$  tang.  $\frac{1}{4} NCP = V(a - e) : V(a + e)$ .

# THÉOREME II.

Le quarré du rayon est au produit du sinus de l'anomalie excentrique par 57<sup>d</sup> 17' 44", 8, comme l'excentricité de l'orbite est à un nombre de secondes qui, ajouté à l'anomalie excentrique, donne l'anomalie moyenne.

### DÉMONSTRATION.

L'aire elliptique AMFA est proportionnelle au temps dans l'ellipse; l'anomalie moyenne ACX est proportionnelle au temps dans le cercle; donc ces deux aires AFM, ACX sont entre elles comme la surface de l'ellipse est à la surface du cercle, ou comme CD est à CA par le lemme III; mais les secteurs AFM, AFN sont aussi dans le même rapport (lemme III); donc le secteur AFN D d ii

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE est égal au fecteur circulaire d'anomalie moyenne ACX: ôtant la partie commune ACN, il reste un secteur NCX égal au triangle CNF; or le fecteur NCX est égal au produit de CN par la moitié de NX, le triangle CNF est égal au produit de la même ligne CN par FT; donc NX = FT. Dans le triangle FCT; le rayon est à l'excentricité CF, comme le sinus de l'angle FCT, égal à NCA, anomalie excentrique, est à FT; ainsi FT est la différence entre l'anomalie excentrique & l'anomalie moyenne : on a donc ces deux proportions, le rayon est à 57d 17' 44", 8, comme CF est à l'excentricité CF, réduite en secondes; le rayon est au sinus de l'anomalie excentrique comme FT en secondes est à FT réduite en secondes : multipliant ces deux analogies l'une par l'autre, & divisant le dernier rapport par CF, réduite en secondes, on a, le quarré du rayon est au produit de 206264", 8 par le sinus de l'anomalie excentrique, comme l'excentricité est à FT réduite en secondes, ou NX; & si l'on ajoute NX à l'anomalie excentrique AN, on a l'anomalie moyenne AX. Si l'anomalie excentrique surpaffoit six fignes, il faudroit prendre ce qui lui manque pour aller à douze signes, dans toutes les opérations précédentes.

# OPPOSITIONS DE MARS

Observées à Paris depuis 1741.

OPPOSITION de 1741 (a).

Le 12 Janvier 1741, M. le Monnier qui observoit encore au College d'Harcourt (b) compara Mars, qui étoit en opposition, avec 8 des Gémeaux. La différence d'ascension droite étoit 2<sup>4</sup> 59' 47", & la hauteur de Mars 66<sup>4</sup> 53' 16"; d'où je conclus l'ascension droite de cette

(b), Ce ne fut qu'à la fin de cette année-là que M. le Monnier se plaça à l'Observatoire Royal.

<sup>(</sup>a) J'ai employé pour toutes ces oppositions le lieu du Soleil, calculé par des Tables nouvelles que M. de la Caille a faites sur (esobservations, & cu'il m'a communiquées manuscrites.

DES SCIENCES.

planete 115<sup>4</sup> 21' 12", la déclinaison boréale 25<sup>4</sup> 44' 2", la longitude 3' 22<sup>4</sup> 45' 16", la latitude boréale 4<sup>4</sup> 13' 39". Le temps vrai de cette observation est  $\delta^h$  2' 10", l'ascension droite de l'Étoile 112<sup>4</sup> 1' 25", l'obliquité de l'écliptique 23<sup>4</sup> 28' 23" la réstraction 25", la parallaxe 6", la hauteur de l'équateur 41<sup>4</sup> 8' 75": je conclus le mouvement de Mars en  $\delta^h = 8'$  28", le temps vrai de l'opposition  $7^h$  56' 16", & la longitude de Mars 9' 22<sup>4</sup> 49' 12", la même que par les Tables de M. Halley.

### OPPOSITION de 1743.

M. Maraldi compara Mars avec Regulus, qui n'en étoit éloigné que de quelques degrés. Voici les passages observés a quart-de-cercle mural, avec les hauteurs; j'en ai déduit les temps vrais par l'ascension droite de Regulus; & celle du Soleil, calculée par les Tables de M. Halley.

|           | Temps de la pendule. | Hauteur.    | Temps vrai. |  |  |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|--|--|
| Le 12 Fév | 12h 38' 21" Regulus. | 54h 24' 15" | 12h 9' 26." |  |  |
| 2         | 12. 53. 5 Mars       | 57. 23. 20  | 12. 24. 10  |  |  |
| Le 13     | 12. 34. 29 Regulus.  | 54. 24. 15  | 12. 5. 36   |  |  |
|           | 12. 47. 40 Mars      |             |             |  |  |
| Le 17     | 12. 18. 56 Regulus   | 54. 24. 20  | 11. 50. 8   |  |  |
|           | 12. 25. 56 Mars. : . | 58. 3. 50   | 11. 57. 8   |  |  |

Il faut observer que l'erreur additive du mural est plus grande de 50" de temps à 57<sup>d</sup> de haureur, qu'à 54, suivant l'examen qu'en a fait M. le Gentil, de sorte qu'il faudra augmenter de cette quantité les différences des

passages.

J'ai pris l'ascension droite de Regulus dans le premier Livre des observations de M. le Monnier, 148<sup>4</sup> 39' 52', + aberr. 20" + , - nutat. 16", 8, la déclinaison 13<sup>4</sup> 12' 41",5, - 6", + 9". Je suppose l'obliquité de l'éclipique 23<sup>4</sup> 28' 30", & j'ai conclu les positions suivantes pour les temps des trois observations de Mars que je viens de rapporter.

### 214 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| Afcenfions droites. | Déclinai fons. | Longitudes.    | Laritudes.    |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 152d 21' 35";       | 164 11' 53"    | 4' 28d 34' 38" | 44 29' 44", 7 |
| 151. 58. 25         | 16. 20. 13     | 4. 28. 10. 47  | 4. 29. 40, 7  |
| 150. 25. 17         | 16. 52. 19     | 4. 26. 35. 40  | 4. 28. 30, 0  |

D'où il suit que l'opposition est arrivée le 15 Février à 19h 2'53" de temps vrai, dans 4'27d 16'32" de longitude.

### OPPOSITION de 1745.

Cette opposition a été observée par M. le Monnier & par M. de la Caille. Je ne rapporterai que les observations de M. le Monnier, les autres étant imprimées dans les Mémoires de l'Académie.

Le 21 Mars, à 12<sup>h</sup> 5' 54", temps vrai, la différence d'ascension droite entre Mars & 7 de la Vierge 4<sup>d</sup> 21' 34", 3, & la déclinaison 2<sup>d</sup> 28' 28"; la longitude 6' 1<sup>d</sup> 36' 46", la latitude 3<sup>d</sup> 23' 52", en supposant l'ascension droite de y de la Vierge 187<sup>d</sup> 11' 34", 6; l'obliquité de l'écliptique 23<sup>d</sup> 28' 30".

Le 18 Mars, à 12<sup>h</sup> 21' 12", la différence d'ascension droite entre y de la Vierge, & Mars parut être de 2<sup>4</sup> 11', 33", & la déclinaison boréale 2<sup>4</sup> 4' 12"; d'où je conclus la longitude 6'2<sup>4</sup> 45' 57", & la latitude 3<sup>4</sup> 25' 15", en supposant l'ascension droite de l'Etoile n 181<sup>4</sup> 43' 14".

J'ai calculé par les Tables de M. Halley la longitude géocentrique de Mars pour les temps de ces deux observations, & j'ai trouvé dans l'un & l'autre 1' 23" de plus par les Tables, ce qui répond de l'exactitude des deux observations & des calculs.

Le lieu du Soleil, au temps de la feconde observation, étoit of 1<sup>d</sup> 28' 46" \( \frac{1}{2}\); d'où l'on conclut le temps vrai de l'opposition le 21 Mars à 14<sup>h</sup> 25' 19", & la longitude de Mars 6' 1<sup>d</sup> 34' 32". M. de la Caille a trouvé par ses observations 14<sup>h</sup> 38' 0", & la longitude de Mars 6' 1<sup>d</sup> 35' 10".

## OPPOSITION de 1747.

Le 30 Avril 1747, au matin, M. le Monnier compara Mars avec a de la Balance, qui en étoit fort proche: à 0<sup>h</sup> 10' 16", l'ascension droite de Mars étoit plus grande de 0<sup>d</sup> 7' 8" ; que celle de l'Etoile; à 0<sup>h</sup> 11' 52", elle étoit plus grande de 0<sup>d</sup> 6' 51".

Le 1et Mai au matin, à 4<sup>h</sup> 10', l'ascension droite de Mars étoit moindre de 0<sup>d</sup> 19' 29" que celle de l'Etoile, & sa déclinaison méridionale moindre de 22' 6", dont Mars étoit au nord de l'Etoile; à 4<sup>h</sup> 0', la distance entre Mars &

l'Etoile étoit de od 29' o".

Le 2 Mai, à 4º 10' du matin, l'ascension droite de Mars étoit moindre que celle de l'Étoile de 0º 2' 45" \(\frac{1}{2}\), ou 0d 41' 29'' 22''', & la déclinaison moindre de 26' 18"; la distance 0d 47' 46" \(\frac{1}{2}\). Supposant l'ascension droite de a de la Balance 219d 14' 35", & sa déclinaison 14d 58' 32", on a pour les temps des observations la longitude de Mars 7' 11d 37' 50", 7' 11d 9' 19", 7' 10d 47' 45"; d'où j'ai conclu le temps moyen de l'opposition vraie au 1" Mai \(\frac{1}{2}\) 7' 3', & le lieu de l'opposition 7' 10d 55' 59".

### OPPOSITION de 1749.

M. l'Abbé de la Caille a fait cette observation avec un réticule, en observant les passages de Mars & de l'Etoile de du Sagitaire par le sil horaire & par les obliques. Voici les observations mêmes, avec les temps de la pendule. Mars étoit plus au nord, excepté le 27 Juin.

| Mars. | Au 1 <sup>et</sup> oblique<br>Au milieu<br>Au 2 <sup>d</sup> oblique | 18h o'<br>1.<br>2.    | 29"<br>52<br>16: | →} { 18h | 20' 16"<br>21. 15<br>22. 12; |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------------------|
| Mars. | Au neilieu                                                           | 17. 55.<br>56.<br>58. | 41<br>54, 7      | →}{18.   | 16. 43<br>17. 30<br>18. 16   |

### MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| MARS. 22 Juin | Au 1 <sup>er</sup> oblique 20 <sup>h</sup><br>Au milieu<br>Au 2 <sup>d</sup> oblique | 13' 12"<br>13. 51 ½<br>14. 30                        | 20 <sup>h</sup> 38′ 3″ <del>1</del><br>38. 22<br>38. 40 <del>1</del> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               | Au 1er oblique 18. Au milieu                                                         |                                                      |                                                                      |
| λ             | lidi vrai à la pendule                                                               | Les 18.   5h 4<br>19.   5 5<br>24   6 1<br>29.   6 3 | 8' 32" 2<br>2- 43 1<br>3- 38 1<br>4- 33                              |

L'ascension droite apparente de l'Etoile 282<sup>d</sup>149' 47", & sa déclinaison 28<sup>d</sup> o' 33"; d'où je conclus, le 27 à 12<sup>k</sup> 22' 5", temps vrai, l'ascension droite de Mars 275<sup>d</sup> 4' 18", la déclinaison 28<sup>d</sup> 7' 6", la longitude 9' 4<sup>d</sup> 29' 13', la latitude australe 4<sup>d</sup> 43' 28"; d'où l'on conclut le temps vrai de l'opposition au 26 Juin, 2<sup>h</sup> 4', & le lieu de l'opposition 3' 4<sup>d</sup> 55' 41".

## OPPOSITION de 1751.

Les observations en ont été faites à Paris par MM. Cassina & le Monnier, & par M. l'Abbé de la Caille au cap de Bonne espérance: on étoit occupé alors, comme en 1672, à déterminer la parallaxe de Mars, mais par une méthode bien différente; ce qui rend les observations de cette année-là fort exactes & fort multipliées.

J'ai commencé par déterminer le mouvement diurne de Mars par les Tables de M. Halley, afin de l'employer à réduire les observations. Voici le calcul de la longitude géocentrique de Mars, tirée des Tables pour trois jours.

|                   | Temps moyen. |                                 | Difference. |
|-------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Le 13 Sept. 1751. | 12h 3' 30"   | 11' 21' 45' 4"<br>11. 21. 27 58 | 17' 6"      |
| Le 14.            | 12. 3. 30    | 11. 21. 27 58                   | 16. 56      |
| Le 15.            | 12. 3. 30    | 11. 21. 11 2                    |             |

Le 14 Septembre, 12h 8' 12", temps vrai M. le Monnier Monnier observa la disférence d'ascension droite entre Mars & la premiere des deux australes du quadrilatere sous le Poisson, 2<sup>d</sup> 52' 20', & la hauteur de Mars 32<sup>d</sup> 42'5'. La postion de cette Etoile se trouve dans le second livre des Observations de M. le Monnier, in folio, page 12, son ascension droite moyenne étant 357<sup>d</sup> 17'5' pour le commencement de 1750; d'où je conclus son ascension droite apparente au tems de l'observation 357<sup>d</sup> 18'6'; celle de Mars 354<sup>d</sup> 26'36', sa déclinaison 8<sup>d</sup> 27' 15' méridionale, sa longitude 11'21<sup>d</sup> 32'30', le lieu du Soleil 5'21<sup>d</sup> 43' 46''; d'où je conclus le tems vrai de l'opposition au 14 Septembre 8<sup>h</sup> 33' 26", & la longitude de Mars 11'21<sup>d</sup> 35' 2", plus grande de 1'14'? que par les Tables de M. Halley.

Je trouve exactement le même réfultat par les observations de M. de Thury, en supposant la même position de l'Etoile; mais M. de Thury donne 42 secondes de moins à la longitude de l'Etoile, dans les calculs qu'il a faits de cette opposition.

On a ainti comparé Mars avec Rigel à l'Observatoire royal:

voici les tems de la pendule.

L'ascension droite apparente de Rigel, 75<sup>d</sup> 39' 40"; sainsi le 13 & le 14 on a les ascensions droites de Mars 354<sup>d</sup> 43' 40"; a & 354<sup>d</sup> 26' 44"; de-là j'ai conclu le tems vrai de l'opposition 8<sup>h</sup> 31' 22', & le lieu de l'opposition 11' 21<sup>d</sup> 34' 58', ce qui ne differe pas sensiblement du réfultat précédent. Je prendrai un milieu.

## OPPOSITION de 1753.

Cette opposition a été observée par M. l'Abbé de la Caille Mém. 1755. E e

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE à l'Isse de France, dont la longitude est 3<sup>h</sup> 41', la latitude 20<sup>d</sup> 9' 42" méridionale.

Le 16 Novembre, 11h 59' 55", temps vrai à l'Isle de France, la différence d'ascension droite entre Mars & & du Bélier étoit 27d o' 47", la différence de déclination 3' 39", 4.

Le 17 Novembre, 11<sup>h</sup> 54' 14" \frac{1}{1}, la différence d'afcenfion droite 26d 37' 22", la différence de déclination 1' 18".

L'ascension droite apparente de l'Etoile 25<sup>d</sup> 16' 40", la déclinaison 19<sup>d</sup> 35' 52", la parallaxe de Mars 12 secondes en hauteur; delà je conclus les longitudes de Mars 54<sup>d</sup> 49' 35" & 54<sup>d</sup> 27' 31", & l'opposition vraie le 16 Novembre, 10<sup>h</sup> 28' 33", temps moyen, à 1<sup>l</sup> 24<sup>d</sup> 47' 24" de longitude.

|                               | Temps moyen. |     |     | Longitude observée. |     |       | APHÉLIB<br>fuivant les Tables. |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|-------|--------------------------------|--|--|--|
| 1743, 15 Février.             | 19h          | 17' | 40" | 27h                 | 16' | 32" 2 | 1 23' 37" mp                   |  |  |  |
| 1745, 21 Mars                 | 14.          | 19. | 17  | 1.                  | 34. | 44 4  | I. 20. 4 mg                    |  |  |  |
| 1747, 1 Mai                   | ō.           | 7.  | 3   | 10.                 | 55. | 59 m  | 1. 28. 32 mp                   |  |  |  |
| 1749, 26 Juin                 | 2.           | 6.  | 12  | 4.                  | 55. | 41 %  | 1. 31. 3 m                     |  |  |  |
| 1751, 14 Sept                 | 8.           | 28. | 0   | 21.                 | 35. | OX    | I. 33. 37 mg                   |  |  |  |
| 1751, 14 Sept<br>1753, 16 Nov | 10.          | 28. | 33  | 24.                 | 47. | 24 8  | 1. 36. 9 mg                    |  |  |  |

Je comparerai d'abord l'observation de 1743 avec celles de 1751 & de 1753; dans celle de 1743, Mars étoit proche de son aphélie, dans celle de 1751 proche de son périhélie, & dans celle de 1753 peu éloigné de ses moyennes distances.

Je suppose premiérement l'excentricité telle qu'elle est dans les Tables de M. Halley, 14170 parties dont la moyenne distance du Soleil à la Terre est de 100000; c'est ce que j'appellerai premiere supposition. Je la supposerai ensuite de 14270, que j'appellerai feconde supposition: chacune de ces deux suppositions sera subdivisée en deux autres, par rapport au lieu de l'aphélie.

Premiere supposition; excentricité 14170.

J'ai d'abord ôté le lieu de l'aphélie, pris des Tables, des

trois longitudes observées, pour avoir à peu près les trois anomalies vraies ou leurs supplémens à 360°, dont je prends les moitiés, 2ª 3′ 32″ ½, 79ª 59′ 18″ ½, & 48ª 24′ 22′ ½. Je cherche aussi dans les Tables l'anomalie moyenne pour chacune des trois observations, & j'en prends les dissérences. Je trouve qu'entre la premiere observation de 1743, & la seconde de 1751, Mars a sait 6′ 21° 30′ 45′ d'anomalie moyenne. Entre l'observation de 1751 & celle de 1753, il a sait 1° 26° 6′ 50°. Il saut que les élémens que l'on va chercher satissassent à ces deux intervalles qui sont donnés, que l'on suppose exacts, & qui sont un des points d'où il

faut absolument partir.

Les deux premieres anomalies vraies étant converties en anomalies moyennes par les deux analogies que nous avons rapportées, donnent 11' 25d 3' 35", 4, & 6' 46d 36' 3", 4, dont la différence est plus grande de 1' 43" qu'elle ne doit être, en supposant l'excentricité toujours prise des Tables. J'augmente donc de 10 minutes les lieux de l'aphélie, & je recommence le calcul avec les nouvelles anomalies vraies, moindres de 10 que les précédentes; alors je trouve pour les deux anomalies moyennes, répondantes aux deux anomalies vraies de 1743 & de 1751, 11 24d 51 36", 1, & 6 16d 27 42', 5, dont la différence est de 6 21d 36 6', 5, c'est-à-dire trop grande de 5 21, 5; ainsi, pour avoir changé l'aphélie de 10 minutes, la différence d'anomalie moyenne, pour le premier intervalle, a augmenté de 3' 38',5, puisqu'elle étoit trop grande de 1'43", dans le premier cas, & qu'elle est trop grande de 5' 21", 5 dans le second cas. Je dirai donc, 3' 38'', 5: 10 minutes = 1' 43'': 1'50'; ainsi il faudra diminuer les lieux de l'aphélie de 4' 42'', 8. Pour m'assurer de l'exactitude de ce réfultar, je corrige les deux lieux de l'aphélie, & je forme deux nouvelles anomalies vraies, 116 25d 57 37, 8, & 6 20d 6 5, 8, qui, réduites en anomalies moyennes; donnent exactement la différence, 6 21 30 45, que je devois trouver entre les anomalies moyennes; ainsi il demeure pour constant que si l'excentricité étoit !4170, il E e i

220 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE faudroit diminuer de 4'41",8 le lieu de l'aphélie, pris des Tables de M. Halley, pour accorder ces deux observations avec le mouvement moyen des mêmes Tables: voyons actuellement quelle correction il y saudroit faire pour produire le même accord, en supposant l'excentricité 14270.

# Seconde supposition; excentricité 14270.

Les mêmes anomalies vraies que nous avons réduites dans la premiere supposition en anomalies moyennes, étant de même réduites dans cette seconde supposition, en employant le lieu de l'aphélie tiré des Tables, donnent 11 25 3' 13", & 6 16d 34' 42", dont la différence est plus grande de 44 fecondes que celle que nous devons trouver. En augmentant l'aphélie de 10 minutes, on aura les mêmes anomalies moyennes, 111 24d 51' 7",3, & 61 16d 26' 21",7, dont la différence est plus grande de 4' 29",4 qu'elle ne doit être suivant les Tables; ainsi, pour 10 minutes de différence dans le lieu de l'aphélie, le mouvement d'anomalie moyenne, dans l'intervalle de deux observations, a augmenté de 3' 45",4 (en ajoutant les deux différences qui se trouvent en sens contraire). On dira donc, 3' 45",4: 10' = 44": 1'57",1; ainsi on doit diminuer l'aphélie des Tables de 1' 57", pour pouvoir concilier les deux premieres observations avec le moyen mouvement des Tables, dans la supposition de 14270 d'excentricité.

C'est donc l'aphélie des Tables de M. Halley, diminuée de 4' 42",8, avec 14270 d'excentricité, ou diminuée de 1' 57",1, avec 14270, qui satissait aux deux premieres obfervations. La troisséme nous apprendra lequel des deux approche davantage du vrai, & une partie proportionnelle fera le reste.

On a vu c'dessus que la dissérence d'anomalie moyenne, répondante à l'intervalle qui est entre la seconde & la troisième observation, doir être de 56<sup>d</sup> 6' 50": or l'aphélie des Tables, diminuée de 4' 43", avec 14170 d'excentricité, donne cette dissérence de 56<sup>d</sup> 7' 1",4, c'est-à-dire, trop

grande de 11",4; & l'aphélie des Tables, diminuée d'environ 2 minutes, avec 14270 d'excentricité, la donne de 564 3'. 38",6, c'està-dire; trop petite de 3' 11",4: ajoutant ces deux disserences, qui sont en sens contraire, on a 3' 22",8. On dira donc, si pour un changement de 100 parties d'excentricité on a 3' 22",8 pour variation dans le moyen mouvement, quelle variation aura-t-on pour 11",4? on trouve 5",62; ainsi l'excentricité qui conciliera les deux intervalles, c'està-dire, les trois observations, sera de 14175,62. On dira de même, si pour un changement de 2' 43" dans le lieu de l'aphélie on a 3' 22",8; quelle variation aura-t-on pour 11",4? on trouve 9",2; ainsi ce sera 4' 33",6, dont il faudra diminuer le lieu de l'aphélie pour le mettre d'accord avec les deux intervalles donnés.

Pour vérifier tous les calculs précédens, je les ai refaits avec les élémens que je viens de trouver, de la maniere suivante.

| Lieux observés.                                                                                  | Moitié d'Ano-<br>malles vraies.           | Anomalies<br>moyennes tirles<br>des Tables-      | Différences<br>par les Tables. | Anomalies moyen-<br>nes déduites des<br>anomalies vraigs. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 4 <sup>f</sup> 17 <sup>d</sup> 16 <sup>f</sup> 32 <sup>f</sup><br>11· 21· 35. 0<br>1· 24· 47· 24 | 1d 1' 15",7<br>79- 57- 1,7<br>48- 11- 5,7 | 11f 25d 3' 35"<br>6. 16. 34. 10<br>8. 12. 41. 10 | 6f 20d 30' 45"<br>1. 26. 6. 50 | 11f 25d 9' 1",1<br>6. 16. 39. 47,1<br>8. 11. 46. 57,5     |  |  |

Ainsi les trois observations proposées donnent le lieu de l'aphélie de 04 4' 33"6, moins avancé que les Tables de M. Halley, & l'excentricité de 14175,62, au lieu de 14170. Les deux logarithmes constans que l'on emploie pour réduire les anomalies vraies en anomalies moyennes, sont 0,0405217 & 4,2830705.

CALCUL DE L'ORBITE DE MARS, par les observations de 1745, 1747 & 1749.

Le mouvement d'anomalie moyenne entre 1745 & 1747, est 43<sup>d</sup> 51' 34"; entre 1747 & 1749, il est de 52<sup>d</sup> 17' 38", en supposant toujours que le mouvement moyen de Mars & de son aphélie sont représentés exactement dans les Tables de M. Halley; ce que je prouverai

dans un autre Mémoire où je discuterai les observations de Tycho-Brahé, pour établir le moyen mouvement de Mars & celui de son aphélie.

En employant deux suppositions, comme dans le calcul précédent, je trouve qu'il faut avancer l'aphélie de 11'31", pour représenter le premier intervalle, en supposant l'excentricité 14170, & reculer l'aphélie de 5 minutes pour représenter cet intervalle, en supposant l'excentricité 14270.

On calculera dans ces deux suppositions le second intervalle; on trouve, dans la premiere supposition, 1'51",4 de trop, & dans la seconde, 1'52" en moins; d'où l'on conclut qu'il saut ajouter 2'57" au lieu de l'aphélie de M. Halley, & augmenter son excentricité, en sorte qu'elle devienne 14221,823, & faisant le calcul sur ces suppositions, on a les élémens suivans.

| Année. | . 1 Demi anomalie vraie. |     | 1   | Anomalie excentrique. |   |     | ŧ   | Anomalie moyenne. |   |      |     |     |    |
|--------|--------------------------|-----|-----|-----------------------|---|-----|-----|-------------------|---|------|-----|-----|----|
| 1745.  | ı                        | 15ª | 2'  | 51"                   | ı |     | 531 | 43",0             |   | 35°  | 47' | 59" | ,0 |
| 1747.  | ١                        | 34. | 42. | 14:                   | ı | 74. | 30. | 20, 6             |   | 79.  | 39. | 33, | 2  |
| 1749.  | ı                        | 61. | 40. | 50                    |   |     | 43. | 23, 4             | 1 | 131. | 57. | 11, | 5  |

Les deux logarithmes constans sont 0,0406544 & 4,2844835, le demi-axe 152369, la moyenne proportionnelle entre les demi-axes 152036: l'anomalie vraie qui répond à cette distance, est 85<sup>4</sup> 58' 45",5; c'est l'anomalie vraie au temps où l'équation est la plus grande: étant convertie en anomalie moyenne, elle donne 96<sup>4</sup> 41' 9",9, dont on retranchera l'anomalie vraie pour avoir la plus grande équation du centre 10<sup>4</sup> 42' 23",4.

| Dans le calcul précédent on a eu | 10d 40 | o' 17"; |
|----------------------------------|--------|---------|
| si l'on prend un milieu; on aura | 10. 4  | 1. 20   |
| M. HALLEY                        | 10. 40 | 0. 2    |
| M. CASSINI                       | 10. 3  | 9. 19   |
| M. DE LA HIRE                    | 10. 4  | 0. 40   |

A l'égard du lieu de l'aphélie, en prenant un milieu entre

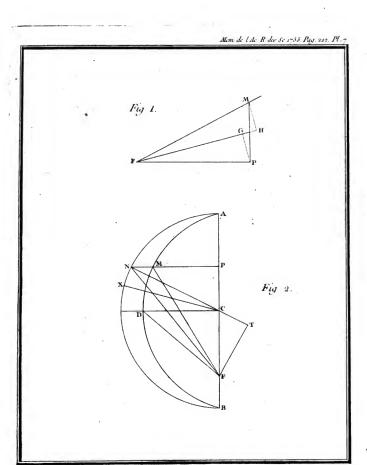

DES SCIENCES.

les deux résultats précédens, on ne trouve que 49 secondes à ôter du lieu de l'aphélie que donne M. Halley, ou 5' 18" de celui de M. Cassini.

Les deux résultats que je viens de trouver, ne different pas d'une quantité bien sensible; mais cette différence deviendra sans doute encore moindre lorsque je serai entrer dans le calcul les inégalités que Jupiter & la Terre produifent dans le mouvement de Mars, & celles que la Terre elle-même reçoit par l'attraction de Jupiter, de Vénus & de la Lune,



SUR LES

# ENCRINITES ET LES PIERRES ETOILE'ES,

Dans lequel on traitera aussi des Entroques, &c.

Par M. GUETTARD.

13 Janvier 1755.

Es recherches que l'on a faires sur les poissons, les coquillages, les infectes & les autres animaux que la mer nourrit, ont sans contredit occasionné des découvertes qui ont jetté beaucoup de lumiere sur l'histoire des corps marins que l'on trouve ensevelis dans le sein de la terre. Il reste encore cependant beaucoup d'obscurité, & même de ténebres, sur celle de plusieurs de ces corps fossiles. Qui a en effet bien déterminé la nature des cornes d'Ammon & celle des bélemnites? Quelqu'un a-t-il été plus heureux par rapport à celle des pierres lenticulaires & des pierres numifmales? Qui nous a bien décidé ce que nous devions penser de l'hystérolithe, de la cunolithe & d'autres pétrifications semblables? Ce n'est pas qu'on n'ait porté son jugement sur ces différens corps, qu'on n'ait formé des conjectures sur ce qu'ils pouvoient être, qu'on n'ait trouvé des vraisemblances dans ce qu'on a proposé jusqu'à présent; cependant on n'a que des doutes, des conjectures, des vraisemblances sur la nature de ces corps, comme sur celle de beaucoup d'autres, tels, par exemple, que sont les pierres étoilées dont il s'agira principalement dans ce Mémoire, les encrinites, les entroques & les trochites, dont je tâcherai d'éclaircir l'histoire. Que n'a-t-on pas dit touchant ces fossiles? La source d'un pareil doute ne vient que de ce qu'on n'avoit pas encore découvert dans la mer un animal qui pût jetter sur ce point curieux de l'Histoire Naturelle tout le jour qu'il mérite.

Cette découverte a été faite depuis quelque temps, & l'on voit

voit dans le beau & curieux Cabinet de M. de Boisjourdain cet animal, ou une partie de cet animal, assez considérable pour pouvoir nous éclairer entiérement au sujet des pierres étoilées, & nous sournir beaucoup de lumieres sur ce qui regarde l'encrinite, les entroques, les trochites, &c. M. de Boisjourdain, qui, par ses voyages à la Martinique & par les correspondances qu'il a dans cette isse, a su réunir une suite de coraux plus intéressans les uns que les autres, reçut il y a plus d'un an ce corps singulier, auquel il donne le nom de Palmier marin; nom qui lui convient assez, à cause de sa figure \*.

Ayant vu ce morceau singulier, je reconnus, à n'en pas douter, que les parties dont il est composé, sont analogues aux pierres étoilées & à ces especes de petites colonnes pentagones qui en sont faites. Ce rapport avoit déja été remarqué par Madame de Boisjourdain, qui, de même que son Epoux, sait ses amusemens de son cabinet, & qui se croit bien dédommagée des peines qu'elle se donne pour l'enrichir, lorsqu'un Naturaliste desire en décrire & en faire dessiner quelque piece, comme il m'est arrivé pour le palmier marin.

Il sera facile, au moyen de la description que je vais en donner, de s'assurer que les pierres étoilées ne sont que les types de ce palmier marin, ou pour parler encore avec plus de précision, de cette espece d'étoile ou de pinceau de mer; ce que je tâcherai de prouver dans la suite de ce Mémoire, & l'on ne pourra, à ce que j'espere, s'empêcher de convenir qu'il peut contribuer beaucoup à développer de plus en plus l'histoire des encrinites, des entroques, &c.

Pour que l'on foit plus en état de juger de la vérité de ce que j'avance, je commencerai par rappeller ici les idées qu'on a des différens corps dont il s'agit; & je compte qu'indépendamment des preuves que j'apporterai par la fuite pour

Mem. 1755.

<sup>\*</sup> Quoique la personne qui a envoyé le Palmier marin à M. de Boisjourdain demeure à la Martinique, cet animal n'avoit pas cependant été tiré des mers de ce pays, il avoit été apporté

à la Martinique par un Officier de vaisseaux qui venoit des grandes Indes, & qui ne put dire dans quelles mers cet animal avoit été pêché.

226 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE établir ma proposition; la comparaison qu'un chacun sera en état alors d'en faire soi même, sussir en quelque sorte pour

en prouver toute la justesse.

On appelle pierres étoilées ou afféries, des corps plats à cinq rayons plus ou moins éloignés les uns des autres, également plats, & qui ont chacun sur leurs deux grandes surfaces deux lignes courbes qui se touchent par leurs extrêmités, & qui, par leur concours au centre commun des rayons, forment une espece d'étoile.

Lorsque plusieurs de ces asséries sont appliquées les unes sur les autres & forment ainsi une colonne pentagone, on donne à cet assemblage le nom d'assérie en forme de colonne.

Les trochites font des corps plats circulaires, dont les plans ont des ftries ou des lignes qui partent du milieu ou du centre

de ces plans, & vont aboutir à la circonférence.

Les entroques ne font que de petites colonnes circulaires, ou des cylindres composés de plusieurs trochites posées les

unes fur les autres.

Les entroques & les asséries en colonne ne different, comme on voit, que parce que les parties dont elles sont composées, sont ou circulaires ou pentagones, & parce que leurs plans ont des lignes droites ou circulaires; elles ont même de commun, ce dont je n'ai pas parlé dans leur désnition, d'avoir un petit trou dans leur milieu; d'avoir de petites dentelures sur leurs bords, & d'êtrecomposées de lames en sorme de parallélogramme & qui ressemblent à du spath.

Ces différentes propriétés me feroient volontiers embrasser le sentiment de ceux qui voudroient réunir sous le nom commun d'entroques ces deux sortes de corps, qui les distingueroient par la propriété d'être pentagones ou circulaires, & qui appelleroient par conséquent les uns entroques pentagones, & les aurres entroques circulaires, ou, s'ils aimoient mieux entroques étoilées ou entroques radiées; en les spécissant par les lignes dont les plans sont marqués. Je ne servois pas arrêté par cette espece d'objection que l'on pourroit saire contre ce sentiment, savoir, que le nom d'entroque, signisiant un

corps composé de plusieurs petites roues, il ne peut convenir à un corps pentagone. Cette objection, si elle en étoit une, s'évanouiroit sans doute, en répondant qu'on peut regarder les aftéries, comme des roues à dents, & les trochites comme des roues pleines, noms qui sont déja connus dans les arts.

Les encrinites sont des amas de petits corps de différentes figures, articulés les uns avec les autres, & qui, ainsi réunis, donnent naissance à des especes de lames longues sillonnées transversalement, qui par leur réunion représentent en quelque saçon la sleur d'un lis.

Lorsque les encrinites sont composées de cinq de ces

lames, le total porte le nom de pentacrinite.

Les pentagones sont des corps qui ont réellement cette figure, & qui sont faits de cinq parties en sorme de parallélogrammes articulées les unes avec les autres par un de leurs côtés.

La base des pentacrinites est communément sormée par

un corps femblable.

Si au lieu de cinq parallélogrammes cette base est composée de six, si elle est de treize, alors elle porte le nom de hexagone ou de trisdécagone. On pourroit lui donner celui de heptagone, octogone, &c. si elle rensermoit sept ou huit parties semblables, & il en seroit ainsi des autres sigures à plusieurs pans que cette base pourroit avoir.

Qu'une encrinite avec sa base soit maintenant imaginée soureune par une entroque radiée où étoilée, alors on aura un de ces corps auxquels on a donné le nom d'encrinite à queue; & quand il seroit vrai que l'encrinite à entroques radiées seroit la seule qui se trouveroit maintenant dans la terre, ne seroit-on pas dans le cas de supposer que l'encrinite à entroques étoilées pourroit s'y rencontrer, si on démontroit, comme j'espere le faire, que cette encrinite est possible?

Toutes ces définitions connues & ces suppositions accordées, je passe à la description de l'animal, qui, je pense, éclaircira tout ceci. Cette description & le parallele que j'en serai avec celle de quelques étoiles de mer que nous

Ffij

avons déla, & ensuire avec les fossiles qu'on peut croire être dûs à l'animal que j'aurai décrit, seront le sujet de la premiere partie de ce Mémoire: dans la seconde je dirai ce qu'on peut penser des entroques & des autres corps dont j'ai rapporté ci-dessus les désinitions; je donnerai ensuire l'histoire des opinions qu'on a eues sur la nature de ces sossiles & sur celle des pierres étoilées, & je parlerai en même temps des uns & des autres de ces corps, imitant en cela les Auteurs d'Histoire Naturelle qui m'ont précédé; ensin je sinirai par une concordance de ces Auteurs.

# PREMIERE PARTIE.

Description L'ANIMAL a que j'ai à décrire est composé de deux parties principales; l'une est longue & pyramidale, l'autre est portée fur le bout supérieur de celle-ci; & lorsqu'elle est étendue, elle forme une étoile à plusieurs rayons qui se subdivisent trois

b Planche II. ou quatre fois b. La pyramide ou la colonne est pentagone ou à cinq pans; elle a dix-sept à dix-huit pouces de haut, & même plus. Il y a lieu de foupçonner qu'elle est beaucoup plus longue : la longueur qu'elle a actuellement n'est pas du moins celle qui lui est ordinaire, cette pyramide n'étant point terminée par le bas. Le corps en est divisé par intersections, qui sont distinguées les unes des aurres par cinq especes de doigts ou de partes qui forment des verticilles semblables à ceux des plantes aquatiques, connues selon le nom de préle ou de queue de cheval. Les verticilles ne sont pas également éloignés les uns des autres, ce qui rend les intersections inégales en longueur : les quatre d'en bas ont environ un pouce trois lignes & demie de long, & font composées chacune de dix-neuf articles ou vertebres, sans compter celles qui aux deux bouts de cette interfection, portent les verticilles; déduction qu'on fera toujours dans les mesures suivantes. La cinquieme intersection n'a que dix-sept vertebres, & qu'un pouce deux lignes & demi de hauteur : les trois suivantes sont composées de dix-huit vertebres, mais quelques-unes de ces vertebres sont moins épaisses que les autres; celles-ci

se remarquent sur-tout dans la huitième intersection, où elles sont presque alternatives avec celles qui sont épaisses; la plus mince est entre deux épaisses, qui saillent aussi en dehors plus que l'autre. La neuvième intersection ne renferme que quinze vertebres, dont souvent deux moins épaisses sont placées entre deux qui le font davantage; la longueur totale de l'interfection n'est que de sept lignes; la dixième est formée de dix vertebres alternativement inégales en épaisseur, & n'a que sept lignes de longueur : la onziéme n'est longue que de deux lignes. quoiqu'elle ait sept vertebres : la douzième & derniere n'est que de six verrebres & de trois lignes & demi de longueur. Les vertebres de ces deux intersections sont encore plus irrégulièrement épaisses que celles des intersections précédentes; elles sont ordinairement de trois épaisseurs après celles qui potrent les verticilles: il y en a une ou deux très-minces, qui sont suivies d'une moyenne & d'une un peu plus épaisse que celle ci.

La largeur de la colonne, ou le diametre des coupes horizontales, est à peu près le même dans toure la longueur de cette colonne; il est un peu moins long cependant vers l'extrêmité supérieure de cette colonne, où elle a environ trois lignes, au lieu qu'elle est de trois lignes & demie dans sa partie inférieure. Comme les vertebres sont plus ou moins saillantes en dehors, suivant ce que j'ai dit ci dessus, on sent très-bien que cette largeur doit varier plusseurs sois dans la longueur de la colonne; mais, comme cette dissérence est peu considérable, il auroit été inutile de s'y arrêter. Je dirai seulement en général, que les vertebres qui portent les verticilles sont d'un tiers de ligne plus larges que les autres, & que celles du bas de la colonne ont une ligne de haut, celles de l'extrêmité supérieure, qui sont les plus hautes, une demi-ligne, & les interinédiaires environ un quart de ligne.

On verra, lorsque je serai la comparaison des parties de cette colonne avec les sossilles qui y ont rapport, que pour lever toutes les difficultés qu'on pourroit avoir, il étoit nécessaire d'entrer dans un pareil détail: la conformité des fossiles avec ces parties en paroitra plus grande; & il en résultera une vérité

230 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE plus lumineuse & dont tous les nuages seront écartés. C'est même dans cette vue que je continuerai la description que j'ai commencée dans un détail aussi grand, & que je développerai ainsi jusqu'aux plus petites parties de l'animal qui en est l'objet.

Pour finir la description de celles qui appartiennent à la colonne, je dirai que toutes les vertebres n'ont pas entiérement la même figure. Pour bien en faire sentir la différence. il faut diviser la colonne en trois portions; la premiere, c'està-dire celle d'en bas, a des vertebres pentagones, il est vrai, comme toutes les autres, mais les côtés de ses pentagones font arrondis, & il faut être attentif pour bien distinguer

a Planche I, les cinq côtés à au premier coup d'œil. Ces vertebres paroissent figure 1, circulaires: celles de la seconde portion de la colonne ou de

b Fig. 3. fon milieu, forment beaucoup plus sensiblement le pentagone b; & plus elles sont posées supérieurement, plus elles ont déter-

minément cette figure : celles enfin de la troisième portion e de la colonne sont aussi insensiblement pentagones que celles

de la premiere portion le sont moins. Les premieres d, je veux dire celles du haut de la colonne, ont cinq rayons bien diffincts & féparés les uns des autres, au lieu que les rayons de celles du bas de la colonne font réunis par une matiere

intermédiaire, qui fait du total un corps continu & qui refsemble à une petite roue pleine, au lieu que les autres doivent plutôt être comparées à des étoiles ou à des roues à dents. Les vertebres du milieu de la colonne tiennent aussi le milieu entre l'une & l'autre de ces deux extrêmes, & en considérant le total des vertebres depuis le bas de la colonne jusqu'au haut, ces vertebres sont d'autant plus étoilées, qu'elles approchent plus de l'extrêmité supérieure de cette partie.

L'une ou l'autre de ces figures ne se retrouve plus, du moins sensiblement dans aucune des verrebres des autres parties PI. II. a. de cet animal, si ce n'est à celle qui forme la base de cette partie qui est au haut de la colonne, & qu'on peut regarder comme une très-grande étoile. Cette base est réellement à cinq pans, & peut en quelque forte être considérée comme la derniere veriebre de cette colonne : elle differe de toutes

les autres par sa grandeur, qui est très-considérable, si-on la compare à celle des plus grandes vertebres de cette colonne. Mais avant que de la mieux faire connoître, il faut décrire

les verticilles a, qui font, en quelque maniere partie de la colonne même. Ces verticilles sont au nombre de treize : chacun est composé de cinq especes de pattes, égales entr'elles, à chaque verticille; les plus grandes ont deux pouces quatre lignes ou environ, les plus courtes n'ont guère qu'une ligne : la longueur diminue à proportion que les verticilles sont plus proches de la partie supérieure de la colonne; & la diminution, qui est presque insensible dans les verticilles qui sont depuis le bas de la colonne jusqu'à plus de ses deux tiers, se fait sentir subitement dans l'autre tiers, & les pattes des derniers verticilles ne sont; à proprement parler, que des petites pointes qui font les fonctions de ces patres : les unes & les autres diminuent infensiblement depuis leur base jusqu'à leur sommet b: les plus longues font composées de quarante-trois articles; les six premiers sont plus gros & moins hauts, & le premier de ces fix est celui de tous qui a le moins de hauteur. Ces articles font circulaires & placés horizontalement, ou à très-peu de chose près; les autres sont plutôt paraboliques & un peu inclinés sur les premiers : les dix-sept ou dix-huit supérieurs ont extérieurement dans leur milieu quatre ou six petites pointes rangées sur deux lignes. L'article de l'extrêmité est crochu & pointu, le plus haut de ces articles est d'environ une ligne, celui d'en bas d'un peu plus d'une demi-ligne, le crochet ou l'article le plus supérieur d'une ligne. Cette derniere mesure est aussi celle de l'épaisseur de ces pattes dans toute leur longueur: chaque patte fort d'une des rainures de la colonne formée par les angles des vertebres de cette partie, & elles se dirigent communément de dedansen dehors; le bout d'en haut se recourbe même beaucoup en ce sens.

La colonne cainsi ornée, finit, comme je l'ai dit, par une espece d'étoile, ou, si l'on veut, par un pinceau composé de cinq grandes branches ou rayons. Ces rayons, de même que les pattes de verticilles, prennent leur origine du milieu de

a Planche I. ccccc, &c.

b Pl. III,

c Planche II.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

chaque rainure de la colonne, ou plutôt des angles de leur base commune, & ils ne sont eux-mêmes que des pattes beaucoup plus composées & plus travaillées que celles des verticilles. Les premieres ont entr'elles plusieurs choses qui leur font communes, & quelques-unes qui leur sont particulieres: ce qui leur est commun, est d'être un composé d'un grand nombre de vertebres de différentes figures & dimentions, de se sous-diviser ordinairement trois sois en deux branches, d'avoir alternativement à chaque vertebre une petite patte ou doigt, composé lui-même de plusieurs vertebres ou articles, de renfermer dans le milieu & dans la partie concave de ces vertebres, des especes de petites ventouses a, rangées, autant que j'ai pu le déterminer, sur deux lignes qui suivent les sous-divisions de ces pattes; enfin ces rayons ont de commun d'avoir leurs premieres tiges réunies les unes aux autres par une espece de membrane, qui n'en fait ainsi qu'un tout bien

fig. 1.

Ce que ces pattes ont de particulier, ou plutôt les petites variérés qu'on y observe, ne consistent qu'en une ou deux différences qui n'influent en tien sur la régularité totale. Les premiers troncs, c'est-à-dire, cette partie de chaque grande patte qui est portée sur la base commune, sortent d'une rainure de cette base, comme j'en ai déja averti, & ont chacun trois vertebres bien distinctes; mais il arrive quelquesois que deux troncs portent sur une vertebre qui leur est commune, & qui alors équivaut, ou à très-peu près, en grosseur à deux premieres vertebres de deux autres troncs, & on peut dire que ce sont deux vertebres premieres anastomosées ensemble par une de leurs faces; la seconde différence vient de ce que les seconds troncs, qui ont communément trois vertebres, font quelquefois composés de quatre ; variété qui se voit aussi dans les troisième & quatrième troncs, qui ont sept, huit, neuf ou plus ou moins, de ces verrebres.

réuni & bien lié dans toutes ses parties.

La troisième dépend de ce que les troncs qui jettent après la troisième division une branche considérable qui ne se sousdivise pas, en donnent quelquesois deux ou trois qui sons

ians

dans le même cas, & qui partent assez souvent de la seconde division. Ces différences pourront aisément se distinguer dans la figure qu'on a donnée de la grande étoile étendue & développée; ainsi je ne m'arrêterai pas ici à décrire chaque branche en particulier, il me suffira d'en bien faire connoître une, les autres lui étant essentiellement semblables.

Un rayon se divise ordinairement en deux grandes branches, ces branches donnent elles-mêmes deux branches qui en jettent aussi deux autres: communément une de ces dernieres branches en fournit une ou deux qui forient d'endroits éloignés les uns des autres, au lieu que les autres divisions se font par paire. Pour abréger encore, je réduirai la description suivante à celle d'une seule grande branche, que je suivrai depuis la base du rayon jusqu'au sommet de cette branche.

La longueur d'un rayon \* est d'environ cinq pouces trois lignes un quart depuis sa base jusqu'aux dernières divisions. Les trois premieres vertebres du rayon font en tout une longueur de quatre lignes un tiers ; la premiere de ces vertebres est un peu plus grande dans ses dimensions que les

deux autres : elles font toutes convexes en dehors & concaves en dedans, lorsqu'elles sont ouvertes. Leur base est un peu creusée pour former les articulations, ou plutôt sur leur bord s'éleve une espece de crête très-peu faillante, & qui occasionne

par-là une petite cavité.

Lorsque ces vertebres ne sont pas à la jonction de deux branches, leur bord est une portion de cercle; mais lorsqu'elles portent deux branches, le bord supérieur est extérieurement, & dans fon milieu, divisé en deux portions égales par une éminence ou apophyse, qui sépare les deux petites cavités où s'emboîte chacune des deux branches de la ramification. Il en est de même de la vertebre qui forme la base des rayons, lorsqu'elle est composée de deux vertebres réunies par un côté.

La figure de ces parties, qui en général est à peu près demi circulaire, varie en quelque chose, suivant la position & la fonction de ces parties. La vertebre de la base devant

Mem. 1755.

234 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE porter toutes les autres, est la plus grosse; & comme elle auroit été trop saillante sur la colonne, elle a été affermie par une espece de mamelon qui est porté sur le haut de cette colonne: la seconde vertebre du premier tronc est moins grosse que cette premiere, & sa grosseur est à peu près égale à celle de la troisséme; celle-ci differe principalement par l'apophyse du milieu de son bord supérieur.

De cette troisiéme vertebre fortent deux troncs composés chacun de trois vertebres, qui ne disferent des précédentes que par leur grosseur qui est bien moins considérable, n'ayant elles mêmes que trois ou quatre lignes de haut : elles conservent respectivement les unes aux autres les mêmes proportions que les vertebres du premier tronc, proportions que l'on obierve aussi dans les vertebres des autres troncs.

Les troitiémes troncs ont ordinairement huit vertebres, qui ne font en tout qu'une longueur de fix lignes & demie : lorsqu'il y en a des quatriémes, ils ne sont que de six lignes de longueur. Les troitiémes ou quatriémes se sous divisent en deux longues branches, qui sont chacune aussi longues que tous les troncs ou sous divisions que je viens de décrire, pris ensemble. Une de ces branches, ou plutôt une de celles dont j'ai parlé plus haur, qui ne se sous divise pas, avoit trois pouces huit lignes depuis sa base jusqu'à sa pointe; aussi étoir-elle une des plus longues: il entroit au moins dans sa composition 84 vertebres.

Ces vertebres, de quelques troncs & de quelques ramifications qu'elles soient, portent alternativement une petite patte ou un doigt semblable aux ramifications par ses vertebres ou articles, & par les ventouses placées dans leur partie concave ou intérieure. Ces doigts diminuent de longueur & de grosseur, à proportion qu'ils sont plus près de l'extrêmité supérieure des ramifications: ceux qui ont une longueur moyenne, sont de six lignes & demie, & on ycompte treize articles ou vertebres \*.

\* Cet arrangement a été observé par M. Ingram, qui a dessivé toutes les figures sointes à ce Mémoire. Je n'ai jamais mieux senti que dans cette occasion-ci combien il étoit avantageux, dans ces sortes de recherches, d'être aidé d'un Artisse dont le pinceau est éclairé par des yeux aussi clairvoyans que ceux de M. Ingram, L'arrangement alternatif des pattes sur les vertebres, emporte avec lui une configuration différente dans les bouts de la surface supérieure de ces vertebres. En esset, le bout qui porte la patte est plus arrondi & plus mousses; ses bords forment une crête plus élevée, afin de donner naissance à une cavité qui doit recevoir la base du doigt; l'autre extrêmité est plus alongée, aplatie en une espece de languette, & n'a pas de cavité.

L'art qui a été employé dans la formation de toutes ces parties, mérite sans doute qu'on fasse quelques réflexions à ce sujet; & je ne manquerai pas de les faire un peu plus bas, lorfque j'aurai mis fous les yeux le nombre prodigieux de vertebres ou articles dont l'animal est composé. Pour le connoître, ce nombre, non à la derniere rigueur, mais en gros, & autant qu'il est permis de s'en assurer par un calcul d'approximation, j'ai cru devoir ne faire entrer d'abord en ligne de compte que les vertebres des deux premiers troncs d'une branche d'un rayon, celles d'une ramification qui part du bout du second tronc & qui ne se sous-divise pas, & multiplier ensuite le nombre de ces vertebres par celui des vertebres d'une des petites pattes portées par les vertebres précédentes. Comme la grande branche, qui n'est pas sousdivisée, s'étend depuis son origine jusqu'au bout du rayon, on peut la considérer comme étant composée au moins d'autant de vertebres que le reste de l'autre branche de la premiere ramification du rayon. Le nombre des vertebres de la premiere branche étant ainsi connu, il ne s'agira plus que de joindre à ce nombre celui de l'autre branche, de faire la même opération pour les deux autres branches de la seconde ramification, & d'opérer de la même façon pour les autres rayons. Ceci supposé, je procede ainsi dans ce calcul.

Je joins le nombre des vertebres du premier & du second tronc au nombre des vertebres de la grande ramification, c'est-à dire, 6 vertebres pour les deux troncs, & 84 pour la ramissication; & chaque vertebre ayant une patte de 13 Gg ij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE vertebres, je multiplie ces nombres l'un par l'autre, & il vient de ce premier calcul 1170 vertebres pour une branche de la premiere division de ce tronc. Qu'on suppose ensuite que la seconde branche n'en ait pas davantage, ce qui est défavorable au calcul, & qu'on joigne ces deux nombres, on aura pour le total des vertebres de la premiere ramification 2340. Si l'on suppose encore que la seconde ramification soit semblable, il résultera de cette supposition 4680 vertebres pour un rayon total; nombre que je crois au-dessous du véritable, puisque chaque branche se sousdivise ordinairement en deux autres branches, & qu'outre ces branches il y en a encore communément une de celles qui ne se sous divisent pas, indépendamment de celle dont on a fait entrer dans le calcul le nombre des vertebres. Au reste, en s'en tenant au résultat qu'on vient d'avoir, si l'on multiplie ce nombre 4680 par 5 nombres des rayons de l'étoile, il viendra pour le total des vertebres de l'étoile 23400, nombre qu'on peut, sans rien craindre, regarder comme inférieur à celui qui existe réellement, à cause des raisons que je viens de dire, & qui sont les mêmes pour tous les rayons.

Ce nombre se multipliera considérablement, si on le joint à celui qui résultera du nombre des vettebres de la colonne, & de celui des vertebres des verticilles. Les vertebres de la colonne se montent à 185, qui ajoutées aux 2150 vertebres des pattes des différens verticilles, sont 2335. On a supposé que ces verticilles n'étoient qu'au nombre de 10, quoiqu'il y en ait réellement 13; mais les pattes étant de différente longueur, peuvent être ainsi prises sur l'état moyen, en n'en comptant que 10. Si l'on réunit maintenant ce dernier nombre 2335 au premier résultat total 23400, il en naîtra celui de 25735 pour le nombre des vertebres de l'animal

entier.

Peut-être prétendroit-on que la description que j'ai donnée de tout le palmier marin n'est celle que d'une partie de cet animal, c'est-à-dire, d'une de ses premieres pattes ou rayons; si cela étoit, on auroit 128675 vertebres pour le nombre entier de celles de tout l'animal, en supposant qu'il n'eût que cinq pareilles pattes, ce qui seroit vraisemblable, vu que l'étoile que j'ai décrite se divise en cinq rayons. Cette supposition se réalisant, & par conséquent le nombre des veriebres cidessus rapporté, ce nombre surpasseroit de beaucoup celui que Rumphius atrouvé pour l'étoile appellée tête de Méduse, dont il parle: ses vertebres se montoient, selon le calcul de cet Auteur, à 81840, quantité qui est bien inférieure à celle que le premier animal auroit s'il étoit entier, & qui est beaucoup plus considérable que celle du corps que j'ai décrit. Mais quand il faudroit s'en tenir au nombre de 25735 que j'ai trouvé pour ces vertebres dans l'état où il est actuellement, qui n'est pas parfait, puisque la colonne est probablement beaucoup plus longue, & que les verticilles font par conféquent plus multipliés lorsque cette colonne n'est pas cassée; quand il faudroit, dis-je, s'en tenir au nombre de 25735, ce nombre est toujours assez considérable pour supposer beaucoup d'art dans la réunion d'une si grande quantité de parties, art qu'il faut que l'examine maintenant avec encore plus d'attention que je n'ai fait jusqu'ici.

A juger des vues de l'Auteur de la Nature par le grand nombre des vertebres dont cet animal est composé, il paroît qu'il a eu intention de lui donner beaucoup de souplesse; & l'art qui a été employé pour joindre ces parties entr'elles, annonce une solidité à l'épreuve des événemens ordinaires que cet animal peut éprouver, & qui pourroient lui être préjudiciables, si la connexion de ses parties n'étoit pas aussi artistement faite qu'elle l'est. En effet, on remarque toujours que lorsqu'il s'agit qu'un animal se donne des mouvemens variés & prompts, le nombre des parties est augmenté: on en a un exemple dans les vertebres de l'épine du dos de tous les quadrupedes. Des os ainsi multipliés peuvent prêter à toutes les instends que le corps est obligé de prendre dans les différens besoins, plus aissement que si l'épine étoit un seul & unique os. Ce n'est sans doute que su le corps est obligé de prendre dans les différens besoins, plus aissement que si l'épine étoit un seul & unique os. Ce n'est sans doute que

238 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE pour des raisons semblables que les vertebres de l'étoile en question sont en si grand nombre; elle peut ainsi se porter sacilement en tout sens, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, peut-être même circulairement, ou à trèspeu près, sur elle-même. La saçon dont les vertebres sont articulées les unes avec les autres semble l'indiquer.

Cette méchanique ne peut se mieux reconnoître que dans les vertebres de la colonne, vu leur volume & leur étendue. Pour la bien développer, il faut mettre sous les yeux les

\*Planche I, fig. 2, 3, 4, 5; & Pl. III, fig. 6, 7,8 & 9.

surfaces planes de ces vertebres \*. On voit alors aisément fur l'une & l'autre de ces surfaces une sorte d'étoile gravée en relief. Cette étoile est à cinq rayons, formés chacun de deux portions de courbes, qui se touchent par leurs extrêmités, se regardent par leurs concavités, & s'éloignent l'une de l'autre plus ou moins, selon que la vertebre est à cinq rayons éloignés aussi les uns des autres. Les vertebres qui sont plutôt en forme de roues pleines que de roues dentées, ont des étoiles dont les rayons sont faits de courbes éloignées, & ces lignes sont rapprochées dans les vertebres qui sont plutôt en roues dentées qu'en roues pleines. Cette différence ne vient que de ce que les dents ou rayons des vertebres en roues dentées, sont plus étroits que ceux des vertebres qui sont en roues pleines; d'où il résulte que les deux lignes se touchent, ou à très-peu près dans les vertebres dont les rayons font très-étroits.

Quand je donne le nom de lignes courbes à ces parties qui forment les étoiles des surfaces planes des vertebres, il ne faut pas s'imaginer que ce soient des sillons continus & creusés sur ces surfaces, ou des crêtes non interrompues qui y aient été gravées en relief, ou simplement des lignes ordinaires, c'est-à-dire, sans élévation ou sans cavité; ce sont plutôt un grand nombre de petites crêtes ou apophyses placées obliquement, & qui laissent ent'elles de petites espaces ou de petites cavités. Ces apophyses formant par leur arrangement deux courbes éloignées l'une de l'autre, & ces parties étant, en qualité d'apophyses, un peu élevées au

dessurfaces où elles se trouvent, il résulte une espece de cavité entre les deux lignes de chaque rayon des étoiles. Cette cavité est remplié par un cartilage ou par une membrane filamenteuse, qu'il est aisé de distinguer lorsqu'on écarte deux vertebres ou qu'on les désache. Si on le fait avec précaution, & si l'on enleve ensuite une partie des filamens, il arrive assez ordinairement qu'il reste une étoile en relies, déterminée telle par celle qui est due aux lignes courbes. Je dois encore cette observation désicace à M. Ingram, qui voulant prendre une idée exacte de l'étoile qui est formée par les lignes courbes, n'emporta de la membrane filamenteuse que la quantité qui étoit nécessaire pour mettre ces lignes à découvert, & laisser les cavités auxquelles elles donnent naissance par leur écartement, remplies de cette membrane ou de ces silamens.

Je dis de cette membrane ou de ces filamens, car il n'est pas aisé de déterminer si cette partie est simplement une membrane, un cartilage, ou si ce sont des sibres appliquées les unes contre les autres. On voir seulement affez distinctement que le total fait une espece de duvet qui est doux au toucher; mais ce duvet n'est peut-être dû qu'à l'écartement qui se sibres qui composent la membrane ou le cartilage. Au reste, que ce soit une membrane ou un cartilage, il saut que ses patries soient peu réunies entr'elles, puis-

qu'elles se séparent si facilement.

Toutes les parties qui appartiennent aux vertebres de la colonne étant ainsi connues & décrites, il est aisé de sentir le méchanisme au moyen duquel le mouvement & l'articulation des vertebres se sont. L'animal a sans doute besoin d'éloigner les vertebres les unes des autres, & de rendre ainsi, dans certaines circonstances, la colonne plus longue qu'elle n'est ordinairement : les filamens, qui sont alors les sonctions d'un ressort à boudin, permettent à ces vertebres de s'écarter, comme de se rapprocher, lorsque l'animal veut se contracter. Au moyen de cette facilité à éloigner les vertebres, il peut encore aissement se donner des mouvemens en rond, & saire

240 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE en quelque forte tourner les vertebres les unes sur les autres; mouvement qu'il ne pourroit pas trop exécuter autrement, à cause de l'engrainage qui doit se faire lorsque les vertebres

sont rapprochées.

Les étoiles des plans de ces vertebres doivent réellement alors s'engrainer les unes dans les autres, puisque, comme on l'a vu plus haut, elles sont formées par quantité de petites apophyses, entre lesquelles il y a de petites cavités qui sont réciproquement remplies par les apophyses; d'où il résulte une articulation solide, & qui l'est d'autant plus, que l'engrainure se communique jusque sur les bords des vertebres, où elle est due au prolongement des apophyses qui s'étendent jusque-là, & qui produisent ainsi une dentelure dont les parties s'embos ent les unes entre les autres de la même façon

que les apophyses des plans.

On ne distingue pas cette engrainure dans les vertebres des rayons dont la grande étoile est composée, aussi aisément que dans celles de la colonne; je n'ai pas même trop pu l'y voir au moyen d'une loupe dont le foyer étoit affez court : ce qui me la feroit cependant soupçonner, est une légere crénelure qu'on remarque dans plusieurs vertebres des troncs, des ramifications, & même des doigts. Mais on reconnoît très-distinctement des filamens semblables à ceux qui lient entr'elles les vertebres de la colonne : il semble que ce lieu a dû suffire pour tenir des parties aussi peu considérables; il m'a même paru que l'engrainure étoit plus profonde dans les vertebres inférieures de la colonne que dans les supérieures; les premieres portent les autres, & devant souffrir davantage de l'effet du levier qui doit s'exercer sur elles dans les mouvemens que l'animal se donne, il semble qu'elles devoient être plus affermies que les autres, & liées plus fortement entr'elles.

La flexibilité qui doit réfulter du grand nombre de parties de cet animal, & le méchanisme avec lequel elles sont réunies, doivent lui donner une grande facilité à se faisir des insectes des tinés à faire sa nourriture. Cette facilité est encore augmentée par la direction des rayons de la tête ou grande étoile qui est

au haut de la colonne, par la propriété que les bouts de chaque vertebre de ces rayons ont de se rapprocher l'un de l'autre, & par les ventouses placées au milieu de la partie concave & intérieure de ces vertebres. En effet, la direction des rayons étant de dehors en dedans lorsqu'ils se meuvent, ils forment une espece d'entonnoir plus ou moins évasé, selon qu'ils ont été plus ou moins rapprochés par l'animal : les insectes qui sont à sa proximité, doivent par conséquent tomber aisément dans cet entonnoir. Les bouts des vertebres ayant également un mouvement de direction l'une vers l'autre à , il arrive sans doute que chaque patte, que chaque doigt, deviennent autant 3, 4 & 5. de petites gouttieres plus ou moins évasées ou retrécies, dans lesquelles les insectes peuvent se prendre, & où ils sont d'autant plus fortement retenus & resserrés, que l'animal les retient au moyen des ventouses. Ces parties ont les mêmes fonctions que les ventouses des grands polypes de mer & des feches b: leur petitesse m'empêche cependant de décider au juste si leur figure est la même que celle des ventouses de ces & 1. derniers animaux; mes yeux armés d'une loupe de quelques lignes de foyer, le microscope même, n'ont pu me bien faire distinguer ces parties, ni m'en bien déterminer la figure, & ce n'est que la régularité avec laquelle ces parties sont placées dans la concavité des pattes & des doigts, qui m'a fait penser qu'elles pouvoient être des ventouses, ou, si on l'aimoit mieux, les extrêmités des pattes charnues, capables d'alongement & de contraction, & semblables à celles des étoiles ordinaires, qui leur fervent non-feulement à s'attacher aux corps fur lefquels elles marchent ou se fixent, mais encore à arrêter ceux qu'elles veulent saisir pour en faire leur proie. L'un & l'autre fentiment revenant à la même chose, il est assez indissérent lequel on embrasse.

Lorsqu'on a fait toutes ces réflexions, l'on est porté à croire que la bouche de l'animal est placée au milieu & au fond de l'entonnoir formé par la réunion des pattes, ou plutôt que cette bouche doit être le centre autour duquel les rayons sont placés. Cette conjecture a beaucoup de

Hh

Mém. 1755.

a Pl. III, fig.

b Ibid. fig. s

242 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE vraisemblance; mais, soit que le corps dont j'ai donné la description ne soit qu'une partie d'animal, soit que dans la supposition qu'il est un animal entier, sa bouche manque, on a eu beau examiner le milieu de l'étoile, il a été impossible d'y rien remarquer qui ait actuellement ou qui ait

eu antécédemment la figure d'une bouche.

Ce manque de bouche seroit un préjugé savorable au sentiment de ceux qui penseroient que le corps en question n'est qu'une grande patte d'une espece de tête de Méduse, probablement à cinq pattes semblables. Les seules ouvertures que j'aie observées, sont de petits trous qui par leur continuité forment de longs tuyaux qui traversent la colonne, les pattes des verticilles, les rayons, leurs ramissications & les doigts \*. Chaque vertebre de la colonne est percée dans son milieu d'un de ces trous; ce trou est un peu hors du centre dans celles des pattes des verticilles & dans celles des rayons de l'étoile. Ils sont probablement le passage des vaisseaux qui portent la nourriture à toutes ces parties; & quelque petites que ces parties soient, on découvre asserties facilement ces trous.

6,7,8 & 9.

Il ne me reste plus, pour terminer ensin la description que j'ai entreprise, qu'à parler de la substance du corps qui en a fait l'objet. Cette substance paroît tenir le milieu entre celles de l'os & du cartilage, & approcher de celle de ces têts dont les échinites ou hérissons de mer sont couverts. & qui ont fait mettre ces animaux au nombre de ceux qu'on appelle communément testacées. De même que ces têts, la substance qu'on examine se casse facilement; ses cassures ont une sorte de brillant mat & gras, comme la pierre connue sous le nom de spath; ses parties ont une forme carrée ou parallélogramme, de même que celles de quelques especes de spath; & il paroît que les vertebres de cet animal ne sont qu'un composé de petites lames appliquées les unes sur les autres, qui ont ou qui affectent cette figure. Il est facile de s'en assurer en cassant une de ces parties, & fur-rout une vertebre de la colonne : les lames y font très-apparentes, & plus dures que dans toutes les autres.

Quoique quelque temps après la mort de l'animal les lames qui entrent dans la formation des vertebres, soient intérieurement blanches, je ne sais pas cependant si elles ne seroient pas verdâtres dans l'animal vivant : on remarquoit du moins des parties de celui que j'ai décrit qui avoient conservé cette couleur verte; & Madame de Bois-Jourdain m'a affuré que, lorqu'elle recut cet animal, on voyoit un plus grand nombre de parties ainsi colorées, que lorsque je l'ai examiné, c'est-à-dire, plus d'un an après. En se desséchant, l'extérieur

jaunit un peu, & le dedans devient blanc.

Le détail circonstancié où je suis entré, en faisant la description que l'on vient de lire présuppose sans doute que j'y ai été obligé par quelques raisons fortes & indispensables. La principale de ces raisons, est le besoin que j'ai eu de cette description, pour me mettre en état de bien faire connoître l'analogie qu'il y a entre les parties de cet animal & les corps fossiles qu'on doit y rapporter. Une seconde raison, & qui n'est peut-être pas moins à considérer, c'est que cet animal n'a jamais, à ce que je crois, été décrit. Sans parler ici de tous les ouvrages où il est question d'étoile de mer, il me suffira de dire qu'on ne voit point l'animal en question dans celui de Linckius sur ces étoiles, où il a donné la figure de toutes celles qu'il avoit pu tirer des ouvrages qui avoient précédé le sien; ou des Cabinets qui en renfermoient quelques-unes qui n'avoient pas encore été gravées. Je ne l'ai pas non plus trouvé dans aucun des traités qui ont paru depuis celui de Linckius, & que j'ai pu connoître.

Il est vrai cependant que les étoiles appellées têtes de Méduse par Linckius, & gravées aux tables xxi & xxii, approchent beaucoup de la partie étoilée de l'animal que étoiles de mer, j'ai décrit; mais une différence considérable qui est entre dont Linckius a ces animaux, vient de ce que les têtes de Méduse gravées donné la descripdans l'ouvrage de Linckius, n'ont point cette colonne chargée de verticilles, qui, dans l'animal dont j'ai donné la description, porte l'étoile. Si cette différence étoit la seule, on pourroit peut-être objecter que cette colonne étoit féparée

H h ii

Comparaifon de l'animal que l'on a décrit avec deux tion & les figures.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE des têtes de Méduse décrites par Linckius; mais j'y en remarque d'autres qui sont frappantes. Une des principales confiste en ce que le milieu ou le centre de ces étoiles est entouré dans l'une des quinze petites pattes semblables à celles des verticilles de la colonne dont j'ai parlé, & dans l'autre au moins de dix-sept ou dix-huit de ces pattes.

On ne peut douter que ces pattes ne forment, de même que celles de la colonne, une espece de verticille; mais si ces têtes de Méduse ont une colonne, il saut qu'indépendamment de la différence qu'il y ait dans le nombre des pattes, entre les têtes de Méduse gravées dans Linckius, & celle que j'ai décrite, il faut, dis-je, que ces verticilles soient encore différens dans les têtes de Méduse de Linckius. de ceux de l'animal dont j'ai donné la description. Le verticille des animaux gravés dans Linckius ne pouvoit être qu'un verticille du bout de la colonne, puisque cet Auteur dit qu'il entoure le centre de ces étoiles : or l'on a vu que le dernier verticille de la colonne que j'ai décrite, n'est \*Pl. I, fig. 1; formé que par de très-petites pointes \*, au lieu que ce sont. dans les étoiles dont il est parlé dans Linckius, des pattes aussi longues que celles des verticilles du bas de la colonne. dont on a lu la description dans ce Mémoire.

& Pl. III, fig. 9.

Tab. XXII, nº. 74, p. 53.

b Tab. xx1, n°. 33, p. 57.

La façon dont les rayons des têtes de Méduse de Linckius se divisent, est encore différente de la maniere dont les rayons sont divisés dans celle dont j'ai parlé dans ce Mémoire. La tête de Méduse, que Linckius désigne par sa couleur brune a, jette d'abord cinq troncs, qui divisés en deux, se sous-divisent ensuite en trois ou quatre longues branches égales entr'elles, ou à très-peu près. Celle à laquelle Linckius a donné le nom de tête de Méduse cendrée b. a ausli cinq rayons divisés d'abord en deux, puis en trois. On a vu que celle que j'ai fait connoître, souffre plus de divisions que les deux de Linckius; ainsi on ne peut disconvenir que ces deux dernieres ne soient d'especes différentes de la premiere. Une propriété qui distingue encore la tête de Méduse cendrée de la table xxI de Linckius, vient de ce

qu'elle a les branches chargées de distance en distance de mamelons ou d'apophyses dans la partie interne: peut-être cependant ces parties ne sont-elles que des ventouses semblables à celles dont j'ai parlé dans la description que j'ai donnée. Ces ventouses seroient alors mal représentées, ou plutôt très-différentes des ventouses dont j'ai parlé.

Si toures ces différences font de ces trois têtes de Méduse trois especes d'animaux, il saut convenir qu'en cas qu'elles ne soient pas du même genre, elles en approchent beaucoup; & ce qui peut empêcher qu'on ne les regarde comme telles, du moins celle que j'ai décrite, est cette grande & singuliere colonne ou tige sur laquelle elle est portée; & si cette tige ne manque aux têtes de Méduse de Linckius que parce qu'elle s'en est détachée, alors il n'y a pas de doute que ces trois animaux ne soient du même genre. Je le croirois d'autant plus volontiers, que les doigts ou dernieres pattes des têtes de Méduse de Linckius sont aussi alternativement posées, suivant la defcription & la figure de ces animaux données par cet Auteur.

Dans la supposition que ces trois têtes de Méduse soient du même genre, je ne suis pas trop en état de décider si elles font de celui de cet animal qu'on voit communément dans nos Cabinets d'Histoire Naturelle sous le nom de tête de Méduse ou d'étoile arborisée, & dont Linckius fait un genre particulier fous le nom d'astrophyte à côtes. Cette étoile est, à beaucoup d'égards, différente des têtes de Méduse dont j'ai parlé plus haut. La bouche de cet animal est trèsbien déterminée & bien connue, au lieu qu'il est douteux que les autres têtes de Méduse dont il s'agit, en ayent une posée au centre commun où leurs rayons viennent se réunir. Linckius ne décrit pas cette bouche, il ne la fait pas même soupconner par les figures qu'il a données de ces animaux. Ainsi il pourroit bien en être de ces têtes de Méduse, comme de celles dont j'ai parlé d'abord; peut-être ne sont-elles non plus chacune qu'une partie d'un animal beaucoup plus considérable, ou bien d'un qui approcheroit des pinceaux de mer ou qui en seroit réellement une espece.

246 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

L'arrangement des pattes, leur disposition à se rapprocher les unes des autres & à former par leur arrangement une espece d'entonnoir, la facilité que les bouts des vertebres ont à s'incliner l'un vers l'autre, d'où il résulte, par la continuité de toutes ces vertebres, des especes de gouttieres dans l'intérieur de chaque grande patte; la position alternative des doigts, qui, par l'entrelacement qu'ils peuvent ainsi former, semblent devenir plus propres à ferrer, à retenir & à presser les insectes dont ils se saisissent; tous ces attributs, dis-je, paroissent avoir été accordés à notre animal, pour qu'il dirigeat vers une partie essentielle, comme peut être la bouche, l'eau & les infectes destinés à lui servir de nourriture; & ses grandes pattes doivent par conséquent avoir les fonctions de celles de ces animaux marins connus sous le nom de pinceau de mer. Le corps de ces insectes a la figure du long cylindre, d'une pyramide ou d'une colonne; il est dans plusieurs coupé par des rangs de pattes ou crochets, qu'on peut comparer aux verticilles de notre animal : j'aimerois encore mieux cependant regarder ces parties comme des crochets que comme de vraies pattes\*. Les vertebres quiles composent, ne sont pas comme celles des autres parties, concaves dans l'intérieur,

\* Planche I, fig. 1 & 3; & Pl. I I I, fig. 6.

verticilles de notre animal: j'aimerois encore mieux cependant regarder ces parties comme des crochets que comme de vraies pattes\*. Les vertebres qui les composent, ne sont pas comme celles des autres parties, concaves dans l'intérieur, mais pleines & circulaires, au lieu que les premieres ne font qu'une portion de cercle ou de quelqu'autre ligne courbe de ce gente: celles des verticilles manquent de ventouses, & sinissent par un crochet très pointu. Toutes ces différences semblent annoncer des usages qui ne sont pas les mêmes. Ces verticilles sont, outre cela, dirigés dans un sens contraire à celui des pattes, c'est-à-dire que leur direction est de dedans en dehors, au lieu que celle des pattes est de dehors en dedans. Ainsi on ne voit pas trop que les premiers puissent faire les sonctions de vraies pattes, & je penserois qu'ils seroient plutôt propres à accrocher & à affermir de plus en plus l'animal lorsqu'il veut se fixer, si ce n'est pas dans un tuyau membraneux, de gravier ou de sable, comme sont les pinceaux qui sont rensermés dans de pareils tuyaux, du moins contre les corps qu'ils sont à portée de saiss.

Ce rapport entre les pinceaux & notre animal est frappant; cependant le manque de bouche empêche qu'on ne le place avec ces animaux, auxquels on en remarque très-aisément une au centre commun de toutes leurs pattes, qui par leur ensemble, forment un beau panache ou pinceau, placé au haut de leur corps, comme il est dans notre animal. Ce n'est pas cependant qu'on ne distingue très-aisément, & j'en ai averti, que le corps de cet animal ou la colonne ne soit percé intérieurement dans toute sa longueur d'un canal cylindrique; mais ce canal est d'un diametre si petit, qu'il y a lieu de croire qu'il n'est que l'espace vuide qui étoit rempli par les vaisseaux dans lesquels les liqueurs circuloient lorsque l'animal étoit vivant.

Ces dernieres observations peuvent servir beaucoup à qui voudroit que le corps que j'ai décrit ne sur qu'une grande parte d'une espece de têre de Méduse, & il me seroit impossible de le convaincre du contraire par d'autres raisons que par celles que j'ai rapportées; elles pourront peur-être au moins engager quelque Naturaliste, assez heureux pour se trouver dans les mers où ces animaux vivent, à faire ses efforts pour chercher à s'assurer de la vérité, & à communiquer ses

observations.

Les mers du Groenland paroissent devoir être de celles qui pourront sournir de ces animaux: plusieurs Ouvrages anglois & françois viennent du moins de nous saire connoître un animal qu'on pourroit d'abord croire avoir quelque raport avec celui que j'ai décrit; voici ce qui en est dit dans un de ces Ecrits. « on a trouvé dans le Groenland un zoophyte ou animal plante. Cette production de la mer a été tirée avec la sonde à 70 degrés \* de latitude & à une très-

grande profondeur : c'est un grouppe de trente petits corps
 coniques , longs de deux pouces & demi & d'un pouce trois
 lignes d'épaisseur : il est monté sur une espece de tige quarrée

» longue de quatre pieds & de demi, & presque aussi dure que » l'ivoire. Ce zoophyte, qui est à Londres, a d'abord été pris

\* Mr Mylius & Ellis, dont il sera parlé ci-dessous, disent que c'est à 79 degrés.

Comparaison de l'animal que j'ai décrit, avec celui dont Mylius a donné la description & la figure.

Etren. mignones.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

» pour une plante; mais M. Ellis a découvert que c'est un » polype de mer ou une étoile marine de l'espece de têtes

o de Méduse ».

Lorsque j'eus l'honneur de commencer la lecture de mon Mémoire à l'Académie, quelques-uns de ses membres daignerent m'avertir de cette découverte : je n'eus rien de plus pressé que de me procurer l'ouvrage qu'on m'indiquoit. Cet Ouvrage étant anglois, & d'autant plus rare alors à Paris, qu'il n'avoit paru que depuis deux ou trois mois, il me fut impossible de le voir; mais, averti par une personne qui s'intéressoit à mon Mémoire, qu'il étoit parlé de cette découverte dans l'ouvrage dont j'ai tiré le passage que je viens de rapporter, il me fut alors facile de savoir à quoi m'en tenir fur cette découverte, qui devoit d'autant plus m'intéresser, qu'on m'avoit assuré à l'Académie que l'auteur Anglois prétendoit que l'animal dont il parloit, pouvoit servir à expliquer

les encrinites.

Il n'est pas dit un mot de cette circonstance dans le passage que j'ai transcrit plus haut de l'ouvrage françois qui me la fourni, mais quoique l'Auteur Anglois en dise quelque chose, comme on le verra ci-dessous, je ne laisse pas cependant de croire que l'animal que j'ai décrit seroit, à plusieurs égards, plus propre à cet effet, que celui que cet Auteur nous a fait connoître. En s'en tenant seulement à la description abrégée du passage précédent, deux choses prouventque cet animal est bien différent du corps fossile que l'on connoît sous le nom d'encrinite, favoir, la figure quarrée de fa tige & les corps qui la terminent. Il n'est pas aisé de concevoir comment des parties carrées peuvent servir à former, sans changer de forme elles-mêmes, des parties circulaires, comme sont les entroques dont la tige des encrinites est faite. Il ne l'est pas plus de comprendre comment trente petits corps coniques ont pu donner naissance à celui qui termine la tige de l'encrinite fossile, qui est composé de plusieurs centaines de corps de différentes figures. De plus, l'animal des mers du Groenland n'a pas fa tige coupée dans sa longueur de plusieurs verticilles,

verticilles, comme celui que j'ai décrir; verticilles qui expliquent si bien ces prétendus restes de côtes qui se voient à certaines entroques, & qui ont fair penser à nombre d'Auteurs que les entroques étoient des vertebres de poissons ordinaires. Plusieurs Naturalistes de nos jours ne sont pas même encore désabusés de cette opinion.

Quoique je pusse à la rigueur me contenter du parallele que je viens de faire de ces deux corps, je crois devoir donner ici une courte analyse d'une dissertation que seu M. Mylius, Professeur en Botanique à Léspsick, a publiée en 1753, & dont la traduction a été insérée dans le Journal étranger \* pour le mois de Mai de cette année 1755.

M. Mylius entre dans le plus grand détail au sujet de cet suir. Mai 1755, animal. Il le regardoit d'abord comme une plante; il le décrit conséquemment à cette idée; il fait même tous ses efforts pour y trouver les parties qui composent la steur des plantes; il regarde l'assemblage de ces corps coniques qui sont portés sur le bout de la tige carrée, comme la steur de cette prétendue plante; il y voit un calice & des semences: c'est du moins ce qu'il semble vouloir insinuer.

M. Mylius revient cependant de cette opinion à la fin de sa dissertation; instruit de ce que M. Ellis pensoit sur ce corps marin, il embrasse son sentiment, & il avoue que séduit par sa premiere idée, il avoit cru voir dans la partie supérieure de cetanimal tout ce qui pouvoit établir le caractere d'une plante. En embrassant le sentiment de M. Ellis; & reconnoissant que cet animal peut se rapprocher des étoiles de mer, il paroît n'adhérer qu'en partie à cette opinion. Il pense qu'on doit regarder la tigecarrée comme la partie d'une plante sur laquelle l'étoile est attachée, & la portion insérieure de la tige ne peut être, suivant lui, que la racine de cette plante, puisqu'elle a dû être, encore selon ce qu'il pense, ensoncée dans la tetre ou dans la vase qui recouvre le sond de la mer.

Je ne m'attacherai pas à confirmer on à détruire ce sentiment, ceci ne faisant rien à mon objet; mais il convient Mém. 1755. I i

\* Voy. le Journ. étrang. page 88 & Suiv. Mai 1755.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de dire que M. Mylius rapporte que la tige de cet animal est nue, conique & recouverte d'une membrane qui se dilate vers l'extrêmité supérieure de cette tige. Enfin, ce qui est essentiel ici, c'est que M. Mylius dit qu'à la premiere inspection de cet animal il reconnut qu'il pouvoit servir à expliquer l'encrinite. M. Mylius n'insiste pas sur ce point essentiel, il ne fait point ou ne fait que très peu le parallele des parties de cet animal avec celles de l'encrinite, & ce n'est. pour ainsi dire, qu'en passant, qu'il parle du rapport qu'il pourroit y avoir entre l'animal marin & le corps fossile en question. L'examen que M. Mylius auroit pu faire de l'un & de l'autre, lui auroit sans doute fait reconnoître bien des différences dans les tiges & dans le corps qui les termine.

Il suffit de jetter un coup d'œil sur les figures que nous avons des encrinites, pour reconnoître que les tiges ne sont pas carrées, mais rondes, qu'elles font composées de plusieurs vertebres, & que le corps qui est porté sur ces tiges est formé par un nombre considérable de vertebres différentes de celles des tiges. On est également convaincu par cet examen, quoique superficiel, qu'une patte seule de ce corps renserme plusieurs fois un nombre de phalanges supérieur à celui des trente corps coniques qui composent l'espece d'étoile du haut de la tige de l'animal plante de M. Mylius.

Ces différences doivent donc faire regarder ces deux corps comme peu semblables entr'eux, & la description que j'ai donnée de l'animal ou de la portion de l'animal qui fait l'objet de mon Mémoire, prouvera sans doute que cet animal & celui du Groenland ne se ressemblent que très-imparsaitement, & que le premier est bien plus propre à expliquer les fossiles dont il s'agit. Je le crois d'autant plus volontiers, que M.

\* Voy. Effai fur Ellis \*, qui est l'Auteur anglois dont il a été question plus THift. Nat. des Co- haut, après avoir bien examiné l'animal du Groenland, rallines, Ge pag, naut, apres avoir bien examiné l'animal du Groenland, 114, 118, franç, l'avoir difféqué avec attention, l'avoir comparé avec l'encri1756, in-4°. nite, conclut que cet animal est de tons avec conclut que celui qui a donné naissance à l'encrinite, & qu'il a été jusqu'à présent absolument inconu n.

Je crois qu'on ne le regardera plus comme tel après sa description du palmier marin qu'on vient de lire, quand on voudroit même que le corps que j'ai décrit ne sût qu'une partie d'un animal : cette partie, au reste, sustit pour éclaircit l'histoire des sossiles que je me suis proposé d'examiner. Ces sossiles sont dus à la partie qui forme le panache, ou plutôt la grande étoile dans le palmiermarin, ou elles le sont à la colonne qui porte ce panache ou étoile : ainsi, quand l'animal seroit entier, on n'auroit toujours, à quelques parties près, que la répétition des mêmes choses; en seroit roujours obligé de se réduire à la description particuliere d'une des grandes pattes, pour se procurer les éclaircissemens dont on a besoin.

C'est ce dont on sera, à ce que j'espete, convaincu par le parallele suivant; parallele qui, comme j'ai lieu de le croire. fera connoître combien il étoit important pour cette matiere de ne pas laisser détruire un morceau aussi précieux qu'est celui du cabinet de M. de Boisjourdain. Le jour que le palmier marin porte dans l'histoire des encrinites & des pierres étoilées. y met un prix que n'ont pas quantité d'autres morceaux que les Curieux conservent dans leurs Cabinets, & qui n'éclaircissent en rien l'histoire des fossiles. Ces éclaircissemens doivent cependant entrer pour beaucoup dans les vues qu'on se propose en formant ces sortes de collections. La comparaison que je vais faire des parties du palmier marin avec les fossiles qui y ont du rapport, en convaincra encore davantage: je ferai cette comparaison d'après les pieces sossiles qui sont conservées dans le Cabinet de S. A. S. Mer. le Duc d'Orléans, dans celui de M. de Boisjourdain, & d'après ce que Lister, Beaumont, Haremberg, Hiemer & Rosinus surtout disent de ceux qu'ils possédoient.

On peut, comme je l'ai déja dit, divifer le palmier marin en deux parties principales; l'une forme une longue colonne à cinq pans, l'autre une étoile à cinq branches qui le fous-divifent plustieurs fois. Nous ne trouvons guère en France que des parties portedétachées de la colonne: l'Allemagne, plus riche en ces fortes de fossiles, découvre de temps en temps quelques uns de

Comparation du palmier marin avec les fossiles qui y ont du rapport. 252 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

cés corps plus ou moins entiers. Je connois sept endroits de la France qui renserment de ces colonnes dont les parties sont en plus ou moins grand nombre détachées les unes des autres : un de ces endroits est des environs d'Alençon, l'autre de Toul, le troisséme de Dieulouart, le quatriéme du village de l'Étoile en Franche-Comté, probablement ainsi appellé à cause de ces sossiles qui ressemblent à de petites étoiles à cinq rayons. L'on a donné aussi, pour la même raison, le nom de la Fontaine-aux-troiles à une sontaine des environs d'Alençon, qui est l'endroit de ce canton qui sournit ce sossiles. L'eau, en sortant de terre, désaye le sable du sond e la sontaine, détache ainsi les étoiles, & les met à découvert. On en trouve aussi dans les cartieres des environs de Bayeux, du Messe sur Santier &

de Méria en Bugey.

Ces étoiles \*, de quelqu'endroit qu'elles se tirent, sont, à n'en pas douter, les parties qui ont composé les colonnes d'animaux pareils à celui qui a été décrit dans ce Mémoire. La figure de ces étoiles, leur épaisseur, leur largeur, l'arrangement, aussi en étoiles, des petites apophyses ou crêtes qui forment les articulations, & qui font fur les furfaces planes. le prouvent incontestablement : outre cela, les dimensions de ces corps varient suivant qu'ils sont plus ou moins proches du haut de la colonne. Il en est de même dans celle du palmier marin; les tranches de celle-ci sont d'autant plus minces & plus étroites, qu'elles approchent plus du fommet. L'étoile des plans varie également dans les unes & les autres : plus la vertebre est grande, plus les rayons sont rapprochés, & ils sont d'autant plus écartés les uns des autres, qu'elle est elle-même plus petite: dans les grandes, les rayons se rapprochent à proportion qu'elles ont plus de grandeur, ou plutôt elles ne sont plus séparées, mais réunies par une matiere intermédiaire, de sorte que chaque tronçon de cette portion de la colonne ressemble plutôt à une roue pleine à cinq rayons qu'à une étoile.

Je les comparerai aussi à de semblables roues, & je donnerai

<sup>\*</sup> Voy. Pl. I, fig. 7 de la deuxième Partie de ce Mémoire; & Pl. II, fig. 1 de la même Partie.

principalement le nom d'entroque étoilée à l'affemblage formé par plusieurs de ces petites roues, posées les unes sur les autres, laissant le nom d'assérie à celles dont les rayons sont écartés. Ces entroques étoilées sont des portions de colonnes semblables à celles qui forment les deux tiers ou environ de la partie insérieure de la colonne dont j'ai donné la description. Parmi les entroques étoilées, les unes sont à pans très-arrondis; les pans des autres sont un peu aigus: cette différence ne vient que de ce que les entroques de la derniere sorte sont dues à la partie de la colonne qui avoisine celle à laquelle appartiennent les asséries. Plus les entroques sont à pans aigus, plus cette proximité est grande: au contraire, les entroques dont les tranches forment des cercles asse parsaits, & qui ne sont persque pas divisées en cinq pans, appartiennent à la portion la plus insérieure de la colonne.

Il n'y a pas lieu d'en douter, vu la grande ressemblance qu'il y a entre les entroques sossiles &, si on peut parler ainsi, eelles qui ne le sont pas. Cette ressemblance est si grande, que si la substance pierreuse des entroques sossiles nes y oppofoit pas, il ne seroitguère possible de ne pas s'y méprendre: ce sont en esser dans les unes & les autres même sigure, mêmes dimensions, mêmes étoiles sur les plans & mêmes articulations.

Outre l'articulation qui est formée par les étoiles des plans, & dont les rayons sont d'autant plus écartés les uns des autres, & d'autant plus courbes que les entroques sont plus larges, il y en a encore une que les Auteurs ont comparée à celle des sutures du crâne humain. Cette articulation est par engrainure; elle est très-sensible dans les entroques étoilées fossiles, à cause de l'écartement que chaque tranche a sousser les entroques qui ne le sont pas ayant leurs tranches plus rapprochées, & la liaison de ces parties étant plus grande, il faut apporter plus d'attention pour distinguer les dents des bords de chaque tranche ou trochite; quelquesois même il est nécessaire de se servir d'une loupe d'un moyen soyer pour les distinguer, ce qu'on est aussi quelquesois obligé de faire pour celles qui sont sossiles. Dans ces deux cas, il est impossible

254 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de ne pas reconnoître que cette articulation est la même

dans l'une & l'autre forte d'entroques.

Ce rapport est encore augmenté par une différence qui se trouve entre les entroques étoilées les plus communes, & quelques autres qui ont dans une ou deux portions de leur longueur des tubercules, c'est-à-dire, dans le pourtour d'une ou de deux trochites. Ces tubercules ne sont que les articles de ces especes de pattes, qui forment des verticilles autour de la colonne, & qui y sont restés attachés. S'il n'y a qu'un article, les mamelons sont très-courts, & ils sont longs à proportion du nombre des articles qui subsistent encore.

'Chaque verticille a, comme on l'a dit, cinq pattes. Les trochites fossiles ont quelquesois cinq mamelons, quelquesois cinq mamelons, quelquesois seulement deux, & il arrive souvent qu'il ne s'y en voit qu'un seul. Cette différence ne vient que de ce que les pattes peuvent se détacher dans toute leur longueur, ou se casser plus ou moins près de leur articulation avec la colonne. Dans ce dernier cas, il n'y a de tubercules qu'autant qu'il y a eu de pattes qui ne se sont ainsi toutes séparées, les trochites ne sont au plus que percées de quelques trous dus à la cavité où le dernier article de chaque patte s'emboitoit.

Quelques entroques sont courbes; cette courbure ne vient que de ce que cette même partie est ainsi figurée dans l'animal. Il lui donne cette figure dans les mouvemens qu'il fait, & elle subsiste lorsque l'animal est mort, se conserve même lorsqu'il devient pierre, ou qu'il fert en quelque sorte de moule à la matiere pierreuse qui le pénetre & le pétrise. Les entroques étoilées étant dues à la portion insérieure de la colonne, & cette portion étant à très peu près cylin-

drique, ces entroques ont aussi cette figure.

De quelque figure que ces corps soient, ils ont tous dans leur centre un petit trou. Ce trou est communément rempli d'une matiere semblable à celle des entroques. Il se voir aussi au centre des afféries, & il est dans le même alignement que celui des entroques; de sorte que

tous ces trous se trouvant les uns au-dessus des autres, ils forment une espece de canal pareil à celui qui, dans l'animal, contient une partie fibreuse ou musculaire, qui paroît être celle qui contribue aux mouvemens de ces parties. Lorsque les trochites ou les tranches qui composent ces parties ont porté des verticilles, il y a une communication entre le canal & l'articulation de la même façon qu'il y en avoit une dans l'animal. Par cette communication, les pattes ou griffes des verticilles recevoient une portion de la partie musculaire qui remplissoit le canal; ce muscle se continuoit dans toute la longueur de chaque patte, d'où il résulte conséquemment un petit canal dans le centre de ces pattes.

Ces pattes a font en petit ce que la colonne est en grand; elles font composées de trochites semblables à celles du bas 3,4,5 & 6, part. de la colonne. Elles ont une étoile semblable, de petites engrainures sur leurs bords, & un trou qui est dans leur centre. C'est ce que j'ai bien vu dans une de ces pattes b, confervée presque en son entier dans un morceau de pierre 6,7,9 & 10. qui fait partie du Cabinet de M. de Boisjourdain. Cette pierre est d'une nature calcaire, d'un blanc terreux; elle n'est qu'un amas de morceaux de pattes dues aux verticilles.

Les trochites c & les pierres étoilées n'étant que les articles qui composent les entroques étoilées & les astéries colomni- 15, 17 & 18. feres, & qui sont séparés les uns des autres, il est inutile de s'arrêter à faire voir le rapport qu'il y a entre ces fossiles & les portions de la colonne de l'animal qui y sont semblables. Ce qui a été dit de entroques & des aftéries colomniferes, peut s'appliquer aux trochites & aux pierres étoilées.

Il ne s'est agi jusqu'à présent, dans le parallele que j'ai entrepris, que de la colonne du palmier marin & des fossiles auxquels elle a donné naissance. Il me reste à continuer ce parallele entre la partie la plus confidérable de ce corps & le fossile qu'on a appellé encrinite d ou lis de pierre. Cette portion de palmier marin est l'espece d'étoile qui est portée partie II de ce fur le haut de la colonne. C'est cette étoile qui , suivant moi, a donné naissance à l'encrinite, & par conséquent à plusieurs

\* Pl. II, fig. 2, 11 de ce Mem.

b Pl. IV , fig.

. Pl. IV. 6g.

256 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

fortes de corps fossiles qui portent différens noms, & qui

ont fait partie de celui-ci.

L'encrinite n'est donc, à ce que je crois, que l'étoile du palmier marin, qui a été pétrifiée, & qui, dans le temps qu'elle a cessé de vivre, a rapproché en mourant ses pattes de façon à prendre la forme qu'a l'encrinite ou le lis de pierre. La comparaison que Haremberg a faite de ce fossile avec la fleur du lis, peut à quelques égards se soutenir, pourvu qu'on le compare à cette fleur lorsqu'elle n'est pas épanouie. Elle peut avoir en effet un rapport éloigné avec l'encrinite, mais les articulations des côtes du lis de pierre ne devoient pas porter à lui donner ce nom ; elles auroient, à ce qu'il semble, plutôt dû le faire comparer à un épi de blé de Turquie, & c'est à ce fruit que j'ai vu quelques personnes le rapporter à la premiere inspection, Cette comparaison seroit d'autant plus approchante du vrai, que les articulations de l'encrinite représentent assez les grains de blé de Turquie.

Mais toutes ces comparaisons seront toujours sausses, elles ne pourront jamais foutenir un examen scrupuleux: on ne peut en faire une plus juste ni plus vraie que de comparer l'encrinite au palmier marin; les détails les plus suivis ne peuvent que lui être favorables, & y faire trouver de plus en plus de la réalité & de la justesse. C'est, à ce que j'espere, ce qui

sera prouvé par celui qu'on va lire.

Les fossiles qu'on a regardés comme appartenans à l'encrinite, & comme en ayant fair partie, sont de sa base ou de l'endroit d'où fortent les cinq pattes comme autant de rayons qui partent d'un centre commun, ou bien ces fossiles sont dus aux parties des pattes mêmes, & ces pattes se divisant plusieurs sois, les sossiles sont des unes ou des autres de ces

divisions.

5, 6 & 9, part. 11 de ce Mé moire.

Page 251.

Rosinus, qui a le plus exactement détaillé toutes ces par-\*Planche I, fig. ties, appelle pentagone \* celle de la base. Cette partie a réellement cinq pans, formés par cinq corps distincts les uns des autres. Lorsque ces corps sont détachés, ils forment chacun un parallélogramme irrégulier ou un trapézoide, dont le côté

externe est un peu arrondi, & l'interne un peu échancré, de façon que cette échancrure donne naissance à deux cavités superficielles. Les côtés des deux bouts de chaque paral·lélogramme sont inclinés & beaucoup moins grands que les deux autres: l'externe de ceux-ci est le plus long. Les cavités du côté interne sont saites pour recevoir le dernier article de la colonne, comme on l'a vu dans la description de l'animal

non pétrifié.

La base propre des rayons est formée de deux parties, auxquelles Rosinus n'a pas donné d'autre nom que celui d'article. Ces parties sont irrégulieres, convexes d'un côté, planes de l'autre & relevées d'apophyses : l'article qui forme le centre du pentagone, & sur les côtés duquel portent les cinq premieres parties de ce pentagone, a été comparé au clou de gérofle, & a été appellé de ce nom, ou carvophy lloïde. Ce fossile est dû à la partie du palmier marin, qui est placée au centre de la base de la tête de ce palmier. Les rayons sont composés d'un nombre considérable d'articles: ces articles varient par la figure, suivant qu'ils sont plus ou moins éloignés de l'extrêmité supérieure des pattes : il y en a de triangulaires, de trapezes, d'elliptiques, d'arrondis; les plus petits, ceux qui sont les plus près de la pointe, sont un peu aigus, quoique arrondis. Tous ces corps & leurs figures conviennent trèsbien avec ceux que j'ai décrits en anatomisant l'animal qui a été tiré de la mer.

La ressemblance entiere que je prétends y avoir entre ce corps marin & le fossile en question, sembleroit cependant être démentie par ce qui est dit dans Rosinus, du nombre des pattes de l'animal pétrissé: on en observe dix, selon cet Auteur; j'ai dit que l'animal qui n'est pas pétrissé n'en avoit que cinq: il est très-aisé de lever cette difficulté. L'animal marin a, si l'on veut, dix pattes, même vingt & beaucoup plus, puisque ces pattes se sous-divisent plusieurs sois: ce sont les premieres divissions qui se sont en deux qui sont cause que Rosinus a prétendu que l'encrinite qu'il décrivoit avoit dix pattes. Il est certain, même suivant sa description, que la

258 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

premi re division est portée sur plusieurs articles qui forment Pl. I, fig. 1, une bise \* qu'il appelle la racine des pattes. Cette racine, ou cette base, doit, à ce qu'il me paroît, déterminer le nombre des pattes; autrement, ces pattes formant plusieurs sous divisions, il faudroit compter les pattes par le nombre de ces fous-divisions, & dès-lors il y en auroit beaucoup plus de dix, qui est le nombre que Rosinus assigne pour celui des pattes de l'animal pétrifié. Au moyen de cette explication, les observations de Rosinus & les miennes se rapprochent, &, si l'on peut parler ainsi, s'identifient.

> On pourroit faire une seconde objection, & la tirer encore des Ouvrages de Rosinus: il y est dit que l'animal pétrissé a des rayons qui sont hérissés de pointes. Je n'ai pas sait mention de pareilles pointes en décrivant l'animal marin : je crois que ces prétendues pointes ne sont que les especes de doigts dont les pattes formées par les sous-divisions, & dont les troncs mêmes de ces sous-divisions sont armés intérieurement. Ces petits doigts se seront relevés dans les derniers mouvemens de l'animal, & auront ainsi formé ces pointes, qui ne sont que les bouts de ces doigts jettés sur les côtés, & extérieurement.

> On ne formera pas sans doute une nouvelle difficulté des différences de grandeur ou de groffeur qui peuvent se trouver entre l'animal fossile & celui qui ne l'est pas, ou de la propriété d'avoir des verticilles ou d'en être privé. Cet animal différant en dimensions, suivant ses différens âges, la différence qu'il peut y avoir dans les dimensions de ces corps fosfiles ou marins ne vient certainement que de cette fource.

> Quant aux verticilles, ils auront probablement été rompus dans le temps de la pétrification : ces verticilles fe détachent & se cassent aisément dans l'animal tiré de la mer; il n'est par conféquent pas étonnant que ces verticilles ne se voient pas dans le fossile; il le seroit peut-être plus qu'ils s'y trouvassent, vu les secousses & les mouvemens que ces corps ont pu, & même dû fouffrir, lorsqu'ils ont été ensevelis & recouverts par les terres ou les matieres pierreuses où ils fe rencontrent maintenant.

Indépendamment de ces rematques, ne suit-il pas de ce que j'ai dit plus haut, au sujet de certains mamelons dont des trochites & des pierres étoilées sont garnies, que l'on peut trouver ces verticilles attachés à la colonne de l'encrinite, quoiqu'on n'ait pas sait jusqu'à présent cette découverte ? Ces mamelons ne sont, comme je l'ai sait voir, que l'origine des verticilles; il est conséquemment presque indubitable que l'animal pétrissé, décrit par Rosinus, les aurois s'il étoit entier. Il est vrai que ces verticilles & leur base même ne se voient pas plus dans le lis de pierre gravé dans l'Ouvrage de Haremberg. Malgré ces dissérences, je ne puis me persuader que cela vienne d'une autre cause que de celle que j'ai rapportée, & je pense qu'il en saut dire autant pour ce qui regarde les tiges des têtes de Méduse, gravées dans l'Ouvrage que Hiemer a donné sur un semblable sossile.

Il faut que j'éclaircisse ou plutôt que je prévienne une troisième difficulté qu'on pourroit tirer de la comparaison des figures que je donne des entroques étoilées & de la colonne qui en est composée. On trouvera peut être qu'elles ne rendent pas bien celles de ces mêmes parties lorsqu'elles sont fossiles. Les premiers articles ou trochites de cette colonne, dans l'animal pétrifié, ne sont pas angulaires, mais arrondis: Rostnus du moins, Haremberg & Hiemer les représentent ainsi; Haremberg les compare même à des grains de chapelet. Sans avoir égard à la raison qu'on pourroit emprunter de la différente maniere de représenter les mêmes objets de profil ou de face, on peut dire que cette différence vient de ce que les angles faillans de ces arricles se sont arrondis par le frottement ou par l'action de quelqu'acide minéral renfermé dans les endroits où ces fossiles se trouvent. Haremberg dit même que ces entroques tombent facilement en poussiere à cause de la nature calcaire ou pyriteuse de ces corps. Il sera, au moyen de ces remarques, facile de réfoudre toutes les difficultés qu'on pourroit proposer touchant la ressemblance de l'animal pétrifié avec celui qui ne l'est pas.

Le parallèle que je viens de faire des encrinites & des Kk ii

260 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE autres corps qui en dépendent avec le palmier marin, la description que j'ai donnée de ce palmier, doivent mettre toute personne impartiale en état de juger maintenant lequel de tous les sentimens qui ont été proposés dans différens temps. est le vrai & celui qu'on doit embrasser. On peut réduire ces fentimens à quatre. On a d'abord pensé que ces fossiles n'étoient que des pierres qui prenoient dans la terre la figure qu'ils ont, & que cette figure ne tenoit en rien de celle que des corps marins pouvoient avoir ; d'autres ont cru que ces fossiles étoient des vertebres de poissons proprement dits; d'autres ont sourenu qu'ils étoient dûs à des coraux dénaturés dans la terre, après y avoir été dépofés par la mer; d'autres enfin ont avancé qu'ils étoient autant de parties de quelqu'étoile marine, qui, en se détruisant, laissoient leur figure à la matiere qui les avoient pénétrées.

Il n'y a pas de doute que ce dernier sentiment ne soit le plus vraisemblable; mais doit-il être embrasse sans restriction & tel que les Auteurs nous le proposent? Est-il vrai que ces corps aient appartenu à l'étoile rétrograde, ou à celle qu'on appelle communément tête de Méduse? On ne peut disconvenir que les fossiles qu'on trouve en ce genre n'aient autrefois fait partie de corps dissérens à plusieurs égards. Les entroques étoilées & celles qui sont radiées, n'appartiennent probablement point au même corps pétrissé; elles viennent consé-

quemment d'animaux de différentes especes.

Je crois avoir démontré que les entroques étoilées font dûes à l'animal que j'ai décrit : les entroques radiées doivent être, à ce qu'il me paroît, rapportées à un autre du même genre que celui-ci; c'est ce que je tâcherai de prouver dans la seconde partie de ce Mémoire.

## EXPLICATION DES FIGURES.

## PLANCHE I.

Fig. 1. LE palmier marin diminué à peu près des deux tiers de sa grandeur & de sa grosseur. a, la tige ou colonne. On y distingue aisément qu'elle est presque ronde à sa partie insérieure, & qu'insensible-

ment elle devient de plus en plus angulaire jusqu'à la partie supérieure, où les angles sont très - aigus. b, la tête ou l'étoile qui termine la colonne. c, c, c, les verticilles qui sont le long de la tige & qui sortent des angles rentrans des vertebres. Ils sont composés de cinq pattes ou griffes tournées de dedans en dehors. Ceux de la partie supérieure de la colonne sont les plus courts; le premier n'est formé que par des pointes très-petites.

Fig. 2. Portion supérieure de la colonne qui est la plus angulaire,

& composée alternativement de vertebres épaisses & minces.

Fig. 3. Portion de la colonne beaucoup plus angulaire que celle de la fig. 4. La trochite d qui en a été détachée, ne l'a été que pour qu'on distinguat les cinq faisceaux de fibres qui font les fonctions de tendons ou de muscles, & qui, en se détruisant, laissent vuides les cinq cavités des rayons.

Fig. 4. Portion de la colonne qui est un peu plus angulaire que celle de la fig. 5. On y distingue les mêmes choses que dans celle-ci, & de plus, les grisses d'un verticille. Elles y sont, excepté une, tronquées à peu près comme elles le sont dans certaines entroques fossiles.

Les articles de celle qui est entiere s'y voient très-bien.

Fig. 5. Portion inférieure de la colonne, qui est la moins angulaire; elle est à peu près de la grosseur naturelle. On y voit très-distinctement les engrainures des vertebres, & l'étoile qui est sur la surface supérieure de ces vertebres. L'inférieure en a une semblable.

Fig. 6. Rayon de la premiere ramification; il est séparé, étendu & représenté par le dos. On en a retranché les premieres divisions, pour qu'on en vit avec plus de facilité le développement & la position alternative des petites pattes ou doigts sur les jointures des articles.

Fig. 7. Les mêmes ramifications vues de côté & dans l'état où elles font lorsque les deux rangs des petites pattes ou doigts font fermés.

Fig. 8. Portion d'une de ces ramifications, vue intérieurement & ouverte, pour en faire distinguer les especes de ventouses qui la garnissent longitudinalement, de même que les petites pattes ou doigts.

## PLANCHE II.

Cette planche représente la tête ou l'étoile du palmier marin étendue, vue par le dos, & dessinée à un peu plus de la moitié de sa grandeur. La derniere vertebre qui en fait le centre y est attachée; elle est entourée d'une espece de membrane qui remplit l'espace qui est entre les cinq premiers troncs, & s'étend jusqu'à la jonction de ces troncs avec leurs premieres divisions. Ces divisions se sous-divisient en d'autres branches, comme il est visible par la figure.

Nota. Comme on a voulu rendre cette partie telle qu'elle est confervée, on n'a point déplacé la branche A qui s'étoit cassée & détachée, 262 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE à ce qu'il paroît, & qui a été collée à l'étoile du centre; elle auroit dû. l'être fur la portion de la branche B.

## PLANCHE III.

Fig. 1. Portion à fix jointures d'une patte de la tête ou de l'étoile du palmier marin, vue par le dos. Les jointures sont un peu en recouverment. Le bord supérieur s'avance un peu sur l'intérieur de la jointure qui précede. Les côtés portent alternativement un doigt : celui où le doigt est articulé est plus creux que l'autre. La cavité de celui-ci est moins prosonde, mais plus longue & creusée de façon qu'elle peut recevoir la première jointure du doigt qui est au-dessous, lorsqu'il s'élève & s'incline vers les jointures où les doigts sont articulés.

Fig. 2. La même portion de patte vue en dedans. La façon dont les articulations des doigts se sont y est représentée: de plus, on y voir que les jointures de ces doigts ne sont pas intérieurement fermées, mais remplies de petites ventouses ou vésicules, dont la suite communique avec celle des jointures des pattes. Les unes & les autres de ces jointures ont un mouvement tel, que leurs bords internes peuvent se rapprocher de

maniere à cacher les ventouses; ce qu'on a représenté dans la fig. 4.

Fig. 3. Portion de patte vue par le dos, & qui a deux doigts sermés &

appliqués l'un contre l'autre.

Fig. 4. La même portion de patte vue en dedans & presque sermée. On ne lui a laissé non plus que deux doigts également sermés, & la pre-

miere jointure de quatre autres doigts.

Fig. 5. Portion de patte des fig. 1 & 2, vue par le côté, & dont les doigts sont sermés & rapprochés les uns des autres, de façon qu'on distingue facilement l'articulation & l'embostement des doigts dans la cavité oblongue qui est du côté des articles où il n'y a pas de doigts articulés.

Fig. 6. Portion de la colonne avec un verticille, dont une griffe est entiere, & les autres sont coupées à différentes hauteurs. a, une de cellesarci, qui l'êté longitudinalement pour mettre à découvert les faiscaux sibreux qui lient chacune de leurs jointures, & le tuyau qui les traverse dans toute leur longueur & qui communique avec le centre du plan de la vertebre où ces griffes sont attachées. Les apophysées de ce plan, qui, par leur arrangement, forment l'étoile, y sont très-distinctes. On voit facilement qu'elles entourent les espaces qui sont remplis par les faiscaux sibreux, & représentés en relies.

Fig. 3. Vertebre coupée transversalement & polie ; le tuyau de chaque griffe & sa continuité jusqu'au centre, y sont marqués dans le milieu. On n'a laissé es grifes que la premiere jointure, qui est aussi polie

fur la surface supérieure.

Fig. 8. Portion de la colonne coupée verticalement dans une partie de sa longueur. Cette coupe passe conséquemment d'un côté par le



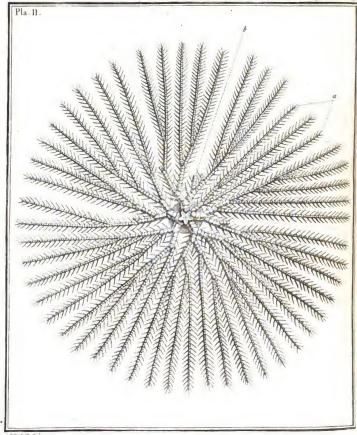

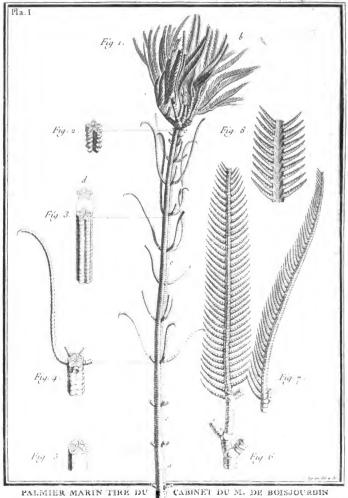

Dhized by Google

milieu d'un des rayons de l'étoile des plans, & de l'autre par l'espace qui est entre deux de ces rayons. Moyennant cela, on voit les faisceaux musculeux ou ligamenteux b, les engrainures c, & le tuyau d. La portion insérieure, qui n'est pas coupée, représente la façon dont les apophyses des étoiles s'engrainent les unes dans les autres.

Fig. 9. Portion de la partie supérieure de la colonne, avec les griffes du dernier verticille, dont une est coupée. Les espaces remplis par les faisceaux y sont plus étroits, les angles des vertebres plus aigus. Chaque vertebre épaisse est séparée de celle qui la précede & de celle qui la suir.

par une autre qui est mince.

Nota. 1°. La vertebre polie, ressemble à certains trochites fossiles qui par le frottement qu'elles ont sousset al terre, sont polies & n'ont plus les apophyses qui forment par leur disposition les étoiles saillantes que l'on remarque dans les autres. 2°. Toutes les figures de cette planche sont trois ou quatre sois plus grosses que les parties qu'elles représentent ne le sont dans leur état naturel. On ne les a ainsi grossies que pour les mieux détailler & faire encore voir plus distinctement la forme, la jonction & l'articulation des différentes parties, tant internes qu'externes.



# MEMOIRE SUR L'ÉLECTRICITÉ RÉSINEUSE:

Où l'on montre qu'elle est réellement distincte de l'Electricité vitrée, comme feu M. du Fay l'avoit avance; & qu'elle nous fournit de nouvelles lumieres sur les causes de l'Electricité naturelle & du Tonnerre.

### Par M. LE ROY.

Paques 1755.

Lu à la rentrée D LUS nous réfléchissons sur les phénomenes de la Nature, publique d'après L & plus nous faisons de progrès dans leurs recherches, plus nous reconnoissons, non-seulement que la voie des expériences est la seule par laquelle nous puissions espérer d'en découvrir les causes, mais encore qu'en suivant cette voie nous ne pouvons marcher avec trop de circonspection. En effet, ces phénomenes sont souvent (même dans le sujet qui nous paroît le plus simple) en si grand nombre, ils se compliquent & se diversissent de tant de manieres, que nous nous égarons bientôt dans ce labyrinthe, lorsque nous nous pressons d'admettre ou de rejetter les faits avant de les avoir fuffisamment examinés.

L'histoire de la Physique fournit des preuves sans nombre de ce que j'avance. On y voit des découvertes échapp er à des Physiciens très-habiles d'ailleurs, pour s'être trop pressés de conclure & n'avoir pas soigneusement analysé des faits qu'ils avoient fous les yeux; d'autres passer long-temps pour imaginaires, quoique très-réelles, faute d'avoir été affez examinées & approfondies. Du nombre de ces dernieres est celle de l'electricité réfineuse, que nous devons à feu M. du Fay.

Rejettée sans avoir été suffisamment examinée, on la regardoit comme chimérique; cependant elle est très-réelle & très importante, comme j'espere le prouver dans ce Mémoire.

Je le diviserai en deux parties; dans la premiere, après acoir rapporté les faits qui constatent l'existence de cette électricité, je ferai voir qu'elle nous donne l'explication d'un grand nombre de phénomenes; dans la seconde, je montrerai qu'elle répand un nouveau jour sur les causes de l'électricité naturelle & du tonnerre.

## PREMIERE PARTIE.

LN 1733, le célebre Académicien dont je viens de parler, faisant des expériences d'électricité, s'apperçut qu'une feuille d'or qu'il avoit élevée par le moyen d'un tube électrique, fut artirée sur le champ par un morceau de gomme copal, frottée & rendue électrique. Ce phénomene qui lui parut contredire une loi aussi constante que celle de la répulsion des corps électriques, le surprit extraordinairement. Pour voir donc s'il avoit toujours lieu, il fit un grand nombre d'expériences du même genre, c'est-à-dire, qu'il présenta non-seulement à de la gomme copal, mais encore à beaucoup d'autres substances rélineuses rendues électriques, des corps électrisés par du verre, & réciproquement à ce dernier, rendu électrique aussi, des corps électrifés par ces substances. Mais il observa constamment que ces corps, dans les différentes circonffances que je viens de rapporter, furent toujours attirés, au lieu d'être repoussés. Ce qu'il y avoit de remarquable, c'est que malgré cette attraction ceux qui étoient électrifés par les substances résineuses. se repoussoient entr'eux comme ceux qui étoient électrisés par le verre. M. du Fay crut donc devoir conclurre de tous ces différens faits, que l'électricité du verre étoit d'une nature différente de celle des substances résineuses, & il établit en conséquence la distinction des deux électricités vitrée & résineuse. Par cet exposé, on voit que l'attraction mutuelle de deux corps doués réciproquement de l'une & de l'autre de ces électricités, fut l'unique moyen que ce Physicien employa pour en constater la différence. Cependant cette maniere de s'en assurer n'étoit pas la seule; les différentes apparences de la Mem. 1755.

### 266 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

lumiere que rendent les corps ayant l'un ou l'autre de ces électricités, & les non électriques qu'on en approche, en offrent encore une autre fort supérieure, puisqu'elle est beaucoup plus füre, comme on le verra par la suite. Mais il saut avouer que dans le temps où M. du Fay faisoit ses expériences, les phénomenes de la lumiere des corps électriques éroient si foibles, qu'on avoit beaucoup de peine à les rendre assez sensibles pour les observer avec quelque précision, ainsi il étoit moralement impossible qu'il pensât à l'usage qu'il pouvoit en faire en cette occasion.

Il ne put donc employer que l'attraction pour reconnoître si sa découverte étoit réelle; mais cette manière de s'en affurer étant incertaine, elle pouvoit lui faire tirer de fausses conséquences. En effet, les corps électriques s'attirant toujours dès que leur électricité n'est pas égale, & ne se repoussant que lorsqu'elle est précisément au même degré, les effets qu'il attribuoit à la différence des électricités resineuse & vitrée pouvoient venir uniquement de ce que l'une étoit plus foible que l'autre. Cette conjecture étoit d'autant plus vraisemblable. que l'électricité du verre est en général beaucoup plus forte que celle des substances résineuses. Cependant, si elle étoit juste, comment deux corps électrisés, l'un par une de ces substances, & l'autre par le verre, ne s'étoient-ils jamais trouvés avoir une force électrique assez égale pour se repouffer? Il étoit difficile sans doute que cette égalité se rencontrât, mais la chose n'étoit nullement impossible. Or, comme on n'avoit jamais observé cette répulsion, il semble que cela devoit porter à croire que l'attraction, observée entre les corps doués réciproquement des électricités vitrée & résineuse, avoit une autre cause que leur différente force. & par conséquent que la distinction établie entr'elles pouvoit

Quoi qu'il en foit, la conjecture que j'ai rapportée parut fi bien fondée, que cette distinction sut regardée comme chimérique: il passa pour constant que le verre, le soustre, la résine, les matieres animales, végétales, & ensin routes les

avoir quelque fondement.

fubstances électrisables par frottement, de quelque nature qu'elles sussent la même espece d'électricité.

Ces substances, quoique très-différentes les unes des autres, étant supposées avoir une électricité pareille, il en résultoit qu'elles devoient acquérir la vertu électrique de la même facon. ce qui cependant étoit très-difficile à concevoir, pour ne pas dire impossible. Aussi, toutes les sois que je réfléchissois sur ces matieres, je ne pouvois, lorsque je supposois que l'effet qui se passoit dans l'électrifation du verre étoit encore le même dans celle des substances résineuses, accorder cet effet avec l'idée que je me formois de la nature de ces substances; car ayant reconnu par des expériences sans nombre que le verre, qui paroît ne contenir que très-peu de matiere de feu, ne s'électrife qu'autant qu'il reçoit du fluide ou feu électrique des corps qui le frottent; il me paroissoit extrêmement singulier que le même effet eût lieu dans l'électrifation des substances résineuses qui contiennent tant de matiere de seu, qu'il ne faut que peu de mouvement pour l'en dégager.

Il y avoit déja long temps que ces réflexions m'occupoient, lorsqu'un disciple de M. Bernoulli m'apprit l'été dernier qu'on avoit observé que des sils électrisés par des bouteilles préparées pour faire l'expérience de Leyde, & chargées par des globes de verre, étoient attirés par d'autres bouteilles sem-

blables, chargées par des globes de foufre.

Par cette observation, l'électricité de l'un de ces globes sembloit être d'une espece dissérente de celle de l'autre, & l'électricité du sousse paroissoit être la même que celle que les corps acquierent, lorsqu'on diminue la densité du fluide électrique qu'ils contiennent; électricité dont nous parlerons dans un moment. Quoique dans cette expérience on eût encore employé l'attraction, moyen équivoque, comme je l'ai montré plus haut, elle ne laissa pas de me frapper; & m'ayant sait faire de nouvelles réflexions sur cette matiere, j'y entrevis d'abord l'explication de toutes mes difficultés sur l'électrisation du sousse du vette, & de beaucoup d'autres phénomenes MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

qui m'avoient paru jusques-là inexplicables; je comptis même que je pourrois vérifier bientôt, si l'observation que je viens de rapporter étoit bien fondée. En effet, rien ne m'étoit plus facile, puisqu'en constatant la possibilité d'électriser les corps non électriques par eux-mêmes en diminuant la densité de leur fluide électrique, j'avois découvert en même temps (comme je l'ai prouvé dans mon Mémoire de 1753) que l'électricité qu'ils acquierent par cette voie, a des phénomenes constans & invariables qui la caractérisent & la distinguent de l'électricité ordinaire, ou de celle qu'on communique à ces corps en augmentant la densité de leur fluide électrique. Mais comme la différence des deux électricités dont je viens de faire mention, n'est pas encore fort connue, il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de reprendre les choses d'un peu plus haut, & de rappeller ici une partie de ce que j'ai déja dit sur ces deux électricités dans le Mémoire dont je viens de parler.

Tant d'expériences prouvent que les phénomenes de l'électricité sont produits par un fluide fort subtil & qui tient beaucoup de la matiere du feu, qu'il n'est plus possible d'en douter. Ce fluide a une grande élasticité; propriété qui paroît n'être qu'une suite de son affinité avec la matiere du feu, & qui d'ailleurs est confirmée par des expériences sans nombre : il est répandu dans tous les corps ; excepté peut-être dans le verre & dans les substances vitrifiées, qui paroissent au moins n'en contenir que très-peu. On doit concevoir qu'il réside dans ces corps, & tout l'annonce, comme l'air dans les liqueurs, dans l'eau, par exemple; car de même qu'on ne peut condenser ou dilater l'air de la surface d'un fluide sans condenser ou dilater en même temps celui qui y est contenu, de même on ne peut condenser ou dilater le fluide électrique à la surface d'un corps sans le condenser ou le dilater en dedans de ce corps. Il résulte de son élasticité, qu'on ne peut augmenter ou diminuer la quantité qu'un corps en contient, sans augmenter ou diminuer en même temps sa densité dans ce corps, ces deux effets devant être concomitans

par une suite de cette élassicité. Ensin il paroît que dans tous les non électriques non électrifés, la densité de ce fluide est la même : nous la prendrons en conséquence de la suite pour la moyenne, à laquelle nous comparerons toutes les autres.

Ainsi, lorsque nous dirons que le fluide électrique est plus ou moins dense dans un corps, nous entendrons par-là que sa dentité y est plus grande ou moindre que celle de ce fluide dans un corps qui n'est pas électrique. Nous avons chois cette densité pour terme de comparaison, parce que dès qu'elle est augmentée ou diminuée dans un corps, dès cet instant il devient électrique, c'est-à-dire qu'il présente en général les phénomenes de l'électricité; car il ne peut nous offrir ceux qui appartiennent spécialement à un état de densité du sluide électrique opposé à celui où il se trouve dans ce corps,

comme on le verra dans la fuite.

Le verre & les autres électriques par eux-mêmes (mais nous ne parlerons pour le présent que du premier ) le verre, dis-je, est l'instrument, si cela se peut dire, qui nous sert à opérer ces changemens dans la densité du fluide électrique des corps. Le globe de verre, qu'on peut appeller avec raison, comme on l'a déja fait, une pompe à électriser, produit les deux effets dont nous venons de parler sur les corps électrisables par communication, felon qu'ils le frottent, comme le coussin, ou qu'ils le touchent, comme le conducteur; car on doit regarder le premier comme la source d'où le globe ou la pompe tire le fluide électrique, & le second ou le conducteur comme le réservoir où elle va le déposer. Par cette derniere maniere, le globe électrife les corps à l'ordinaire, ou en augmentant dedans & autour d'eux la densité du fluide électrique. C'est pourquoi nous avons donné à la vertu électrique qu'ils acquierent par cette voie, le nom d'éledricité par augmentation de densité : elle est la même que l'électricité vitrée, & l'éledricité en plus de M. Franklin. Elle est caractérisée spécialement par les deux phénomenes suivans : le premier est l'aigrette que l'on voit aux parsies angulaires des corps

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE métalliques électrifés de cette maniere ; cette aigrette est formée par le fluide électrique qui, étant condensé dans ces corps, s'en échappe: le second est la pétite lueur ou le petit point de feu que l'on observe aux extrêmités des pointes de métal que l'on approche des corps électriques. Ces petits points de feu (que j'appellerai dans la suite points de lumiere ou points lumineux) comme je l'ai fait dans le Mémoire déja cité, sont formés par le fluide électrique qui s'échappant de toutes parts du corps électrifé, est attiré par ces pointes, & y entre sous cette forme. Ces diverses apparences de feux électriques sont représentées dans la figure premiere, où l'aigrette est à l'extrêmité de la barre électrique par augmentation de densité, & le point lumineux au bout de la pointe présentée à cette barre. Le globe de verre n'étant, comme nous l'avons supposé, qu'une pompe électrique, ne peut condenser le fluide dans le conducteur sans le tirer du coussin ou de la personne qui frotte. Or, dès que ce coussin ou cette personne seront isolés, ne pouvant plus alors recevoir de nouveau fluide à mesure que le globe en tirera, la densité de celui qu'ils contiennent ne manquera pas de diminuer, en vertu, comme nous l'avons dit, de l'élassicité de ce fluide : il sera donc moins dense dans ce coussin ou dans cette personne, & cette diminution de densité lui donnera encore la propriété de présenter les phénomenes électriques. Nous appellerons donc en conféquence la vertu que les corps acquerront de cette maniere, électricité par diminution de densité : c'est la même que l'éledricite en moins de M. Franklin : elle est distinguée de celles que nous appellons par augmentation de densité, par la position de l'aigrette & du point lumineux qui s'y trouvent dans un ordre renversé, c'est-à-dire qu'on voit la premiere aux pointes métalliques qu'on approche des corps électriques par diminution de densité, & le point lumineux à ceuxci. La deuxième figure montre cette dissérence; on y voit le point lumineux à la batre électrique par diminution de denfite, & l'aigrette à la pointe non électrifée qu'on lui présente. La raison du renversement de ces phénomenes est bien sensible : le fluide électrique étant plus rare dans les corps qui ont cette derniere électricité, lorsque vous en approchezune pointe de métal non électrique où il est plus dense, il en sort pour aller remplacer celui qui a été enlevé de ces corps, & on le voit entrer par leurs pointes sous la sorme de points lumineux, comme dans les corps que l'on présente à ceux qui sont élec-

triques par augmentation de denfité.

Pour rendre ceci plus clair par un exemple, & faire concevoir comment ces phénomenes peuvent être produits par les différences de densité du fluide électrique dans les corps, supposons trois vases remplis d'air; que dans le premier, il soit condensé; que dans le second il soit dans l'ésat ordinaire; enfin que dans le troisiéme il soit rarésié au même degré qu'il est condensé dans le premier. Il est constant que, si vous faites communiquer le premier avec le second, il v aura un courant de celui-là à celui-ci, qui subsistera jusqu'à ce que l'air soit parvenu à la même densité dans les deux vases. Or ce courant sera sensible, si vous supposez cet air lumineux, car vous le verrez sortir du premier de ces vases & entrer dans le second: la même chose arrivera encore de ce second au troisième, la dissérence des densités respectives de l'air dans ces deux derniers vases étant la même que dans les deux autres. Enfin cet effet aura encore lieu, & d'une maniere plus frappante & plus fensible, si vous faites communiquer le premier avec le troisième. L'application de ceci aux corps électriques n'est pas difficile à faire : le premier vase repréfente le corps électrique par augmentation de denfité, le second celui qui n'est pas électrique, & le troisième celui qui l'est par diminution de densité. Ainst on conçoit pourquoi il y a une aigrette au premier & un point lumineux au second lorsqu'on approche ce dernier de l'autre, & de même pourquoi il y a une aigrette au second quand on l'approche du troisiéme, & un point lumineux à celui-ci, &c. Il en sera de même par rapport aux étincelles qui iront du corps électrique par augmentation de densité, à celui qui n'est pas électrique, & qui iront de même de celui-ci à celui qui le fera par diminution

272 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

de densité. On voit par-là comment des qu'on change la denlité du fluide électrique dans un corps, on l'électrile, & que ces effets de l'électricité entre deux corps ne tiennent qu'à la différence des densités respectives du fluide électrique dans ces corps. Et comme les deux manieres par lesquelles cela fe fait, sont ou l'augmentation ou la diminution de la densité du fluide électrique dans ces corps, il semble qu'on peut dire en conséquence que ces deux manieres de leur communiquer l'électricité sont opposées, quoique les effets qui en résultent, tiennent toujours à la même cause, savoir, comme je viens de le dire, à la dissérence des densités respectives de leur fluide électrique.

Après cette digression, qui m'a paru nécessaire par les rai-

sons que j'ai rapportées, je rentre en matiere.

L'aigrette & la petite lueur appartenant l'une & l'autre tantôt au corps électrique, tantôt à celui qui ne l'est pas, selon le genre de l'électricité, il s'ensuit que ces phénomenes me fournissoient, comme je l'ai dit, un moyen sur de reconnoître de quelle nature étoit celle du soufre. En esse, il ne s'agissoit que de voir si dans cette électricité l'aigrette & la petite lueur se trouveroient placées comme dans l'électricité par augmentation de densité, ou dans celle par diminution de densité, & par-là je n'étois pas exposé à l'incertitude de la méthode où l'on emploie l'attraction.

J'appris bientôt qu'il y avoit quelque chose de relatif à ce sujet dans une petite addition que M. Franklin a faite à son Livre, & M. d'Alibard, à qui nous devons la premiere obfervation de l'électricité produite par le tonnerre, ayant bien voulu me la communiquer, j'y trouvai en esset l'expérience suivante, qui paroit prouver que l'électricité résineuse est la

même que l'électricité par diminution de densité.

M. Franklin ayant placé un conducteur entre deux globes que l'on électrifoit continuellement, l'un de verre & l'autre de foufre, il remarqua qu'il ne donnoit aucun signe d'électricité, quoique, comme je l'ai dit, les globes placés à ses deux extrêmités sussent toujours électrifés. Cette expérience.

lui avoit été indiquée par M. Kinnersley de Boston, dans la nouvelle Angleterre, qui en avoit conjecturé la réussite d'après d'autres qu'il avoit tentées, & qui étoient entiérement semblables à celles que M. du Fay sit autresois sur les substances résineuses.

Selon M. Kinnersley, on ne devoit point observer d'électricité au conducteur dans l'expérience précédente, parce qu'à mesure qu'il recevoit du suide électrique de l'un des globes, l'autre devoit le lui enlever; mais il avoue qu'il ne sait pas lequel de ces globes doit, ou sournir le sluide, ou le pomper.

Ce qu'il n'est pas inutile de remarquer ici, c'est que l'auteur de la découverte de l'électricité résineuse & vitrée avoit eu aussi la même idée vingt ans auparavant. Il approcha l'un de l'autre un bâron de cire d'Espagne & un tube de verre : leurs électricités étant d'une nature différente, il comptoit qu'elles se détruiroient; mais la vertu électrique de son bâton de cire d'Espagne étant apparemment trop foible, cette expérience n'eut qu'un succès imparfait. M. Franklin ajoute dans le même endroit qu'il croit avoir remarqué que lorsque le globe de soufre tournoit, & que l'autre restoit en repos, les feux vus au conducteur & aux corps qu'on en approchoit, n'étoient pas les mêmes que quand c'étoit au contraire celui de verre qui tournoit : il conclut delà que ce dernier lui paroît condenser la matiere électrique dans le conducteur, & l'autre l'y rarétier; mais il finir en disant que ces idées ne sont que des idées hasardées. On voit par-là que ce célebre Phylicien ne connoissoit pas encore parfaitement les phénomenes dont j'ai parlé plus haut, & qui caractérisent les deux électricités par augmentation & par diminution de denfité.

Pour voir donc par moi-même ce qu'il en étoit de l'étédricité résineuse, je préparai un globe de sousre, & l'ayant frotté, je reconnus avec plaisir que la distinction établie par M. du Fay entre cette électricité & la vitrée étoit bien fondée; car les angles du conducteur qui touchoit à ce globe, ayant des points lumineux, & les non-électriques non-électrisés qu'on en approchoit ayant des aigrettes, comme on peut le voir Mém. 1755. M m

274 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dans la figure 2<sup>de</sup>, il en résultoit que l'électricité du source étoit la même que l'électricité par diminution de densité, & qu'ainsi elle étoit différente de la vitrée ou de l'électricité par

augmentation de densité.

Les phénomenes que je venois d'observer caractérisant invariablement, comme je l'ai dit, l'électricité par diminution de densité, il suffisoit pour me convaincre que celle du soufre étoit la même. Cependant, comme dans une matiere de cette importance on ne pouvoit se décider que par un grand nombre d'expériences, j'en sis beaucoup d'autres pour reconnoitre si elles confirmeroient ma première observation, il n'y en eut pas une qui ne le sit. Comme il seroit trop long de les rapporter toutes, je me contenterai de parler des principales.

Si le soufre s'électrise & électrise les corps avec lesquels il communique, en diminuant la densité de leur fluide électrique, il s'ensuit (en partant toujours de la densité de ce fluide dans les métaux non électrifés, comme d'un terme moven) que tous les phénomenes appartenans à cette denfiré seront renversés dans l'électricité du soufre, ou prendront des apparences contraires à celles qu'ils ont dans l'électricité du verre. Ainsi, 1º. on verra aux pointes métalliques anprochées du globe de soufre, des aigrettes au lieu des points lumineux qu'on y voit en les approchant de celui de verre : 2°. le premier électrifera par augmentation de denfité. les corps qui le frotteront, au lieu de les électrifer par diminution de densué, comme ce dernier; en conséquence de quoi la personne qui frotte le globe de soufre, montée sur un gâteau de résine, deviendra électrique par augmentation de densué: enfin la bouteille de Leyde se chargera en sens contraire, c'est-à-dire que le fluide électrique, au lieu de sortir de sa surface extérieure pendant l'électrisation, comme lorsqu'elle est chargée par le globe de verre, entrera au contraire dans cette surface, & qu'on verra des aigrettes aux pointes approchées de la pante de cette bouteille, au lieu d'y voir des points lumineux. Or les expériences ont parfaitement confirmé toutes ces conféquences, les pointes

qu'on approchoit du globe fournissant des aigrettes, la perfonne isolée qui le frottoit s'électrisant en plus, &c.

Je répétai en outre l'expérience des deux globes de verre & de soufre électrisés continuellement, & placés respectivement à chacune des extrêmités d'un conducteur, & je vis manisestement que tant que la force électrique de chacun de ces globes étoit ou paroissoit égale, ce conducteur ne donnoit dans l'un ou dans l'autre, ou qu'elle diminuoit d'elle-même, il s'électrisoit alors, ou positivement, ou négativement.

Au reste, il est inutile d'ajouter que les corps électrisés par le soufre étoient plus sortement artirés par le verre rendu électrique, que ces mêmes corps ne l'étoient pas d'autres non électriques non électrisés, & vice versa, & en général que tous les phénomenes relatifs à cette attraction s'observoient constamment; car le fluide électrique étant plus rare dans les corps électrisés par le soufre, & plus dense dans ceux qui sont électrisés par le verre; il s'ensuir que tous ces essers doivent avoir lieu, puisqu'ils ne sont que des suites de la différence des densités respectives de fluide électrique dans les corps que l'on approche les uns des autres.

Après des preuves aussi nombreuses & aussi completes, je ne pus douter plus long-temps que l'électricité du sousse & l'électricité par diminution de densité ne sussent les mêmes. Or, cette derniere étant différente de l'électricité du verre ou par augmentation de densité, comme je me flatte de l'avoir prouvé dans le Mémoire dont j'ai déja parlé plusieurs sois, il s'ensuir que l'électricité du sousre ou celle des substances résineuses est réellement distincte & différente de l'électricité vitrée, comme seu M. du Fay l'avoit avancé. On ne peut qu'admirer la sagacité de cet habile Physicien qui sut, à travers les difficultés que présentoient des phénomenes aussi peu sensibles que ceux de l'électricité dans le temps où il faissoir ses expériences, qui sut, dis je, démêler le vrai, & faire une découverte aussi importante.

La maniere dont j'ai fabriqué mon globe de foufre m'ayant M m ij 276 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE donné la facilité d'en faire de cire d'Espagne & de réline, j'ai trouvé que l'électricité de ces substances étoit, ainsi qu'on peut aisément le prévoir, la même que celle du sousre. Comme cette maniere est plus simple que celle que l'on pratique communément, je crois qu'il ne sera pas hors de propos de la rapporter ici. Dans la méthode ordinaire, on fait fondre du foufre dans un globe de verre, on le casse ensuite pour en tirer celui de soufre qui s'y est moulé; par-là on perd le premier, & le globe que l'on en retire est souvent très-imparfait & sujet à se casser. Pour remédier à ces deux inconvéniens, j'enduis de mastic un globe de verre ordinaire, j'étends sur ce mastic une couche de soufre à laquelle je donne trois ou quatre lignes d'épaisseur au moins, & faisant ensuite tourner ce globe, je l'arrondis & je l'unis avec un fer chaud au point qu'il est toujours assez parfait pour donner beaucoup d'électricité.

L'aigrette & le point lumineux fournissent, comme je l'ai dit, un moyen si sûr de reconnoure le genre délectricité d'un corps, que je ne puis m'empêcher de rapporter ici une manière extrêmement simple de vérifier par leur secours l'existence des électricités résineuse & vitrée. On étend sur un des côtés d'une glace de 12 ou 14 pouces de long, & de 4 ou s de large, une couche de soufre ou de cire d'Espagne, &c. ensuite on les frotte bien l'un ou l'autre sur du drap. Si, lorsqu'ils sont fort électriques (c'est-à-dire, le soufre ou la cire d'Espagne) on leur présente dans l'obscurité une pointe de métal, celle d'un couteau, par exemple, qu'on tient par la lame, on en verra sortir une aigrette : si on retourne la glace & qu'on la frotte sur son côté nu, jusqu'à ce qu'il soit bien électrique, & qu'on y présente de même la pointe du couteau, on n'y verra plus qu'un point lumineux : enfin un morceau d'ambre, un bâton de cire d'Espagne, bien frottés & rendus électriques, excitent, comme on le peut voir dans l'obscurité, des aigrettes aux pointes métalliques qu'on en approche.

Ayant prouvé l'existence de l'éledricité résineuse, je montrerai

présentement par quelques exemples, comment elle nous

facilite l'explication de divers phénomenes.

1°. Il est clair qu'elle donne la folution des difficultés dont j'ai fait mention, sur l'impossibilité de concilier le méchanisme, si cela se peut dire, de l'électrisation du verre avec celui du soufre, puisqu'elle fait voir que, conformément à la nature de leurs diverses substances, le premier, quia moins de matiere de seu que le second, reçoit du fluide électrique du corps qui le frotte, pendant que l'autre en fournit à ce dernier. Il en est de même des autres substances résineuses. L'éledricité résineuse nous montre aussi en général que dans le frottement respectif de deux corps l'un contre l'autre, celui qui a le plus de matiere de feu, est toujours celui qui communique du fluide électrique à l'autre. Ainsi l'on voit que la personne qui frotte le globe de verre, lui communique de son fluide électrique, pendant qu'elle en reçoit du globe de soufre; ce qui fournit une nouvelle confirmation de l'analogie qui se trouve entre ce fluide & la matiere du feu.

2°. L'électricité de la résine ou des substances de cette espece étant, en partant de ce que j'ai avancé, opposée à celle du verre, il s'ensuit que toutes les sois que ces deux différentes substances seront combinées au même degré dans un corps, il ne pourra acquérir aucune électricité par le frottement. Ainsi, par exemple, si l'on suppose un globe composé d'une égale quantité de réline, & de verre intimement mêlé ensemble, ce globe ne pourra s'électriser par le frottement : en effet, la résine qu'il contient communiquant de son fluide au corps qui le frotte, & le verre au contraire en pompant du même corps, l'effet produit par l'une de ces substances sera détruit par l'autre, de même qu'un coussin isolé cesse de s'électriser, ainsi que le conducteur, s'ils communiquent ensemble. Or il me patoit que ceci explique assez bien pourquoi les métaux ne sont pas électrisables par frottement. Ils sont, comme on sait, formés en général d'une terre vitrifiable & du phlogistique : cette terre répond au verre, ainsi que le phlogistique aux substances résineuses; car on peut

278 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE d'autant plus supposer qu'il est la source de leur vertu électrique, que cette vertu semble augmenter à mesure que ces substances contiennent davantage de ce principe inflammable. Ces métaux étant ainsi composés, ils sont donc dans le cas du globe dont je viens de parler; ainsi ils ne doivent acquérir aucune électricité par le frottement. Cette conjecture paroit si juste, qu'elle donne l'explication d'une expérience de M. Watson, de la Société Royale de Londres, qui, sans cela, semble un paradoxe, & qui à son tout donne à cette conjecture un nouveau poids. Ce Physicien a observé que la litharge. la chaux de plomb & les autres chaux des métaux ne peuvent pas, dans l'expérience de Leyde, être substituées à l'eau, à la limaille de fer ni à celle des autres métaux : cependant, en réduisant ces métaux en chaux, on sait qu'on les dépouille de leur phlogistique ou de leur matiere inflammable. Il est donc bien extaordinaire qu'en enlevant à un corps électrifable par communication, une partie de sa substance qui ne l'est pas, le reste le soit moins que le tout ne l'étoit auparayant. Or ma conjecture donne dans l'instant la solution de cette difficulté, puisqu'elle fait voir qu'ayant enievé au métal son phlogistique ou sa matiere inflammable tenant de la nature des substances résineuses, la parcie qui reste, approchant de celle du verre, devient un électrique par frottement, & ainsi ne peut être employée dans la bouteille de Leyde. Il arrive ici la même chose qu'il arriveroit au globe composé de résine & de verre dont j'ai parlé, auquel on restitueroit la propriété d'être électrifable par frottement aussi-tôt qu'on lui enleveroit l'une ou l'autre de ces substances.

3°. On voit qu'excepté l'eau & les métaux, qui n'ont aucune espece d'électricité, toures les autres substances pourront se aranger en deux classes, l'une qui aura l'électricité resineuse, & l'autre l'électricité vitrée; que la premiere, si l'on raisonne d après l'analogie, contiendra toutes les substances sulfureuses, bitumineuses, végétales & animales; que la seconde comprendra de même toutes les matieres vittisées ou vitrescibles, toutes les pierres précieuses, les pierres, les sables, & ensin les sels.

qui me paroissent, par plusieurs indices, appattenir à cette classe. Au reste, se sera à l'expérience à nous apprendre si l'analogie ne nous a pas induits en erreur, en plaçant telle ou telle substance dans ces classes. Ensin ces deux électricités semblent nous fournir une nouvelle façon de connoître la nature des corps, pusqu'elle nous montre que ceux qui ont la première, ou l'élédricité résineuse, ont beaucoup de phlogistique & sont l'éledricité vitree approchent de la nature du verre ou des substances vitrescibles.

Je craindrois d'être trop long, si je poussois ce détail plus loin; il me sussii d'avoir montré par cet essai quel jour l'électricité résineuse peut répandre en général sur ces matieres.

## SECONDE PARTIE,

Où l'on montre que l'Electricité résineuse répand un nouveau jour sur les causes de l'Electricité naturelle & du Tonnerre.

Nous ne pouvons guère juger des choses que paranalogie; ainsi, lors de la découverte de l'électricité naturelle, on ne manqua pas de supposer que tout s'y passoit comme dans l'électricité artificielle ordinaire, c'est-à-dire, que de même qu'avec le globe, nous électrisons les corps en augmentant leur stude électrique, de même aussi ils s'électrisent dans l'électricité naturelle par une addition de ce suide qu'ils reçoivent de l'air, ou plurôt des nuages. On étoit encore loin de soupçonner qu'ils pussent acquérir la vertu électrique en perdant de ce suide.

Je crois être un des premiers qui ait avancé que les corps pouvoient être électrisés naturellement aussi-bien par l'abforption que par la condensation de leur fluide électrique, & que ce moyen paroissoit plus simple que celui qu'il falloit supposer que la nature employât pour les électriser selon l'opinion recue. En effet, pour qu'un globe de verre électrise un corps à l'ordinaire, il faut deux opérations, qu'il pompe

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE le fluide électrique d'un autre corps, & qu'il le condense ensuite dans le premier; ainti, en supposant que ce sût là le procédé de la Nature, il falloit que les nuages eussent déja acquis le fluide électrique par quelque moyen que nous ne connoissons pas, pour le condenser ensuite dans les corps; au lieu qu'il est beaucoup plus simple d'imaginer que ces nuages les électrisent en absorbant une partie fluide électrique qu'ils contiennent. J'ai eu la satisfaction de voir ma conjecture justifiée par des observations de M. Canton, de la Société Royale de Londres\*. Ce Physicien dit dans un Mémoire inféré dans les transactions de cette Société, qu'il a observé en maintes occasions que les nuages orageux électrisoient par diminution de densité les corps disposés convenablement, & qu'il a même trouvé que cela arrivoit plus souvent de cette façon que de l'autre. Selon la description des feux Saint-Elme, & de ceux que l'on remarque aux bras de certaines croix, je suis fortement persuadé qu'ils ressemblent entiérement aux aigrettes que l'on voit aux piéces présentées aux corps électriques par diminution de denfité, ou qui ont l'electricité résineuse. En conséquence je ne doute pas que les seux Saint-Elme & les aurres du même genre ne soient excités par la raréfaction du fluide électrique contenu dans l'atmosphere; au moyen de quoi, tous les corps qui peuvent sournir de ce fluide le font, comme nous le voyons dans l'électricité artificielle, par diminution de denfité.

Or, que les choses se passent ainsi dans la Nature, c'est une conjecture qui me semble appuyée sur des présomptions si fortes, qu'il paroît qu'il n'y a presque pas lieu d'en douter,

On a vu par le détail précédent, que les substances électriques par elles-mêmes électrisent les corps en deux manieres, en pompant ou en augmentant le fluide électrique qu'ils contiennent. Le soufre, comme il a été dit, électrise les corps qui le frottent, en y condensant le fluide électrique, & ceux

Le P. Bertier, de l'Oratoire, correspondant de l'Académie, l'a observé aussi.
 Voyez là desse la noue qui le trouve à la suite de mon Mémoire sur l'Electricité, pag. 468, année 1753.

qui le touchent, en l'y rendant plus rare. Tout le monde sait que dans les disserntes exhalaisons que la chaleur du soleil sait élever de la terre, il y en a beaucoup de sulfureuses. Si l'on suppose donc pour un moment, comme il y a même tout lieu de le soupconner, que la chaleur dégage de ces exhalaisons sulfureuses, ou des nuages qui en sont composés, une partie du fluide électrique qu'elles contiennent, ce fluide répandu dans l'atmosphere électrisera par augmentation de densité, ou par condensation, tous les corps disposés convenablement; mais plus ces nuages seront dépouillés de leur sluide électrique, plus ils deviendront eux-mêmes électriques par diminution de densité.

Or il pourra arriver tel cas où ils en seront dépouillés au point, qu'étant portés vers des nuages d'une autre nature, ou moins dépouillés de leur fluide électrique, ils y exciteront de fortes étincelles, c'est-à-dire, des éclairs à peu près comme nous les voyons. C'est ce qui paroît confirmé par une observation dont m'a fait part un savant Physicien, qui a passé du temps dans un pays de montagnes; il m'a dit avoir vu nombre de fois fortir du feu de ces montagnes, lorsque certains nuages étoient portés par le vent vers ou contr'elles. De plus, lorsque les nuages dépouillés de leur fluide électrique s'approcheront de terre, ce fluide s'y trouvant très-rare, tous les corps capables de leur en fournir le feront; delà, lorsque ce fluide, par la nature ou la configuration du corps duquel il fort, pourra le faire en affez grande quantité & fous une forme convenable pour être sensible, il produira les seux Saint-Elme, ceux que l'on voit au bras des croix dont nous avons parlé, &c. tous les faits semblent confirmer ces conjectures. On sait, à n'en pouvoir douter, que la matiere de la foudre approche beaucoup du foufre, puisqu'elle en a une très-forte odeur : on fait que les tonnerres font les plus fréquens dans les mois où les exhalaisons qui montent de la terre sont en plus grande quantité, & où la chaleur de ces exhalaisons peut être excitée à un certain degré, comme dans les mois de Mai, de Juin, de Juillet & d'Août : on n'ignore Mém. 1755. Νn

M. Bouguer, de cette Acad. 282 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

pas qu'il tonne très-souvent dans les pays où il se trouve beaucoup de foufre; il paroît donc comme certain que cette matiere a la plus grande part à la cause des orages, & il semble, par la découverte de l'électricité du tonnerre & par les diverses observations que je viens de rapporter, que si les matieres sulfureuses jouent un si grand rôle dans la production de ces météores, c'est de la maniere que je viens de l'exposer. Je n'ignore pas que le célebre M. Franklin avance dans fon hypothese sur la cause du tonnerre, que les nuées orageuses viennent de la mer; mais, sans prétendre faire la critique de cette hypothese, qui mérite nos égards par l'heureuse découverte de l'électricité naturelle qu'elle nous a procurée, je remarquerai seulement qu'elle paroît difficile à concilier avec les faits. En effet, si elle avoit lieu, il semble qu'il devroit tonner plus souvent vers les côtes que fort avant dans les terres; ce qui ne paroît pas conforme à l'expérience : on ne remarqueroit pas, comme je crois qu'on l'a fait, que dans les pays abondans en soufre les orages y fussent plus fréquens qu'ailleurs. Je pense donc que ce que ce grand Physicien a dit sur ce sujet ne peut porter atteinte à ce que je viens d'établir.

Après avoir prouvé, comme je me l'étois proposé, qu'il y a réellement dans la Nature deux électricités différentes & distinctes l'une de l'autre, la résineuse & la vierée; après avoir fait voir que la connoissance de ces deux électricités facilite l'explication d'un grand nombre de phénomenes, & répand un grand jour sur la maniere dont se forment les crages & le tonnerre, il seroit temps de terminer ce Mémoire; cependant je ne puis le faire sans observer que les grands progrès qu'on a faits depuis trente ans dans la connoissance des phénomenes de l'électricité, feront un exemple mémorable des avantages qui résultent de l'étude de la Physique par la voie des expériences, & qu'ils doivent encourager les Physiciens à suivre constamment cette voie, & à amasser des faits, quelque peu importans qu'ils puissent paroître d'ailleurs aux yeux du vulgaire. Un homme est fort occupé d'une seuille d'or électrisée; il la poursuit avec un tube de verre, il observe les divers



mouvemens que ce tube & d'autres substances y excitent; rien ne paroît plus frivole aux yeux d'un spectaeur ordinaire: cependant ce sait examiné, suivi & combiné avec d'autres, on reconnoît qu'il appartient à une cause qui paroît elle-même tenir au système général; elle répand une grande lumiere sur la cause des orages; ensin bien des Physiciens soupçonnent, & ce n'est pas sans quelque sondement, qu'elle a laplus grande part dans la cause des tremblemens de terre. Tant il est vrai que tous les faits se tiennent dans la Nature, & que s'il y en a quelques-uns qui nous paroissent peu importans, ce n'est souvent que par l'ignorance où nous sommes de la chaîne des causes à laquelle ils appartiennent.



# OBSERVATION DE

# TROIS OCCULTATIONS D'ALDEBARAN PAR LA LUNE.

Et d'une occultation de l'Etoile 0 de la Balance, arrivés pendant le cours de cette année 1755.

#### Par M. MARALDI.

E 6 Juillet au matin, le Ciel étant serein, j'ai observé l'occultation d'Aldebaran par la Lune avec une lunette de 16 pieds, & j'ai marqué l'instant de l'immersion sous le bord éclairé de la lune à 4<sup>h</sup> 32' 2", temps vrai, une demineure après le lever du Soleil. J'ai vu cette Etoile pendant deux ou trois secondes sur le bord de la Lune avant son immersion: je n'ai pu la voir à sa sortie du bord obscur de la Lune, qui devoit arriver 1<sup>h</sup> 8' après l'immersion, & je m'imagine que c'est à cause de la trop grande clarté du jour. On voyoit cependant encore la Lune à la vue simple.

Le 18 du même mois de Juillet, j'observai, avec beaucoup de précision l'immersion de l'Étoile  $\theta$  de la Balance sous le bord obseur de la Lune à  $g_h$  7' 2" du soir, temps vrai, avec une lunette de 6 pieds; mais je n'ai pas pu voir avec la même lunette cette Étoile à sa sortie, qu'à  $g^h$  57' 36": elle étoit déja un peu éloignée du bord éclairé de la Lune, & M. de Thury l'avoit vue plusieurs secondes auparavant avec une lunette de 18 pieds.

Le 26 Septembre au matin, j'ai observé à Thury, avec une lunette de 8 pieds, l'immersion d'Aldebaran sous le disque éclairé de la Lune à 6<sub>h</sub> 24' 45", temps vrai. Cette immersion s'est faite vis-à-vis Aristarchus, & j'ai vu très-distinctement pendant quatre ou cinq secondes cette Étoile sur le disque de la Lune, éloignée du bord de la Lune d'un diametre de l'Etoile qui étoit parsaitement terminée, aussi bien que le bord de la Lune, & qui m'ont paru l'un & l'autre de la même couleur. A 7h 35' 6", j'ai apperçu l'Etoile qui venoit de sortir du bord obscur de la Lune.

Ce matin, 17 Décembre, à 1h 28' 10", j'ai observé l'immersion d'Aldebaran sous le disque de la Lune, & j'ai remarqué que quoiqu'il y eût encore près de quarante heures jusqu'à la pleine Lune, Aldebaran étoit si près de la partie éclairée de la Lune, que je n'y ai distingué aucun intervalle avec une lunette de 6 pieds: les nuages m'ont empêché d'observer l'émetsion.



# OBSERVATION

## LOCCULTATION DALDEBARAN

PAR LA LUNE,

Le 16 Décembre 1755.

Par M. PINGRÉ.

J'AI pris sur une carte de Paris la distance de mon observatoire à l'Observatoire royal, & j'ai trouvé que le mien étoit plus oriental de 400 à 420 toises, c'est-à-dire, d'environ 3 secondes de temps.

J'ai fait l'observation suivante avec une lunette de 5 pieds. Immersion d'Aldebaran à 13h 28' 14" temps vrai, Méridien de mon Observatoire. Grimaldus sembloit pour lors tenir le milieu entre Galilée & l'Etoile. S'il étoit un peu plus près de l'Etoile que de Galilée, c'étoit de fort peu.

Emersion à 14h 40' 1 à très peu près. Le temps s'étoit couvert; je n'ai révu Aldebaran entre les nuages qu'à 14h 41' 18". Par sa distance du bord éclairé de la lune, j'ai jugé qu'il devoit être sorti depuis une bonne demi-minute. L'émersion avoit du se faire vers la partie méridionale de Langrenus.

Selon le calcul des Tables des Institutions, l'immersion auroit dû arriver à 13h 34' 31", & l'émersion à 14h 45' 49". Comparant ce résultat avec mon observation, je trouve que la longitude de la Lune donnée par les Tables étoit trop per de 2 minutes \(\frac{1}{4}\), & la latitude de 45 secondes environ trop boréale.

Je suppose la latitude apparente d'Aldebaran de 5<sup>4</sup> 29' 16" à australe, & sa longitude de 2<sup>5</sup> 6<sup>4</sup> 22' 27''.

o - autitale, or la longitude de 2 0 2



## MÉTHODE

Pour déterminer la hauteur du Pole, sans être obligé d'avoir égard à la réfraction, ou du moins en n'employant que très-peu cet Elément.

## Par M. le Marquis DE COURTIVRON.

Ly a quelques années qu'il fut question dans l'Académie I d'une méthode pour déterminer la hauteur du Pole, qui parut assez dégagée des incertitudes de la réfraction. Cette méthode supposoit que l'on eût une Etoile observable au Zénith; & cette condition remplie, il ne s'agissoit plus, pour avoir la hauteur du Pole, que d'observer le temps écoulé entre la culmination de cette Étoile & l'instant auquel elle arrive à une hauteur égale à la hauteur moyenne entre les deux hauteurs méridiennes de l'Étoile polaire; car le triangle sphérique PZE, figure 1, dont les trois angles font, l'un au Pole P, le second au zénith Z, où l'Etoile a été vue à son passage par le méridien, le troisiéme au point E, où l'Etoile a été observée à la hauteur apparente du Pole, déterminée par le milieu entre les deux hauteurs méridiennes de l'Etoile polaire; cetriangle sphérique étant, dis-je, équilatéral, il suffit d'en connoître l'angle P, exprimé par le temps que l'étoile a mis à aller de Z en E, pour connoître les trois côtés égaux au complément de la haureur du pole. On voit combien peu l'élément de la réfraction entre dans cette méthode, puisqu'on n'a besoin de connoître que la seule différence des réfractions qu'éprouve l'Etoile polaire dans ses deux passages au Méridien ; lieux si peu distans l'un de l'autre, que quelque imparfaites que fussent les Tables de réfraction, elles ne sauroient causer d'erreur par une telle différence. Mais la méthode étant restreinte aux lieux qui ont précisément à leur zénith une Etoile observable, & exigeant de plus qu'on saissiffe cette Etoile dans l'instant

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE où elle a une hauteur donnée, on voit qu'il est rarement possible de la mettre en pratique. J'ai cru que les Astronomes qui goûteroient cette méthode, me fauroient gré de l'avoir dégagée des deux conditions précédentes, c'est-à-dire, de l'avoir rendue telle, qu'elle peut s'appliquer des Étoiles distantes de quelques degrés du zénith, & que l'on observera lorsqu'elles feront aussi à quelques degrés de la hauteur moyenne entre les deux méridiennes de la Polaire. Par ce moyan, outre qu'il n'y aura point de lieu où l'on ne puisse mettre la méthode en pratique, on pourra faire usage de toutes les Etoiles voisines du zénith, & prendre leur passage à beaucoup de différentes hauteurs voifines de la hauteur moyenne en question; & certe multiplicité d'applications de la même méthode, toutes faciles à faire, & en un petit intervalle de temps, pourra en augmenter infiniment la justesse.

On voit aisément que le problème qu'exige cette méthode

prise dans toute son étendue, est celui ci.

Connoissant dans le triangle sphérique IPzE, figure 2, l'angle P, la différence du côte Pz au côté PE, & celle du côté zE au côté Pz, trouver la valeur de Pz.

### SOLUTION.

Soit a+x l'expression de l'arc cherché  $P_Z$ , dans laquelle a désigne la valeur approchée de cet arc, c'est-à-dire, de la hauteur de l'équateur trouvée par quelque méthode grossiere, qui donne cette quantité, par exemple, à quelques minutes près, & x la petite quantité cherchée, dont cette premiere valeur s'écarte de la vraie. Soient nommés ensuite cs+x & G+x les côtés PE & zE, cs-a & CA, que nous appellerons aussi C & Q, exprimant la différence de  $P_Z$  à zE, lesquelles sont des quantités données par la distance de l'Étoile observée au zénith & par la différence de sa hauteur, lorsqu'elle est en E à la hauteur moyenne entre les deux hauteurs méridiennes de l'Étoile polaire. Cela fait, nousemployerons le théorème de la Trigonoêmtrie sphérique, dont

dont dépend la détermination d'un angle lorsque les trois côtés sont connus: ce théorême apprend que cos. P cof DE

 $\frac{1}{\ln PE}$ , équation dans laquelle il faut substituer a + x pour  $P_{\zeta}$ , B + x pour PE, & C + x pour  $\zeta E$ ; cette substitution ne demande autre chose que d'être familiarisée avec ces théorêmes des sinus & cosinus, dont l'usage a été rendu si fréquent depuis quelques années: on aura par ces théorêmes, cof. zE, ou cof. C + x = cof. c cof. x - fin. C fin. xcof. PE, ou cof.  $B + x = \text{cof. } B \cdot \text{cof. } x - \text{fin. } B \text{ fin. } x$ fin. PE, ou fin. B + x = fin. B cof. x + cof B . fin. x.

Et remarquant que ce ne peut être qu'une très petite quantité, vu que la hauteur du Pole est toujours connue, à peu de chose près, par les méthodes ordinaires, & sur-tout par la hauteur moyenne entre ces deux méridiennes de la Polaire, on pourra mettre l'unité au lieu de cos. x, & x au lieu de

fin. x; ce qui donnera,

cof. 
$$z E = \text{cof. } C - x \text{ fin. } C.$$
  
cof.  $P E = \text{cof. } B - x \text{ fin. } B.$   
fin.  $P E = \text{cof. } B + x \text{ cof. } B.$ 

Lesquelles valeurs étant substituées dans l'expression précédente de cos. B, la changeront en

$$cof. P = \frac{cof. C - x fin. C (cof. A - x fin. a) (cof. B - x fin. B)}{(fin. a + x cof. a) x (fin. B + x cof. B)}, \text{ ou bien}$$

$$cof. P = \frac{cof. C + x fin. C - cof. a cof. B + x fin. a cof. B + x cof. a fin. B}{fin. a fin. B + x cof. a fin. B + x cof. a fin. B}$$

en négligeant les secondes puissances de x, comme beaucoup trop petites pour causer aucune erreur sensible.

Mais à cause que sin.  $a \cos B + \cos A \sin B$  n'est autre chose que sin. (a + B), cette équation se changera en celle-ci,  $cof. P = cof. \frac{C + x \, fin. \, C \, cof. \, A \, cof. \, B + x \, fin. \, (a + B)}{C + x \, fin. \, C \, cof. \, A \, cof. \, B + x \, fin. \, (a + B)}$  $\frac{(a+B)}{(a+B)}$ , de laquelle

fin. a fin. B + xx fin. cof. P fin. a fin. B + cof. a cof. B - cof. C on tire enfin x = fin. (a+B) — cof. P fin. a+B — fin. C, & par conséquent la solution cherchée, puisque a est déterminé par la premiere tentative sur la hauteur du pole P, par la Mém. 1755.

200 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE mesure du temps B & C, par leur différence avec a, connue

par observation.

Afin de rendre cette formule plus commode pour la pratique, nous commencerons par mettre au lieu de B sa valeur a+G, & au lieu de C, a+2; ce qui donnera tout de suite fin. a fin. (a) + cof. a cof (a+G) - cof. (a+S)

x = (1a+G) cof. P fin. (2A+G) fin. (a+=)

Faifant ensuite usage des théorèmes qui changent le produit de deux finus ou de deux cofinus, nous aurons au lieu de fin.  $(a + G) \stackrel{!}{\cdot} \operatorname{cof}$ .  $G \stackrel{!}{\cdot} \operatorname{cof}$ .  $(2 \cdot a + G)$ , au lieu de cof.  $a \operatorname{cof.} (a+G)$ , & au lieu de cof.  $a \operatorname{cof.} (a+G)$ ; cof.  $G + \frac{1}{2}$  cof. (2a + G); ce qui changera l'expression précédente en celle-ci,

 $cof. C_{\frac{1}{2}}^{1} cof. b - \frac{1}{2} cof. (Ga + G) + \frac{1}{2} cof. G + \frac{1}{2} cof. (2a + Cx) cof. (a + 2)$  $\sin_{1}(2a+G) - \frac{1}{2}\sin_{1}(2a+P_{1}+G) - \frac{1}{2}\sin_{1}(2a-P+G)\sin_{1}(a+1)$ dans laquelle le dénominateur a reçu une transformation. en substituant à la place de sin. (2a+G) cos. P. sa valeur  $\frac{1}{2}$  fin.  $(2a+P)+G+\frac{1}{2}$  fin. (2a-P+G), tirée du théorème général sur la valeur du produit d'un cosinus par un finus.

Mais le numérateur de la fraction précédente contenant encore des produits de cosinus, on peut la changer de la même maniere en somme de cosinus, & l'on aura enfin

 $\frac{1}{2}$ cof.  $G + \frac{1}{2}$ cof.  $(P + G) + \frac{1}{2}$ cof.  $(P - G) - \frac{1}{2}$ cof.  $(2a + P + G) - \frac{1}{2}$ cof.  $(2aP + G) + \frac{1}{2}$ cof. 2a + Gfin (14+G) - fin. (14+P+G) fin. (14-P+G) -fin. (4+4)

qui est préférable aux expressions précédentes, en ce qu'elle n'exige aucune multiplication, le numérateur & le dénominateur de la fraction étant de simples assemblages de cosinus ou sinus très-aisés à trouver par les Tables, & la division qui donne la valeur de x étant très-facile, parce que le numérateur, qui doit être très-petit, n'exige autre chose que d'employer les premieres figures du dividende & du divifeur.

Au reste, un peu de réflexion sur la premiere valeur cof. P. fin. a fin. B + cof. a cof. B - cof. C

fin. (a+B) = coi.P. fin. (a+B) = fin. C, & fur le théorème de la Trigonométrie sphérique, qui apprend à connoître un angle par les trois côtés, fera donner à cette expression une forme qui la rendra encore plus simple dans la pratique que la précédente; car changeant le numérateur de la valeur de x en fin. a fin. B (cof.  $P = \frac{\text{cof.}(-\text{col.} a \text{cof.} B)}{\text{cof.}(-\text{col.} a \text{cof.} B)}$ ), on verra que la fin, a fin, B col. C - col. a col. B n'exprime autre chose que le cosinus de l'angle P d'un triangle sphérique, dont les trois côtés seroient a, B, C. Commençant donc par calculer cet angle P' par le moyen des trois côtés donnés a, B, C, on changera la valeur x, en (cof. P — cof. P')  $(1-\cos(P)\times\sin(a+B)-\sin C$ , [ou (cof.  $P-\cos P'$ ) fin.  $a\sin B$  $\frac{\sin a \sin B}{\sin \cot P \cdot \sin (a+B) - \sin C}$ , dans laquelle cof.  $P - \cos P'$ étant nécessairement une très - petite quantité, on n'aura besoin que des deux premieres figures, en cherchant les

fin. a fin. B fin. verle P. fin. (a + B) - fin. C

#### AUTRE SOLUTION.

valeurs des sinus & cosinus qui entrent dans le facteur

ZPE représentant le triangle sphérique, dans lequel ZP est la vraie hauteur de l'Equateur, ZE la vraie distance de l'Étoile au zénith dans le moment de l'observation, PE la vraie distance de cette Etoile au Pole, figure 4, soit imaginé le triangle sphérique Pze, même figure, qui ait le même angle P connu par le temps où l'Etoile arrive en E; Pz, l'arc a, qui comme dans la folution précédente, est le complément de la hauteur du Pole déterminée à peu près; Pe, ce même arc Pz ou a, auquel on ajoute la distance méridienne G de l'Etoile au zénith.

Cela posé, on résoudra le triangle sphérique P. ze par le moyen des élémens P, Pz = a, PE = a + G, ce qui donnera 7 C & les angles 7 & C: on nommera ensuite, comme dans la solution précédente P.z, a + x, & partant PE, O o ij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE a+G+x, ce qui donnera  $Zz & E_e$ , chacune égale à x: on abaissera de E & de z les petits arcs e, f &  $z^a$  perpendiculairement à zE; d'où résulteront les deux triangles restangles aZz, feE, qui, à cause de leur petitesse, pour ront passer pour restilignes.

Le premier donnera cette analogie i: fin.  $Z_{Z\alpha}$ , ou cof.  $z = Z_{Z}$ .  $Z_{\alpha}$ , ou, ce qui revient au même,  $Z_{\alpha} = x$ ; le fecond donnera de même i: fin.  $\int eE$ , ou cof. e = Ee, Ef; d'où l'on aura f, E = x cof. e. Delà fuit l'équation, x cof. Z + x cof. e = ZE - Ze, puisque  $Z\alpha + Ef$  est

la différence de l'arc ZE à l'arc Ze.

Mais à la place de ZE, l'on peut mettre sa valeur  $a+\nu+x$ , on aura donc x cos. z+x cos.  $e=a+\nu+x-Ze$ ; d'où l'on tire  $x=\frac{a+\nu-Ze}{\cos(Z+\cos(e-1))}$ , valeur facile à mettre en pratique, puisque Ze se trouve aisément par la trigonométrie sphérique, & que cos. Z, cos. e, se trouveront de la même maniere n'avoir besoin d'être employés qu'avec les premieres figures de leurs valeurs, vu la petitesse du numérateur.



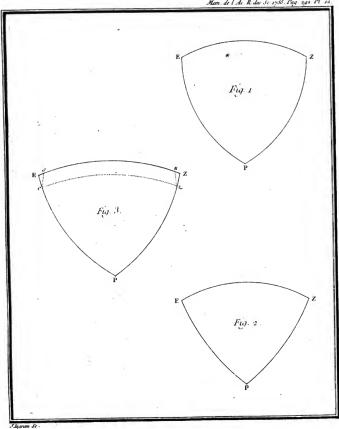

## SUITE DU MÉMOIRE

Dans lequel j'ai entrepris d'examiner si l'on est bien fondé à distinguer des Electricités en plus & en moins, résineuse & vitrée, comme autant d'especes différentes.

### Par M. l'Abbé Nollet.

ANS un Ouvrage que je publiai en 1746\*, ayant à répondre à cette question, savoir, s'il y a dans la Nature deux Electricités effentiellement différentes, j'exprimai mon sentiment de la maniere suivante. « Feu M. du Fay, séduit par de fortes apparences, & embarrassé par des faits qu'il n'étoit » guère possible de rapporter au même principe il y a douze ans, c'est-a-dire, dans un temps où l'on ignoroit encore bien - des choses qui se sont manisestées depuis; M. du Fay, dis-je, » a conclu pour l'affirmative sur la question dont il s'agit. » Maintenant bien des raisons tirées de l'expérience me font pencher fortement pour l'opinion contraire, & je ne suis pas » le seul de ceux qui ont examiné & suivi les phénomenes élec-• triques, qui abandonne la distinction des électricités résineuse » & vitrée; mais le respect que je dois à la mémoire de M. du » Fay, & le desir que j'ai de mettre la vérité dans tout son jour, » si elle est de mon côté, ne me permettent pas de discuter adans un simple abrégé les faits qu'on peut alléguer de part & » d'autre, ni de les ramener tous avec assez d'évidence au » principe d'une seule & même électricité. Je réserve donc » cette partie pour un Mémoire académique, ou pour un Traité a plus complet que celui-ci ».

On voit par cet extrait que j'ai été un des premiers à renoncer à la distinction des électricités refineuse & vitrée, & je ne trouve pas mauvais qu'on me désigne comme ayant

Essai sur l'Electricité des corps, pag. 117 & suivantes.

28 Aofit 1756.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE donné à d'autres l'exemple de cette défertion; mais je serois fâché d'être confondu avec ceux qu'on accuse d'avoir traité de chimere l'opinion de M. du Fay, & de l'avoir abandonnée légérement, sans se donner la peine d'examiner & d'analyser les faits qui parlent en fa faveur, & qu'ils avoient sous leurs yeux. J'ai exposé mes raisons dans plus d'un endroit de mes Ecrits; je suis surpris qu'on les ait dissimulées: mes expressions, que je viens de rapporter, & que je n'ai démenties nulle part, feront foi que j'ai eu pour M. du Fay tous les égards qu'il méritoit, & que si j'ai pris un parti différent du sien . ce n'a été ni avec précipitation , ni avec un desir affecté de contredire un Savant qui m'avoit initié dans cette partie de la Physique. Je me crois même obligé de dire, pour ma justification, que je n'ai différé & abandonné en quelque sorte le projet d'approfondir sa conjecture, que parce qu'elle étoit comme tombée d'elle-même, & que je ne voyois plus dans cette entreprise d'autre avantage à espérer que celui de faire voir que cet Académicien s'étoit trompé; ce qui n'avoit aucun attrait pour moi. On me force aujourd'hui de revenir à cette question : je souhaiterois que tout le monde voulût penser avec moi que l'Auteur qu'il l'a fait naître il y a vingt ans plus éclairé par la suite qu'il ne pouvoit l'être alors, n'eût pas manqué de changer d'avis & de penser comme nous, s'il

Quand on veur soutenir qu'il y a dans la Nature deux électricités essentiellement disférentes entr'elles, on s'engage à prouver, ou qu'il y a deux matieres électriques, ou que la même, par deux modifications tout-à-fait dissemblables, opere les essenties que nous connoissons, ou bien ensin que de la même matiere & de la même modification il résulte des phénomenes qui disserent spécifiquement les uns des autres; car, sans cela, je ne vois pas qu'on soit en droit de multiplier cette vertu; & les dissérences qu'exige une telle dissinction ne doiment être, ni des plus, ni des moins, ni de légers accidens, ni des effets douteux ou imperceptibles, mais des caracteres d'une

cût vécu affez long-temps pour connoître les raisons qui nous

ont déterminés.

nature confiante, & qui conviennent à toute l'espece & à la seule qu'ils désignent. Or voyons de quel moyen l'on se sert pour établir la différence entre l'électricité du verre & celle des résines\*, & si l'on se renserme dans les conditions dont

je viens de parler, & que je crois exigibles.

La nature du fluide électrique ne nous étant connue que par conjectures, il seroit bien difficile de décider si elle est ou si elle n'est pas la même dans tous les corps; si elle est homogene, ou si elle est unie à quelqu'autre substance; si en passant d'un corps dans un autre elle se conserve pure, au cas qu'elle le soit, ou si elle se compose autrement qu'elle ne l'étoit. Toutes ces incertitudes, & la difficulté d'en sortir, ne nous permettent d'écourer aucune hypothèse qui auroit pour base que la matiere electrique est ette dans le verre, telle dans l'ambre, &c. aussi, i M. du Fay, ni ceux qui renouvellent aujourd'hui son opinion, n'ont-ils point entrepris de dériver la dissérence qu'ils y trouvent de la nature même du sluide qui se maniseste dans les phénomenes; ils ont mieux aimé s'en prendre aux mouvemens dont il est susceptible, & aux effets apparens qui s'ensuivent.

Otto de Guerike électrisant des corps légers avec un globe de soufre, observa le premier qu'ils étoient repoussés après avoir été attirés: Hauksbée sit la même remarque en se servant d'un tube de verre; & seu M. Gray, après avoir répété & retourné ces expériences de toutes les manieres, nous donna pour regle générale que deux corps électriss se repoussonna pour regle générale que deux corps électriss se repoussonne mutuellement. Cela sut reçu sans restriction, jusqu'à ce que M. du Fay s'apperçut qu'un morceau de gomme copal, récemment stotté, attiroit un corps qui venoit d'être électrisé avec un tube de verre, & qu'il repoussoit ce même corps, ou un autre semblable, lorsqu'il avoit reçu son électricité d'un morceau de copal, d'ambre, de sousse, ou d'un bâton de

<sup>\*</sup> Lorsqu'il s'agit des Electricités résineuse & virrée, on est convenu de comprendre sous le nom de résnes, le soufre, la plupart des gommes, les bitumes & quantité d'autres matieres qui ne sont point des résines, mais qui s'électrisent comme elles.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE cire d'Espagne. Des épreuves en grand nombre, mais qui ne sont au sond que la même expérience répétée sous dissérens procédés, apprirent à cet Académicien, par des résultats assez constans, que les corps électrisés avec du verre étoient repousses par du verre rendu électrique, mais attirés par les résines, les gommes, le sourse, nouvellement frottés; & réciproquement, que les corps électrisés avec les résines, & cétoient repoussés par ces mêmes matieres tant qu'elles avoient la vertu électrique, mais attirés par le verre comme si on ne

les eût point électrifés.

Dès-lors il fallut restreindre la regle de M. Gray par une distinction, qui spécifioit de quelle maniere la vertu électrique avoit été communiquée aux corps qui devoient être repoussés par un autre corps électrifé. Si l'on n'employoit les expressions d'éledricité résineuse & vitrée que pour désigner dans quel cas un corps électrisé doit être attiré ou repoussé par un autre corps électrique, je crois qu'il ne faudroit pas s'y opposer. Il est permis d'imaginer & d'introduire de nouveaux termes pour exprimer les phénomenes à mesure qu'ils se montrent, & je trouve que ceux-ci font assez propres & assez commodes lorsqu'on veut parler de la découverte de M. du Fay, & de celles du même genre qu'on a faites depuis; mais par ces dénominations on ne se propose pas seulement de nous annoncer un fait, c'est la cause physique de ce fait qu'on a intention d'établir. On ne se contente pas de distinguer deux classes de corps capables de communiquer l'électricité, de façon qu'il en résulte communément des effets différens & opposés, on veut qu'il y ait dans la Nature deux électricités spécifiquement différentes l'une de l'autre, & caractérisées par des signes constans, & qui soient propres à chacune d'elles.

C'est-là précisément le sujet de la dispute dans laquelle je me trouve engagé aujourd'hui. C'est contre cette derniere prétention que j'entreptends de faire voir que la distinction des deux électricités, résineuse & vitrée, comme étant deux especes dissérentes, n'est point sondée; i°, parce que les faits sur lesquels on s'appuie pour établir cette dissérence ne sont

point

point invariables, comme on le prétend; 26. parce qu'ils ne font pas concluans pour la caufe en faveur de laquelle on les appelle en preuve; 3°, parce qu'on peut sans violence les expliquer d'une maniere intelligible & au moins vraisemblable. par des principes bien connus & bien prouvés d'ailleurs.

Ce qui détermina feu M. du Fay à introduire la distinction contre laquelle j'écris, c'est que par une grande quantité d'épreuves faites à ce sujet, il avoit presque toujours vu l'électricité du verre attirer les corps qui avoient reçu celle des gommes & des rélines, & réciproquement. Ce fut encore le même fait qui fit renouveller cette opinion par quelques Anglois en 1752, & qui leur fit dire que cette espece d'électricité qu'on avoit appellée résineuse, différoit de celle du verre, en ce qu'elle étoit négative ou en moins (a). Je reconnois comme vraie l'observation dont il s'agit; jesais qu'ordinairement ce que le verre repousse, est attiré par les matieres réfineuses, sur-tout quand on les emploie en petit volume. comme nous l'avons pratiqué il y a vingt ans, M. du Fay & moi, ne sachant pas que cela pût tirer à conséquence (b): mais on a tort de dire qu'on n'a jamais observé de répulsion entre les corps électrifes par les gommes & ceux qui l'étoient par le verre; M. du Fay lui-même l'a éprouvé, comme on peut s'en convaincre par la lecture de son quatriéme & de son septiéme Mémoire \*. S'il a regardé le fait comme une irrégularité causée par quelque circonstance particuliere, c'est 468; & 1737, qu'il n'a point assez vécu pour reconnoître que cet accident & page 99. peut revenir bien des fois, nonobstant toutes les précautions qu'il recommande, & que ce qu'il avoit avancé comme invariable ne l'étoit point.

Mem. de l'A-

(a) Voyez la deuxiéme partie des expériences & observations sur l'Electricité , par M. Franklin ; Lettre VIIe de M. E. Kinnersley de Boston, & Lettres VIII & IX de M. Franklin à M. Kirnersley. Voyez encore les expériences for l'Electricité par M. J. Canto 1, Membre de la Société Roya e de Lon 're.

Mém. 1755.

(b) Quand M. du Fay dit qu'il s'est fervi d'un gros morceau de copal, c'est par comparaison aux volumes ordinaires sous lesquels se trouve cette gomme chez les Droguistes: autant qu'il m'en peut souvenir, ce morceau étoit de la groffeur d'un œuf de poule & à peu près de la même forme.

## 298 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Ce que M. du Fay n'a observé que rarement, je l'ai vu depuis se répéter en différens temps, lorsque je cherchois à revoir ce qui avoir donné lieu à la distinction des deux électricités; & c'est principalement par cette raison que je l'abandonnai il v a plus de quinze ans , aimant mieux attribuer ces effets variables au plus & au moins de force de la matiere électrique, occasionnés par la nature des corps frottés & par quelque disposition particuliere de l'air ambiant, que d'adopter de nouveaux êtres sans nécessité & sans preuves suffisantes. Ce que l'on a dit ou écrit depuis ce temps-là en faveur des électricités réfineuse & vitrée, ne m'avoit point assez touché pour me rendre suspect le parti que j'avois pris; mais depuis dix-huit mois ou environ, M. le Roy a paru tellement perfuadé qu'on avoit eu tort d'abandonner l'opinion de M. du Fay \*, que je me suis cru obligé d'examiner de nouveau les motifs qui m'avoient porté à cette désertion.

Le 23 Août de l'année derniere, M. du Tour & moi nous suspendimes avec un fil de soie, long de 15 à 18 pouces, une seuille de cuivre battu, qui avoit environ un pouce de largeur en tous sens, & nous l'électrisames avec un bâton de cire d'Espagne rouge nouvellement frotté, qui étoit d'une figure cylindrique, ayant 13 pouces de long & près d'un pouce de diametre. Nous présentames aussi-tôt à cette seuille électrisée un tube de verre que nous avions rendu électrique en le frottant, comme le bâton de cire d'Espagne, avec la main nue: ce tube, au lieu d'attirer la seuille de métal, comme cela arrive assez ordinairement, la repoussa vivement & constamment plus de vingt sois de suite.

Une pareille feuille ayant été électrifée avec le tube de verte, fut également repoussée avec le bâton de cite d'Espagne que nous lui présentâmes à plusieurs reprises.

Ces résultats surent toujours les mêmes sans aucune variation pendant plus d'une demi-heure que nous employâmes

Voyez le Mémoire de M. le Roy, qui a pour titre: Mémoire sur l'E-lestricité résneuse, où l'on mourre, &c. & qui commence à la page 264 de ce volume.

à ces expériences, mais environ une heure après, ayant repris les mêmes inftrumens, & les ayant employés de la même maniere qu'auparavant, nous vîmes des effets tout opposés; le verre frotté attira la feuille électrisée avec le bâton de cire d'Espage, & réciproquement celui-ci attira ce que le tube avoit électrisé.

Le lendemain j'éprouvai à toutes les heures du jour, tant en mon particulier qu'avec M. du Tour, différens tubes & différens bâtons de cire d'Espagne sur des seuilles de métal, & autres corps légers; toujours la cire d'Espagne attira ce que

le verre repoussoit, & vice versa.

Une différence si marquée & si prompte piqua ma curiosté, & me sit prendre la résolution de répéter ces expériences souvent & long-temps, pour voir combien ces effets
changeroient, & pour découvrir, s'il étoit possible, la vraie
cause de leurs variations. Depuis le départ de M. du Tour,
c'est-à-dire, depuis un an ou un peu plus, je n'ai guère
passé de semaine sans faire plusieurs sois ces épreuves; je
les ai saites par toutes sortes de temps & à toutes les heures
du jour, & parmi 600 ou 700 que je trouve sur mon journal,
j'en compte environ 250 dont les résultats sont conformes à
ceux du 23 Août 1755, par lesquels il est constant que dans
certains cas l'électricité des gommes & résines repousse réellement les corps qui ont acquis celle du verre, au lieu de
les attirer, comme on croit que cela arrive toujours.

Je me suis flatté plus d'une sois d'avoir saiss les circonstances qui saisoient tourner à coup sûr le résultat de l'expérience d'un côté ou de l'autre, mais la suire m'a fait connoître que je m'étois trompé, ou qu'il manquoit encore quelque chôse à ma découverte. Il est certain que le volume du corps frotté doit entrer en considération, car je n'ai jamais pu saire avec un bâton ordinaire de cire d'Espagne, gros comme le petit doigt & long de cinq à six pouces, ce que j'ai vu arriver plus de deux cens sois en employant un long & gros cylindre de la même matiere. J'ai observé de plus que la cire d'Espagne légérement frottée avec la main nue, ou autrement

Ppij

repoussoit plus sûrement & de plus loin les corps électrisés avec le verre, que quand on l'avoit frottée plus fortement; & ce qu'on aura peut-être peine à croire, c'est que dans le premier cas je lui ai toujours trouvé une électricité plus vive

& plus durable que dans le fecond.

Avec ces deux circonstances, d'où le sort de l'expérience m'a paru dépendre, je veux dire celle d'un volume un peu considérable & celle d'un frottement ménagé d'une certaine maniere, il en faut encore quelqu'autre qui a échappé à mes recherches, & qui doit être bien peu de chose, puisqu'avec les mêmes instrumens, dans le même lieu, & en moins d'un quart-d'heure de différence, j'ai vu les effets totalement opposés entr'eux, quelque soin que je prisse pour les rappeller à l'uniformité, soit en renouvellant l'air de la chambre, soit en refroidissant, en échauffant, en essuyant les tubes de verre & les bâtons de cire d'Espagne, ou bien en lavant mes mains & en changeant le papier ou l'étoffe qui me servoit à frotter. J'ai observé seulement, lorsque le gros cylindre de cire d'Espagne ne repoussoit plus les corps électrisés par le verre, que sa surface, au lieu de devenir bien lisse & de gliffer affément sous ma main, devenoit comme un peu poissée. quoique je l'essuyasse à plusieurs reprises avec un linge blanc; ce qui m'a fait soupçonner qu'il y avoit alors dans l'air ambiant quelque vapeur qui faisoit changer l'état de l'atmosphere électrique du corps frotté, & qui s'attachoit à sa surface.

J'ignore donc encore à quoi il tient que l'électricité des matieres rélineules produise ou ne produise point les mêmes effets que celle du verre; mais je suis, on ne peut pas plus, certain qu'elle les produit souvent, & cela me suffir pour ne pas croire, en conséquence des raisons alléguées par M. du Fay, que ces deux électricités différent entr'elles essentiellement, & comme deux especes distinctes; car ces raisons n'ont plus de force dès qu'elles consistent dans des saits qui se démentent. J'ai examiné à loisir & très-attentivement ceux qu'on a tenté de leur substituer pour soutenir la même présention, & je déclare que je ne les ai point trouvés tels qu'on les avoit annoncés.

On a dit, par exemple, que les électricités résineuse & vitrée se distinguoient en ce que les résines, les gommes, le soufre, &c. frottés, tiroient le seu électrique, au lieu de le pousser comme le verre; & pour preuve de ce prétendu fait, on a allégué que les corps pointus montroient des aigrettes lumineuses vis-à-vis d'un globe de soufre électrisé, & seulement despoints lumineux lorsque le globe étoit de verre: on a ajouté que l'extrêmité la plus reculée du conducteur, au lieu de lancer des aigrettes enslammées, comme cela arrive quand on électrise avec du verre, ne brilloit que d'un point de lumiere, quand l'électricité venoit du soufre, de la cire

d'Espagne, &c.

J'ai bien reconnu, & je ne fais nulle difficulté d'avouer. que la forme & le volume de ces feux changent considérablement, selon les circonstances dont je viens de faire mention; & je crois bien qu'un homme accoutumé à voir ces expériences, & à qui l'on cacheroit le reste de l'appareil, pourroit, à l'inspection de ces effets, deviner assez sûrement s'ils sont produits par du verre ou par du soufre électrisé; mais je ne puis convenir que ces petites flammes qu'on nomme points lumineux, & qu'un globe de foufre fait paroître au bout le plus reculé du conducteur, soient uniquement l'effet d'un courant de matiere électrique qui vients'y précipiter. On pourra le croire si l'on a bien envie que cela soit, & qu'on n'emploie que des conducteurs extrêmement pointus avec une électricité médiocrement forte; mais si l'on veut agir sans prévention. se servir de tringles de ser grosses comme le doigt, dont la pointe soit mousse, & choisir pour ces expériences des temps favorables à la vertu électrique, j'ose assurer qu'on verra ces feux, non comme des points immobiles, mais comme de petites flammes qui s'élancent visiblement en avant, avec un fouffle léger qui se fait sentir sur la peau, & qui pousse la flamme d'une petite bougie. C'est ainsi que l'a observé M. Franklin lui-même, comme on peut le voir par la lecture de sa 1xe Lettre à M. Kinnersley.

Si je conviens donc avec les Physiciens qui distinguent M. Franklin, im-

I le Part. des Exp. & Observ. sur l'Elect. par M. Franklin, imprimée en anglois à Lond.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE deux forces d'électricités, que dans le cas dont il s'agit il y a un courant de matiere électrique qui vient de l'air & des corps d'alentour au conducteur, pour arriver au globe de foufre, il faut qu'ils m'accordent, après l'observation que je viens de rapporter, & que chacun d'eux peut répéter quand il voudra, qu'un pareil courant vient du globe & débouche par l'extrêmité la plus reculée du conducteur. Je conclus delà que le soufre frotté pousse la matiere électrique en même temps qu'il la tire; & comme je crois avoir suffisamment prouvé dans mon Mémoire contre les électricités en plus & en moins, que le verre en pareille circonstance tire à luicette même matiere, contre l'opinion de ceux qui prétendent qu'il ne fait que la pousser, il en résulte clairement qu'on ne peut pas prendre pour caractere distinctif de l'électricité résineuse, la propriété qu'ont les réfines, les gommes, le foufre, de tirer le fluide électrique, puisque ces substances ont cela de commun avec le verre, comme elles partagent avec lui le pouvoir de pousser ce même fluide.

Voilà les raisons qui m'ont déterminé à dire en premier lieu qu'on ne pouvoit pas compter sur les faits allégués en faveur de la distinction des électricités résineuse & vitrée. s'il étoit question d'en faire deux especes. Mais quand ces faits se montreroient invariablement & tels qu'on les suppose, prouveroient-ils, comme on le prétend, qu'il y a réellement deux fortes d'électricités dans la Nature? Avant d'en venir à cette supposition, ne faut-il pas qu'un Physicien ait épuisé en vain toutesles resources d'une imagination fage & féconde, pour rappeller au même principe les phénomenes qui semblent en indiquer plusieurs? & en tel cas, ne faut-il pas que ce qu'il est forcé de supposer lui fournisse des explications plausibles, & ne lui laisse point à combattre des difficultés aussi grandes que celles qu'il a prétendu éviter? Or il me paroît qu'on a eu peu d'égards à ces maximes, lorsqu'on a pris dans ces derniers temps la réfolution de distinguer deux especes d'électricités. M. du Fay, quand il prit ce parti, n'avoit peut-être point encore assez observé combien l'électricité

des rélines & des gommes est toujours inférieure en force à celle du verre : à peine savoit-on de son temps qu'une forte électricité l'emporte sur une foible, c'est-à-dire, qu'un corps médiocrement électrique est à peu près comme ne l'étant pas en présence de celui qui l'est davantage. Il est excusable, en quelque façon de s'être livré avec un peu trop de complaifance à l'idée qui lui est venue, de regarder l'électricité des réfines comme essentiellement différente de celle du verte: mais ceux qui ont eu une plus ample connoissance des observations dont je viens de parler, & qui ont eu tout le temps de réfléchir sur les effets qui en peuvent résulter, ne méritent point, à mon avis, la même indulgence; il me semble qu'il devoit leur coûter davantage d'admettre deux vertus électriques de nature opposée, que d'attribuer ce qui arrive entre un tube de verre & un bâton de cire d'Espagne électrisés, à la différence de leurs atmospheres, dont on sait, par mille épreuves, que l'une est toujours plus soible que l'autre. Si le degré de force dérivé de la densité ou de la vitesse plus ou moins grande des émanations électriques, ne suffit pas pour établir cette différence & pour expliquer tous les effets qui peuvent en résulter, que de suppositions plausibles n'est-on pas en droit de faire touchant les exhalaisons qui sortent indubitablement des résines, des gommes, du soufre, quand on les frotte. & qui se mêlent avec les rayons de matiere électrique! Combien ne peut-on pas compter fur les changemens qui arrivent à la porofité de ces substances & au ressort de leurs parties, suivant qu'on les échausse plus ou moins & qu'on les frotte de telle ou telle maniere! Enfin, puisque l'électricité du verre même varie d'une maniere si marquée, selon l'état actuel de l'air dans lequel on le frotte, que ne doit-on pas attendre de la même cause par rapport à des corps d'une consistance moins solide, & par-là plus exposés à s'amollir & à changer d'état!

Ainsi, quand le sousre, les gommes, les matieres résineuses attireroient invariablement les corps électrisés par le verre (ce qui n'est pas) on ne seroit point fondé maintenant à

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE conclure delà qu'il existe réellement dans la Nature deux fortes d'électricités, parce qu'il y a d'autres moyens plus admissibles que celui-là, de concilier les phénomenes dont il

s'agit avec les loix d'une seule & même électricité.

Je puis dire la même chose des feux ou apparences lumineuses qui naissent de l'électricité du soufre. Quand ils prendroient en toute occasion la forme qu'ils ont en certains cas. quand leur volume seroit toujours le même, quand ils n'auroient pas visiblement une direction contraire à celle que quelques Auteurs leur attribuent, tout ce qu'on en pourroit conclure légitimement, c'est que le soufre électrisé produit au bout des conducteurs de plus petits feux que le verre, & qu'il occasionne au bout des pointes qu'on lui présente des aigrettes plus marquées, plus longues, que ne le font ordinairement celles qu'on voit aux corps pointus vis-à-vis du verre nouvellement frotté. Mais, selon moi, rien de tout cela ne tire à conféquence pour la nature de ces feux : quiconque le croiroit sur de tels indices, pourroit imaginer aussi que la flamme & la clarté d'une petite bougie different effentiellement de celles d'un flambeau, & qu'il y a dans la Nature deux principes d'inflammation.

C'est une chose remarquable à la vérité & bien digne de notre attention, que les feux électriques changent communément de forme & de grandeur, suivant qu'ils sont excités par le verre ou par le soufre; mais avant de regarder ces différences comme les signes certains de deux especes d'électricités, je voudrois qu'on nous eût fait voir l'impossibilité d'en rendre raison autrement; car une telle supposition me paroît être le dernier parti à prendre pour un Physicien, qui doit craindre de multiplier les êtres sans nécessiré. Mais je ne vois là rien d'impossible; je crois qu'on peut, sans rien forcer, trouver des explications vraisemblables de ces effets, ayant égard seulement aux différens degrés d'électricité que les instrumens sont capables de recevoir & de communiquer. comme j'essayerai de le faire voir avant de finir ce Mémoire.

Aureste se flatteroit-on d'avoir tout applani, en admettant

deux fortes d'électricités pour expliquer des phénomenes qu'on a cru ne pouvoir être rapportés à un seul & même principe ? Pour moi, je vois dans cette opinion des difficultés à résoudre plus grandes que celles dont on a voulu se débarrasser. Qu'on me dise, par exemple, comment ces deux êtres, qui different l'un de l'autre par essence, peuvent convenir au même individu. Car c'est un fait dont je me suis assuré par cent expériences, que le même bâton de cire d'Espagne peut repousser & attirer en certain temps ce qui a été électrifé par le verre, fuivant qu'il a été frotté un peu plus ou un peu moins fortement avec la main nue ou avec du papier : c'est encore un fait dont je suis également certain, que le même bâton de cire d'Espagne peut s'électriser de maniere à repousser par un bout ce qu'il attire par l'autre. Qu'on m'apprenne aussi comment cette espece d'électricité qu'on croit ne convenir qu'aux matieres réfineuses, aux gommes, au soufre, &c. devient propre au verre dès qu'il est seulement dépoli, & comment elle réfide dans le même tube avec l'électricité vitrée si ce tube n'est dépoli que dans la moitié de sa longueur. Enfin, si le point de lumiere arrondie & immobile au bout du conducteur est, comme on nous l'assure, le signe le moins équivoque de l'électricité réfineuse, pourquoi se change-t il en une petite flamme allongée, à laquelle on remarque un mouvement progressif en avant, en un mot, en une véritable aigrette ( quoique peu épanouie ) quand l'électricité est forte & que la verge de fer qui sert de conducteur est terminée par une pointe un peu mousse ? D'où vient que l'électricité du verre se manifeste par le même signe (je veux dire par le point lumineux ou l'aigrette courte & peu épanouie) lorsque le conducteur, au lieu d'être de métal, est de quelqu'autre matiere moins électrifable par communication?

Je pense qu'il est plus difficile de répondre à ces difficultés, que d'expliquer comment en certains cas un morceau de copal, un bâton de cire d'Espagne, attire au lieu de reposser les corps électrisés par le verre, ou pourquoi les feux électriques ont pour l'ordinaire avec le verre des apparences différentes de Mém. 1755. Q q

306 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE celles qu'ils ont avec le soufre. Pour comprendre comment ces attractions, qui dére gene à la regle générale, peuvent avoir lieu, il faut se rappellar ce qui se passe entre deux corps électrifés qui sont en présence l'un de l'autre; entre un tube de verre, par exemple, ou un bâton de cire d'Espagne qu'on vient de frotter, & une pente feuille de métal ou une plume sufpendue & isolée avec un fil de soie, après qu'on lui a communiqué l'électricité, fig. 1. On doit penser, 1º que le tube ou le bâton de cire d'Espagne est alors entouré d'une atmosphere de matiere électrique qui en fort par bouquets, comme on le voit sur la ligne AB, qui représente une partie de sa surface; 2º. que le petit corps C qui a reçu l'électricité par communication, est tout hérissé de pareilles aigrettes; 3°. qu'une pareille matiere DE, FG, qui vient de l'air ou des aurres corps d'alentour, se porte vers l'un ou l'autre avec plus de densité, mais avec moins de vitesse que celle qui sort de leur intérieur. Je ne m'arrête point à prouver ces vérités, parce qu'elles l'ont sussiamment été ailleurs, & que peu de personnes, au sait de cette matiere, en doutent aujourd'hui. A l'inspection seule de la figure, on voit que les deux atmospheres opposées entr'elles doivent causer & entretenir une séparation entre les deux corps électriques, & que la distance de l'un à l'autre égaleroit les deux rayons de ces atmospheres pris en somme, si rien ne les obligeoit à se pénétrer. Mais la matiere DE qui vient de l'air vers le petit corps C, considérablement amplifié par ses aigrettes, & vers la partie correspondante H du corps AB, tend à diminuer cette distance, & la diminue toujours en effet; cependant il en reste une d'une certaine étendue, tant qu'il y a assez de force dans l'une des deux atmospheres, ou dans toutes les deux, pour empêcher le plein effet de la matiere affluente DE, & c'est ce qui arrive presque toujours lorsque le corps AB est un tube de verre.

Mais si l'on présentoit à la petite seuille C, toujours enveloppée de l'atmosphere qu'elle a reçue du verre, un autre corps électrique qui en eût une plus soible, plus pénétrable que celle du tube (ce qui artive quand c'est un bâton de cire d'Espagne) on conçoit aisément que l'impulsion de la matiere affluente DE, ci-devant trop foible pour vaincre les rayons effluens du verre, pourroit l'emporier sur le nouvel obstacle. & réunir le petit corps au grand. N'avons-nous pas tout lieu de croire que les choses se passent ainsi, quand nous voyons les matieres réfineuses attirer ce que le verre repousse? Personne n'ignore à présent que ces substances électrisées ont des armospheres toujours beaucoup plus foibles & moins étendues que celles du verre; & si l'on considere encore que leurs pores dilatés par le frottement, & les parties qu'elles exhalent autour d'elles, peuvent offrir à la matiere électrique DE qui pousse le corps électrisé vers leur surface, un milieu plus perméable que l'air, & capable par conféquent d'accélérer son mouvement, on ne sera pas surpris de voir que ce qui est repoussé par le verre soit encore attiré par un bâton de cire d'Espagne, quoiqu'on ait cru faire tout ce qu'il falloit pour rendre l'électricité égale de part & d'autre.

L'atmosphere électrique d'un petit bâton de cire d'Espagne est apparemment presque toujours trop soible pour senit contre les essorts de la matiere affluente qui pousse vers elle une plume électrisée avec le verre, & voilà sans doute pouquoi les matieres résineuses employées en petits morceaux ne manquent presque jamais d'attirer ce que le verre repousse; mais celui dont je me sers, qui est beaucoup plus gros & plus long que les bâtons ordinaires de ci-e à cacheter, peut avoir un sort tout différent, soit parce qu'étant frotté il a un plus grand nombre de parties en mouvement & capables de donner plus d'essor à la matiere électrique qui s'élance de se pores, soit parce que son grand volume arrête plus efficacement la matiere affluente FG, qui viendroit au corps C, en sens contraire de celle qui doit le pousser vers lui.

On m'objectera peut-être que le corps C, électrisé par la cire d'Espagne, en est toujours repoussé, quoiqu'il soit également exposé à l'impussion de la matiere affluente; ce qui paroît prouver que l'attraction exercée sur lui, quand son électricité sui vient du verre, n'est pas, comme je l'entends, un

308 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE effet de la matiere affluente DE, dont l'impulsion l'emporte fur la résistance de l'atmosphere électrique du corps AB,

qu'on suppose être une matiere résineuse.

Je réponds premiérement que les corps légers, électrifés par la cire d'Espagne, n'en sont pas toujours repoussés: c'est bien ce qui arrive ordinairement, mais j'ai vu très-souvent des seuilles de métal vivement électrifées de cette maniere, revenir à la source de leur électricité, avant que cette vertu sur étreinte, ni dans le corps qui l'avoit communiquée, ni dans celui qui l'avoit acquise; & cela se comprend aissément, quand on fait attention que le frottement n'électrise pas les corps également ni uniformément dans toute leur surface, & que les endroits qui le sont moins peuvent ne l'être point assez pour résisser d'une maniere victorieuse à la cause impulsive qui tend à y amener se corps auquel l'électricité a été communiquée.

Je réponds en second lieu, pour les cas ordinaires, qu'on ne peut pas légitimement supposer au corps électrisé avec la cire d'Espagne une atmosphere, ni aussi étendue, ni aussi résistante que celle qu'il tiendroit du verre; & puisque c'est principalement par cette atmosphere qu'il est en prise à la matiere affluente DE, il est évident qu'il en doit recevoir une impulsion moins grande & moins efficace, quand ce qui l'entoure lui donne un moindre volume, & se laisse plus facilement pénétrer par le courant de matiere qui fait effort pour l'emporter. C'est ainsi qu'ordinairement le corps C, électrifé avec le bâton de cire d'Espagne, en est repoussé, & qu'il ne l'est pas quand il tient son électricité du verre. S'il l'est en certains cas, c'est que par quelque circonstance particuliere la répulsion réciproque des atmospheres électriques reçoit un degré de force qu'elle n'a pas toujours, ou bien la force impulsive de la matiere affluente souffre quelqu'affoiblidement dont on n'apperçoir pas la caufe.

On m'objectera peut-être encore que s'il n'y avoit dans la Nature qu'une seule espece d'électricité, cette vertu seroit la même dans tous les corps auxquels on l'auroit communiquée, foit que ce fût avec du verre, soit que ce fût avec des matieres résineuses; ce qui paroît être contraire à l'expérience, puisqu'une seulle de métal, électrisée de la premiere saçon s'approche de celle qui l'a été de la seconde, au lieu de s'en écarter comme il convient à deux corps acquellement électriques.

Mais si les matieres rétineuses ne peuvent s'électriser que foiblement en comparaison du verre, & si par cette raison & par celles que j'y ai jointes elles produisent les effets que je viens d'expliquer, la verru électrique qu'elles communiquent ne peut pas avoir la même énergie que celle qui vient du verre; les atmospheres que d'autres corps reçoivent, doivent se ressentir des sources d'où elles procédent, & il est tout simple qu'il arrive en r'elles ce qu'on voit arriver entre un tube de verre & un bâton de cire d'Espagne. Sans vouloit décider ce qui se passe dans l'intérieur des corps, où nos foibles lumieres ne peuvent pénétrer assez, ne peut-on pas supposer, avec quelque vraisemblance, que leurs parties propres, agitées par le frottement de la surface, donnent l'essor à la matiere électrique qu'elles pressent entr'elles? que celle-ci, en vertu de son électricité, transmet ce mouvement intestin aux autres corps isolés dans lesquels elle est recue, d'où il arrive qu'elle-même, & celle qui lui fuccéde, est lancée du dedans au-dehors autant de temps que peut durer cette sorte de frémissement? S'il nous est permis de concevoir ainsi l'électricité communiquée, nous comprendrons facilement comment la matiere électrique, quoique la même dans toute la Nature, quoique modifiée de la même facon, emporte avec elle, en fortant du verre ou des substances résineuses, le pouvoir d'électrifer plus ou moins fortement suivant l'un ou l'autre cas, les corps dans lesquels elle est reçue, parce que le mouvement de vibration, en quoi confiste tout ce pouvoir, dépend de la dureté ou de la roideur des parties, bien plus grande dans le verre que dans les rétines, les gommes, &c.

Quant aux feux électriques, d'où l'on prétend tirer les caracteres de deux fortes d'électricités, tout se réduit à ceci. L'électricité du vetre fait paroître ce qu'on nomme un point

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE lumineux par-tout où celle du foufre & des matieres réfineuses fe manifelte par une aigrette épanouie; & réciproquement ces dernieres substances électrifées font briller des aigrettes aux endroits qui n'ont communément que de petites lueurs comme immobiles, quand on électrife avec du verre. Mais si ce point lumineux bien examiné n'est autre chose, comme je crois m'en être bien affuré, qu'une petite aigrette de matiere électrique enflammée, dont les rayons sont plus courts & plus ferrés que ne le sont ordinairement ceux de ces houppes lumineuses qu'on voit à l'extrêmité la plus reculée d'une barre de fer qu'on électrise avec un globe de verre, il sera toujours bien remarquable, comme je l'ai déja dit, que ces feux qui font les mêmes quant au fond, changent de place, suivant qu'on électrise avec du soufre ou avec du verre. Cependant je ne vois nulle nécessité de recourir à la supposition violente & très-peu vraisemblable de deux especes d'électricités, pour rendre raison de ce changement; il suffit, ce me semble, de considérer que le soufre, tandis qu'on le frotte & qu'on dilate ses pores, peut devenir plus propre qu'un globe de verre à absorber la matiere électrique qui enfile le conducteur pour se rendre à lui; car alors la matiere affluente qui se présente en B. fig. 2, avec plus de précipitation & de force, empêche le progrès de la mariere affluente qui cherche à déboucher par-là, & ne laisse voir que l'origine de l'aigrette, qui, dans les autres cas, s'y épanouit avec des rayons plus allongés.

Cette même matiere, soit qu'elle arrive au globe de souste par l'extrêmité A du conducteur, soit qu'elle y vienne par des corps pointus qu'on y présente, comme on le voit à la pointe C, doit encore, en vertu de son mouvement accéléré, s'élancer avec plus d'abondance & de force qu'elle ne peut faire vis-à-vis d'un globe de verre, dont les émanations plus fortes sont très-capables de s'opposer à cet effet & d'en supprimer une partie. Et qui sait si le souste, quand on les stotte, n'exhalent point avec la matiere électrique quelques substances instammables & propres à

augmenter la grandeur de ces aigrettes dont il est ici question? Quand je suppose que les pores du soufre se dilatent par le frottement, ce n'est point une fiction que je hasarde sans fondement. Ne sait-on pas qu'un morceau de cette matiere, quand il est manié ou serré dans les mains, fait entendre des craquemens qui femblent annoncer une rupture prochaine. & qu'on ne peut attribuer qu'à quelque mouvement intestin. par lequel les parties tendent à se séparer? C'est ici le lieu de rapporter un phénomene qui m'a beaucoup surpris il y a environ un an lorsque M. du Tour & moi nous étions occupés à faire des expériences sur l'électricité qu'on a nommée résineuse.

J'avois monté sur la machine électrique un globe de soufre de sept pouces de diametre, qui n'avoit point servi depuis quelques années, & qui étoit bien entier a: je tenois les mains appliquées à fa surface pour le frotter, tandis qu'on le faisoit tourner. Après trois ou quatre tours de roue, je l'en endis craquer intérieurement : un instant après il se brisa subitement & avec un grand bruit; il se réduisit en morceaux fort menus, qui se disperserent au loin & en poussière fine, dont une partie fut pouffée avec rant de force vers ma poitrine qui étoit découverte, qu'il fallut employer la lame d'un coureau pour la détacher de ma peau. Cet accident est tout-àfait semblable à celui qui m'arriva il y a quatre ans avec un globe de crystal d'Angleterre \*, & nous prouve de plus en plus que la matiere électrique, soit en sortant des corps fria- l'Acad. 1753, pag. bles que l'on frotte, foit en y entrant, peut les dilater jusqu'à les rompre & les faire éclarer.

La rupture de mon globe de soufre me mit dans la nécessité d'en faire un autre; & comme je fais grand cas de ce qui est simple, de ce qui réussit le mieux & de ce qui coûte le moins, je renonçai (quoiqu'avec quelque peine) à la maniere dont j'avois coutume de m'y prendre, & qui consiste.

\* Voy. Mém. de

<sup>\*</sup> Je crois que cet accident est plus à craindre, taut avec le soufre qu'avec le verre, quand il y a long-temps qu'ils n'ont été frottés, que quand on s'en est servi peu de temps auparavant.

#### MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

\* Mém. de l'Ac. comme je l'ai dit en plusieurs endroits de mes Ecrits \*, à la note. Effai fur l'Etect des corps , p. 24 & fuiv.

moire fur les Elictricités résineuse la page 276.

1746, page 9, dans faire fondre du souste dans un gros matras de verre, que l'on casse quand tout est bien refroidi, pour avoir le globe moulé; je renonçai, dis-je, à cette façon d'opérer, pour suivre \*\* Voy. fon Mé- celle que M. le Roy nous enseigna l'année derniere \*\*, & par laquelle il assure qu'on peut avoir des globes de soufre, de E-vittée, imprime résine, de cire d'Espagne, &c. plus parfaits avec moins d'emdans ce volume à barras & de dépense. J'enduisis donc un globe de verre ordinaire avec du mastic, sur lequel j'étendis une couche de soufre fondu, de trois à quatre lignes d'épaisseur, & faisant ensuite tourner le globe, je tâchai de l'arrondir avec un fer chaud; mais, je l'avouerai ingénuement, quoique j'aie fuivi de point en point ce que prescrit M. le Roy, je n'ai pu éviter d'incommoder beaucoup de monde par la fumée & l'odeur du foufre, je me suis cruellement brûlé les doigts, & je n'ai eu qu'une croûte affez mal arrondie & raboteufe, qui ne pouvoit se comparer, ni pour la forme, ni pour les effets, à ces globes que j'avois coutume de mouler dans du verre. & que je n'ai jamais manqué de retirer bien entiers. Le seul regret qui pouvoit me rester, si je reprenois mon ancienne méthode, c'étoit celui de casser le moule & d'en avoir un nouveau pour chaque piece que je voulois mouler; mais je m'en suis consolé, en considérant que c'étoit à peu près la même chose, ou de le perdre en le cassant, ou de l'ensevelir pour toujours, suivant la méthode de M. le Roy, sous les matieres auxquelles il servoit d'échafaudage.

Une raison plus grave que toutes celles que je viens d'alléguer, m'auroit empêché d'employer dans mes expériences des globes de verre extérieurement enduits de soufre, si j'eusse été persuadé, comme M. le Roy, que les électricités résineuse & vitrée se détruisent mutuellement; car j'aurois trouvé de l'inconféquence à joindre enfemble deux substances de natures oppofées, pour éprouver ce qui est propre à l'une des deux; l'aurois appréhendé que la doublure de verre ne nuisit au moins à l'électricité de son enveloppe de soufre. Mais je conviens que je n'ai point eu cette appréhension; & si je l'avois

cue,

eue, voici des raisons qui auroient été bien capables de m'en

guérir.

Il est d'usge depuis long-temps en Italie, en Allemagne & dans bien d'autres endroits, de garnir intérieurement les globes & cylindres de verre avec des couches fort épaisses de réfine ou de gomme lacque, pour fortifier, dit-on, la vertu électrique de ces instrumens. Je ne garantis pas ce bon effer, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que par-tout où l'on cherche à se le procurer par le moyen dont je viens de parler, il paroît que l'électricité du verre y est pour le moins aussi forte qu'ailleurs.

Si l'on me répond que l'affociation des matieres réfineuses au verre ne devient nuisible à son électricité que quand la leur est excitée, & que dans le cas dont je viens de faire mention, le frottement extérieur n'attaquant que le verre. ne met en action que l'électricité vitrée ; je repliquerai , 1º, que quand on ne conviendroit pas que des globes ainsi préparés valussent mieux que ceux qui sont purement de verre, on ne peut guère douter que la vertu électrique du verre dans les premiers n'excite celle des matieres réfineuses qui y font renfermées. Comment concevoir sans cela ce qui arrive dans cette belle expérience d'Hauksbée, où une couche fort épaisse de cire d'Espagne devient si lumineuse & si transparente fous le verre qui la recouvre, qu'on apperçoit au travers trèsdistinctement les doigts de celui qui frotte le globe ?

2°. M. le Roy lui-même m'indique des expériences qui semblent être imaginées exprès pour prouver ce que je soutiens. « On étend, dit-il, sur un des côtés d'une glace de douze à . quatorze pouces de long, & de quatre à cinq de large, une » couche de soufre ou de cire d'Espagne; ensuite on les frotte bien, ou l'une, ou l'autre sur du drap. Si lorsqu'ils sont bien . électriques (c'est-à-dire le soufre ou la cire d'Espagne) on leur présente dans l'obscurité une pointe de métal... on en » verra fortir une aigrette. Si on retourne la glace & qu'on la frotte sur un côté nu , jusqu'à ce qu'il soit bien électrique, en en approchant la même pointe, on n'y verra plus qu'un point Mém. 1755.

314 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

» lumineux ». Si M. le Roy est ajouté que ce morceau de verre,
enduit de cire d'Espagne, étant frottéen même-temps de part
& d'autre, produit les mêmes esfets que quand on frotte
chaque côté séparément, il auroit dit une vérité de plus; vérité
que j'ai éprouvée cent fois, & qui me semble décider clairement que l'électricité des gommes ne nuit point à celle du
verre, puisqu'elles se manifestent ensemble dans les deux
matieres adossées l'une à l'autre.

M. le Roy propose encore une expérience qu'il ne paroît point qu'il ait saite, apparemment parce qu'il croyoit immanquable le résultat qu'il en attendoit. « Si l'on suppose, dit-il, » un globe composé d'égales quantités de résine & de verre » intimement mêlés ensemble, ce globe ne pourra s'électriser » par frottement ». Curieux de savoir jusqu'à quel point s'accompliroit cette prédiction, j'ai fait sondre dans un matras, non de la résine, mais du soufre auquel j'ai joint partie égale de verte pilé & passé au tamis; j'en ai retiré un globe que j'ai électrisé en le frottant, je ne dirai pas aussi aisément ni aussi fortement que s'il eût été de soufre pur, mais assez bien pour montrer que le mélange de ces deux matieres ne rendoit point l'électricité nulle, comme on l'avoit annoncé.

Que la vertu électrique foit moindre ou plus difficile à exciter avec un tel globe qu'elle n'a coutume de l'être avec du verte ou avec du source pur, c'est une chose qui me paroît toute simple: de même qu'une pierte d'aimant pulvérisée perd sa vertu, le verte en poudre cesse d'être encore électrique; il faut pour cela qu'il soit en masse, &, pour bien faire, qu'il ait son poli, & peut-être même sa transparence. Quand on l'emploie en poudre, il n'a rien de tout cela; il a perdu, pour ainsi dire, l'espèce d'organisation qui le rend susceptible d'électricisé. Il ne doir donc point paroître surprenant qu'un globe composé d'une matiere électrisable & d'une autre qui ne l'est pas, montre moins de cette vertu que s'il étoit entière-

ment fait de la premiere des deux.

Pour prouver d'une maniere encore plus décisive que l'unien du verre avec le soufre, une gomme ou une résine, ne produit pas, comme on le prétend, l'inélectrisabilité absolue de la masse composée, & que si dans le globe dont j'ai fait l'épreuve il s'est trouvé moins de vertu qu'on n'en remarque communément dans le soufre & dans le verre pris à part, cela ne vient point de la nature de celui-ci, mais seulement de l'état dans lequel je l'ai employé; voici une expérience que je ne supposée pas, mais que je rapporte comme l'ayant saite & répétée autant qu'il convient pour être bien sûr du résultat.

J'aitiré à la lampe d'Emailleur des tubes de verre gros comme de fortes aiguilles à tricotter, & longs de sept à huit pouces; j'en ai fait un faisceau cylindrique qui avoit environ six lignes de diametre; je l'ai couvert d'une enveloppe de papier bien collé & enduit par dehors de plufieurs couches de gomme d'Arabie fondue dans l'eau, ayant soin que les deux bouts fussent découverts & bien nets : à l'un des deux j'attachai une petite pompe aspirante, & après avoir chauffé le tout & plongé l'autre bout dans de la cire d'Espagne sondue, j'élevai promptement le piston de la pompe. Quand tout sut refroidi, je féparai la pompe du cylindre, je détachai l'enveloppe de papier en le mouillant peu à peu avec de l'eau, & j'eus par ce moyen un bâton composé de verre électrisable & de cire d'Espagne assez intimement mêlés ensemble; car la derniere de ces deux matieres avoit rempli, non-seulement l'intérieur des tubes capillaires, mais encore les petits intervalles qu'elle avoit trouvés entr'eux; de forte qu'en faisant glisser la main d'une extrêmité à l'autre de cette colonne composée, je frottois en même-temps des lignes de verre & des lignes de cire d'Espagne, placées alternativement les unes auprès des autres.

S'il étoit vrai que l'électricité du verre dût rendre nulle celle de la cire d'Espagne, en tirant, comme on le dit, du corps frottant le seu électrique qu'on suppose y être poussé par la gomme lacque; en un mot, si l'électricité vitrée devoit empêcher les effets de l'électricité résineuse de parositre, n'étoit-ce pas dans le cas que je cite, où les deux matieres sont employées dans un état qui leur petmet de s'électriser, & où l'une est assez près de l'autre pour lui faire sentir son pouvoir è

16 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Cependant il est bien certain que l'instrument composé comme je l'ai dit, n'a jamais manqué de s'électriser très-sensiblement, ni de communiquer sa vertu à d'autres corps, de j'ai souvent observé qu'étant frotté seulement par un côté, il devenoit électrique dans toute sa surface; ce qui prouve encore que non-seulement l'électricité peut naître dans un tel composé, mais que l'une des deux matieres composantes n'empêche

point la propagation de cette vertu.

Ainsi toutes les conséquences & toutes les explications qu'on déduit de cette prétendue extinction d'une électricité par l'autre, & qu'on expose, si j'ose le dire, avec une confiance un peu trop marquée, roulent sur un principe ruineux. & nous montrent de plus en plus qu'en matiere de Physique il ne faut rien deviner de ce qu'on peut apprendre par l'expérience, & pour le reste, ne donner que sobrement dans les conjectures. M. Franklin, il est vrai, a porté les siennes jusque dans les nues: mais quoiqu'il ait vû les faits qu'on s'efforce de faire valoir en faveur des électricités en plus & en moins, résineuse & vitrée, & qu'il ait un penchant décidé pour admettre & établir ces distinctions, il en parle pourtant sur le ton d'un homme qui doute, & dans plusieurs endroits de ses écrits il déclare avec une modestie qui lui fait honneur, qu'il ne donne ce qu'il a dit sur tout cela que comme des idées hasardées & qui méritent une confirmation que je ne vois pas qu'elles aient acquise jusqu'à présent.

M. Canton, qui a cru voir que l'électricité résineuse étoit une électricité en moins, soutient qu'elle est d'une espèce dissérente de celle du verre, parce que celle-ci, dit-il, est une électricité en plus, mais cette raison, si c'en est une, ne peut avoir de force qu'autant qu'on aura reconnu qu'il y a dans la Nature des électricités positives & négatives. A près avoir prouvé, comme je crois l'avoir sait dans mon dernier Mémoire, que cette prétendue distinction n'est point sondée, je puis me contenter ici, pour toute réponie, de rétorquer l'argument du Physicien anglois, en disant l'ex érience nous a montré jusqu'à présent que tout corps électrisé, de quelque



manière & dans quelque cas que ce soit, lance autour de lui la matiere électrique en même-temps qu'il la reçoit du dehors; en un mot, rien ne prouve qu'il y ait une électricité négative proprement dite, dans le sens de M. Franklin & de ceux qui ont suivi ses opinions; par conséquent, si l'électricité réfineuse ressemble à cette prétendue vertu, elle ressemble à quelque chose qui n'existe point.

Si j'ai rempli dans ce Mémoire le dessein que je m'étois proposé, j'aurai fait voir, 1º. que la différence spécifique qu'on prétend établir entre l'électricité du verre & celle des substances que l'on comprend sous le nom de résine, roule fur des faits qui varient ou qui ne sont pas tels qu'on croit les avoir vus ; 2º. que quand ces faits seroient invariables & tels qu'on les suppose, ils ne prouveroient pas nécessairement qu'il y a deux sortes d'électricités dans la Nature, parce qu'on peut, sans rien forcer, les ramener à un seul & même principe, & je me flatte d'avoir prouvé ce second chef par des explications plausibles; 3°. enfin j'aurai fait sentir par quelques exemples, que la supposition des deux électricités résineuse & vitrée ne fournit aucune raison solide des phénomènes qu'on cherche à expliquer, qu'elle est sujette à des difficultés très-grandes, & qu'elle entraîne avec elle des conséquences peu vraisemblables & que l'expérience désayoue.



# MÉMOIRE

#### SURLES

ENCRINITES ET LES PIERRES ÉTOILÉES,

Dans lequel on traitera des Entroques, des Trochites, &c.

#### SECONDE PARTIE.

Par M. GUETTARD.

E n'aurai pas pour cette seconde partie l'avantage que j'ai trouvé pour la premiere : ce ne sera pas d'après un animal nouvellement tiré de la mer, & que j'aurai examiné moi-même, que j'y traiterai des entroques radiées & du corps dont elles peuvent avoir dépendu, corps auquel on pourroit aussi donner le nom d'encrinite. Je n'ai pas été assez heureux pour en trouver un semblable dans aucun Cabinet que je connoisse, & il est probable qu'il n'existe encore que dans la mer : les Cabinets ne le conservent que pétrifié, & on ne l'a décrit que d'après les parties qu'on en a trouvées dans la terre. Ce sera donc d'après ces fossiles & les ouvrages qui en traitent, que j'en parlerai ici. Il n'y a point de Cabinet qui n'en ait : celui de S. A. S. M. le Duc d'Orléans renferme plusieurs de ces encrinites & de ces entroques : ce sera de ces pieces que je me fervirai principalement, & j'aurai recours aux ouvrages de Lister, de Beaumont & principalement à ceux de Rosinus. Je rapprocherai, pour ainsi dire, les parties que l'on n'a que séparées, & j'en formerai un nouveau corps, auquel je donnerai en quelque forte un nouvel être & une nouvelle existence.

En effet, qu'on éleve une colonne d'entroques radiées, que le bas de cette colonne foit composé des plus grosses, que cette grosseur diminue insensiblement, en plaçant successivement celles d'un diametre moins considérable au-dessus les

unes des autres, qu'on finisse par celles qui sont hérissées dans leur pourtour de plusieurs mamelons, on élevera aussi une colonne à peu près semblable à celle qui est formée par les entroques étoilées. Qu'on place ensuite sur cette colonne le corps pentagone que Lister & Beaumont regardent comme la racine de leur prétendue plante pierreuse ; le total aura dèslors une très-grande ressemblance avec le corps marin que i'ai décrit, & avec l'encrinite qui en provient. Cette ressemblance deviendroit encore plus grande, si on pouvoit parvenir à former les ramifications des cinq rayons du corps pentagone. Il feroit, je l'avoue, affez difficile d'y parvenir au moyen des corps que les Auteurs ont fait graver : ces morceaux ne sont que des fragmens très brifés, & qui ne jettent aucunes ramifications. Ceux qui ont été regardés par Helwing comme un amas de branches de coraux mises en pieces, pourroient bien cependant être de ces ramifications. Il faudroit peut- Angerb. p. 119, être y rapporter le corps ramifié que Rosinus prétendoit être une partie considérable d'une patte de l'étoile appellée tête de Méduse, & qui, selon cet Auteur, ressemble à cette 88, Tab. x, fg. I. partie de façon à s'y méprendre.

Ce qui a manqué à ces Auteurs se voit maintenant dans plusieurs Cabinets, & nommément dans celui de S. A. S. M. le Duc d'Orléans; on conserve dans celui-ci plusieurs de ces corps, qui viennent des environs de Gray & de Champlitte en Franche-Comté. Celui dont les branches & les ramifications font le mieux confervées, est de trois pouces & demi de haut, sur environ trois de large par sa partie supérieure; sa base, qui est circulaire, est à très-peu près d'un pouce de diametre; son centre est percé d'un trou, qui n'a au plus qu'une demi-ligne. Ce trou est comme le vrai centre d'où partent des rayons divergens, dirigés vers la circonférence : c'est de cette circonférence que fortent cinq ramifications : trois font plus groffes, plus déterminées & plus distinctes. Elles se sou-divifent toutes en deux ou trois branches, divisées elles-mêmes en beaucoup d'autres, qu'il n'est pas possible de bien déterminer. Elles forment une masse, dont les parties sont entre-mêlées les unes dans les autres fort irréguliérement.

V. Lithograph.

Vid. Tantam. de Lithozois , p.

320 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

On suit un peu mieux ces dernieres sous-divisions dans un autre morceau; elles se partagent en deux ou en trois parties, d'une facon cependant assez irréguliere : les principales branches paroissent même s'y anastomoser quelquesois. Enfin, quoiqu'on ne puisse pas développer ce corps aussi bien que le lis de pierre, & sur-tout que le palmier marin, on en connoît néanmoins affez pour s'affurer qu'il est différent

en beaucoup de choses de ces deux derniers.

Une des principales différences & des plus frappantes est le peu d'articles qu'ont les branches & leurs ramifications; elles paroissent même simples & unies lorsque l'œil n'est pas armé d'une loupe. Au moyen de ce verre on distingue quelques articles, encore est-il assez difficile de bien déterminer si ces articles en font réellement, & s'ils ne font pas dûs à des cassures accidentelles. Ces cassures ou ces articles ont souvent leurs extrêmités coupées obliquement, comme le corps que Rosinus a fait graver à la table viii de son ouvrage; d'autres le sont circulairement, à peu près comme le corps de la fig. 8 de cette même table.

fig. 7 & 8, claf. F.

Le petit nombre de ces articles me feroit penser qu'ils ne sont dûs qu'à quelqu'accident arrivé dans le temps de la pétrification, & que le corps que Rosinus compare à une portion de la tête de Méduse n'appartiendroit pas à celui que je décris, mais plutôt au lis de pierre. Les articles sont bien distincts dans la figure que Rosinus a donnée; les sous-divisions sont réguliérement de deux en deux, & ces sous-divisions ont des parres également arriculées, ce qui revient parfaitement bien

à ce que j'ai rapporté du palmier marin.

Je le crois d'autant plus aisément, que dans les autres encrinites que j'ai examinées, qu'elles fussent du Cabinet de S. A. S. M. le Duc d'Orléans ou de quelqu'autre, je n'ai pas remarqué non plus d'articulations à ces fortes de pattes. Une de ces encrinites, qui est du Cabinet de M. Meunier, Médecin des Invalides, & que j'ai fait dessiner \*, parce qu'elle m'a paru la mieux conservée de toutes celles que j'ai vues, ressemble très - bien par l'entrelacement de ces ramifications à cetto plante desséchée qu'on appelle rose de Jérico.

Les

Les ramifications de l'encrinite peuvent se diviser en ramissications principales, qui sont les plus grosses, en ramissations latérales, qui sont les plus petites. Les premieres pattes d'une tige commune: on peut en compter quatre; elles se divisent ordinairement en deux autres, qui se sous-divisent chacune en deux ou trois, lesquelles jettent beaucoup de petits rameaux qui ne gardent guère d'ordre dans leur saçon de sortir des branches. Plusseurs des grosses ramisfications ou branches & quelques-uns de rameaux sont creux, tous les autres sont pleins; différence qui ne vient, à ce que je crois, que de ce que le canal qui, comme dans les entroques étoilées, traverse les tiges & les branches d'un bout à l'autre, a été ou n'a pas été rempli de la matiere qui a pétrissé ces corps. Cette matiere est de la nature du silex ou pierre à fusil blanche ou brune.

Quelques autres encrinites semblables à celles-ci en different cependant en un point principal : au milieu de la masse formée par leurs ramifications, est placée une especo de tige, qui n'est que la continuité de la base de ces encrinites, & de laquelle fortent les groffes ramifications. Cette fingularité m'a long-tems embarrassé, & me faisoit croire que ces encrinites pouvoient être des especes différentes de celles où cette tige ne se trouvoit pas. J'ai été tiré de ce doute par une observation de M. Loreau, Curé de Neuvelle en Franche-Comté. Les recherches qu'il a faites des fossiles de sa paroisse lui ont donné occasion de découvrir beaucoup d'encrinites, & c'est à lui qu'on doit principalement toutes celles que nous voyons dans les Cabinets, & beaucoup d'autres fossiles de ce canton. M. Loreau a donc trouvé beaucoup d'encrinites qui avoient cette espece de tige, & entre celles-ci quelques-unes avoient des tiges entieres ou presqu'entieres. Ces tiges portoient deux ou trois encrinites dans leur longueur, de forte qu'elles finissoient par une qui étoit placée à leur extrêmité.

Pour s'en faire une idée affez juste, on peut comparer ces pl. 1, fig. corps au palmier marin \*. L'encrinite qui les termine est à ces 1, part. 1 de corps ce que la grande étoile est au palmier marin: les encrinites ce Mém.

Mem. 1755. \* S

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE qui font le long des tiges font pour eux ce que les verticilles font pour ce palmier. Si cette idée peut se soutenir, & il y a tout lieu de le penser, on devra regarder les encrinites des tiges comme des verticilles, & celle de l'extrêmité de ces tiges comme une espece d'étoile semblable à celle du palmier. Cette ressemblance rapprochera beaucoup les encrinites & les entroques radiées du genre des encrinites & des entroques étoilées, ce que j'ai déja infinué dans la premiere partie de ce Mémoire. On expliquera encore facilement pourquoi plufieurs des encrinites radiées n'ont point de tiges au milieu de la masse de leurs branches. Les dernieres sont apparemment du nombre de celles qui terminoient les branches, au lieu que les autres sont du nombre de celles qui étoient le long des tiges.

Quelles que soient ces encrinites, leur base est formée par une trochite radiée, entiérement semblable aux trochites qui composent les entroques radiées. Ces entroques ressemblent également aux portions des tiges de ces encrinites : c'est ce que j'ai pu très-bien déterminer au moyen de deux portions de ces encrinites qui sont conservées dans le Cabinet de M. Meunier, & qui ont perdu beaucoup de leur substance. Elles ont éré en partie détruites, circonftance heureuse qui met en état de voir leur intérieur, & d'en découvrir tout le méchanisme; elles sont en quelque sorte naturellement anatomifées. L'une est de trois pouces de longueur, sur un \* Pl.I, fig. 2. peuf moins de largeur \*, le tronc a près d'un pouce de diametre; ce tronc est divisé en rouelles ou trochites, radiées fur les plans & crénelées fur leur circonférence : comme l'on sent bien, il ressemble en tout aux entroques, dont les portions ou trochites sont ainsi radiées. & crénelées. Ces rayons, au reste, ne sont, de même que dans les entroques & les trochites étoilées, que des especes d'apophyses qui, par leur bout extérieur, forment les crénelures auxquelles font dues les arriculations ou les engrainures qui lient entr'elles les trochites, & forment, par leur affemblage, les entroques. C'est ce qu'on voit encore très bien, & même beaucoup mieux dans une autre encrinite qui est encore du Cabinet de M. Meunier \*. Cette encrinite est d'une grosseur beaucoup plus considérable que les précédentes; elle a trois pouces ou environ à sa partie supérieure, & un peu moins de deux pouces à fa base; sa longueur est de quatre pouces moins une ou deux lignes. La singularité de ce morceau dépend de l'état de destruction où il est maintenant; on y voit encore mieux que dans le précédent, la structure intérieure; on y distingue fort bien que le tronc, ou l'entroque, est composé de trochites dont l'intérieur est divisé en cellules, c'est-à-dire, qu'elles font séparées perpendiculairement par des lames éloignées les unes des autres d'environ une ligne; ce qui semble prouver que les rayons du dessus des plans ne sont pas des lignes pures & simples, mais qu'ils sont un des côtés des lames qui divisent leur intérieur en plusieurs loges triangulaires, dont le petit angle est vers le centre d'où partent les rayons.

La différente grosseur de ces encrinites, & sur-tout de leur tige ou de leur entroque, peut très-bien faire connoître d'où viennent ces grosses entroques qui ont toujours surpris par leur groffeur, lorfqu'on les comparoit avec la plupart des autres, qui sont d'une grosseur bien moindre. Ces grosses entroques ne sont probablement que des portions de tiges de grosses encrinites, & sur-tout du bas de ces tiges; car je crois pouvoir dire, quoique je n'aie pas vu un seul de ces corps en son envier, que les portions supérieures de ces tiges ne sont pas d'un aussi grand diametre que les portions inférieures. Il en est probablement des tiges de ces entroques comme de la tige du palmier marin, qui est un peu moins grosse supérieurement qu'inférieurement. Indépendamment de cette différence dans les mêmes encrinites, il y en a encore certainement une qui dépend de l'âge où étoient les animaux auxquels elles font dues, lorsque ces animaux ont été abandonnés par la mer.

Outre ces deux différences dans les entroques, je ne sais s'il n'y en a pas encore une qui seroit plus essentielle, & qui viendroit de ce qu'elles auroient appartenu à un animal d'une espece différente: on en trouve du moins qui ont sur quelquesunes de leurs trochites un ou deux gros mamelons, ou

PI. XI, fig. qui jettent une branche considérable a. J'en ai vu de semblables dans le Cabinet de M. de Boisjourdain. Il pourroit cependant se faire que ces entroques ne sussent que des portions
de tiges peu éloignées des encrinites qui sont le long de ces
tiges, ou de celle qui les termine, & que les mamelons
sussent des parties du bas des ramisfications, conjecture qui
paroît même très probable. On en peut dire autant de ces

Ibid. fg. 11. entroques coniques : celles ci me paroiflent n'être que le
 Pl. 1, fg. 3. bas de certaines encrinites e qui finiffent en pointe conique.
 Si cette pointe étoit détachée de ces encrinites, elle formeroit

une entroque conique.

PI. XI, fig.
On trouve outre cela des entroques d qui ressemblent beaucoup à des vis de pressors, qui ont des especes de pas, c'està-dire, dont les trochites ne sont pas extérieurement planes, mais saillantes. Ces entroques ne sont que des noyaux moulés dans l'intérieur des entroques ordinaires. Le canal de ces entroques est creusé de sillons circulaires & horizontaux. Ce canal s'étant vuidé, & étant, à ce qu'il paroit, agrandi par la destruction partielle de ces parois, se remplit de matiere étangere dans son intérieur, & sorme un corps qui doit nécessairement prendre la sorme d'une vis à pressor dans les creux

de ces entroques, qui en sont comme l'écrou.

Au moyen de ces remarques, on peut aifément expliquer les variétés qui s'observent dans cerraines entroques gravées parmi les Ouvrages de plusieurs Auteurs qui ont écrit sur cette matiere. On voir, par exemple, aux Tables v11 & v111 de celui que nous a donné Rosinus, plusieurs trochites dont les tubercules sont plus ou moins alongés. Ces trochites ont probablement appartenu à des entroques semblables à celles dont je viens de parler; il y en a trois à la Table v111 qui sont coniques, & dont une a deux petits mannelons semblables; elles me paroissent avoir du rapport à celle que j'ai décrite plus haut. Celles de la Table x, qui sont doublées ou triplées, ne sont probablement que dés entroques qui

Digmood Google

Je passe maintenant à l'histoire des opinions qu'on a eues fur les entroques, les pierres étoilées & les autres corps qui ont appartenu à des palmiers marins ou à ceux qui ont donné origine aux entroques radiées & aux encrinites qui en dépendent. Je ne séparerai pas l'histoire des opinions qu'on a débitées sur les premiers de l'histoire de celles qu'on a adoptées pour les feconds. Ces opinions tombent ordinaire-

ment sur l'explication des uns & des autres.

Depuis très-long-temps l'on cherche à fortir de l'obscurité où l'on étoit par rapport à l'origine de ces corps. Agricola est, à ce que je crois, le premier qui ait tâché de donner quelque explication de la facon dont ils se forment; mais quoique Agricola eut reconnu qu'un grand nombre d'autres fossiles devoient se rapporter à différens corps marins qui avoient pris & cauf. Subterr. une consistance pierreuse dans la terre, la vérité a cependant Basil 1558, in fol. échappé à ce célebre Auteur dans cette occasion. Il veut que les trochites fossiles ne soient qu'une production de la terre, & qu'ils soient dus au dépôt que l'eau fait dans les sentes d'un

Agricol. de ortu

marbre veiné & de celui qui est d'un blanc cendré : il prétend de plus que cette origine est aussi celle des pierres judaiques; il trouve même dans cette explication celle du peu de volume de ces pierres : il veut qu'elles ne soient aussi petites qu'elles le sont, que parce que les marbres étant d'une grande dureté. l'eau n'a pas beaucoup de prise sur eux, & ne peut par conséquent former que de petites masses par des dépôts aussi peu considérables; dépôts qui doivent, selon lui, saillir en dehors des pierres, l'eau tendant par sa force à sortir des blocs de ces marbres, ce qui fait que les trochites se trouvent souvent n'être renfermées qu'à moitié dans les pierres qui les contiennent.

Agricol. de nat. foffil. lib. v , pag. 256 € 257.

Dans un autre Ouvrage, Agricola reconnoissant que les trochites ne sont que les parties qui composent les entroques & qui sont détachées, il s'ensuit naturellement que cet Auteur pensoit que les entroques avoient la même cause. Il veut même dans cet endroit que la pierre judaïque n'en ait pas d'autre; il y répete ce qu'il avoit avancé dans son autre Ouvrage. Les unes & les autres ne sont toujours que des dépôts faits des parties emportées des rochers de marbre par l'eau qui les

dégrade.

Helw. Lithogr. Angerbur. part.

Le sentiment d'Agricola sur les entroques étant expliqué aussi clairement qu'il l'est, Helwing ne paroît pas tout-à-fait Lipf. 1720, in-4°. exact en le rapportant. Suivant Helwing, Agricola veut qu'elles foient formées d'une matiere fine & gluante : Agricola déligne cette matiere; ce sont, comme on vient de le voir, des parties de marbre détachées des rochers : l'on penseroit, en lisant Helwing, que ce seroit quelque glaise des plus douces & des plus onctueuses; ce qui n'est pas le sentiment d'Agricola, à moins qu'on ne voulût que le marbre ainsi réduit en parties fines, ne devînt une semblable glaise. Mais le sentiment d'Agricola n'étant pas juste, cette discussion ne mérite pas d'être poussée plus loin. Ce qui avoit fait tomber cet habile homme dans une erreur pareille, est, à ce qu'il paroît, la couleur blanche & brillante, le poli & la dureté des parties dont les trochites font composées. Rien n'est en esset plus propre à induire en erreur, si la régularité de ces corps, celle de leurs parties.

qui sont autant de parallélogrammes, n'y formoient pas un obstacle considérable. Mais les connoissances profondes d'Agricola en Minéralogie lui ont été contraires dans cette occasion; il a pensé que cette régularité n'étoit telle que parce que les trochites & les pierres judaiques étoient effentiellement de cette figure, & qu'il en étoit de ces corps comme de certaines pyrites, des cryftaux, des fels, qui ont toujours la même figure, quoique ces corps soient probablement dûs à une matiere déposée par l'eau qui s'en est chargée en traversant les terres ou les pierres.

Le sentiment d'Agricola a été long-temps en vigueur, Gesner, de sig. & grand nombre de Naturalistes n'ont pas eu beacoup d'autres Lapid. p. 89, Ticonnoissances sur ces fossiles que celles qu'ils avoient puisées gur 1365, in-8°. dans les Ouvrages de cet Auteur : c'est ce qu'on peut voir Boot, de Lavid. dans ceux de Geiner, Boot & de Laët, qui se sont copiés & Gemm. pag. & qui n'ont fait que réunir sous un même point de vue ce Lugdun. Batav. qui étoit séparé dans Agricola: les deux derniers ne se sont pas 1647, in-8°. même donné cette peine, que Gesner avoit prise. On retrouve Lazt, de Gemm. dans ces Auteurs le parallele qu'Agricola fait des trochites avec & Lapidib. cap. les pierres judaïques, la formation des entroques par les tro- Lugd. Bat. 1647, chites, de plus la différence des trochites & des entroques in-8°. par la couleur & la groffeur, la propriété des trochites de se dissoudre dans le vinaigre, & de s'y mouvoir en rond, &, ce dont je n'ai pas encore parlé, la ressemblance des encrinites avec les lis, le rapport que ces lis pierreux ont avec les pierres judaïques, enfin la composition des encrinites qui sont à cinq pans & qui ont cinq branches; propriété qui faisoit dire à Agricola qu'on pouvoit donner le nom de pentacrinite au lis de pierre.

Ce qu'on trouve de nouveau dans Gesner, Boot & de Laër fur ce qui regarde les fossiles en question, est une connoissance peu approfondie de la pierre étoilée dont Agricola ne dit rien. Gesner lui donne le nom d'étoile, en latin asterias Gesner, pag. 37. ou [phragis asteros : il adopte pour cette pierre le nom qu'Agricola avoit, d'après Pline, donné à une pierre précieuse & très-brillante. Les Ouvrages de Gesner sont les sources

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE où Boot a puisé ce qu'il dit de cette pierre, Agricola lui ayant manqué : il ajoute très-peu à ce qu'a dit le premier. De Laët n'a de particulier que de relever une faute de Cambden, qui prétendoit que la pierre étoilée d'Agricola se dissolvoit dans les acides du vin & du citron, ce que cet Auteur ne dit que de l'astérie, & non de sa pierre étoilée, qui est une pierre précieuse & que les acides n'attaquent point.

Aucun de ces Auteurs, au reste, ne sournit de connoissances ni même de conjectures sur la nature de cette pierre; ils savoient seulement que plusieurs pierres étoilées réunies formoient une petite colonne à plusieurs pans, & Boot en a fait graver les figures d'après celles que Gesner a données. Ce dernier Auteur me paroît être le premier qui ait parlé de ce fossile; on ne voit pas même qu'il fût connu à Kentman, qui vivoit du tems de Gesner: Kentman du moins n'en dit mot, lui qui, dans l'espece de système qu'il a formé sur les pierres, désigne plusieurs sortes de trochites & d'entroques, menci, rer. foss. p. qu'il caractérise par leur couleur blanche, jaune, ou plus ou moins cendrée.

Kentman , No-28 & feq.

Aldrov. Muf.

Il faut donc avoir recours à des Auteurs de beaucoup postérieurs à ceux-ci pour trouver des idées nouvelles sur la nature des lis de pietre, des entroques, des trochites & des pierres étoilées: il faut même descendre plus bas que lestemps Metall. pag. 624, cap. xiv; pag. auxquels Aldrovande, Imperati & Wormius ont écrit. Ces Auteurs joignent aussi les entroques aux pierres judaïques; ils les regardent comme des productions terrestres. Wormius dit du moins que la trochite est une entroque qui n'a pas encore toute sa grandeur : elle n'est pas, dit-il, encore mure,

Imperat. della Hiftor. Natur. lib. XXIV, p. 576, cum fig. Venet. 1671 .

872, capit. LVX,

cum fig. Bonon.

1645 , in-fol.

in fol.

au lieu que l'entroque a acquis toute sa maturité. Ces Auteurs avoient cependant remarqué que les différentes pieces dont les entroques étoient composées, s'articuloient à peu près comme les verrebres ou comme les os du crâne, &

Worm. Muf. Imperati entre dans un affez grand détail fur cette articulation. Wormian , p. 69 , & feq. cum fig. Lugd. Bat. 1655,

Une telle connoissance devoit, à ce qu'il semble, faire au moins penser que ces pierres tiroient leur origine de quelques parties d'animaux qui s'étoient pétrifiées; ce qu'aucun d'eux n'a fait,

& l'erreur où ils étoient a subsissé encore long-temps après eux : on la trouve dans Mercati & dans Charleton. Celui-ci les range avec les pierres, & ne dit presque que ce qu'Agricola var. fossil. gener. & Gesner avoient rapporté de ces différentes sortes de fossi- Lond. 1668, in-4°. les, sans en fixer l'origine : Mercati le fait positivement, &

embrasse le sentiment d'Agricola.

Les Auteurs dont il a été fait mention jusqu'à présent, Rom. 1719, in fol. ont non-seulement connu les pierres étoilées & les entroques, mais plusieurs en ont donné des figures : s'ils ont parlé de l'encrinite, du pantacrinite & du pentagone, il paroît qu'ils ne l'ont fait que d'après les Ouvrages d'Agricola, & qu'ils ne les connoissoient que par ce que cet Auteur en dit. On ne voit dans aucun de leurs Traités les figures de ces fossiles; c'est à Lachmund, qui écrivoit en 1669, qu'il paroît qu'on Lachmund, Orycest redevable de la premiere qui en ait été donnée au Public : tograph. Hildes-heim, &c. 1669, c'est même à cet Ecrivain que l'on attribue communément in-40. la découverte de l'encrinite, en ajoutant au nom de ce fossile celui de cet Auteur, & on l'appelle encrinite de Lachmund. On devroit plutôt cependant, à ce que je pense, le nommer encrinite d'Agricola, cet Ecrivain ayant probablement parlé du même fossile : il semble même que Lachmund penche vers ce sentiment. Il reconnoît dans ces différens corps un rapport avec les pierres judaïques par la figure & par la fubstance des lames qui les composent, ce qui avoit été découvert par Agricola; & c'est à peu près dans les mêmes endroits où Agricola avoit trouvé ces corps, que Lachmund les a rencontrés. En un mot, Lachmund dit positivement dans sa Présace, qu'il rapporte à l'encrinite d'Agricola le corps dont il parle fous ce nom à la page 57 de son Ouvrage, & il ne se fait honneur que d'en avoir donné le premier une description & une figure.

C'est probablement à ce soin que Lachmund a pris, qu'il a été redevable d'avoir entrevu que le pentagone & les entroques appartenoient aux mêmes corps, & qu'ils n'en étoient que des parties féparées : il dit du moins que le milieu des Ibid. page 60. pentagones est rempli par une trochite de même substance que les trochites ordinaires; ce quisemble infinuer qu'il soupçonnoit

Mém. 1755.

Charleton, de ag. 263, n. XII. Mercat. Metallohethcc. pag. 227 & feq. cum figur.

Mémoires de l'Académie Royale que celles-ci n'étoient qu'une suite de ces corps, qui pouvoient avoir été réunis avec des trochites ainsi placées au milieu de

quelques pentagones.

Mais quel qu'ait été le sentiment de Lachmund sur la connexion qui pouvoit avoir existé entre ces corps, il ne paroît pas avoir pensé autrement qu'Agricola sur leur nature : il rapporte celui de cet Auteur sans le réfuter, & sans même jetter aucun doute sur sa réalité ou sa fausseté.

On peut par conséquent dire que ce sentiment a été le dominant, & même le seul, jusqu'à ce que Lister en ait List. philosoph. désabusé, à ce que je crois, le premier. Cet Auteur préten-Transact. no. C. doit que les entroques étoient des parties de coraux brisées Tab. 1, pag 179, & séparées; sentiment qui fut peu après embrassé par Beau-Beaum. philof. mont. Je l'examinerai un peu plus bas, parce qu'après avoir Tranf. n° CL. été abandonné, on le sit revivre & on le soutint encore avec

page 180, fig. Oxford 1683, vol. plus de vivacité. XIII.

Luid après avoir d'abord hésité quelque temps, comme il le dit lui-même dans sa Lettre au Docteur Archer, & avoit cru que les entroques étoient des vertebres de poisson, veut que ce soient des parties d'étoiles de mer. « Vous serez peut-être · furpris, lui dit-il, lorsque vous verrez que je place la pierre étoilée avec les crustacées à tabercules ou avec les échinites & • les étoiles de mer: voici les raifons qui m'y engagent. Depuis » plusieurs années, je rangeois dans le systeme que je m'étois » fait sur les fossiles pour me faciliter le souvenir de leurs noms, » je rangeois, dis-je, la pierre étoilée au nombre des parties qui avoient appartenu aux échinites: je n'y étois néanmoins enga-» gé que parce que la substance des unes & des autres est sem-» blable, & que je savois que les pierres judaïques sont des. » pointes d'échinites pétrifiées. Je ne laissois pas cependant. » pour plus de fûreté, d'examiner les dents & les autres offelets » de ces animaux qu'on tiroit de la mer : je tâchois par là de · o m'assurer si quelques-unes de ces parties ne ressembleroient » pas entiérement à la pier: e étoilée. Quoique je n'eusse pas à me » féliciter de la peine que je prenois, je m'assurois cependant » par-là que certains folliles avoient été quelques-unes de ces

» parties; mais je n'étois pas éclairé sur l'origine de la pierre » étoilée, jusqu'à ce qu'enfin j'eusse trouvé une tige d'entroque. » Je ne cherchai plus alors à rapprocher ces fossiles de quelques » parties d'échinites, mais de quelques-unes qui appartinssent à des étoiles de mer... & je me suis convaincu que ces pierres » étoient analogues aux vertebres de quelques étoiles rétrogrades. Luid conclutensin l'article qui regarde la pierre étoilée, en » disant qu'il n'a plus aucun doute sur la nature de cette pierre ».

Ce sentiment a pris de plus en plus faveur; il est maintenant le plus reçu: les découvertes qu'on a faites depuis Luid ont sourni de nouvelles lumières à ceux qui l'embrassent.

Ce n'est cependant qu'après avoir sousser plusieurs contradictions: Scheuchzer, Mylius, Buttner, Rumphius, Lancisi, Kundman, Bruckman & quantité d'autres Auteurs s'y sont rangés; & s'ils disferent en quelque chose, cette dissérence ne tombe que su l'espece d'étoile aux parties de laquelle il faut précisément comparer les fossiles dont il s'agit. Scheuchzer cependant ne se rend au sentiment commun, qu'en demandant encore sa consistencies de mer, sans désigner une espece plutôt qu'une autre, au lieu que Rumphius prétend que cette espece est celle qu'il appelle cinquiéme espece de tête de Méduse ou d'étoile marine, dont les pattes ressemblent à des scolopendres. Scheuchzer reconnoît aussi celle-ci pour celle qui paroît devoir être présérée.

Aucun de ces Auteurs n'a, comme Rosinus, mis dans tout son jour l'opinion suivant laquelle on pense que les entroques, les pierres étoilées, &c. sont dues à quelques étoiles de mer. Ce Naturaliste ayant été affez heureux pour découvrir une encrinite qui étoit encore attachée à une entroque considérable par sa longueur, & qui lui servoit en quelque sorte de pédicule, sut en état d'en donner une espece d'anatomie. Le parallele qu'il a fait de leurs parties avec les pierres étoilées & les entroques qui en sont faites, qu'on trouve séparées dans la terre, établit, sans laisser de doute, que tous ces sossiles sont du même corps. Rosinus développant de plus l'art avec

lequel toutes ces parties sont réunies, fait sentir que ce corps pétrifié ne peut être que le squelette d'une étoile marine, ou tête de Méduse, qui est devenue pierre dans le sein de la

terre par la succession des temps.

Le détail dans lequel Rosinus est entré, les réflexions justes dont son Traité est rempli, devoient, à ce qu'il me semble, fixer les idées fur la nature de ces corps; mais l'animal marin n'étoit pas encore trouvé, le champ étoit encore ouvert aux conjectures; aussi ne fut-on pas long-temps à s'y livrer. Rosinus écrivoit en 1719. Helwing, l'année suivante, sit revivre l'idée de Luid & de Beaumont. Les corps fossiles dont il s'agit, ne peuvent avoir appartenu, suivant lui, qu'à des coraux, & particuliérement au corail articulé. Il prétend par conséquent avoir tiré les entroques de la classe des animaux, & les avoir transportés dans celle des végétaux. Sans m'arrêter à faire voir le défaut que peut avoir cette derniere affertion, défaut que Helwing ne pouvoit prévoir, puisque la vraie formation du corail n'étoit pas encore connue, & qu'on ne savoit pas qu'il étoit dû à des animaux, je puis soumettre à quelqu'examen les raisons que cet Auteur apportoit pour établir son sentiment. Il les réduit à huit ; la premiere regarde la forme qu'avoit la masse de la pierre où les entroques étoient enclavées. Cette pierre, suivant lui, avoit une base par laquelle elle avoit éte attachée à quelqu'autre pierre ou à la terre. Je crois que Helwing a été séduit par une apparence qui n'étoit probablement due qu'à la façon dont la masse de cette pierre avoit été détachée du bloc dont elle faisoit partie, & cette prétendue base n'en étoit rien moins qu'une. Il arrive tous les jours qu'en faisant sauter des éclats de pierres on leur sait ainsi une espece de base ou partie platte, qui ne vient que de ce que l'éclat s'est détaché net & sans irrégularité.

La seconde raison sur laquelle Helwing s'appuye, est tirée des ramisseations que les entroques jettoient par leurs côtés, lesquelles s'étendoient dans l'épaisseur de la pierre, & ressembloient entiérement au corail commun. Lorsqu'on examine

les figures que Helwing a données de ces entroques, on reconnoît affez aifément que ce que cet Auteur prenoit pour des ramifications de corail, n'étoit que des bouts de pattes femblables à celles de la grande étoile du palmier marin, ou plutôt de l'encrinite radiée. Il pouvoit se faire aussi que parmi ces bouts de pattes il y eût quelque morceau de corail; puisqu'on trouve souvent des coraux fossiles mêlés avec d'autres corps marins dans des mêmes blocs de pierre.

J'ai fait dessiner à la figure premiere de la deuxième planche, une espece de madrépore fossile \* de l'isse de Gothland. Les 7. furfaces de ce madrépore sont parsemées de branches d'un autre madrépore, qui est branchu. Ces branches y sont très-adhérentes, & comme incrustées; &, ce qui est essentiel ici, une de ces surfaces a austi deux corps branchus, qui ne sont, à ce qu'il me paroît, que deux pentes encrinites de l'espece de celles qui terminent les tiges auxquelles sont dûes les entroques radiées. Il est donc plus que probable que c'est quelque morceau semblable qui en a imposé à Helwing. Les nœuds ou excroissances que certaines entroques avoient, & qui finissoient en une pointe obtuse, ont sourni à cet Auteur une troisième raison, propre selon lui, à appuyer son sentiment : il veut même que ces tubercules soient une preuve indubitable du suc superflu & trop abondant dans le corail. Il prétend de plus que ce n'est que pour cette raison que Scheuchzer appelle ces fossiles, entroques qui ont des verrues. Ces nœuds & ces excroissances ou verrues, ne sont certainement que des portions de verticilles qui sont restées attachées aux entroques. ou ce sont des doigts auxquels il manque plus ou moins d'articles. Je n'ai pas remarqué que les vertebres de la colonne & de l'étoile du palmier marin eussent des stries longitudinales fur leur surface ni sur leur base, comme les entroques de Helwing, propriété dont il tire une quatriéme preuve contre ceux qui sont d'un sentiment contraire au sien. Les stries des bases ne sont probablement que les petites apo-

Pl. II, fig. 1 &

<sup>\*</sup> Ce madrépore a été envoyé par M. le Comte de Tessin à M. de Boisjourdain, qui le conserve dans son Cabinet.

344 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE physes ou cretes des entroques ordinaires, qui, par leur emboîtement avec celles des bases des précédentes ou des fuivantes, forment les articulations de ces entroques. Quant aux stries de la surface extérieure, il peut très-bien se faire qu'elles ne fussent dûes qu'aux lames dont les entroques sont, comme je l'ai dit au commencement de la seconde Partie de ce Mémoire, composées intérieurement. Si les entroques de Helwing avoient été roulées & usées considérablement à leur surface extérieure, le côté externe de ces lames devoit paroître & former par conséquent des especes de stries sur cette surface.

Bourg. Lett. phi-Amsterdam 1719 ,

J'ajouterai de plus une remarque tirée de Bourguet, qui losoph. page 23 réfute aussi dans ses Lettres philosophiques le sentiment de Helwing. Ce dernier prétendant que les entroques n'étoient que des portions de corail articulé, croyoit en avoir une preuve dans ces stries longitudinales, qui, suivant lui, étoient semblables à celles de ce corail. Le corail articulé a bien, remarque Bourguet, des stries ou plutôt des côtes longitudinales, mais ces stries ou côtes sont terminées d'un bout par une tête arrondie, & de l'autre par une cavité; art qui n'a probablement été employé par l'Auteur de la Nature que pour articuler chaque portion des tiges de ce corail les unes avec les autres.

En cinquiéme lieu, Helwing s'appuie de ce que les entroques sont d'une substance fragile à l'extérieur & dure dans l'intérieur, où cette substance est brillante. Ces propriétés se trouvent dans les fossiles quelconques, lorsqu'ils ne sont pas trop pétrifiés; par conséquent les observations d'Helwing ne font pas plus pour lui qu'elles ne font pour ceux qui sont d'un sentiment contraire : on peut même dire, en faveur de ces derniers, que la substance du corail est d'un brillant plus mat, & qu'elle n'est pas composée de lames parallélogrammes, mais de parties grenues, ou plutôt si intimement unies entre elles, qu'on n'en peut déterminer la figure.

La facilité à se calciner au seu qu'ont les entroques, & que Helwing regarde comme une sixiéme preuve de son sentiment, convient à tous les corps marins fossiles qui ne

font pas demenus agates, pierres à fusil ou pierres vitrifiables quelconques; on ne peut donc qu'être surpris de ce que

Helwing s'y arrête.

Ce qu'il dit en septiéme lieu a quelque chose de plus séduifant : il prétend qu'on voit encore au milieu des entroques une partie de la moëlle du corail, ou au moins la cavité qu'elle remplissoit, mais tous les coraux que j'ai examinés n'ont point cette prétendue moëlle; & si l'on vouloit que cette moëlle fût la partie qui, dans les coraux articulés, perce chaque articulation, il faudroit que le trou des entroques fût beaucoup plus considérable qu'il ne l'est ordinairement. Quiconque a examiné des entroques, sait que le canal qu'elles ont dans leur longueur est d'un très-petit diametre, & qu'il est semblable à celui qu'on observe dans la colonne du palmier marin: si quelques entroques en ont de grands, il y a tout lieu de penfer, comme je l'ai remarqué plus haut, que cela ne vient que de ce que les parois internes de ces entroques se sont en partie détruites, & que par cette destruction le diametre du canal s'est agrandi.

Enfin, les variétés qu'on remarque dans les entroques, servent même à Helwing : cet Auteur veut que de ce qu'il y en a de ponctuées, de contournées, de poreuses & de fissuleuses, dont le canal s'étend jusqu'à une certaine étendue de leur longueur, il s'ensuive qu'elles sont des coraux. Cette conféquence ne me paroît pas juste; tout autre corps peut avoir ces propriétés, & notamment le palmier marin les a. Les points ne sont que les marques des articles des pattes qui se sont détachées; les entroques contoumées sont des patres ou des verticilles qui ont pris cette forme quand l'animal est mort; celles qui sont poreuses n'ont des trous que parce que les cavités dans lesquelles les verticilles, les pattes & les doigts s'articuloient, ne se sont point remplies; les canaux des entroques fiftuleuses ne sont que ceux qui ont reçu les parties fibreuses ou musculaires, ou bien les vaisseaux dans lesquels les liqueurs circuloient lorsque ces animaux vivoiens.

Les preuves que Helwing regardoit comme si convain-

336 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE cantes, ne peuvent donc, à ce qu'il me paroît, se soutenir contre les observations que j'ai employées pour répondre à ces prétendues preuves, & j'espere que ces observations paroîtront aux Naturalistes aussi positives qu'elles me l'ont paru.

Hiemer, caput Medusa... Brevi. Dissertat. Epistolar. exposit. ab E. Frid. Hiemero, Stuttgard fine anno, in-4°.

Hiémer, qui a connu le sentiment de Helwing, n'a pas apparemment été plus convaincu des raisons de cet Auteur, que Bourguet & moi : il adhere entiétement au sentiment de Scheuchzer; il veut, avec ce grand Naturaliste, que les pierres étoilées & les encrinites se rapportent aux étoiles de mer, & spécialement à la tête de Méduse, décrite par Rumphius. Lorqu'on a examiné avec soin cet animal, qu'on l'a en quelque sorte anatomisé, qu'on réstéchit ensuite sur ce que Hiémer rapporte de l'animal sossille qu'il avoit trouvé, & que l'on compare sur-tout la figure qu'il en donne avec celle de la tête de Méduse qui est gravée dans l'Ouvrage de Rumphius, on est étonné de ce que Hiémer souscrit au sentiment de Scheuchzer.

En effet, la figure que Hiémer a jointe à sa Dissertation, représente un amas de longues colonnes nues qui semblent s'anassomosser les unes avec les autres, & qui finissent toutes par un beau & grand panache, dont les plumes sont réunies par leur partie insérieure, à peu près comme celles du pa-

nache du palmier marin.

Le premier coup d'œil n'est donc pas en faveur du parallele que Hiémer fait de ces deux corps : si on vient ensuite à se rappeller que cet Auteur dit à la page 13 de sa Dissertation, qu'ayant lavé dans de l'eau chaude une portion d'une grosser amissaion, elle lui parut être une entroque pentagone, cendrée, dure, séléniteuse & marquée sur l'un & l'autre plan de cinq petites lignes, on ne peut qu'être de plus en plus surpris que Hiémer ait trouvé de la ressemblance entre ces entroques & les parties de la tête de Méduse dont Rumphius a donné la figure. On verra par-tout ce que je rapporterai plus bas de ce dernier animal, qu'il n'a qu'un rapport trèscoloigné avec celui auquel le sossile de Hiémer peut être dû, si l'on veut même qu'il y ait du rapport entr'eux.

Un sentiment singulier, & qui s'éloigne beaucoup plus de la vérité, est celui que Haremberg a embrassé. Ce sentiment peut prendre son origine dans l'étymologie du mot encrinite. qui vaut aurant que celui de lis de pierre. Haremberg soutient Lilium lapid, ex que ce fossile est réellement un lis pétrisié : il ne faut pas commentat. Joann. cependant croire qu'il attribue cette pétrification au lis de remb. ann. 1729, nos jardins; il imagine que la mer renferme des plantes fine loco. pierreuses, & que le lis de pierre est une de ces plantes. Cette opinion revient à celle de Helwing : le lis de pierre ne fortiroit pas de la classe des coraux, mais les observations faites nouvellement fur ces corps marins rendent au moins impropre cette façon de parler. L'on ne pourroit répondre à Haremberg qu'avec beaucoup de restriction, si cet Auteur n'avoit pas cherché à appuyer fon opinion de raisons qui ne sont pas d'une grande force : voici les principales & celles dont il fait, à ce qu'il paroît, le plus de cas.

. Les encrinites, dit-il, sont des plantes marines pierreuses; » je le prouve. Les encrinites ont quelquefois leurs rameaux éloignés de la ligne perpendiculaire, mais ces rameaux s'y portent naturellement en se rapprochant les uns des autres; » ce mouvement leur vient de l'impulsion de l'eau. On ren-» contre quelquefois des encrinites moins dures qu'elles ne » font ordinairement; elles acquierent par la suite cette dure-» té; leur figure est cylindrique, elles ont une racine, leurs

» parties sont artistement articulées par engrainure, leur pé-

. dicule est placé au milieu de leur base : plusieurs autres choses . le prouvent encore ».

Ces autres choses n'étant qu'une extension de celles-ci, ou celles-cin'étant que des conséquences des autres, je renverrai à l'ouvrage même, pour qu'on y voie ces autres raisons : celles que l'airapportées étant renverlées, la ruine des autres n'en sera qu'une suite. L'éloignement des rameaux des encrinites peut aisément se comprendre, dans la supposition que les encrinites ont été autrefois des animaux; les rameaux peuvent avoir été plus ou moins rapprochés par ces animaux dans le moment qu'ils sont morts. Il ne faut pas avoir recours à l'impulsion de l'eau Mém. 1755.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE pour comprendre leur tendance à se diriger toujours vers la perpendiculaire, il suffit de dire que l'animal se contracte ainsi naturellement; il faudroit autrement supposer que les encrinites se trouvent toujours dans des courans qui leur donnent cette direction, & l'on sait que quoique les courans foient communs dans la mer, il y a cependant beaucoup d'endroits où il ne s'y en rencontre pas, & où les encrinites vivroient également. On pourroit peut - être penser que Haremberg voudroit dire que cette direction ne leur vient que de ce qu'elles ont été jettées sur les bords de la mer, qu'elles y ont pris cette direction comme les autres corps mols, dont les parties se dirigent ordinairement du même côté lorsque le flot se retire; mais cette idée ne peut pas être celle de Haremberg, puisque suivant lui les lis de pierre sont une preuve du déluge universel; ils ne peuvent par conséquent avoir été déposés sur les bords de la mer dans un flux ordinaire. La différente dureté des encrinites ne peut prouver autre chose, sinon que les unes sont plus ou moins pétrifiées que les autres, & celles qui tombent en efflorescence ou en poussière, comme Haremberg le dit dans un autre endroit, sont apparemment celles qui sont devenues de la nature des pyrites sulfureuses, ou dont les parties pétrifiantes ne sont pas bien liées.

La figure cylindrique de la colonne de l'encrinite ne peut pas davantage être favorable à son opinion. Il est vrai que si cette colonne n'est pas de cette figure dans le palmier marin, il s'en saut très-peu; mais quand elle le seroit, cette figure peut-elle convenir à une plante plutôt qu'à un animal, & ne connoît-on pas dans la mer de longs tuyaux membraneux qui sont plutôt cylindriques que coniques, & qui doivent rensermer de longs vers qui ont cette sigure? J'ai moi-même trouvé de ces tuyaux sur les bords de la mer dans l'Isse de Rhé.

La racine qué Haremberg attribue aux encrinites ne peut être, en suivant exactement la description qu'il en donne, que l'encrinite même: la figure n'en fait pas voir d'autre. Si cette figure avoit eu des verticilles, j'aurois pensé que ces parties auroient été les prétendues racines; mais les verticilles manquent: on ne peut donc regarder comme des racines que les branches de l'encrinite, qui étant contractées & rapprochées telles qu'elles le font dans l'encrinite que Haremberg a eue, lui ont fair penser que la colonne étoit la tige, & que les pattes étoient les racines qui formoient un empattement semblable à celui des varees, des lithophites, & autres corps marins semblables. La définition que Haremberg donne de l'encrinite me fait encore croite davantage que je suis entré dans son idée, L'encrinite est, suivant lui, une pierre composée d'une racine & d'une tige, dont les parties sont autant de trochites. Il suffira sans doute de renvoyer à la description que j'ai donnée au commencement de ce Mémoire du palmier marin, pour faire oir le stux de la désinition donnée par Haremberg.

Il est singulier que cet Auteur ait regardé comme une preuve de son opinion, ce qui a paru à grand nombre d'autres Naturalistes prouver que les encrinites étoient un animal pétrissé. Haremberg veut que l'art avec lequel les vertebres de l'encrinite sont articulées, appartienne plutôt à une plante qu'à un animal. Je ne coanois point de plantes terrestres ni aquatiques qui aient de semblables articulations, à moins qu'on ne croie que Haremberg entendoit parler de quelques especes de corail, lorsqu'il disoit que l'encrinite étoit un plante; sentiment qui, comme je l'ai dit, rentreroit dans celui de Helwing, & qui par conséquent ne demanderoit point d'autre examen que celui que j'ai fait du sentiment de cet Auteur. Mais il semble que Haremberg regarde l'encrinite ou le lis de pierre, comme une plante pierreuse, différente des coraux, & qui avoit la propriété de repousser lorsqu'on la cassoi.

En effer, Haremberg prétend qu'on peut soupçonner qu'il y a des plantes marines très-semblables aux étoiles de mer, repliées sur elles-mêmes; que ces plantes sont attachées à des pierres ou à des rochers par les tenons de leurs racines, qu'elles repoussent lorsqu'elles ont été casssées, & qu'elles parviennent rarement à l'état d'une entiere persedion. Haremberg s'appuie d'une observation faite par Olaüs Magnus, & rapportée dans son Ouvrage sur les Nations du Nord, Ce dernier Auteur veut

qu'il y ait des étoiles de mer qui restent constamment attachées aux pierres, qu'elles ne s'en détachent point pour chercher leur nourriture, & qu'elles réparent les pertes qu'elles sont de quelques-unes de leurs parties. Cette observation d'Olaüs est remarquable, & tient beaucoup à la réproduction si bien prouvée maintenant dans les polypes, mais elle n'établit pas que les étoiles de mer soient des plantes, conséquence qui, selon Haremberg, en suivoit nécessairement, mais que les nouvelles découvertes mettent dans le genre de celles qui sont au moins hasardées.

On ne doit pas non plus être beaucoup arrêté par le peu de ressemblance que Haremberg trouve entre l'encrinite & les étoiles de mer qu'il connoissoit; il n'avoit pas, à ce qu'il paroît, vu d'étoiles dont les rayons se divisassent en rameaux à deux ramifications, & qui ressemblassent par-là aux encrinites qui souffrent de semblables divisions: l'ouvrage de Linckius n'avoit pas encore été donné au Public. Haremberg écrivoit en 1729, & le Traité de Linckius sur les étoiles de mer n'a paru qu'en 1733. Les étoiles branchues dont Linckius parle, étoient apparemment inconnues à Haremberg, mais il devoit savoir que l'étoile arborisée étoit dans ce cas; il est par conféquent étonnant que cet Auteur ait regardé comme une ridiculité, de penser qu'il pouvoit y en avoir : il semble du moins vouloir taxer de ridicule le sentiment de Rosinus, suivant lequel l'encrinite n'est qu'une étoile contractée. Haremberg ne sait si c'est sérieusement ou par plaisanterie que Rosinus pense ainsi, en avouant qu'on n'a pas encore vu dans la mer une pareille étoile. Cette étoile est connue maintenant : le ridicule tombe donc, ou plutôt il est entiérement du côté de Haremberg, d'autant plus que l'étoile appellée tête de Méduse, devoit lui être connue.

Dans cet endroit de l'ouvrage de Haremberg, on lit cependant une observation que je ne dois point passer sous silence, parce qu'elle constate de plus en plus la ressemblance de l'encrinite avec le palmier marin. L'encrinite n'a point de bouche, ni de vessige qu'elle en ait eu, dit Haremberg. On peut se rappeller que j'ai dit la même chose du corps dont j'ai donné la description; par conséquent l'encrinite sossile pourroit bien, comme celle qui ne l'est pas, n'être qu'une portion d'un animal à cinq grandes pattes semblables à celles qui forment le palmier marin. Je ne pousserai pas plus loin l'examen des raisons que Haremberg sait valoir; on peut également y répondre, elles sont plus soibles les unes que les autres, & elles tombent toutes dès que l'animal est connu.

Quelque différentes que fussent entr'elles les opinions de Haremberg, de Helwing & de Rosinus, auxquels il faut joindre tous ceux qui regardoient l'encrinite comme une pétrification d'étoile de mer, ces opinions convenoient en ce qu'elle supposoient toujours que les corps qui avoient donné naissance aux fossiles en question, étoient naturels à la mer : cette idée générale étoit même, à ce qu'il sembloit, prouvée de façon à n'être plus contredite. Mais il en est des systèmes en Histoire Naturelle, comme des systèmes généraux de Physique; ce sont tous des productions de l'imagination, qui ne sublissent ordinairement qu'autant de temps qu'il a été nécessaire pour que les esprits agités vivement d'une opinion nouvelle se soient ralentis, & conservent seulement la tension dont il est besoin pour être encore susceptibles de recevoir une opinion plus singuliere que la derniere, & pour qu'elle ne paroisse pas ridicule. L'adresse de l'Auteur qui veut propofer un système nouveau, ne dépend souvent que de savoir bien mesurer les degrés de probabilité qu'il trouve dans son opinion, & de les comparer avec ceux qu'on a cru appercevoir dans celles qui ont précédé la sienne. Cet auteur doit être assez sage pour ne se point laisser éblouir : le côté où il voit qu'est rompu l'équilibre, est celui où il doit pencher, Il faut qu'il abandonne & rejette ce qui lui paroît probable, si les degrés de probabilité de l'opinion qu'il se propose de faire passer, sont moins forts que ceux des opinions qui ont eu cours. Mais ce ne sont pas là les regles sur lesquelles se modelent les systématiques : tout Auteur qui imagine un système, est plus vivement frappé de ce qu'il a cru voir sen342 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE fiblement, que de ce que les autres ont pensé; les lumieres les plus vives se ralentissent, s'éteignent même pour lui, & ses idées lui paroissent les plus vraies & les plus brillantes.

Bert. Mêm. sur Cet état est celui où me paroîr avoir été M. Bertrand, la structure de la auteur de plusieurs Mémoires sur la structure intérieure de la proc. Zuric. 1751. Terre. M. Bertrand veut que dès la création l'Auteur de la Nature se soit plu à créer dans la terre des corps qui eussent quelque ressemblance avec les animaux & les plantes, & il croit trouver dans cette supposition une preuve nouvelle & plus juste que toute autre, de la liaison que les êtres créés ont entr'eux.

Sans m'arrêter à réfuter ici cette opinion en détail, ce que je pourrai faire dans une autre occasion, je me contenterai de dire pour le présent, que non-seulement le rapport immédiat que les sossilies ont avec les corps marins, leur sigure réguliere, les variétés qui se remarquent entr'eux, mais encore les propriétés accidentelles qu'on y observe, sont des preuves incontestables du peu de solidité du système de M. Bertrand. Si l'Auteur de la Nature a rempli l'intérieur de la terre de coquilles, de coraux, & autres corps de cette nature, analogues à des corps semblables tirés de la mer, il n'a certainement dû les sormer que dans l'état parfait, & nous ne devrions les trouver qu'ainsi formés: s'ils écoient cassés ou détruits, cet accident ne devroit avoir pour cause que le remuement qui auroit été sait des terres où ils seroient ensous.

Cette cause n'est pas la seule qui ait occasionné la destruction de certaines coquilles: on en trouve qui ont été percées d'un trou conique & régulier, qui n'a été fait que par un coquillage qui s'est nourri de celui qui vivoit dans la coquille qu'on rencontre maintenant dans la terre. D'autres coquilles & dissérens madrépores ont été minés en tout sens par des vers qui les ont rongés, & l'on reconnoît dans les uns & les autres les effets du travail d'animaux qui ont dû être semblables à ceux que nous voyons de nos jours dans la mer, & qui sont

les mêmes choses.

M. Bertrand pourra répondre qu'il falloit que ces défauts

fussent aussi dans les coquilles, pour qu'il y eût un plus grand rapport entre les corps terrestres & les marins. Je repliquerai qu'il faudroit alors, pour que teut sût égal de part & d'autre, que les coquilles fossiles eussent des animaux semblables à ceux des coquilles de mer, que ces animaux pussent se mouvoir, s'attaquer, & que leur vie ne dissérat pas de celle des coquillages de mer. L'expérience est contraire à cette supposition; il faut la faire cependant pour pouvoir naturellement expliquer les accidens qu'on observe dans les coquilles; ces accidens annoncent un travail successifi & varié.

Cette observation seule me paroit suffisante pour répondre à toutes les autres raisons de M. Bertrand, & principalement à la supposition suivante, qu'il sait avec une certaine assurance. « Seroit-il improbable, dit-il, de supposer que les animaux marins & les végétaux auroient été d'abord, quant à la sub-stance ou à la masse, créés tout à la sois par un seul acte de la volonté du Créateur, avec la terre même, qui étoit la matiere commune de leur composition? Ne pourroit-on pas dire ensuite que ces corps étoient sans vie ou sans mouve-ment, simplement sigurés comme les animaux & les végé-

» taux le devoient être » ?

Si les coquilles & les autres corps marins ont été fans vie, je demande quelle est la cause de ces trous & de ces canaux vermiculaires dont j'ai parlé plus haur, qui ne sont que les marques qu'un ennemi a laissées sur la coquille dont il a dévoré l'animal qui la remplissoit. Enfin, pour ne me pas arrêter ici davantage à résurer un système si peu vraisemblable, je demanderai encore qu'on dise pourquoi les coquilles sossibles se trouvent avec des cailloux roulés & des bois pétrissés : est-ce pour qu'il y eût une ressemblance entiere entre la mer & la terre. Cette réponse seroit peut-être la meilleure qu'on pût faire, quoiqu'on ne voie pas à quoi serviroient pour cela les bois pétrissés.

Je n'ai, au reste, parlé pour le présent de ce système, que parce que son Auteur y sait spécialement mention des entroques & des piertes étoilées, il ne spécisie pas cependant

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE leur analogue marin, il se contente de rapporter les sentimels de Helwing & de Bourguet, comme ceux apparemment qui lui paroissent les plus probables par rapport à ce qui regarde la ressemblance de ces corps fossiles avec ceux qui ne le font pas.

Bert. Effai fur les ufages des montagnes, pag. 245 Zuri. 1754. in.80.

Dans son ouvrage intitulé, Essai sur les usages des montagnes, il s'explique un peu mieux, mais il confond sous le même genre des pétrifications qui dépendent d'animaux bien différens; il place ensemble les astéries, la pierre étoilée, les astroites, les trochites, les entroques, les clous de gérofic pierreux. Il est vrai que de tous ces corps il n'y a que l'astroïte qui foit mal placée: on fait depuis long-temps que ces fortes de fossiles sont, à n'en pas douter, des madrépores entiérement semblables à ceux qu'on tire maintenant de nos mers; mais, comme il paroît que M. Bettrand penche plus vers le sentiment de Helwing, qui rapportoit aux coraux tous les corps que d'autres Auteurs prétendent dépendre de quelques especes détoiles, il a placé les astroïtes avec ces mêmes corps. Tous les Auteurs (on peut en excepter M. Bertrand) dont

j'ai jusqu'à présent examiné les sentimens, doivent être regardés comme des lithographes plutôt que comme des méthodistes. Ceux-ci conviennent, si ce n'est Spada, qui dit en général que les entroques sont des vertebres de poissons; tous ces Auteurs, dis-je, conviennent que les pierres étoilées, les entroques, l'encrinite, &c. appartiennent à des étoiles de met pétrifiées : c'est ce dont on peut s'assurer par la lecture des Méthodes sur les fossiles, que nous ont données MM. Linnæus, Wallerius, Wolterdorff, Hill, Gronovius, Cartheuser & l'auteur de la Conchyliologie. Il y a cependant entre leurs fentimens quelques petites différences qu'il est bon d'apprécier.

Spad. Corpor. lapidefactor. agri Veromenfis. catalog. pag. 47. Veron. 1744, in-4°.

Carol. Linn.

Dès 1744, M. Linnæus rangeoit dans fon Ouvrage in-System. natur. pag. titulé, Systeme de la Nature, les entroques & les pierres 46, Par. 1744, etoilées sous le genre des pierres qui avoient du rapport avec pag. 196, nº. 3 les animaux de la classe des vers, & sous cette classe il com-6 4, in-8°. Lugd. Betau, pg. 200, prend toutes les coquilles, les hérisons de mer, les étoiles, nº. 3 & 4, in-8°. &c. Ce même sentiment se retrouve dans les éditions des

années

années 1748 & 1756. Suivant ce fentiment, les afléties ou pierres étoilées font des pétrifications d'étoiles de mer; l'encrinite & les afléties à colonne appartiennent à la tête de Méduse, & les entroques peuvent être des parties de vers rampans.

C'est apparemment d'après le sentiment de M. Linnaus. que l'Auteur de l'Oryctologie s'énonce de la maniere suivante dans l'édition de son ouvrage, donnée en 1745. « On dit - que l'entroque est l'articulation & les vertebres de gros vers marins: il ajoute de plus, ces vers, comme les polypes, » ont la propriété de produire à leurs côtés des animaux de » leur espece \* ». Il y a lieu de penser, par la façon dont il s'énonce, qu'il doutoit de la justesse de cette idée, & qu'il ne favoit pas si ce sentiment valoit mieux que celui des Auteurs, qui, selon qu'il le rapporte plus haut, prétendent que les entroques & les trochites doivent se rapporter aux tronçons de l'étoile appellée tête de Méduse : à la page 369, il veut que les aftéries foient, ainfi qu'il s'énonce, femblables aux entroques, vertebres ou pointes des étoiles de mer. Il pense, à ce qu'il paroît par ce second passage, que tous ces corps ne sont que des pétrifications de quelques-uns de ces animaux.

C'est ce que veulent les autres Méthodistes que j'ai cités

\* Cette idée elt une de celles qui fe préfentent lorsqu'on voit le palmier marin du Cabinet de M. de Boisjour-dain: elle sut discutée, cette idée, dans l'Académie lorsque, je los mon Mémoire; mais la subhance de ce corps a tant de ressemblance avec celle des étoiles de mer, qu'il el plus naturel de le placer avec ces animaux qu'avec les pinceaux & les polypes. Ces deux genres d'animaux sont mols, & leur subhance est autrement figurée que celle des étoiles.

M. Caneau de Lubach, Commandant pour le Roi au Gouvernement de Sarbourg, & amateur de l'histoire des fossiles, comparoir, dans une Let-

tre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire en Février 1759, un fossile qu'il avoit reçu, Gous le nom de tête de Médule, qui a un pédicule & qui est rensement ans un Chite noir & pyriteux, comparoit, dis-je, ce fossile au polype: ma réponse fut que je penfois qu'il avoit un rapport immédia avec un animal du Cabinet de M. de Boisjourdain, En Juin de la méme année 1759, M. de Lubach a envoyé se obsérvations à l'Académie; (5n fossile yest comparé au pinceau de mer, au palmier marin, à à l'animal décrit dans l'Ouvrage de M. Ellis, dont j'ai patsé dans la prémière pattié de ce Mémoire.

Mem. 1755.

Mineralog. Jo- plus haut. M. Wallerius attribue les trochites, les entroques rameuses & non rameuses, & l'encrinite, à des étoiles de ter.pag. 366, Spec. 347-311. Siho- mer, sans désigner ces étoiles : il assigne l'étoile tête de Mé-

cholm, Germanice, duse pour les aftéries.

M. Woltersdorff range sous le nom d'encrinite le lis de Id. Minéral , tom. II. pag. 66. pierre, les clous de gérofle pierreux, l'entroque à colonne Esp. 316-360, & le liard de Saint-Boniface, & veut que ces fossiles viennent Paris, 1751, in-80. d'une étoile marine pétrifiée qui a un pédicule formé d'en-Wolterf. Syftem. troques. Sous le genre de tête de Méduse, il place l'étoile natur. pag. 37, no. IV & V. Berlin, arborisée, l'entroque étoilée & l'entroque solaire, & prétend 1748, in-8°. form. que ces pétrifications sont celles des parties d'une étoile pétrifiée qui a plusieurs pédicules anastomosés les uns avec les autres.

Suivant M. Hill, « les entroques & les astéries sont des sofossiles qui ont probablement fait partie de quelqu'animal » marin du genre des étoiles de mer ou des échinites; mais nos connoissances dans le regne animal n'ont pas encore été » portées jusqu'à pouvoir déterminer quels sont précisément » ces animaux ».

Quant à M. Gronovius, il rapporte aux parties de l'étoile tête de Méduse, non-seulement les entroques ordinaires, mais les pierres éroilées, l'encrinite & les clous de gérofle. Enfin, alter. in 8º Frider. M. Cartheuser range sous le genre des pétrifications qui viennent des zoophytes marins, les trochites, les rotules. les entroques radiées, & les rapporte à une étoile marine : les astéries simples & celles qui sont en colonne dépendent,

suivant lui, de la tête de Méduse.

Quoiqu'il y ait, comme il est aisé de le voir par la comparaison de ces différens sentimens des Méthodistes, quelque variété dans leur façon de penser, ils conviennent cependant tous en ce qu'ils regardent les pétrifications dont il s'agit comme appartenantes à quelques especes d'étoiles marines. & fur-tout à la tête de Méduse. Ce sentiment ayant été aussi celui de plusieurs Lithographes, je n'ai pu m'empêcher de donner ici une légere description de cet animal, pour qu'on foit en état de juger si leur sentiment, indépendamment des

John Hill , a gener. natur. Histor. pag. 613 , 654 ,

1747, in 8°.

long.

plat. 12. Lond. 1748 , in-fol.

Gronov. Index Suppelle Elilis lapid. p. 92 & Seq. Lugd. Batav. 1750, edit. Auger. Cartheuf. Element. mineral. pag. 85. & 86 . no. I-IV. Francofurt. ad Viadr. 1755 , in-12.

connoissances que nous avons acquises par celle du palmier

marin, pouvoit, à la rigueur, se soutenir.

Les entroques sont, comme je l'ai dit, étoilées ou radiées, & par conséquent les trochites, qui n'en sont que les parties détachées. Aucune des pattes de l'étoile tête de Méduse n'y ressemble: les articles de ces pattes, qui sont les seules parties qu'on pourroit foupçonner avoir de l'analogie avec ces fossiles, n'en tiennent en aucune façon, tant du côté de la forme que du côté de la construction. Ces articles sont, il est vrai, circulaires, mais échancrés dans deux endroits de leur circonférence, & ces échancrures sont sur la même ligne ou le même diametre; la circonférence est, outre cela, creusée extérieurement d'une rainure ou fillon profond : les deux plans ont de plus une apophyse en forme de selle, c'est-à-dire, creusée sur ses côtés, élevée dans son milieu, qui est aussi un peu creux à la moitié de sa longueur; elle ne couvre qu'en partie la surface de ces plans. Il y a entr'elle & le bord interne de l'article un petit espace en forme de sillon, qui distingue trèsbien ces deux parties: il n'y a pas, outre cela, de trou dans le centre de ces plans, comme on en voit un au centre des trochites. Les vaisseaux qui portent les liqueurs aux articles de l'étoile tête de Méduse passent en dehors de la vertebre, quoiqu'intérieurement, & cela au moyen d'un trou formé par l'échancrure de la circonférence, & d'une membrane dure qui tecouvre toute l'étoile & en forme la peau. Enfin, quelque examen qu'on fasse, même à la loupe, on ne reconnoît sur les plans ni étoile ni rayons; par conféquent les entroques, de quelque forte qu'elles foient, ne peuvent avoir appartenu aux pattes de l'étoile tête de Méduse.

Les corps pentagones, parallélépipedes, trapézoïdes & autres de l'encrinite, ne peuvent également être rapportés à la base ni aux troncs de ces rayons. Ces parties sont composées, dans l'étoile tête de Méduse, de parties semblables à celles des rayons, & leur nombre est bien plus considérable que dans les encrinites. La différence entre ces deux corps est donc si grande, qu'il est étonnant qu'on ait pensé qu'il

Xx ii

348 MEMOTRES DE L'ACADÉMIE ROYALE y avoit des parties du premier qui convinssent avec celles du second.

Il faut en dire autant du rapport que quelques Auteurs ont trouvé entre les fossiles dont il est quession & les étoiles rétrogrades: il ne s'agit que de parcourir l'ouvrage de Linckius, pour voir qu'il n'y a aucune de ces étoiles ni de celles qui en approchent qui puissent soutenir ce parallèle: aucune ne fait voir de corps pentagone ni de ceux qui forment les troncs de ramisseations. Les rayons de ces étoiles ne le ramissent point; & si quelques-uns ont sur leurs côtés, dans certaines especes de ces étoiles, de petites pattes ou doigts, la sigure de ces doigts est bien dissérente de celle que ces mêmes parties ont dans l'encrinite des entroques radiés: ces entroques n'en ont même pas, à proprement parler; ce sont plutôt des ramissications longues, simples & nues.

Table I, fig. 3 & 4.

Il n'y a point d'étoiles gravées dans l'Ouvrage de Linckius avec lesquelles les encrinites aient plus d'analogie, qu'avec celles que cet Auteur nomme tête de Méduse cendrée & tête de Méduse brune. J'ai fait voir dans le corps de ce Mémoire. que l'encrinite à colonne étoilée convient mieux avec le palmier marin qu'avec aucune de ces étoiles : l'encrinite à colonne radiée n'a pas plus de rapport avec ces étoiles que la premiere. Les étoiles gravées dans l'Ouvrage de Linckius n'ont pas de colonne, & cet auteur ne dit rien qui puisse donner lieu de penser qu'elles puissent en avoir eu. Ces étoiles, au contraire, ont presqu'au centre commun des rayons un verticille, composé d'environ quinze petites pattes ou griffes : ce verticille ne se remarque pas dans les encrinites à colonne radiée. On ne peut donc pas plus rapporter les encrinites dont il s'agit maintenant, à ces étoiles, que celles dont il a été parlé dans la premiere partie de ce Mémoire. L'animal qui a donné naissance aux encrinites à colonne radiée est donc encore inconnu, au lieu que nous connoissons maintenant, par la découverte du palmier marin, celui oui a produit les encrinites à colonne étoilée; découvertes que les Naturalistes devront principalement au goût que M. &

Madame de Boisjourdain ont eu pour les collections des morceaux rares & intéressans de l'Histoire Naturelle, & qui les a portés à ne rien épargner pour en former un Cabinet des plus précieux & des plus riches. Pour moi, je n'ai cherché, en décrivant le palmier marin, qu'à faire connoître aux Naturalisse qui ne pouvoient être à portée de le voir, un morceau qu'on ne trouvera peut-être de long tems, & qui, par cela seul, méritoit d'être décrit, gravé, &, si j'ose dire, anatomisé avec soin.

Nota. Je m'étois propoté de finir ce Mémoire par une Concordance des Auteurs, ou life des noms qu'on avoit donnés aux diférens corps dont il a été queftion dans ce Mémoire, & des phrafes qu'on avoit faires pour les spéciafer; mair cette lifte auroit

été d'une trop grande étendue pour pouvoir étre placée ici. Il fera facile, au reste, de reconnoitre ces corps dans les Ouvriges que j'ai cités, & de les rapporter aux parties du palmier maria ou aux fossiles auxquels je les ai comparés.

# EXPLICATION DES FIGURES.

### PLANCHE I.

Fig. 1. ENCRINITE à colonne radiée, dont les ramifications font détachées, qui eft coupée dans sa longueur, & qui fait voir une portion de la colonne qui la traverse. On y distingue facilement que cette colonne est composée de plusieurs couches, que ces couches forment les trochites: ces trochites placées, les unes au-dessus des autres, donnent naissance aux entroques & en sont une colonne. On remarque encore aissement que le corps des trochites est intérieurement séparé en plusieurs loges par des lames placées de champ.

Fig 2. Encrinite à colonne radiée, dont les ramifications sont aussi détachées. La portion de la colonne qui la traverse est entirer; à sa partie insérieure, les trochites sont un peu éloignées les unes des autres. Cette circonstance permet qu'on voie distinctement les engrainures des

bords.

Fig. 3. Encrinite à colonne radiée, à laquelle il reste des portions de branches, au milieu desquelles il y en a une de la colonne qui la traverse. Cette encrinite & les deux précédentes sont des verticilles.

Fig. 4. Encrinite avec ses branches, qui sont rapprochées & contractées en forme de rose de Jéricho. Elle n'est pas traversée par une colonne, ce qui m'a fait penser qu'elle est cel e qui terminoit une tige; au lieu que celles des fig. 1, 2, 3, formoient des verticilles aux colonnes dont elles saiscient partie.

Nota. Les encrinites, 1, 2 & 4, sont du Cabinet de M. Meunier, Médecin des Invalides. Celle du numéro 3 est du Cabinet de S. A. S. M. le Duc d'Orléans, où il y en a plusseurs autres variétés. On a fait desiner celles des numéros 1, 2 & 4, préférablement à ces dernieres, parce que celles des numéros 1, 2, étant coupées longitudinalement, laissent voir les parties intérieures, & que celle du numéro 4 n'a pas de colonne dans son milieu.

#### PLANCHE IL

Fig. 1. Pierre calcaire, bleuâtre & polie, dans laquelle sont incrustées des pierres étoilées, des entroques étoilées coupées en plusieurs sens. Elles ont fait partie de différens endroits d'une colonne de palmier marin. Celles de ces parties qui sont les plus sines, sont probablement dues à des griffes de verticilles. Parmi ces corps il y a des peignes, des cames, & autres coquilles semblables, autant qu'on peut en juger par les sections qui en ont été faites en polissant la pierre. On n'a pas sait dessiner toutes ces coquilles, afin qu'on distinguât plus aissement les corps dont il s'agit ici principalement: ces corps sont d'un spath blanc; les coquilles ont une couleur noiràtre.

Fig. 2. Pierre bleuâtre cascaire, parsemée de petites entroques étoilées ou de portions de griffes, qui forment les verticilles dans le palmier marin. Une de ces griffes y est presque dans son entier. On y distingue très-bien à la loupe la petite étoile du milieu & les engrainures des bords. Ces portions de griffes sont mélées avec des camites & des pectinites, qu'on

n'a pas fait dessiner pour la raison rapportée ci-dessus.

Fig. 3. Amas de portions de pattes femblables à celles de la tête du palmier marin; les articles font très-diffinêts, quelques-uns ont une très-petite portion des doigts.

Fig. 4. Pierre bleuâtre, calcaire & polie, qui n'est presque qu'un amas d'introques étoilées, qui ont fait partie d'une tige d'un jeune palmier marin, & qui appartenoient à sa partie inscrieure, étant presque sans angles.

Fig. 5. Masse qui n'est qu'un amas de madrépores branchus à pores ronds, d'entroques radiées de plusieurs grandeurs, de branches des versicilles ou des têtes du haut des colonnes. On y remarque principalement le milieu d'une de ces têtes dont les branches sont cassées, & une portion de branche de ces verticilles ou de ces têtes. C'est asin qu'on vit plus aissement ces parties, qu'on n'a pas fait dessement et autres corps qui, par leur assemblage, forment la masse de la pierre dont on n'a non plus dessiné qu'une partie, ainsi que de celle qui est représentée à la Fig. 7, qu'on a aussi dégagée de presque tous les corps qui n'ont pas de rapport à ceux dont il s'agit.

Fig. 6. Silex, ou pierre à fusil, blanc & noirâtre; il renserme la portion supérieure d'une patte sembable à celles de la tête du palmier marin;

les petits doigts latéraux y sont très-visibles. Ce qui me seit penser que ce corps est une portion de ces pattes, est qu'outre sa figure on voit à côté une petite cavité divisée en étoile, comme seroit une trochite

étoilée coupée transversalement.

Fig. 7. Madrépore à petites étoiles pentagones, sur lequel sont attachées deux petites encrinites à colonne radiée, & qui ne sont point traversées par une portion de colonne, ce qui fait croire qu'elles sont de celles qui terminent les colonnes. A côté de la moins petite de ces encrinites est une branche de madrépore branchu, dont les pores sont ronds & très-petits. La surface du madrépore, qui sait la masse principale, est parsemée de semblables branches, & , ce qui est plus intéressant pour la matiere de ce Mémoire, elle l'est de trochites radiées de dissérentes grandeurs.

Fig. 8. Entroque radiée coupée verticalement, pour faire voir l'espece

d'écrou intérieur, formé par les articulations des trochites.

Fig. 9. Entroque radiée garnie de mamelons vers le haut de sa longueur : ces mamelons ne sont que les parties les plus inférieures des branches de verticilles.

Fig. 10. Entroque radiée qui jette latéralement une grosse branche, laquelle pourroit bien n'être qu'une branche monstrueuse d'un verticille.

Fig. 11. Entroque radiée conique, qui paroît n'être qu'une portion de colonne d'encrinite, semblable à celle de la fig. 3 de la Planche premiere. Cette figure conique ne lui vient probablement que de ce qu'elle a fousfert des frottemens dans la terre ou dans la mer, ou qu'elle a été roulée dans des ravins, ce qu'on peut aussi penser au sujet de l'encrinite.

Fig. 12. Vis formée dans un écrou semblable à celui de l'entroque représentée à la fig. 8 de cette planche. La matiere pierreuse qui s'est introduite dans la cavité longitudinale de cette entroque, s'y est moulée, & y a pris la sorme d'une vis. La cavité de l'entroque ne s'est ainsi agrandie que parce que probablement ses parties intérieures se sont détruites dans la terre, ou que ces mêmes parties l'avoient été dans la mer avant que l'animal sur pres dans la terre. On peut soupconner dissérent es causes de cette destruction, que je laisse imaginer au lecteur.

Nota. Les corps qui sont représentés dans cette planche sont tous du Cabinet de M. de Boisjourdain, excepté celui de la fig. 3, qui fait partie de la collection de M. Meunier, Médecin des Invalides.

# PLANCHE III.

Fig. 1. Excrinite ou lis de pierre (lilium lapideum) formé par une tête de palmier marin. Sa base est faite de cinq parties, qui sont composées, comme dans le palmier marin, de trois articles: elles sont celles que j'ai appellées dans la description du palmier marin les cinq premiers troncs. Ces cinq parties se divisent en deux branches,

qui se sous-divisent en deux autres, de même que dans le palmier marin. Dans le lis de pierre, les articles de ces sous-divisions s'engrainent alternativement les unes avec les autres par leur côté interne, ce qui ne vient que de ce que ces articles ne portant de doigts sur les côtés qu'alternativement, ce qu'on a observé en décrivant le palmier marin, ces articles sont entrés les uns dans les autres lorsque l'animal a rapproché ses pattes en mourant.

Fig. 2. Base du lis de pierre, vue de face, pour qu'on distinguât l'étoile d'une des trochites qui sont restées attachées au lis de pierre. Cette étoile est presque détruite; on y distingue seulement cinq petites lignes disposées en étoile. Cette trochite est dans le cas de celles qu'on trouve séparées dans la terre, & dont les étoiles ont été ainsi rongées. Les trochites du lis de pierre représenté dans cette planche, au lieu d'être angulairès, comme dans le palmier marin, sont circulaires, ce qui ne vient, à ce que je crois, que de ce que les rayons ont été émoussés & détruits dans la terre.

Fig. 3. Morceau de spath à lames verdàtres en point de Hongrie, dans lequel a été renfermé le lis de pierre de la fig. 2, 0 un un semblable, qui y a la isse en creux l'empreinte des articles supérieurs de ses pattes.

Fig. 4. Entroque étoilée, dont la partie supérieure est composée des circup premiers articles de la base d'une encrinite, & qui dans sa longueur est formée alternativement de trochites minces & épaisses.

Fig. 5. Pentagone vu en dessous, & un peu incliné pour faire voir les articles qui le composent, & l'étoile du trochite qui est au milieu.

Fig. 6. Le même pentagone vu en dessus; on y distingue l'étoile du centre, qui est percée d'un grand trou; les bords sont relevés en forme d'apophyses transversales, au milieu desquelles il y a un petit trou. Ces apophyses servoient d'articulations aux branches de la tête ou grande étoile, qui étoit portée par ce pentagone.

Fig. 7. Entroque étoilée & comprimée, c'est-à-dire, que deux de ses rayons sont plus courts que les trois autres, ce qui lui donne une figure barlongue. Cette différence d'entroque n'est qu'une de ces variétés qu'on trouve souvent dans la forme de tous les êtres créés, & qui ne dépend que de certaines circonstances qui arrivent dans le développement de leurs parties.

Fig. 8. Entroque étoilée, dont les engrainures de la circonférence des trochites sont interrompues par une petite apophyse circulaire, échancrée en dehors, & qui a un trou dans son centre. Ces apophyses s'enclavent, à ce qu'il paroît, dans une cavité que doivent avoir les trochites qui suivent ou précédent celles qui ont ces apophyses, & qui sont les plus épaisses. Les interruptions que ces apophyses occasionnent, sont que l'engrainure de chaque trochite paroît formée par deux lignes courbes, qui se réunissent par leurs extrêmités, & qui embrassent un corps oblong. Ce corps est un des pans des petites trochites qui sont intermédiaires.

intermédiaires. Je ne fais pas trop si cette conformation n'indiqueroit pas que cette entroque a appartenu à quelque palmier marin, différent de celui que j'ai décrit, cette différence d'engrainure ne s'étant point trouvée dans les endroits de la colonne où les trochites sont plus ou moins épaisses.

Fig. 9. Masse de pierre composée de coquilles, de madrepores simples ou branchus, semblables à ceux qui sont représentés par les fig. 5 & 7 de la deuxiéme planche, & qu'on n'a point dessinés pour les raisons détaillées dans l'explication de ces figures : on peut par conséquent distinguer dans celle-ci une encrinite, dont il m'a été impossible de déterminer l'espèce, un des bouts étant pris dans la pierre, & l'autre ne faisant voir ni rayons ni étoile; je le crois cependant plutôt à colonne radiée qu'à colonne étoilée, vû que les entroques enclavées dans la masse de pierre sont toutes radiées, & que probablement elles ont appartenu au même animal, ou à un animal de la même espece. Cela posé, je pense que cette encrinite est un verticille, ou une tête du haut d'une colonne, & que ses branches ont été brisées.

Fig. 10. Corps de couleur de glaife un peu verdâtre, globulaire & d'une nature calcaire. Il est parsemé de petits corps, les uns globulaires, les autres oblongs; à ses parties supérieure & insérieure est placé un autre corps, dont le plan visible est circulaire. Ces deux corps ont la figure d'entroques, mais elles ne sont ni radiées ni étoilées, de sorte qu'il n'est pas trop possible de déterminer si ce fossile a appartenu à quelqu'un des animaux auxquels sont dues les entroques radiées ou étoilées. Ne pourroit-on pas soupçonner que c'est une encrinite radiée formée par un verticille monstrueux, puisqu'elle est traversée par une colonne, comme les encrinites radiées dues à des verticilles? Au reste, on n'a fait dessiner ce fossile que pour en conserver la sigure, & pour engager ceux qui pourroient trouver plusieurs de ces corps à tâcher d'en déterminer la nature.

Nota. Ce corps de la fig. 10, & ceux des fig. 1, 2 & 3, font de la curieuse collection de fossiles, faite par M. le Curé de Sainte Marquerite, à Paris. Le lis de pierre & le spath ont été apportés du pays d'Hanovre, celui de la fig. 10 a été trouvé dans les environs de Dieulouard, ou de Pont-à-Mousson en Lorraine. M. le Curé de Sainte Marquerite a encore ramassié dans ce canton une quantité de cornes d'ammon, de nautiles chambrés, de grands & petits peignes, de cames, de pinnes marines, de moules, parmi lesquelles il y en a des masses composées de si petites, qu'il faut la loupe pour les voir; de vertebres de posisson, dont il y a une masse qui est composée de ces vertebres, d'une portion d'omoplatte & de côtes frustes, qui ont probablement appartenu à ce même posisson: ensin on voit encore dans cette collection beaucoup de madrépores, de bois pétrisées, & autres fossiles semblables, &, ce qui a du rapport à ce Mémoire, plusieurs masses de pierres qui ne sont présque qu'un composé de pierres qu'entroques étoilées, parmi lesquelles il y a des portions de grisses, un su de grisse, a marque de grisse, verse de grisse, parmi lesquelles il y a des portions de grisses,

des verticilles plus ou moins considérables; il manque même très-peu de choses à plusieurs de ces griffes pour être entieres. Ce qui rend intéressant la plupart de ces fossiles, est que leurs coquilles sont très-bien conservées. & que les cornes d'ammon, de même que les nautiles, sont dans le même état ; quelques-unes des cornes d'ammon sont parfaitement entieres. Leur ouverture ou bouche est bien terminée; elle a un bourlet recourbé en deffus, ce qui prouve que ce tour est le dernier que cette coquille devoit avoir. Lorsque les coquilles ne doivent plus croître, elles renforcissent le bord de la bouche de leur coquille, & le rendent plus épais que celui des tours précédens.

Les corps représentés par les fig. 4, 5 & 6, sont du Cabinet de M. Meu-

nier; ceux des fig 7,8 & 9, sont de chez M. de Boisjourdain.
Les encrinites à colonne radiée de la planche I'e, l'amas de pattes de la fig. 3, planche II, l'entroque fig. 4 de la planche III; & les pentagones des fig. 5 & 6, de la même planche, ont été trouvés dans les environs de Neuvelle, ou de Gray en Franche-Comté : les fossiles des fig. 1, 2 & 4 de la deuxième planche, l'ont été dans le canton de Dieulouard, ou de Pont-à-Mousson.

Ceux des fig. 5 & 7 de la planche II, & celui de la fig. 9, planche III, sont de l'isle de Gothland en Suede, d'où ils ont été envoyés à

M. de Boisjourdain par M, le Comte de Tessin.

Ceux des fig. 6, 8, 9-12 de la planche II, & des fig. 7 & 8 de la planche III, font d'endroits qu'on ne connoît pas, les personnes qui ont trouvé ces corps ne les ayant point défignés.



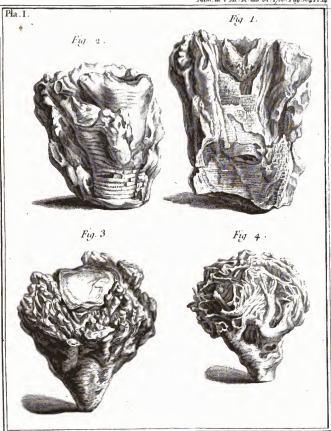

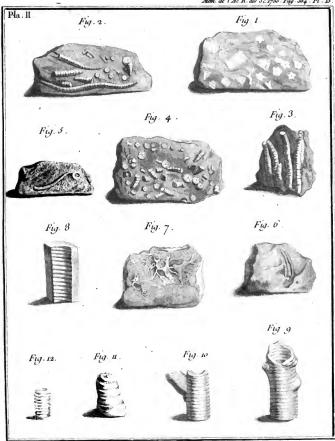

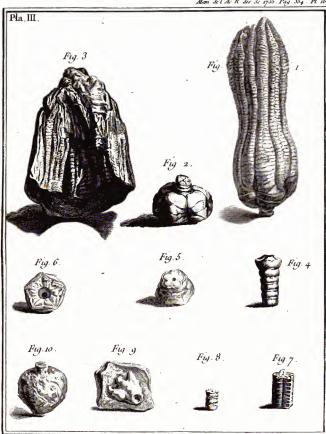

I Ingram del et de

## SECOND MÉMOIRE

SUR

# LES PRINCIPAUX PROBLEMES

DELA

## MANŒUVRE DES VAISSEAUX.

Par M. BOUGUER.

'ART qu'emploie le Navigateur pour imprimer du mouvement à son vaisseau, se divise naturellement en deux parties; la premiere ne présente aucune difficulté du côté de la Géométrie, elle se réduit à deux ou trois problêmes, dont nous avons la folution; elle enseigne à faire tourner le navire en toutes fortes de sens par le moyen du gouvernail ou des voiles, lorsqu'on veut faire quelque évolution, ou qu'on veut simplement passer d'une route à une autre. La seconde partie de la manœuvre, à laquelle nous avons destiné les recherches contenues dans ce Mémoire & dans celui que nous avons déja donné, est incomparablement plus difficile à traiter géométriquement; elle doit enseigner à régler la route, de même que la situation des voiles & du navire, par rapport au vent, lorsqu'on marche constamment sur une certaine ligne. Ces derniers problèmes n'avoient été tentés qu'avec des restrictions qui empêchoient qu'on n'en fit aucune application exacte, ou qui en changeoient presque l'espece, au lieu que nous avons tâché de les résoudre en ne négligeant aucune des conditions essentielles auxquelles on n'avoit pas eu d'égard jusqu'à présent. Il ne nous en reste plus qu'un à examiner, celui dans lequel il s'agit de choisir la route qu'on doit suivre, lorsqu'on se propose de s'éloigner le plus promptement qu'il est possible d'une ligne droite dont on connoît la direction.

26 Juillet 1755.

Ce problème, qui appartient à la méthode de maximis maximorum, est d'un très grand usage dans la pratique de la manœuvre. Indépendamment des motifs fréquens qu'on a de vouloir, en mer, avancer vers l'origine du vent, il n'est pas rare qu'on dispute cet avantage à un autre navire : on présente la proue vers le vent, on ne l'en éloigne que de 50 ou 55 degrés; fouvent il n'est pas possible de rendre plus aigu l'angle formé par la quille & la direction du vent; mais quand même on réuffiroit à diminuer encore cet angle, les voiles n'étant frappées que foiblement, ou même ne l'étant pas, le navire ne seroit que peu poussé dans le sens de sa quille, & il cesseroit de marcher, ou bien il iroit avec trop de lenteur. Si d'un autre côté on augmentoit un peu le même angle; si, au lieu d'éloigner la proue de 50 ou de 60 degrés du point d'où vient le vent, on l'en éloignoit de 70 ou de So degrès, si on se rendoit le vent plus favorable en le prenant un peu plus de côté, il est vrai que le sillage deviendroit plus rapide, mais il y en auroit en même tems une moindre partie qui seroit utile, puisque le chemin seroit moins dirigé vers l'origine du vent, & qu'on feroit moins de progrès dans le sens contraire à sa direction. Ce problème. quelqu'imporrant qu'il soit, n'est néanmoins qu'un cas particulier du problème général dont nous nous proposons de nous occuper. La ligne droite, dont il s'agit de s'éloigner lorsqu'on veut aller au plus près, gagner au vent, ou remonter vers son origine, fait un angle droit avec la direction même du vent: mais il se trouve une infinité de rencontres dans la marine où il est nécessaire de s'écarter d'une ligne droite posée dans toute autre situation.

On n'est que trop à portée, dans le voisinage des terres & d'un mauvais tems, de sentir le prix d'une solution générale. On est quelquesois jetté par un vent impétueux vers une côte dont on est trop proche: il faut alors, pour éviter le dernier péril, choisir la route, non pas celle qui procure le plus de vitesse au sillage, mais celle qui fait qu'on s'éloigne le plus de la côte dans le sens perpendiculaire, en se

DES SCIENCES. 357 fervant même de l'effort du vent pour éluder une partie de fon effer.

Il s'agit de combiner deux maximum, dont l'un se trouve déja déterminé dans notre premier Mémoire. Lorsque nous voulons nous éloigner le plus qu'il est possible d'une certaine direction, il faut, toutes choses d'ailleurs égales, que nous marchions avec la plus grande vitesse sur la route que nous fuivons; ainsi il faut que nous nous conformions à une des solutions que nous avons données, en marquant la relation qu'on doit mettre entre l'angle d'incidence du vent sur les voiles & l'angle que forment les voiles avec la quille. Nous avons réussi à réduire le maximum particulier dont il s'agissoit alors. à des opérations graphiques très-simples en certains cas; & comme la difficulté en d'autres étoit beaucoup trop grande. pour qu'on pût avoir recours en mer sur le champ à une construction géométrique, nous avons cherché les moyens de former, par un calcul toujours direct, des Tables qui continsfent les dispositions les plus avantageuses. Nous supposons ces Tables toutes calculées, il n'est donc question maintenant que de choisir entre ces différens résultats déja trouvés.

Pour nous énoncer d'une maniere plus précife, VC est la direction du vent qui va de V en C, & LN est une parallele à la côte, ou une ligne droite donnée de position, dont on veux que le navire, qui est en C, s'éloigne le plus qu'il est possible : il saut, supposé que CI soit la route & la vitesse du navire, que NI, qui est la dissance perpendiculaire du point I à LN, soit un maximum. Lorsqu'il s'agit de gagner au vent, ou de remonter vers son origine, la ligne LN est alors perpendiculaire à la direction du vent; mais nous ne mettons aucune dissinction entre ce cas & tous les autres. Nous connoissons la situation la plus avantageuse du vaisse au & des voiles par rapport au vent, pour saire une route CI; nous avons des Tables qui nous marquent ces dispositions: nous cherchons maintenant à l'égard de quelque direction LN chaque route

CI rend IN un maximum

## 558 Mémoires de l'Académie Royalz Préparations et Solution.

Fig. t.

Nous nommerons u la vitesse du navire, & prenant a pour sinus total, nous désignerons par z le sinus de l'angle ICN, que fait la route avec la ligne droite dont on yeur s'éloigner, nous aurons donc  $\frac{u\zeta}{c}$  pour N I; & si nous en prenons la différentielle, en faisant attention que celle de u augmente pendant que celle de ¿ diminue, nous aurons zdu-udz, qui étant égalée à zéro, nous donne dz  $=\frac{du}{dt}$ , dont nous pouvons déduire —  $L_{\zeta}=Lu$ . Ainsi, lorsque nous avons déja une Table qui nous apprend la disposition la plus avantageuse de la voile & de la quille pour faire chaque route CI, ou que nous nous sommes affurés par une opération graphique, que la voile & la quille font bien disposées pour marcher avec vitesse sur la direction CI. nous n'avons qu'à déterminer z par le moyen de l'équation  $\frac{dz}{dz} = \frac{du}{dz}$  ou -Lz = Lu, & nous aurons la situation que doit avoir la ligne droite LN par rapport à la

Fig. 1.

route CI.

On voit qu'il s'agit principalement de trouver la valeur de u & de sa différentielle. Considérons la figure 2, dans laquelle le navire AB a deux voiles, ED & GF, égales & paralleles; supposition qui est toujours permise, comme nous l'avons sait voir précédemment. La ligne VCM est la direction absolue du vent; l'espace CM représente sa vitesse, pendant que CI est celle du navire. Il suit de ce que nous avons dit dans le Mémoire cité, que IM est la vitesse relative du vent; celle qu'on ressent dans le navire en mouvement, est celle dont la direction est marquée par les girouettes qui sont au haut des mâts. Ainsi en conduisant par le point D une ligne D K parallele à IM, le point K terminera la partie FK de la voile de la proue, qui est

frappée par le vent. Désignant ensuite par f la distance perpendiculaire DH d'une voile à l'autre, & nommant p le sinus de l'angle d'incidence apparent DKF, nous aurons  $f(a^2 - p^2)$  pour KH; & si b désigne les autres parties ED + HF des voiles frappées par le vent, on aura  $b + \frac{f v (a^3 - p^3)}{2}$  pour la largeur totale qui est sujette à l'impulsion, & il nous viendra  $b p^2 + f p \sqrt{(a^2 - p^2)}$ pour cette même impulsion, en multipliant l'étendue des voiles par le carré du finus d'indicence.

On sait d'ailleurs que pendant le mouvement unisorme du navire, l'impulsion du vent est en équilibre avec celle de l'eau fur la proue, & que celle-ci est le produit du carré de la vitesse u du navire par la surface plane i, à laquelle la surface courbe de la proue est équivalente en fait de choc. Nous aurons donc l'équation  $b p^2 + f p V (a^2 - p^2) = i a^2$ , dont nous tirons  $u^2 = \frac{b p^2 + f p \sqrt{(a^2 - p^2)}}{i} & du$ 

$$= \frac{b p d p \sqrt{(a^2 - p^2 + \frac{1}{4}a^2 f d p - f p^2 d p}}{u \sqrt{(a^2 - p^2)}}$$
pour le petit chan-

gement I que reçoit la vitesse u du sillage, lorsque le sinus p de l'angle d'incidence souffre le petit changement dp, l'angle DKF se changeant en DkF. Nous mettons g, pour

abréger, à la place de 
$$\frac{bp\sqrt{(a^2-p^2)+\frac{1}{4}a^2f-fp^2}}{i\sqrt{(a^2-p^2)}}$$
, & nous

avons l'expression g d p pour I.

Mais cette expression ne nous donne pas la vraie valeur de du; elle n'est pas exacte, aussi-tôt qu'il n'est pas permis de regarder la vitesse du vent comme infinie. Car lorsqu'on laisse les voiles dans la même situation par rapport au vaisseau, & qu'on prend le vent un peu plus ou un peu moins obliquement, ou qu'on fait varier l'angle DKF, on produit nécessairement un autre changement, auquel nous n'avons point eu d'égard en différentiant. On fait varier la vitesse

360 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
apparente du vent, que nous ne sommes donc point en droit
de traiter comme constante; c'est pourquoi il faut saire subir
à Is un changement qui réponde à celui que nous négligions.

Supposé que nous fissions changer seulement la direction de IM, en la rendant parallele à DK, il faudroit d'abord transporter IM en Im; mais comme le changement d'incidence, considéré seul, produit I d'augmentation dans la vitesse du sillage, il faut encore transporter IM en 14, & alors nous aurons Cu pour la vitesse absolue du vent & pour sa direction. Il suit de là, que lorsque nous avons cherché la valeur de d u ou de I1, en ne faisant varier que le sinus d'incidence apparent p, nous avons trouvé, sans y penser, la différentielle du, qui répondoit non-feulement au changement de l'angle d'incidence, mais aussi à l'augmentation Qu de la vitesse absolue du vent. Nous avons donc rendu I. trop grande, & il nous faut diminuer C i dans le même rapport que Cu est plus grande que CM, puisque nous devons regarder ici la vitesse absolue du vent comme constante. En faisant cette diminution, nous trouverons Ci. & nous aurons Ii pour la vraie différentielle du de la vitesse du navire; différentielle qui a lieu lorsqu'on fait changer la situation du navire par rapport au vent, en laissant les voiles

Sinous nommons e la vitesse absolue CM du vent, C le sinus de l'angle MCI, que fait sa direction avec la route CI, & f le sinus de l'angle CMI que font entr'elles les deux directions du vent, la réelle & l'apparente, nous aurons  $\frac{cu}{f}$  pour IM ou pour Im, ou même pour  $i\mu$ . Les deux premieres lignes IM & Im, font l'une avec l'autre un angle égal à l'angle KDk, qui est messuré par le petit arc  $\frac{adp}{V(a^2-p^2)}$ , dont a est le rayon. Mais prenant  $IM=\frac{cu}{f}$  pour rayon, nous aurons  $\frac{cudp}{fV(a^2-p^2)}$  pour le petit arc Mm; & résolvant le petit triangle Mmo rectangle en o, & dont l'angle

orientées de la même maniere par rapport au navire.

l'angle en M a f pour finus, puisqu'il est égal à l'angle CMI, nous aurons  $\frac{cu\,dp}{a\sqrt{(a^2-p^2)}}$  pour om ou pour  $O\omega$ .

L'autre partie  $\omega \mu$  de  $O\mu$  ne sera pas plus difficile à trouver en résolvant le petit triangle rectangle  $m\mu\omega$ . L'hypoténuse  $m\mu$  est parellele à CI; ains l'angle  $m\mu\omega$  et égal à celui de la route & de la direction absolue du vent, dont Cest le sinus: outre cela,  $m\mu$  est égale à  $Ii = \frac{bpdpV(a^3-p^3)+\frac{1}{2}a^3fdp-fp^3dp}{iuV(a^3-p^3)}$   $= \frac{gdp}{u}. \text{ Nous aurons donc } \frac{gdpV(a^3-e^3)}{aV(a^3-p^3)} \text{ pour } \omega\mu$ ; & sinus riangle  $m\mu\omega$  et égale à  $Ii = \frac{bpdpV(a^3-p^3)}{iuV(a^3-p^3)}$   $= \frac{gdp}{u}. \text{ Nous aurons donc } \frac{gdpV(a^3-e^3)}{aV(a^3-p^3)} \text{ pour } \omega\mu$ ; & sinus viendra en tout  $\frac{cudp}{4V(a^2-p^3)} + \frac{gdpV(a^3-e^3)}{aU} \text{ pour la petite quantité}$   $O\mu, \text{ dont nous avons rendu la vitesse absolue du vent trop grande; & puisqu'il faut diminuer <math>Ci$  dans le même rapp ortenous n'avons qu'à faire cette analogie,  $CM = e: O\mu$   $= \frac{cudp}{aV(a^3-p^3)} + \frac{gdpV(a^3-e^3)}{ae} \text{ or nous n'avons qu'à retrancher cette derniere quantité de <math>Ii = \frac{gdp}{u}$ , & il nous viendra  $\frac{gdp}{u} - \frac{cu^2dp}{aeV(a^3-p^3)} + \frac{gdpV(a^3-e^3)}{ae} \text{ pour la valeur de}$  Ii, ou pour l'exacte valeur de du lorsqu'on a égard à tout.

Il faut nous souvenir maintenant de ce que nous avons vû dès nos premieres préparations, que  $\chi$  étant le sinus de l'angle que fait la route avec la ligne droite dont on veut s'éloigner le plus qu'il est possible, on a l'équation  $\frac{d\chi}{\chi}$   $= \frac{du}{u}$ : la droite dont on s'éloigne, est ici CN; ainsi  $\chi$  est le sinus de l'angle ICN. Mais lorsqu'on change la disposition du navire par rapport au vent, c'est selon la perpendiculaire à CR qu'on veut faire le plus de progrès. Les deux

Ζz

Mem. 1755.

\* Fig. 1. Progrès font IN&in, & ils doivent être égaux entr'eux, ou leur différentielle doits anéantir dans le cas du maximum: c'est alors que  $\frac{d\zeta}{\zeta} = \frac{du}{u}$ ; & si nous substituons à la place de  $\frac{du}{du}$  sa valeur  $\frac{gdp}{u} - \frac{cu^2dp}{ae\sqrt{(a^2-p^2)}} - \frac{gdp\sqrt{(a^2-c^2)}}{ae}$ , nous aurons  $\frac{d\zeta}{\zeta} = \frac{gdp}{u^2} - \frac{cudp}{ae\sqrt{(a^2-p^2)}} - \frac{gdp\sqrt{(a^2-c^2)}}{aeu}$ .

Mais nous avons encore une condition à faire entrer dans notre analyse, qui nous sournira une autre expression du rapport de dz à z. L'angle formé par la direction absolue VM du vent, & la ligne droite CN dont on veut s'éloigner, est comme donné. Nous avons seint, pour la simplicité de notre figure, comme dans notre premier Mémoire, que le vent changeoit de direction absolue, & que la droite CN prenoit aussi une autre situation; mais puisque l'angle que sont ces deux lignes est constant dans le problème auquel nous travaillons, les petits angles NCn &  $MC\mu$  sont égaux entr'eux. Le premier étant le changement que reçoit l'angle NCI, dont z est le sinus, est mesuré par le petit arc  $\frac{adz}{\sqrt{(a^2-z^2)}}$ , dont a est le rayon. Il nous reste après cela à chercher l'autre petit arc qui mesure l'angle  $MC\mu$ . & à rendre esse deux arcs.

après cela à chercher l'autre petit arc qui mesure l'angle  $MC\mu$ , & à rendre effectivement égaux ces deux arcs. Nous avons déja, en résolvant le petit triangle Mmo, trouvé mo; nous trouverons l'autre côté Mo par cette analogie, le sinus total a est à  $Mm = \frac{c u dp}{f\sqrt{(a^2-p^2)}}$  comme  $V(a^2-f^2)$ , sinus de l'angle Mmo, est à  $\frac{cudpV(a^2-f^2)}{afV(a^2-p^2)}$  pour la valeur de Mo. Nous passons ensuite au petit triangle  $m\mu\omega$  pour trouver  $m\omega$ , & nous faisons cette proportion le sinus total a est à  $m\mu = \frac{g dp}{n}$ , comme le sinus C de

l'angle  $m \mu \omega$  est à  $\frac{cg dp}{au}$ , valeur de  $m \omega$  ou de o O;

font entierement bannies, & qui nous donne la folution du problème dans le sens que nous nous l'étions proposé.

En effet, le premier membre  $\frac{47}{V(a^2-\chi^2)}$  exprime la tangente de l'angle que fait avec la route CI la ligne droite CN, dont on s'éloigne le plus qu'il est possible; & puisque le second membre de cette même équation ne contient que des grandeurs que nous pouvons regarder comme connues, ou dont nous avons la relation, nous sommes en état, pout chaque disposition des voiles & du navire par rapport au vent, de déterminer quelle est la situation de la droite CN qui rend IN un maximum. Si nous voulons épargner toutes les difficultés de ces recherches aux navigateurs, nous n'avons qu'à chercher les angles ICN pour un assergand nombre

VCI que fait le vent avec la route, nous aurons les angles VCN faits par la direction du vent & par la ligne CN, & nous n'aurons plus qu'à former une table de ces résultats;

auxquels on aura recours dans l'occasion.

Le feul inconvénient qui se présente ici, c'est que notre formule n'est pas assez simple, à cause des grandeurs complexes qu'elle contient. Il saut d'abord, à la place de g, introduire la quantité  $\frac{bpV(a^2-p^2)+\frac{1}{4}a^2f-fp^2}{iV(a^2-p^2)}.$  Nous pouvons aussi, par l'examen du grand triangle MCI, chercher le rapport qu'il y a entre CM=e, & CI=u. Le sinus de l'angle CMI est S, & celui de MCI est c; nous aurons donc, conformément aux principes de trigonométrie,  $\frac{cV(a^2-f^2)+fV(a^2-c^2)}{a}$  pour le sinus de l'angle I=a la somme des deux autres; ce qui nous donnera  $e(I=CM)=\frac{ucV(a^2-f^2)+ufV(a^2-c^2)}{a}$ ; & si nous nous ressouvenons que  $u^2=\frac{bp^2+fpV(a^2-p^2)}{a}$ , comme

nous l'avons trouvé dès le commencement de nos préparations, nous changerons, par des substitutions, notre formule en abp  $^{2}$   $\checkmark$   $(a^{2}-f^{2})+abp$   $f\checkmark$   $(a^{2}-p^{2})+afp\checkmark$   $(a^{2}-f^{2})\checkmark$   $(a^{2}-p^{2})+\frac{1}{2}a^{2}ff$   $-affp^{2}$   $-\frac{1}{2}bp\checkmark$   $(a^{2}-f^{2})-\frac{1}{2}p^{2}f+\frac{1}{2}a^{2}f\checkmark$   $(a^{2}-f^{2})-\frac{1}{2}p^{2}f\checkmark$   $(a^{2}-f^{2})-\frac{1}{2}p^{2}f$   $(a^{2}-f^{2})-$ 

nombre de différentes quantités, mais qui contient toujours trop de termes pour qu'on puisse la construire aifément. Si on divise le numérateur & le dénominateur du second

membre par  $p \lor (a^2 - p^2) \lor (a^2 - f^2)$ , la formule deviendra plus propre à être construite : on aura  $\frac{a\zeta}{\sqrt{(a^2-\zeta^2)}}$ 

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{(a^{2}-p^{3})}} + \sqrt{(a^{2}-f^{2})} + af + \frac{1}{2p\sqrt{(a^{2}-p^{3})\sqrt{(a^{2}-f^{2})}}} - \frac{\sqrt{(a^{2}-p^{3})\sqrt{(a^{2}-f^{2})}}}{\sqrt{(a^{2}-p^{3})\sqrt{(a^{2}-f^{2})}} + \frac{a^{2}f}{2p\sqrt{(a^{2}-p^{2})}} - \frac{fp}{\sqrt{(a^{2}-p^{3})}} - \frac{ff}{\sqrt{(a^{2}-f^{2})}}$$

mais nous réuffirons à la rendre confidérablement plus simple, Fig. 2 en substituant à  $\int$  une autre expression. On reconnoît, en examinant un certain cas particulier de ce problème, que sa folution dépend absolument de l'angle que fait avec les voiles la direction absolue du vent. Profitant de cette lumiere, & continuant à nommer p le sinus de l'incidence apparente, nous désignerons par  $\pi$  le sinus de l'angle VCD. L'excès d'un de ces angles sur l'autre aura  $\frac{\pi V(a^2-p^2)-pV(a^2-z^2)}{a}$  pour sinus : mais cet excès est égal à l'angle CMI, que sont entr'elles les deux directions du vent, la réelle & l'apparente; nous pouvons donc substituer  $\frac{\pi V(a^2-p^2)-pV(a^2-z^2)}{a}$  à la place de  $\int$ , & nous pourtons introduire en même tems  $\frac{\pi V(a^2-p^2)V(a^2-z^2)+p^2}{a}$  à la place de  $V(a^3-f)$ . Les substitutions étant faites, on trouvera, après quelque réduction,  $\frac{ab\pi}{V(a^2-\pi^2)}+\frac{1}{2}af+\frac{af\pi V(a^2-\pi^2)}{2pV(a^2-\pi^2)}$ , qui  $\frac{af\pi V(a^2-\pi^2)}{p^2V(a^2-\pi^2)}$ 

étant plus simple, ne nous offre pas les mêmes difficultés que les formules précédentes.

#### CONSTRUCTION.

Nous supposons qu'on air déja déterminé dans la figure 3 Fig. 3. l'angle d'incidence apparent le plus convenable UCD pour la disposition des voiles ED & GF par rapport au navire: la ligne UC est la direction apparente du vent , & nous l'avons découverte en nous servant de quelqu'une des pratiques que nous avons enseignées dans notre premier ME-moire, ou bien en résolvant une équation du second degré lorsque le problème s'est trouvé le plus difficile. Connoissant la situation de la direction apparente UC, il est fort aisé, par les regles indiquées dans le même ME-moire, de trouver le rapport qu'il y a entre cette vitesse apparente & celle du

Fig. 3. navire. En mer, on sera à portée de découvrir ce rapport par des mesures actuelles; mais dans l'un & l'autre cas on n'aura plus besoin que de la résolution d'un simple triangle rectiligne, pour avoir la direction absolue VC du vent.

Ces recherches étant achevées, nous prolongerons la direction apparente UC du vent, qui passe par le milieu C de la voile de la poupe, jusqu'à ce qu'elle rencontre en P la voile de la proue ou son prolongement. Du point P, j'éleve une perpendiculaire PQ aux voiles, & je la termine en Q par la rencontre de la direction absolue V C du vent, prolongée autant qu'il est nécessaire. On prendra après cela le milieu de PO, & par le point R on conduira la droite RZ parallélement aux voiles : outre cela, du point Con tirera, jusqu'à la rencontre de l'autre voile, la perpendiculaire CS à la direction absolue du vent. Du milieu T de P S, on élevera jusqu'à RZ la perpendiculaire TX; enfin, on prolongera vers f la voile de la proue, en lui ajoutant, par la pensée, la partie F f, qu'on rendra égale à la moitié de E D: on élevera en f la perpendiculaire f V à la furface des voiles, & du point V, où cette ligne coupera la direction absolue VC, on ne fera que tirer la droite VX, & on aura l'angle VXZ égal à celui que la route du navire doit faire avec la direction de la côte, pour que la quantité dont on s'en éloigne, soit un maximum; c'est-à-dire, que l'angle VXZ

l'angle ICN dans les figures 1 & 2.

Cette confituction étant générale, doit s'étendre à tous les cas. Si le vaisseau n'avoit qu'une voile, ce seroit la même chose que si leurs deux plans se consondoient, ou qu'on sit disparoître l'intervalle CL ou DH qu'il y a entre les deux; alors les points P, Q, R se consondroient avec le point C, de même que les points S, T, L & X. Ainsi la ligne VX tomberoit sur la direction absolue du vent; & dans ce cas, il faudroit donc que l'angle ICN, formé par la route du navire & par le gissement de la côte, ou par la ligne droite dont on s'éloigne, stit égal à l'angle VCD, fair par la

de la figure 3 nous marquera la grandeur que doit avoir

direction absolue du vent & par la voile. Nous ne connoissons Fig. 3. que cette seule regle pour le problème dont il s'agit; je l'avois établie dans le traité du navire, mais on voit qu'elle donne le plus petit angle possible que doit former la route avec la côte dont on s'éloigne, & que dans les autres cas cet angle doit toujours être plus grand.

Il se présente encore une autre remarque très-digne d'attention. Si la direction absolue VC faisoit un très - grand angle avec la surface des voiles, la perpendiculaire CS à cette direction iroit rencontrer le plan de la voile de la proue en un point S, qui seroit en dehors de F. Ce point pourroit même se trouver à une si grande distance, que les points T & X fussent aussi en dehors de F & de Z. Alors l'angle VXZ seroit négatif, & ce seroit une marque que la ligne CN, qui rend IN un maximum dans la figure 1 & 2, doit être située d'un autre côté par rapport à la route CI, c'est-à-dire, qu'elle doit être placée entre VC& CI. Nous fommes bien sûrs qu'on a manqué une infinité de fois à faire cette distinction dans la pratique de la manœuvre. Les deux cas sont séparés aussi-bien dans les navires qui ont plusieurs voiles, que dans ceux qui n'en ont qu'une seule, par la route qui donne au sillage la plus grande vitesse absolue, & qu'on doit suivre pour s'éloigner le plus promptement qu'il est possible du point où l'on se trouve.

Au surplus, l'opération précédente se déduit d'une ma-

niere si naturelle de notre formule 
$$\frac{a \, \xi}{\sqrt{(a^2 - \xi^2)}} + \frac{1}{2} a \, f + \frac{a \, f * \sqrt{(a^2 - \xi^2)}}{\sqrt{(a^2 - \xi^2)}}$$

$$\frac{b + \frac{f \sqrt{(a^2 - p^2)}}{\sqrt{a^2 - \xi^2}}, \text{ que nous}$$
pourrions nous dispenser de le faire uni of  $f$ 

pourrions nous dispenser de le faire voir. CL étant défignés par f, & p étant le sinus de l'angle CPL, nous aurons  $LP = \frac{fV(a^2 - p^2)}{p}$ . La ligne CS est perpendiculaire à la direction absolue VC du vent, qui fait, avec la

368 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE Fig. 3. voile, un angle dont m est le sinus; par conséquent L S , est égale à  $\frac{f^*}{\sqrt{(a^2-r^2)}}$ , & nous aurons  $\frac{f\sqrt{(a^2-r^2)}}{\sqrt[p]{2}}$  $\frac{f^2}{2\sqrt{(a^2-a^2)}} \text{ pour } TP : \text{ mais fi nous ôtons cette}$ quantité de  $Pf = PL + Lf = \frac{f\sqrt{(a^2 - p^2)}}{p} + b$ , il nous viendra  $b + \frac{f\sqrt{(a^2 - p^2)}}{2p} - \frac{f\sqrt{(a^2 - p^2)}}{2\sqrt{(a^2 - p^2)}}$  pour Tf, ce qui nous montre que XZ, qui est égale à Tf, est le dénominateur du second membre de notre formule. Quant au numérateur, il est représenté par VZ, qui est égal à  $\frac{b-r}{V(a^2-r^2)} + \frac{s}{r} f + \frac{f-V(a^2-p^2)}{\frac{1}{r}V(a^2-r^2)}$ . En effer, nous avons PL ou  $YC = \frac{fV(a^2-p^2)}{r}$ , & si de YCnous passons à Y Q, en nous ressouvenant que m est le finus de l'angle Y C Q, nous aurons  $\frac{f = V (a^2 - p^2)}{p V (a^2 - p^2)}$  pour Y Q, & par conféquent nous aurons  $Y R = \frac{1}{2} f + \frac{f = V (a^2 - p^2)}{2 p V (a^2 - p^2)}$ . Cette valeur est aussi celle de  $\Delta Z$ , & si nous y ajoutons  $V\Delta$ , qui est égale à  $\frac{b^2}{V(a^2-r^2)}$ , il nous viendra  $VZ = V\Delta + \Delta Z = \frac{1}{V(a^2 - x^2)} + \frac{1}{2}f + \frac{1}{2}f$  $\frac{f \times V(a^2 - p^2)}{2RV(a^2 - p^2)}$ . Enfin, puisque dans le grand triangle VZX, les côtés ZX & XV font  $b + \frac{f\sqrt{(a^2 - p^2)}}{2\sqrt{(a^2 - p^2)}} = \frac{f\pi}{2\sqrt{(a^2 - p^2)}}$ &  $\frac{b\pi}{\sqrt{(a^2 - p^2)}} + \frac{1}{a}f + \frac{f\pi\sqrt{(a^2 - p^2)}}{2p\sqrt{(a^2 - p^2)}}$ , il est évident que le fecond membre  $\frac{ab\pi}{\sqrt{(a^2 - p^2)}} + \frac{1}{a}af + \frac{af\pi\sqrt{(a^2 - p^2)}}{2p\sqrt{(a^2 - p^2)}}$   $b + \frac{f\sqrt{(a^2 - p^2)}}{\sqrt{2p\sqrt{(a^2 - p^2)}}} = \frac{f\pi}{\sqrt{(a^2 - p^2)}}$   $\frac{2\sqrt{(a^2 - p^2)}}{\sqrt{(a^2 - p^2)}} = \frac{f\pi}{\sqrt{(a^2 - p^2)}}$ 

de notre formule n'est autre chose que  $\frac{2\sqrt{(a'-x')}}{ZX}$ , & qu'il désigne

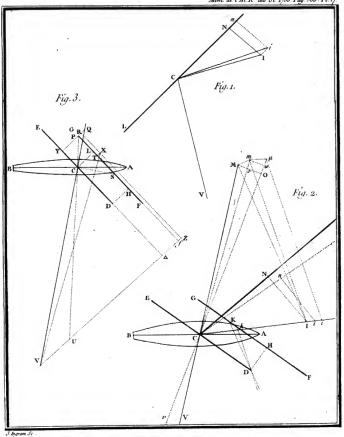

DES SCIENCES. désigne la tangente de l'angle VXZ, pendant que a marque Fig. 3. le sinus total. Mais comme le premier membre  $\frac{1}{\sqrt{(a^2-z^2)}}$ exprime la tangente de l'angle formé par la route & par la direction de la côte, il s'ensuit que ces deux angles doivent être égaux, c'est-à-dire, que dans la premiere figure, la quantité NI, dont on s'éloigne de la ligne droite LN, ne forme un maximum que lorsque l'angle ICN que fait la route avec cette droite, est égal à l'angle VXZ de la troisiéme figure.



Mém. 1755.

## MÉMOIRE

## SUR LA LONGITUDE DE BERLIN.

#### Par M. DE LA LANDE.

29 Janvier

\* Mém. 1751,

b Sav. Etrang.

A différence des Méridiens de Paris & de Berlin entre dans le calcul de toutes les observations qui ont été faites pour déterminer la distance de la Lune à la Terre ; ainsi la vérification de cet élément étoir un des préliminaires de mon travail. Il est vrai que cette longitude de Berlin a été déja déterminée, soit par les Eclipses des Satellites de Jupiter, soit par les observations de la Lune ; mais la nouvelle détermination des parallaxes, qui entre pour beaucoup dans ces calculs, n'y a pas été encore employée.

Lorsqu'une éclipse d'Etoile par la Lune a été observée en deux endroits éloignés, il faut en déduire le temps vrai de la conjonction de la Lune à l'Etoile pour chaque observateur: la différence de ces deux temps est celle des deux Méridiens.

Pour avoir le temps vrai de la conjonction de la Lune à une Étoile, lorsqu'on a observé l'immersion & l'émersion, il faut calculer par les Tables le mouvement vrai en longitude & en latitude de la Lune pendant la durée de l'occultation, ensuite son mouvement apparent, c'est-à-dire, affecté de la parallaxe en longitude & en latitude. Ce mouvement étant connu, aussi-bien que les distances de la Lune à l'Etoile pour les deux momens d'observation, qui sont égales aux demi-diametres apparents, on en conclut, par de simples triangles rectilignes, les dissérences des longitudes apparentes, & ensuite celles des longitudes vraies, qui, comparées avec le mouvement horaire, donnent le temps de la conjonction.

On lit dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences de Prusse, que le 6 Avril 1749, à 2h 6' 19" du matin, Antares su caché par le bord lumineux de la Lune, & qu'à 3h 12' 54", il reparut vers le bord obscur de la Lune.

Le même jour j'observai à l'hôtel de Clugny, rue des Mathurins, à Paris, l'immersion de la même Etoile à 1 h 1. 20" du matin; ce qui s'accorde, à une seconde près, avec l'observation que M. le Monnier en fit dans son observatoire de la rue Saint-Honoré: voici les élémens du calcul pour ces trois inffans.

| Longitude de la Lune8f 5d 26' 1"1           | 80 54  | 37' | 26" | 18t 64 | 14' | 18". |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|------|
| Latitude méridionale 3. 47. 191             | 3.     | 46  | 40  | 3.     | 44. | 32   |
| Longitude du nonagesime                     | 6, 13, | 7.  | 0   | 7. 5.  | 14. | 0    |
| Hauteur du nonagesime 34. 14. 0             | 24.    | 56. | 0   | 18.    | 52. | 0    |
| Paraliaxe de longitude 19. 11               |        | 19. | 18  |        | 9.  | 37   |
| Parallaxe de latitude 48. 17                |        | 58. | 56  |        | 55. | 19   |
| Distance à la conjonction apparente 15. 16  |        | 13. | 19  |        | 13. | 31   |
| Distance à la conjonction vraie 1. 20. 15's | 0.     | 59. | 31  | 0.     | 7.  | 3    |

Ainsi le temps de la conjonction vraie étoit à Berlin 3h 5' 50"1, & à Paris 2h 21' 35"1, ce qui donne pour la différence des méridiens oh 44' 15"; & comme le lieu de mon observation est de 27"1 à l'orient de l'Observatoire royal de Paris, ce qui donne environ 2" de temps, la différence des méridiens entre l'Observatoire royal de Paris & l'Observatoire royal de Berlinse trouve de 44' 17", plus petite de 8" que suivant la détermination de M. Grischow.

J'ai supposé la parallaxe horizontale de 57' 16", en augmentant de 25 secondes celle de M. Halley, comme je l'ai déterminée par les observations faites au Cap & à Berlin pour cet effet; & comme mon observation ne donnoit pas la latitude de la Lune, les nuages m'ayant empêché d'observer l'émersion, je me suis servi de l'observation de Berlin pour déterminer la latitude de la Lune, & cette latitude m'a servi pour calculer la différence de longitude dans mon observation.

De-là je conclus aussi que le s Avril 1749, 14h 21' 35"; temps vrai à l'Observatoire royal, la longitude du centre de la Lune étoit 8' 64 16' 19"; observation aussi exacte par sa nature qu'elle est importante par la situation de la Lune, qui étoit alors dans un octant,

Aaaij

### ADDITION

AUX

TABLES ASTRONOMIQUES DE M. CASSINI,

Publiées en 1740.

Par M. DR THURY.

16 Juillet 1755: A facilité avec laquelle on calcule par les Tables de mon pere la longitude de la Lune, & tous les élémens qui entrent dans la théorie de cette Planete, la précision avec laquelle on prédit les éclipses du Soleil, de la Lune, & plusieurs autres phénomenes dans certains points de l'orbite de la lune, ont engagé plusieurs Astronomes à en faire usage. En effet, comme l'objet des calculs, soit de la Connoissance des Temps, soit des Ephémérides, est simplement d'avertir les Astronomes qu'il doit arriver un phénomene, il suffit de sayoir, à un quart d'heure près, l'heure à laquelle doit arriver une observation importante, puisque les Aftronomes s'y préparent au moins une demi heure d'avance. & voient, pour ainsi dire, d'un coup d'œil si une étoile sera éclipsée ou non par la Lune, & si cette éclipse arrivera à peu près à l'heure indiquée. Mais nous ne le dissimulerons point, ces Tables, dont l'exactitude peut paroître suffisante pour des calculs préparatoires, ne sont pas assez exactes pour suppléer à une observation dont on a besoin pour déterminer la longitude d'un lieu de la Terre: il a fallu, dans plusieurs occasions, avoir recours à des Tables plus exactes, à celles de M. Halley; mais je crois pouvoir dire, sans crainte dêtre contredit par les Géometres & les Astronomes qui en sont les auteurs, qu'il s'en faut encore de beaucoup que ces Tables. par le moyen desquelles on trouve ordinairement le vrai lieu de la Lune avec plus de précision que par les nôtres, soient encore assez parfaites pour déterminer, à une minute près.

le lieu de la Lune dans tous les points de son orbite. Ainsi, indépendamment de toutes les équations connues & exprimées dans ces nonvelles Tables, il faudra toujours employer une derniere équation, qui sera l'erreur des Tables dans un tel point de l'orbite de la Lune. La comparaison des observations avec le calcul peut seule déterminer cette équation.

L'obligation où je me suis trouvé de faire des calculs de la Lune selon toutes les différentes Tables qui ont paru, le temps considérable que ces calculs exigeoient, le grand nombre d'erreurs qui se glissoient dans des calculs qui supposent des équations, tantôt additives, tantôt soustractives. m'ont engagé à chercher le moyen de conserver aux Tables de mon pere leur simplicité & leur facilité, & de parvenir à peu près à la précision des autres Tables, sans être obligé d'augmenter le nombre des équations. Pour cet effet, j'ai cherché, par le moyen des observations, l'erreur de nos Tables, tant en longitude, qu'en latitude, pour différens degrés d'anomalie moyenne, d'argument annuel & de distance de la Lune au Soleil, & j'ai marqué dans une Table la quantité qu'il faudra ajouter ou foustraire du lieu de la Lune & de sa latitude talculée par nos Tables, pour trouver le lieu véritable. On sait que la Lune, après un certain nombre de révolutions, retourne à peu près dans sa même position par rapport au Soleil; on peut donc supposer, jusqu'à ce qu'on ait des preuves contraires que l'erreur doit être la même lorsque les circonstances seront les mêmes.

J'aurois pû ajouter aux équations employées dans nos Tables les nouvelles adoptées dans les Institutions astronomiques de M. le Monnier, dans les nouvelles Tables de MM. Clairault & d'Alembert; mais j'aurois diminué le seul avantage de ces Tables (la facilité du calcul), je n'aurois point épargné le temps des Calculateurs, ni remédié aux erreurs, qui deviennent plus fréquentes dans la proportion

que les calculs sont plus compliqués.

Il n'arrive presque point d'éclipse de Soleil & de Lune que l'on ne voie paroître un grand nombre de calculs faits

sur distérentes Tables, & quelquesois sur les mêmes. Les variétés que l'on remarque dans le calcul des phases, fait sur les mêmes Tables par deux personnes intelligentes, lesquelles ne peuvent provenir que d'une erreur de calcul, prouvent assez qu'il ne sustit pas de donner au Public des Tables exactes, qu'il faut encore que leur usage soit assez simple pour que les Astronomes, les Pilotes & les marins puissent en faire usage. C'est l'objet que je me suis proposé dans mon travail, en laissant les Tables de mon pere dans l'état de simplicité où elles ont été construites, & en seur procurant un nouveau degré d'exactitude.

Il me reste à parler de l'ordre & de la disposition que j'ai observés dans la Table suivante. J'ai rangé toutes les observations \* dans l'ordre des degrés d'anomalie moyenne de la Lune, asin que connoissant l'anomalie moyenne de la Lune, on puisse, sans chercher long-temps, savoir dans quelle seuille il faut chercher l'argument annuel & la distance de la Lune au Soleil. Chaque seuille est divisée en six colonnes; dans la premiere on trouve la date des observations, dans la seconde l'anomalie moyenne de la Lune, dans la troisséme l'argument annuel, dans la quatriéme la distance de la Lune au Soleil, dans la cinquiéme & la sixième l'erreur en longitude & en latitude.

#### EXEMPLE I.

Ayant calculé, selon les Tables de mon pere, l'éclipse de Lune de l'année 1750, & ayant trouvé la longitude de la Lune le 12 Décembre à 11h 42' 57", temps de son passage au méridien, de 2<sup>1</sup>17<sup>d</sup> 3' 47", & sa latitude de od 24 50', j'ai cherché à connoître l'erreur des Tables pour ce temps: l'anomalie moyenne de la Lune étoit alors de 7i 14<sup>d</sup>, l'argument annuel de 1' 21<sup>d</sup> 18', & la dissance de la Lune au Soleil, de 5' 26<sup>d</sup> 17'. Je cherche dans la seuille de 7 signes les trois points les plus proches de ceux qui sont

<sup>&</sup>quot; Elles sont au nombre de mille environ; elles commencent en 1737, & se terminent en 1755, après une période de dix-huit années.

donnés, je trouve 7 21d, 1 24d, & 6 1d, & je remarque que ces trois points répondent à l'observation du premier Décembre 1732, où il y a eu une éclipfe. L'erreur en longitude étoit alors de 15 secondes soustractive, & en latitude de 1' 24' additive. Ayant égard à ces deux équations, on trouvera la vraie longitude de la Lune au temps de l'éclipse de Lune de 1750, 2' 17d 3' 32", & la vraie latitude od 26' 14'.

Par l'observation faite par M. Maraldi le 12 Décembre 1750, lorsque la Lune étoit au méridien, on trouve la vraie longitude de la Lune de 2' 17d 3' 20", plus petite seulement de 12 secondes que celle qui a été calculée, & la latitude de od 26' 25', plus grande de 11 fecondes.

#### EXEMPLE II.

On demande la quantité qu'il fautajouter au lieu de la Lune. calculé le 22 Mai 1755 à 9h 26' 44", de 6 21d 50' 30".

L'anomalie moyenne étoit alors de 5 24d 4', l'argument annuel de 1 1 1 o', & la distance de la Lune au Soleil de 41 22d 30'.

Cherchez dans la feuille de ; signes les points les plus proches des trois donnés, & vous trouverez si 17d 45', 1 3d 32', 4 13d 6', & que l'erreur est de 7' 38' souftractive. Ayant égard à cette équation, vous trouverez le vrai lieu de la Lune de 6' 21d 42' 52"; mais par l'observation faite ce jour-là au méridien, on a trouvé le lieu de la Lune de 21d 43' 8", plus grand de 16 secondes que par le calcul corrigé. L'observation qui a donné cette correction est du 10 Mars 1737, après une révolution de dix-huit années onze à douze jours,

#### EXEMPLE III.

On demande l'équation qui convient au lieu de la Lune, calculé le 5 Mai 1754, 7 5d 9 35", à 11h 22' 13", heure de son passage au méridien.

L'anomalie moyenne de la Lune étoit alors de 7 14d 15',

376 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE L'argument annuel 1 274 30, & la distance de la Lune au

Soleil 5 20d 22'.

Cherchez dans la feuille de 7 signes d'anomalie moyenne les trois points les plus proches des trois donnés, & vous trouverez 7<sup>1</sup> 7<sup>4</sup> 56, 1<sup>1</sup> 29<sup>4</sup> 56, 5<sup>1</sup> 11<sup>4</sup> 12<sup>1</sup>, & que l'équation est de 5<sup>1</sup> 38<sup>n</sup> soustractive: le lieu de la Lune corrigé sera donc 7<sup>1</sup> 5<sup>4</sup> 3<sup>1</sup> 57<sup>n</sup>; mais par l'observation saite au méridien, il a été trouvé de 7<sup>4</sup> 5<sup>n</sup>, plus grand d'une

minute que par le calcul corrigé.

Je crois devoir avertir les Astronomes, & ceux qui voudront faire usage de cette Table, que dans un grand nombre d'observations que j'ai comparées, pour voir si après la période de 18 années 12 jours, ou le saros, les erreurs étoient de la même quantité, quoique les degrés d'anomalie moyenne, d'argument annuel, ne fussent pas précisément les mêmes. je n'ai jamais trouvé plus de deux minutes de différence par les observations exactes: lorsque les observations donnoient une plus grande différence, je les ai discutées, & j'ai souvent trouvé que l'erreur étoit dans l'observation même. ce que j'ai reconnu en comparant les observations de deux Astronomes, faites dans le même lieu & dans le même temps. Ces considérations m'ont engagé à rejetter toutes les observations dont les circonstances laissoient à desirer quelque chose du côté de la précision. Avant que l'on eût placé en 1732 le quart-de-cercle mural de six pieds de rayon, l'on faisoit les observations de la Lune avec le quart-de-cercle de la tour occidentale. Cet instrument déclinoit considérablement du méridien, & n'avoit point tous les avantages de ceux qui ont été construits dans la suite. J'ai trouvé dans nos Registres un grand nombre d'observations faites avec des quarts-de-cercle mobiles, que l'on plaçoit le plus exactement qu'il étoit possible dans le plan du méridien, & que l'on élevoit verticalement pour prendre le passage du Soleil, des Etoiles & de la Lune, & déterminer leur différence d'ascension droite. Dans de certains jours où la Lune avoit été observée, la pendule n'avoit pû être réglée, ni par le Soleil, ni par les Étoiles.

&

& il auroit fallu supposer une marche régulière à la pendule pour pouvoir faire usage de ces observations. J'ai cru devoir supprimer toutes ces observations douteuses, & ne faire usage que de celles qui ont été faites avec toutes les conditions requises pour l'exactitude. Il est vrai que la Table, qui ne compren i que trois cens ot servations, perd beaucoup de son étendue & de son avantage; mais persuadé que rien n'est plus contraire au progrès de l'Astronomie que les observations équivoques, j'ai réduit l'étendue de la Table à un certain nombre d'observations choisses, que je me propose de rendre plus nombreuses dans la suite, en continuant les mêmes observations de la Lune avec le même zèle & la même exactitude.

J'ai emprunté des Tables de mon pere tous les élémens qui font néceffaires pour calculer la longitude & la latitude de la Lune. De l'observation de cette Planete, faire au métidien, j'aurois conclu une longitude bien oifférente; si j'esssemployé les Tables de différens Astronomes, pour trouver l'atcention droite du Soleil ou celle des Eoiles, la parallaxe de la Lune, &c.; mais j'ai cru devoir m'arrêter aux Tables de mon pere, jusqu'à ce que les Astronomes soient tous d'accord, si cela est possible, sur la quantité de ces élémens.

Nota. On trouvera néanmoins dans la Table quelques observations anciennes qui pouvoient donner le lieu de la Lune à une ou deux minutes près. Voyez l'observation de 17:1, qui répond à celle de 1747, après deux révolutions, ou 36 ans 22 à 23 jours.

Mém. 1755.

Выв

O.

| DATE  des  OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | ARGUMENT annuel.                                                                                                                                                                                                                                                      | DISTANCE ERREUR de la en Lune au Soleil. longitude.                                                                                                                                                                                                                                                                        | en                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 Janvier 1755 4 Déc. 1737 17 Février 1747 26 Janvier 1771 1 Janvier 1738 9 Août 1751 23 Déc. 1754 24 Mars 1741 25 Mai 1742 25 Mai 1742 25 Mai 1742 26 Nov. 1754 20 Janvier 1738 26 Nov. 1754 2 Janvier 1738 20 Août 1742 2 Août 1751 24 Déc. 1754 | 0. 6. 7 0. 8. 19 0. 9. 17 0. 11. 9 0. 12. 28 0. 13. 1 0. 15. 36 0. 14. 49 0. 15. 36 0. 20. 45 0. 21. 60 0. 21. 16 0. 21. 50 0. 21. 51 0. 24. 38 0. 25. 53 | 9. 12. 49<br>7. 3. 5<br>9. 4. 9<br>9. 9. 19<br>7. 28. 30<br>8. 18. 24<br>6. 16. 24<br>6. 16. 26<br>7. 4. 5<br>8. 27. 23<br>9. 18. 54<br>9. 5. 24<br>7. 29. 26<br>8. 27. 34<br>8. 27. 34<br>9. 5. 24<br>17. 29. 26<br>8. 27. 34<br>8. 27. 34<br>8. 27. 34<br>8. 27. 34 | 2. 21. 55 — 6. 0 5. 2. 28 + 4 54 3. 3. 12 — 3. 33 2. 29. 10 — 1. 2 4. 12. 44 + 4. 20 3. 14. 45 — 2. 41 3. 28. 23 — 1. 23 3. 23. 56 + 1. 15 5. 27. 11 + 0. 13 5. 3. 56 + 2. 55 4. 15. 7 — 1. 12 3. 0. 39 — 0. 5 3. 14. 40 — 0. 16 4. 23. 13 + 2. 56 4. 23. 13 + 2. 56 4. 23. 13 + 2. 56 4. 23. 13 + 2. 56 4. 23. 13 + 2. 56 | + 0. 17 - 1. 22 - 0. 25 - 0. 17 - 1. 55 + 1. 42 - 1. 25 - 0. 44 - 1. 25 - 0. 41 - 2. 17 - 0. 33 - 0. 53 |

Nota. On trouvera dans mes Additions aux Tables aftronomiques de mon pere, un plus grand nombre d'observations; mais jai cru qu'il sufficit de donner dans les Mémo res de l'Académie l'extrait de ces observations, ou plutôt quelques observations détachées.

T

| DESERVATIONS.  20 Février 1739 14 Juillet 1742 6 Mai 1740 18 Février 1751 3 Janvier 1778 11 Mars 1748                                                                                                                                             | s. D. M. 1. 3. 46. 1. 4. 16. 1. 4. 36. 1. 6. 10.                                                              | 8. 4. 50<br>8. 28. 16<br>3. 23. 6                                                                                                                                                                      | de la<br>Lune au Soleil.<br>S. D. M.<br>4. 28. 19<br>4. 26. 45<br>4. 3. 38                                                                                                                                              | en longitude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en<br>latitude.<br>M. s                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Juillet 1742<br>6 Mai 1740<br>8 Février 1751<br>3 Janvier 1738<br>1 Mars 1748                                                                                                                                                                   | 1. 3. 46.<br>1. 4. 16.<br>1. 4. 36.<br>1. 6. 10.                                                              | 8. 2. 48<br>8. 4. 50<br>8. 28. 16<br>3. 23. 6                                                                                                                                                          | 4. 28. 19<br>4. 26. 45<br>4. 3. 38                                                                                                                                                                                      | + 0. 54<br>- 1. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>— 1.</b>                                                                                                                                |
| 12 Janvier 1754 7 Sept. 1746 7 Sept. 1746 7 Déc. 1737 11 Février 1739 7 Mai 1740 12 Juillet 1737 12 Déc. 1735 18 Nov. 1754 19 Sept. 1743 9 Février 1751 4 Janvier 1751 4 Janvier 1748 3 Janvier 1748 3 Janvier 1748 5 Janvier 1749 5 Janvier 1754 | 1. 18. 49. 1. 18. 53. 1. 19. 42. 1. 21. 34. 1. 22. 19. 1. 23. 12. 1. 23. 12. 1. 25. 42. 1. 28. 22. 1. 28. 57. | 8. 14. 11<br>9. 15. 38<br>4. 9. 9. 9<br>11. 2. 43<br>7 5. 57<br>8. 3. 44<br>8. 29. 8<br>3. 5. 35<br>10. 10. 14<br>7. 25. 53<br>8. 29. 45<br>3. 24. 29<br>8. 28. 30<br>8. 15. 5<br>9. 4. 50<br>7. 9. 31 | 5. 4. 48<br>4. 22. 14<br>3. 26. 12<br>4. 10. 15<br>6. 7. 9<br>5. 10. 16<br>4. 15. 19<br>10. 8. 54<br>4. 15. 19<br>10. 16. 29<br>4. 15. 20. 0<br>5. 16. 29<br>4. 20. 0<br>5. 16. 29<br>4. 12. 12<br>3. 7. 51<br>4. 8. 15 | - 1. 12 45 47 7. 12 45 47 7. 12 45 47 7. 12 47 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 47 7. 12 4 | - 1. 2<br>- 0. 3<br>+ 0. 3<br>+ 0. 2<br>- 1 0. 4<br>+ 0. 3<br>- 0. 4<br>- 0. 4<br>- 0. 4<br>- 0. 5<br>- 1. 5<br>- 0. 4<br>- 0. 5<br>- 1. 6 |

B bb ij

II.

# III.

| DATE  des  OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | ARGUMENT annuel.                                                                                                                                                                                    | DISTANCE<br>de la<br>Lune au Soleil.                                                                                                                                                                                 | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Mars 1754 7 Janvier 1738 31 Mars 1738 23 Mars 1742 9 Mars 1754 20 Juin 1756 5 Juillet 1746 25 Février 1738 24 Mars 1738 24 Mars 1747 7 Avril 1738 24 Mars 1747 7 Avril 1741 7 Janvier 1754 15 Février 1735 2 Février 1735 2 Février 1735 2 Août 1748 | 3. 3. 2<br>3. 4. 38<br>3. 4. 38<br>3. 5. 40<br>3. 5. 40<br>3. 7. 4<br>3. 8. 23<br>3. 11. 15<br>3. 15. 20<br>3. 15. 20<br>3. 17. 30<br>3. 17. 55<br>3. 19. 14<br>3. 19. 35<br>3. 20. 40<br>3. 20. 52 | 16. 8. 48 10. 18. 8 10. 4. 47 10. 11. 11 6. 21. 48 0. 25. 16 8. 19. 16 10. 19. 0 8. 7. 25 6. 5. 14 9. 24. 26 5. 16. 17 0. 1. 32 10. 19. 2 10. 5. 41 6. 22. 43 10. 13. 12 7. 3. 27 9. 0. 21 8. 8. 20 | 2. 26. 23<br>6. 23. 10<br>4. 21. 46<br>4. 19. 20<br>8. 8. 53<br>6. 14. 10<br>4. 14. 51<br>6. 28. 58<br>5. 13. 4<br>9. 24. 12<br>9. 24. 12<br>3. 9. 7<br>4. 23. 39<br>5. 1. 36<br>8. 12. 29<br>6. 15. 46<br>7. 11. 47 | -11. 44<br>+ 0. 146<br>- 4. 34<br>- 3. 43<br>- 10. 19<br>- 11. 42<br>- 12. 13<br>- 13. 13<br>- 13. 13<br>- 13. 13<br>- 14. 13<br>- 13. 13<br>- 13. 13<br>- 14. 13<br>- 13. 13<br>- 14. 13<br>- 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. | - 1. \$5<br>+ 1. \$2<br>+ 0. \$5<br>+ 0. \$5<br>+ 0. \$5<br>+ 0. \$5<br>+ 0. \$5<br>+ 0. \$5<br>- 0. \$6<br>+ 1. \$5<br>- 0. \$6<br>- 1. \$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

IV.

| DATE  des ' Observations.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | ARGUMENT annuel.                                                                                                                                                                          | Distance<br>de la<br>Lune au Soleil.                                                                                                                                                        | en .                                                                                                                                                                     | en                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Juillet 1737 16 Juin 1751 31 Mars 1754 29 Avril 1754 27 Février 1739 28 Avril 1754 27 Juillet 1749 3 Janvier 1753 1 Avril 1754 28 Février 1739 14 Déc. 1754 28 Février 1739 14 Déc. 1741 29 Avril 1754 28 Juillet 1749 5 Mars 1754 27 Sept. 1717 | 4. 4. 10<br>4. 6. 15<br>4. 7. 45<br>4. 11. 28<br>4. 12. 28<br>4. 13. 21<br>4. 16. 13<br>4. 17. 47<br>4. 22. 16<br>4. 22. 16<br>4. 25. 24<br>4. 26. 14 | 2. 17. 16<br>7. 4. 18<br>0. 27. 5<br>6. 0. 54<br>8. 8. 45<br>1. 21. 16<br>11. 1. 14<br>1. 6. 34<br>6. 12. 28<br>14. 24. 26<br>0. 1. 0<br>0. 27. 59<br>8. 10. 11<br>1. 29. 19<br>1. 22. 10 | 1. 12. 34<br>8. 25. 36<br>3. 2. 51<br>10. 1. 59<br>7. 24. 56<br>2. 14. 18<br>5. 6. 46<br>9. 27. 8<br>4. 18. 13<br>4. 12. 32<br>3. 16. 15<br>8. 8. 23<br>2. 19. 40<br>2. 27. 37<br>5. 20. 20 | - 3. 12<br>- 0. 33<br>- 11. 38<br>- 11. 37<br>+ 1. 35<br>- 8. 21<br>+ 3. 10<br>- 13. 18<br>- 13. 18<br>- 13. 18<br>- 13. 27<br>- 14. 26<br>- 11. 27<br>+ 4. 26<br>- 7. 7 | + 2. 11<br>+ 1. 25<br>+ 2. 43<br>- 0. 23<br>+ 1. 30<br>- 1. 40<br>- 1. 40<br>+ 1. 11<br>- 0. 41<br>+ 1. 21<br>- 0. 27<br>+ 1. 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |

V.

| DATE  des  DESERVATIONS.                                                                                                                                                                                                    | ANOMALIE AR moyenne.                                                                                                                                                                                                                             | de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NCE ERREUR<br>en<br>Soleil. longitude.                                                                                                                                                                                                                                                                       | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Avril 1754 9 Mai 1737 1 Mai 1746 15 Déc. 1741 8 Déc. 1751 8 Déc. 1751 1 Janvier 1746 3 Nov. 1751 8 Juillet 1732 16 Sept. 1752 2 Mai 1746 7 Juin 1737 7 Octob. 1751 2 Janvier 1745 4 Nov. 1751 3 Février 1743 3 Sept. 1748 | 5. 1. 18 0. 5. 4. 12 1. 5. 4. 47 2. 5. 5. 41 2. 5. 6. 29 61. 5. 10. 4 0. 5. 7. 5. 13. 45 11. 5. 13. 45 11. 5. 13. 45 11. 5. 14. 34 2. 5. 15. 0 0. 5. 17. 41 0. 5. 17. 45 1. 5. 18. 18. 1. 5. 18. 18. 1. 5. 18. 18. 1. 5. 22. 57 1. 5. 23. 56 10. | . 28. 53 3. 29 . 2. 39 3. 29 . 19. 27 4. 13 . 0. 14 3. 3 . 23. 3 3. 11 . 12. 22 7. 27 . 5. 18 6. 6 . 12. 53 5. 29 . 20. 10 . 10. 6 . 3. 32 . 10. 6 . 3. 32 . 10. 6 . 3. 32 . 20. 10 . 20. 21 . 20. 21 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 29. 38 . 16 . 20. 10 . 20. 21 . 4. 19 . 21 . 27. 13 . 29. 38 . 16 . 27. 13 . 29. 38 . 16 . 21 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 13 . 27. 14 . 24 . 24 . 24 . 24 . 24 . 24 . 24 . 2 | 0. 17 — 8. 52<br>. 6 — 8. 3<br>. 18 — 4. 11<br>. 20 — 10. 46<br>. 28 — 13. 21<br>. 3y + 0. 36<br>. 41 + 10. 1<br>. 57 + 12. 0<br>. 34 + 0. 54<br>. 25 — 9. 30<br>. 28 + 4. 12<br>. 6 — 7. 38<br>. 4 + 9. 14<br>. 53 — 7. 26<br>. 26 + 1. 4<br>. 57 — 13. 21<br>. 21 — 11. 33<br>. 30 — 7. 22<br>. 27 + 9. 57 | + 1. 3<br>+ 0. 4<br>+ 0. 3<br>- 1. 2<br>+ 0. 1<br>- 1. 5<br>- 0. 2<br>+ 1. 5<br>- 0. 2<br>- 0. 5<br>- 0. 5<br>- 1. 4<br>- 1. 5<br>- 0. 5 |

| DATE  des  Deservations.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANOMALIE moyenne.                                                                                                                                           | ARGUMENT annuel.                                                                                                                                                                                            | de la<br>Lune au voleil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Juin 1739 0 Mai 1745 3 Mars 1743 2 Mai 1754 7 Août 1754 7 Août 1754 7 Août 1754 7 Août 1754 4 Sept. 1745 17 Févirer 1742 27 Juin 1754 4 Mars 1743 3 Mai 1754 4 Mars 1743 3 Mai 1754 8 Août 1748 15 Janvier 1742 8 Juin 1745 14 Janvier 1746 24 Avril 1736 7 Juillet 1737 28 Juin 1754 12 Mai 1754 | 6. 11. 51<br>6. 12. 13<br>6. 12. 15<br>6. 14. 5<br>6. 15. 5<br>6. 16. 5<br>6. 16. 5<br>6. 20. 4<br>6. 21. 2<br>6. 21. 5<br>6. 22. 1<br>6. 24. 2<br>6. 25. 1 | 0. 10. 57 2. 8. 1 2. 29. 43 1. 24. 50 9. 29. 57 8. 5. 15 0. 21. 29 2. 18. 36 1. 1, 30 1. 15, 20 1. 28. 31 2. 8. 54 2. 29. 39 1. 25. 43 3. 1. 29. 39 1. 2. 28. 29 3. 3. 13. 13 3. 13. 13 3. 13. 13 3. 13. 13 | 5. 20. 29   3. 25. 25   3. 3. 56   4. 9. 4   8. 4. 7   9. 29. 16   15. 11. 48   4. 28. 2   2. 21. 27   3. 3. 13   4. 18. 47   4. 9. 18   4. 22. 56   6. 0. 13   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. 24. 51   3. | $+ \frac{1}{3}$ , $\frac{28}{2}$ $- \frac{1}{3}$ , $\frac{3}{3}$ $- \frac{5}{3}$ , $\frac{10}{10}$ $+ \frac{1}{3}$ , $\frac{1}{3}$ |

| 4 Mai 17 3 Août 17 12 Mars 17 4 Mars 17 4 Mars 17 15 Janvier 17 23 Avril 17 20 Déc. 17 20 Déc. 17 5 Mai 17 28 Juillet 17 5 Mai 17 28 Juillet 17 17 Nov. 17 17 Nov. 17 19 Avril 17 28 Juillet 17 18 Mars 17 17 Nov. 17 19 Avril 17 21 Déc. 17 | 3. 1. 35<br>1. 26. 36<br>10. 2. 54<br>11. 18. 34<br>4. 5. 8<br>3. 2. 27<br>9. 16. 7<br>1. 29. 56<br>3. 3. 32<br>2. 4. 56<br>1. 21. 18<br>3. 2. 30<br>1. 27. 29<br>3. 3. 52<br>4. 19. 29<br>4. 6. 43<br>1. 24. 9<br>4. 26. 54<br>2. 5. 53 | 4. I. 40<br>5. 6. 44<br>9. I. 22<br>2. 15. 52<br>2. 29. 57<br>4. 4. 55<br>9. 22. 41<br>5. II. 12<br>4. 9. 38<br>5. 12. 0<br>7. 26. 17<br>7. 20. 22<br>4. 14. 30<br>2. 29. 29<br>3. 13. 22<br>2. 17. 37<br>6. 1. 8<br>3. 2. 49 | No.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S. | en latitude.  M. S. 22  1. 10 0. 49  1. 1 3  1. 0. 24  2. 8  2. 0. 59  1. 2. 19  1. 1. 25  1. 1. 25  1. 2. 19  1. 3. 3  1. 2. 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W.                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                 |

Mém. 1755.

# 386 Mémoires de l'Académie Royale VIII.

| DAT<br>des<br>Observat                                          |      |                                          | yenn                                         |                                                                                                                   | 1                                                  | nnuel                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                            | de la<br>au S                                                                                             |                                                                                                                |                                         | en                   |                                              |                           | R E t<br>en<br>itude                               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 23 Sept. 7 Janvier 23 Mars 6 Janvier 30 Juillet 15 Mars 22 Août | 1741 | 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 | 9:<br>11.<br>12.<br>13.<br>16.<br>17.<br>18. | 41<br>20<br>24<br>2<br>37<br>46<br>14<br>53<br>45<br>19<br>40<br>53<br>15<br>59<br>20<br>57<br>8<br>9<br>34<br>52 | 3·<br>3·<br>4·<br>4·<br>5·<br>2·<br>3·<br>4·<br>3· | 18.<br>29.<br>9.<br>19.<br>22.<br>3.<br>10.<br>6.<br>17.<br>19.<br>28.<br>12.<br>9.<br>28.<br>10. | 20<br>44<br>10<br>14<br>19<br>46<br>53<br>19<br>12<br>0<br>32<br>88<br>88<br>64<br>11<br>50<br>64<br>85<br>55<br>56<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 | 1. 5. 4. 4. 4. 4. 4. 6. 5. | 27<br>11<br>27<br>17<br>9<br>2<br>29<br>3<br>14<br>19<br>3<br>10<br>10<br>10<br>11<br>19<br>22<br>6<br>22 | 22 47<br>25 41<br>13<br>21<br>23<br>29<br>25<br>37<br>18<br>20<br>17<br>51<br>43<br>16<br>15<br>55<br>52<br>22 | +   + + + + + +   + + + + +   + + + + + | 5537597204496093 622 | 5555 44 51 12 34 18 0 22 24 5 10 22 47 33 48 | +++++ + +++++++++++++++++ | O. O. O. I. O. | 1 2 2 3 1 3 4 |

LX.

| DATE des<br>Observations.                                                                                                                                        | moyenne.                                                                                                                               | ARGUMENT annuel.                                                                                                                       | DISTANCE<br>de la<br>Lunc au Soleil.                                                             | ERREUR ERREUR en en latitude.                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 Janvier 1741 26 Avril 1748 27 Juillet 1748 24 Sept. 1754 21 Février 1739 20 Nov. 1746 28 Février 1742 27 Sept. 1754 28 Nov. 1737 31 Février 1739 21 Nov. 1746 | 9. 3. 48<br>9. 6. 43<br>9. 7. 30<br>9. 10. 42<br>9. 15. 43<br>9. 16. 2<br>9. 17. 56<br>9. 21. 1<br>9. 24. 11<br>9. 28. 52<br>9. 29. 20 | 4. 20 15<br>3. 7 5<br>28 0<br>4. 10 59<br>7. 25 24<br>6. 13 59<br>3. 29 14<br>5. 28 59<br>7. 25 19<br>6. 28 29<br>7. 25 19<br>6. 14 55 | 5. 4. 33<br>1. 25. 51<br>3. 6. 45<br>5. 23. 21<br>3. 26. 40<br>3. 17. 27<br>3. 4. 37<br>2. 7. 14 | + 4. 19 + 0. 42<br>+ 2. 35 - 1. 30<br>+ 10. 37 + 0. 50<br>+ 9. 5 + 1. 47<br>+ 7. 7 + 2. 11<br>+ 14. 1 + 1. 50<br>+ 14. 2 - 1. 54<br>- 1. 47 - 1. 17<br>+ 8. 18 + 2. 20 |

Cccij

| DATE  des:  OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A NOMALIE moyenne.                                                                                                                                                                                                                                                    | ARGUMENT annuel.                                                                                                                                                                                                                 | DISTANCE<br>de la<br>Lune au Soleil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ERREUR<br>en<br>longitude.             | ERREUI<br>en<br>latitude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Nov. 1754 28 Août 1719 26 Sept. 1754 26 Mai 1744 211 Mars 1751 22 Juin 1752 21 Nov. 1754 28 Avril 1719 29 Août 1719 20 Mars 1749 20 Mars 1749 21 Août 1741 21 Février 1740 24 Avril 1741 25 Février 1740 24 Avril 1741 25 Février 1740 26 Juillet 1737 27 Nov. 1757 29 Avril 1752 20 Avril 1752 20 Avril 1752 21 Juin 1752 21 Juin 1752 21 Avril 1752 | 10. 4. 23<br>10. 4. 30<br>10. 5. 59<br>10. 6. 30<br>10. 10. 12. 52<br>10. 14. 36<br>10. 16. 2<br>10. 17. 51<br>10. 17. 53<br>10. 19. 57<br>10. 21. 31<br>10. 25. 15<br>10. 25. 19<br>10. 26. 17<br>10. 26. 27<br>10. 26. 27<br>10. 26. 27<br>10. 28. 13<br>10. 29. 33 | 4. 18. 35<br>5. 29. 48<br>4. 34. 58<br>4. 11. 33<br>5. 29. 51<br>7. 19. 23<br>4. 13. 20<br>4. 19. 29<br>8. 22. 52<br>7. 2. 58<br>6. 13. 29<br>6. 11. 5<br>7. 7. 3<br>7. 28. 10<br>6. 0. 43<br>3. 0. 22<br>7. 20. 22<br>4. 14. 13 | 2. 16. 48<br>5. 19. 46<br>4. 8. 41<br>6. 6. 20<br>5. 15. 24<br>5. 29. 14<br>4. 16. 31<br>2. 28. 37<br>6. 6. 1<br>6. 1. 35<br>1. 28. 58<br>5. 27. 9<br>3. 21. 16<br>5. 28. 18<br>4. 16. 50<br>5. 28. 18<br>4. 16. 50<br>5. 21. 43<br>3. 0. 45<br>4. 29. 29. 23<br>4. 29. 23<br>5. 27. 30<br>6. 10. 45<br>6. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | +1. 5 +0. 5 +0. 1 -2. 3 -0. 5 +0. 1 -1. 4 -0. 4 -0. 2 -1. 1 -1. 4 -0. 3 -1. 1 -1. 4 -0. 3 -1. 1 -1. 4 -0. 3 -1. 1 -1. 4 -0. 3 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 -1. 1 |

# X I.

| DATE * drs Observations.                                     | ANOMALIE moyenne.                                                                       | ARGUMENT annuel.                                                                  | DISTANCE ERREUR de la en Lune au Soleil. longitude.                                                                                       | ERREUR<br>en<br>latitude.                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Février 1740<br>17 Février 1739<br>3 Mai 1740<br>2 Déc. 1745 | 11. 3. 23<br>11. 4. 25<br>11. 4. 43<br>11. 8. 49<br>11. 9. 13<br>11. 9. 7<br>11. 20. 33 | 7. 1. 17<br>8. 5. 1<br>8. 27. 41<br>6. 12. 57<br>8. 0. 1<br>8. 25. 37<br>8. 5. 45 | 4. 2. 51 + 7. 29<br>4. 28. 31 + 3. 0<br>4. 9. 37 + 7. 24<br>3. 5. 47 - 1. 7<br>2. 23. 39 - 6. 56<br>5. 10. 0 + 2. 30<br>4. 23. 47 + 3. 51 | - 0. 53<br>+ 1. 23<br>- 2. 9<br>+ 0. 45<br>- 0. 38<br>+ 0. 25 |

### OBSERVATION

#### DE

## L'ÉCLIPSE PARTIALE DE LUNE, Faite le 27 Mars 1755, à l'Observatoire de l'Abbaye royale de Sainte-Genevieve.

#### Par M. PINGRÉ.

J'AI réglé ma pendule sur des signaux qui m'ont été donnés à l'observatoire du oollége des Jésuites 1 on en donnoit en même temps de semblables à l'hôtel de Cluni. Un grand nombre d'observations correspondantes des hauteurs du Soleil, prises par M. de l'Isle les jours qui ont précédé & suivi celui de l'éclipse, n'ont laissé aucun doute sur la marche de la pendule & sur la vérité des temps.

Je me suis servi pour l'observation, d'un verre objectif de 5 pieds de foyer, de la façon du sieur le Canu de Rouen; l'oculaire n'avoit que 10 lignes de foyer.

| L'éclipse n'étoit point encore commencée à         |     |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----|
| J'ai jugé qu'elle commençoit                       |     |     |    |
| Je la préfumai commencée                           | II. | 22. | 56 |
| L'ombre partageoit en deux Schikardus              | 11. | 25. | 36 |
| Elle touche la mer des humeurs                     | II. | 30. | 31 |
| Elle est à Grimaldus                               | II. | 31. | 0  |
| Grimaldus entiérement couvert                      | II. | 33. | 21 |
| Gaffendus entre dans l'ombre                       | II. | 34. | 5  |
| Il y est tout entier, ainsi que la mer des humeurs | II. | 36. | 39 |
| J'ai jugé Capuanus à moltié dans l'ombre           |     |     |    |
| Premier bord de Tycho                              | II. | 39. | 26 |
| Deuxième bord                                      | II. | 40. | 50 |
|                                                    |     |     |    |

| DES SCIENCES. 391                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bullialdus àt moitié dans l'ombre 11h 42' 31"                                                                                                      |
| Galilæus                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                    |
| L'ombre couvre à moitié l'ille du Golle moyen 12. 7. 7                                                                                             |
| L'ombre près de Copernic                                                                                                                           |
| Copernic est en partie couvert                                                                                                                     |
| Il l'est entierement, einsi qu'Insula sinus medii 12. 10. 51                                                                                       |
| Snellius & Furnerius. Premier bord de Fracastorius 12. 8. 38                                                                                       |
| Fracastorius en entier                                                                                                                             |
| L'ambre touche la mer de Nectar 12. 10. 51                                                                                                         |
| L'ombre est sensiblement à égale distance d'Aristarque                                                                                             |
| & de Dionysius, & ne couvre pas entiérement                                                                                                        |
| la mer de Nectar. Copernic est autant en dedans                                                                                                    |
| qu'Aristarque en dehors                                                                                                                            |
| La mer de Nectar entiérement couverte                                                                                                              |
| Petavius                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                    |
| Dionysius                                                                                                                                          |
| Elle course and paies and luminoufe on midi du                                                                                                     |
| Elle couvre une petite tache lumineuse au midi du                                                                                                  |
| promontoire aigu                                                                                                                                   |
| Commencement de l'immersion de Langrenus 12. 27. 40                                                                                                |
| Langrenus entier dans l'ombre                                                                                                                      |
| L'ombre est au promontoire aigu                                                                                                                    |
| Manilius est une fois plus près de l'ombre que de la                                                                                               |
| la mer de sérénité                                                                                                                                 |
| L'ombre est encore plus près de Manilius, couvre pres-                                                                                             |
| que la mer de fécondité, est plus près de Copernie                                                                                                 |
| que la mer de fécondité, est plus près de Copernie que d'Aristarque                                                                                |
| La mer de fécondité peut passer pour entiérement                                                                                                   |
| La mer de fécondité peut passer pour entiérement couverte                                                                                          |
| L'ombre est toujours très-près de Manilius                                                                                                         |
| 22 cmbre en conjours cres-pres de mannas vivivi                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |
| EMERSIONS.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                    |
| Copernic commence à fortir à                                                                                                                       |
| Il paroît entiérement forti                                                                                                                        |
| Copernic commence à fortir à       12h, 50' 59'.         Il paroît entiérement forti       12, 53, 57         L'ombre à Grimaldus       12, 55, 20 |
| Grimaldus est entiérement sorti 12. 58. 49                                                                                                         |
| Gassendus paroît entiérement                                                                                                                       |
| Gassendus paroît entiérement                                                                                                                       |
| L'ombre touche le promontoire aigu                                                                                                                 |
| Tache lumineuse au midi de ce promontoire 13. 22. 66                                                                                               |

| 392 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYAI               |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| L'ombre à la mer de Nectar                     | 24' | 58" |
| Sehikardus entiérement sorti                   | 26. | ဴ၀  |
| Capuanus paroît entiérement                    | 28. | 8   |
| Langrenus & Tycho sur le bord de l'ombre 13.   | 37. | 11  |
| Tycho est entiérement sorti                    | 38. | 21  |
| Langrenus est pareillement hors de l'ombre 13. | 41. | 26  |
| La mer de Nectar & Fracastorius en entier      | 43. | 33  |
| La mer de fécondité toute hors de l'ombre      | 44. | 33  |
| Petavius à moitié hors de l'ombre              | 47. | 28  |
| Snellius commence à paroître                   |     |     |
| Furnerius aussi                                |     |     |
| Fin foupçonné                                  |     |     |
| Fin plus vraisemblable                         | 57. | 48  |
| L'éclipse est plus que finie                   | 58. | 16  |

Selon cette observation, le milieu de l'éclipse paroît être arrivé à 12h 40' 7".

OBSERVATION de la même Eclipse, faite à Rouen par M. Bouin, Chanoine régulier de S. Lo, &c.

CETTE observation a vraisemblablement été faite avec un verre de 4 pieds ; du sieur le Canu.

| Immersion présumée en forte ombre à 11h  | 14' | 26" |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Schikardus à moitié dans l'ombre         |     |     |
| La Mer des humeurs y entre.:             | 25. | 9   |
| Grimaldus commence à entrer              | 25. | 57  |
| Il est entiérement couvert               | 28. | 28  |
| Capuanus à moitié dans l'ombre           | 31. | 25  |
| Premier bord de Tycho                    | 34. | 23  |
| Dernier bord                             | 35. | 53  |
| Bullialdus présumé à moitié dans l'ombre | ź8. | íó. |

On avertit ici qu'au moment des trois observations suivantes, l'objectif étoit couvert d'eau, le temps étant trèsbeau, mais humide.

L'ombre

| DES SCIENCES. 393                                          |
|------------------------------------------------------------|
| L'ombre paffe au milieu de Copernic 11h 50' 24"            |
| Fracastor à moitié dans l'ombre                            |
| Langrenus présumé à moitié dans l'ombre 12. 24. 0.         |
| Les deux tiers de Copernic hors de l'ombre 12. 49. 53      |
| Grimaldus hors de l'ombre                                  |
| Emersion du premier bord de Tycho                          |
| Du deuxiéme bord                                           |
| Langrenus présumé à moitié hors de l'ombre 13. 37. 23      |
| A cette derniere observation, le verre est encore mouillé. |
| Fracastor est à moitié hors de l'ombre 13th 41' 31".       |
| Petavius est à moitié sorti                                |
| Snellius entiérement dehors                                |
| Furnerius ausli                                            |
| Fin présumée de l'éclipse                                  |
| Donc le milieu seroit arrivé à                             |

Par des phases correspondantes, observées avant & après le milieu de l'éclipse, M. Bouin en détermine la fin à 12<sup>h</sup> 35' 4".

### Réflexions sur l'éclipse de Lune du 27 Mars 1755.

Il paroît par toutes les observations de cette éclipse qui ont pû parvenir à ma connoissance, que le milieu doit en être fixé vers 12h 40', c'est-à-dire 3' 1 environ plutôr que je ne l'avois annoncé dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie. J'avois supposé que les erreurs des Tables Newtoniennes étoient absolument les mêmes, après chaque révolution de dix huit ans & dix à onze jours; en conséquence j'avois déterminé l'erreur de ces Tables sur les Observations d'une éclipse de Lune, observée dans plutieurs parties de l'Europe le 22 Février 1701. L'événement n'a point répondu à mon annonce. Est-ce erreur de ma part dans le calcul, ou faut il renoncer aux avantages que nous avions lieu d'attendre du retour périodique des mêmes erreurs confirmé par de nouvelles expériences? c'est ce que j'entreprends d'examiner ici. Mem. 1755. Ddd

304 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Je voudrois que l'imperfection de mes calculs fût la caufe unique du défaut où ils viennent de se trouver; j'en serois quitte pour être plus attentif à l'avenir, & la derniere éclipse donneroit un nouveau poids à une des plus belles, une des plus utiles théories que l'Astronomie ait produites; mais je suis obligé de reconnoître que mes calculs sont justes, je les crois hors de toute atteinte. Ne reste t-il donc plus d'autre parti que le désagrement de renoncer à la méthode si simple de corriger l'erreur des Tables par les observations précédentes? je ne crois pas que nous en soyons réduits à cette extrêmité.

J'avois corrigé l'erreur des Tables, tant en latitude qu'en longitude : la correction en latitude s'est trouvée juste ; les observations de la grandeur de l'éclipse faites par MM. le Gentil, l'Abbé Outhier, &c. en sont autant de preuves. Et en effet, pouvois-je me tromper sur ce point, ayant pour guides MM. Cassini, Maraldi, de Chazelle & Couplet, qui avoient observé cette même éclipse en 1701 à Collioure? Mais ces Messieurs n'avoient pu voir le commencement de l'éclipse. les nuages y avoient mis obstacle : je n'ai pas cru devoir en conséquence employer leur observation pour corriger les Tables sur la longitude de la Lune.

Je demeurois pour lors à Rouen, je n'avois point à la main les Mémoires de l'Académie; un de mes amis y suppléa, il me communiqua les principales observations de cett e éclipse: j'en choisis deux qui non-seulement s'accordoient assez ensemble, mais qui étoient recommandables par le nom seul de ceux qui les avoient faites; l'une étoit datée de Berlin, faite par le célebre Godefroi Kirch, l'autre avoit été faite à Strasbourg

par M. Eisenschmid.

Mais M. Eisenschmid, en envoyant cette observation à M. de la Hire, répand lui-même un doute sur son exactitude. Le ciel, dit-il, quoique serein, n'étoit pas pur, on avoit beaucoup de peine à distinguer l'ombre véritable de la pénombre. Il ajoute qu'il ne voudroit point se servir de cette observation pour déterminer les longitudes des lieux : s'en servira-t-on pour décider de l'erreur des Tables & de leur révolution périodique?

395.

J'avoue que je n'ai rien à objecter contre l'observation de M Kich; elle paroit marquée au même coin que toutes les autres observations de cet Astronome, c'est à-dire, à celui du plus grand soin & de la plus grande intelligence. Mais 1°. je dois avertir ici que depuis que je suis en possession de l'excellent trésor des Mémoires de l'Académie, j ai remarqué qu'il s'étoit glissé une petite erreur dans la communication qu'on m'avoit faite de cette éclipse; on a substitué les remps de la pendule aux temps vrais. Il saut convenir que la dissérence est sort petite, mais sans cela mon annonce auroit approché de quelques secondes au moins de l'heure de l'observation. 2°. Cette observation de M. Kirch se trouve en quelque saçon seule & même combattue par d'autres, que je rapporterai plus bas.

Je dis qu'elle se trouve seule, car on me permettra, je pense, de compter pour rien l'observation faite à Toulon par le P. Siméon de Saint Jean Baptiste, Carme Déchaussé: non-seulement ce Pere ne marque point à M. de la Hire, en lui envoyant son détail, de quel instrument il s'est servi, ni de quelle horloge, ni comment il l'a réglée; mais de plus, si j'eusse sait usage de son observation, l'erreur de mon annonce auroit été

au moins triple de ce qu'elle a été réellement.

Pour des raisons à peu près semblables, je ne parlerai point de quelques autres observations faites par des personnes abso-

lument suspectes.

D'un autre côté M. Wurzelbaur observa l'éclipse à Nuremberg. J'aurois dû me régler sur son observation; j'aurois trouvé l'erreur des Tables à très peu près telle qu'on peut la conclure de la derniere observation; mais M. Kirch s'est sait une répuration supérieure à celle de M. Wurzelbaur.

Le P. Pallu, à Pau, observa le milieu de l'éclipse, à 4 secondes près, au même instant que M. Wurzelbaur l'observoit

à Nuremberg.

On pourroit appuyer ces deux observations de celle qui sut faite à Madrid par les PP. de Ulloa & Casani. Celles-ci donnent, il est vrai, une erreur fausse des Tables, mais en sens contraire à celle qui résulte de l'observation de Kitch, de Ddd i

maniere qu'on peut trouver en 1701 la même erreut des Tables qu'en 1755, en prenant un juste milieu entre les obfervations de Kirch, de M. Wurzelbaur, du P. Pallu, & des PP. de Ulloa & Cassant

Donc l'observation de la derniere éclipse ne fournit pas un motif absolument décisif pour abandonner le sistème du retour périodique des erreurs des Tables Newtoniennes.

Au moment du milieu de l'éclipse derniere, l'erreur des Tables des Institutions ne montoit pas à une demi-minute en excès, quant à la longitude. La latitude que donnent ces Tables, étoit, aussi-bien qu'en 1701, de 2 minutes environ trop forte.



# SECOND MÉMOIRE SUR LE SEL SÉDATIF.

### Par M. BOURDELIN.

N fait que le Sel fédatif donne à la flamme de l'esprit de Vin une couleur verte, il passe même pour constant que c'est une propriété qui distingue le sel sédatif de tous les autres sels; mais cette propriété appartient-elle réellement au sel sédatif tout seul? comment produit-il ce phénomene? est-ce par toute sa substance? est-ce seulement par quelqu'une de ses parties composantes? c'est ce que je me propose d'examiner psemiérement & principalement dans ce Mémoire. De quelque façon que cela arrive, il est très-vraisemblable que la folubilité du sel sédatif dans l'esprit de vin est la cause occasionnelle de ce phénomene, &, selon toutes les apparences, la matiere graffe ou le phlogistique contenu dans ce sel en est la cause efficiente: M. Pott a déja inséré de ce phénomene l'existence du principe phlogistique dans le sel sédatif. Je crois avoir prouvé clairement dans mon premier Mémoire, que ce sel contient véritablement une matiere phlogistique, par l'odeut d'esprit sulfureux volatil qu'il communique à l'acide vitriolique qu'on distille dessus; odeur qui dans certaines opérations m'a paru suffocante à peu près comme celle du soufre brûlant, quoique cependant un peu moins vive; odeur, au reste, que ce fel ne communique qu'au feul acide vitriolique. Car quoique j'aie distillé plusieurs sois le sel sédatif avec l'acide du nitre & l'acide du sel marin, qui sont tous deux aisés à reconnoître & à distinguer l'un de l'autre, par l'odeur qui leur est propre à chacun, je ne me suis jamais apperçu que le phlogistique du sel sédatif sur lequel je les avois distillés, les eut changés en rien à cet égard : je dis à cet égard, car j'aurai occasion de faire remarquer dans la suite que ces deux esprits acides minéraux 398 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ne passent pas dans le récipient aussi purs qu'on les a mis dans la cornue avec le sel sédatif pour en faire la distillation.

Je me suis proposé deux questions à examiner dans ce Mémoire; la premiere est, s'il est vrai que le sel sédatis soit de tous les sels connus le sel qui colore en verd la stamme de l'esprit de vin, comme il paroit qu'on l'a cru jusqu'à présent; la seconde question est de savoir si c'est tout le sel sédatis qui communique cette couleur verte à la stamme de l'esprit de vin, ou si ce n'est simplement que le phlogistique qui y est contenu. Les mêmes expériences m'ont servi à examiner ces deux questions, & à décider certainement la premiere.

Pour l'éclaircissement de la premiere question, & pour m'asfurer si le sel sédatif est le seul qui verdisse la stamme de l'esprit de vin, j'ai brûlé de l'esprit de vin sur différens sels neutres; j'en ai brûlé aussi sur les parties composantes de ces sels, sur les acides séparés de leurs bases, & sur les bases séparées de leurs acides. La raison qui m'a déterminé à soumettre à la même expérience, non seulement les sels entiers, mais aussi leurs différentes parties séparées les unes des autres, a été que supposé que parmi ces différens sels, il s'en trouvât un autre que le sel sédatif qui colorât en verd la flamme de l'esprit de vin, il pourroit se faire que ce sel dût la propriété d'opérer ce phénomene, ou à toute sa substance, c'est-à-dire, à son acide & à sa base joints ensemble, ou simplement à l'une de ces parties. J'ai pensé qu'il seroit possible, par exemple, que tel sel qui tout entier ne coloreroit point en verd la flamme de l'esprit de vin, la colorât par quelqu'une de ses parties après sa décomposition: j'ai cru qu'il pourroit arriver aussi qu'un autre sel qui auroit cette même propriété, ne la tînt que de sa composition, que de l'union des différentes parties qui le composent, & qu'il la perdît par leur désunion. On verra par la fuite que ces deux suppositions ne sont point gratuites: je donnerai un exemple de chacune d'elles.

A l'égard de la feconde quession, savoir si c'est le phlogistique contenu dans le sel sédatif, qui est seul la cause de la couleur verte que ce sel communique à la stamme de l'esprit de vin; quoiqu'à parler vrai cette question me parût difficile à décider, au sujet d'un sel comme le sel sédatif, dont on ne sair pas encore au juste à beaucoup près, la composition, j'ai imaginé qu'il ne seroit pas impossibleque les expériences que je projettois de faire sur les autres sels, ne me sournissent quelque raison d'analogie qui pût m'éclairer sur l'intérieur du sel sédatif, & me saire trouver quelque nouveau moyen de tenter la décomposition de ce sel avec plus de succès que je ne l'ai fait

jusqu'à présent.

Ouoique l'éclaircissement de la premiere question paroisse plus curieux qu'utile, il étoit cependant d'une utilité réelle pour moi, parce que dans les différentes opérations & expériences que j'ai faites sur le sel sédatif, après lesquelles ce sel s'est préfenté à moi, tantôt à la vérité, sous sa forme ordinaire, tantôt aussi sous d'autres figures, par exemple, sous la forme de petites lames exactement circulaires, sous celle de petites lames ovales, quelquefois fous la forme de petites écailles, ou du moins de lames plus larges & plus épaisses qu'à l'ordinaire, & approchantes de la figure d'écailles de poisson, d'autres fois sous la forme de petites lames triangulaires, enfin fous la figure de petits crystaux, peu réguliers, à la vérité, mais solides & approchans de la figure ronde, je n'ai jamais cru pouvoir employer de moyen plus prompt & plus fur pour me convaincre que ce sel n'avoit point changé de nature, quoiqu'il eût changé de forme, que de brûler de l'esprit de vin sur ces sels sédatifs différemment figurés, qui tous en ont toujours verdi la flamme.

Cette expérience a donc toujours été ma pierre de souche; mais si des différens sels, tant neutres qu'autres, avec & par lesquels j'aitraité le sel sédatis, il s'en trouvoit quelqu'un qui est cette même propriété de colorer en verd la flamme de l'esprit de vin, la communication de verdeur à la flamme de cet esprit ardent devenoit une expérience fautive & une preuve insidele, ou du moins douteuse: j'avois donc intérêt de savoir au juste s'il est vrai, comme on le dit communément, qu'il n'appartient qu'au seul sel sédatif de colorer en verd la flamme de l'esprit de vin, & si ce sel a réellement cette propriété à l'exclusion de

#### 400 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

tous les autres sels connus. Dans la vûe d'affurer la vérité de cette affertion, ou d'en découvrir la fausset, j'ai brûlé de l'esprit de vin sur le borax, sur le nitre, sur le sel marin, sur le sel de soude, sur le sel ammoniac, sur le sel ammoniac sixe, sur le crystal de tartre, sur l'alkali du tartre, sur la terre soliée de tartre, sur le tartre vitriolé, sur le sel de Glauber, sur le sel de succin bien reclissé de bien blanc, sur l'alun, sur le vitriol blanc, sur le vitriol verd, sur le vitriol bleu & sur les crystaux de Lune, sur l'acide vitriolique, sur l'acide nitreux, sur l'acide du sel marin, sur l'acide du vinaigre, & sur l'alkali volatil ammoniac.

Dans toutes ces expériences, j'ai brûlé une dose égale d'esprit fur un poids égal de chacun des sels que j'examinois; sur six grains, par exemple, de sel, j'ai brûle ordinairement demionce d'esprit de vin rectifié. Il y a cependant quelques uns de ces sels qui n'ont pas é é pesés, & quelquesois aussi la dose d'esprit de vin n'a pas été tout-à-fait égale : je n'ai pas cru que des expériences dans lesquelles il ne s'agissoit pas tant des différentes nuances de la couleur, que de la couleur en elle-même. demandassent une plus scrupuleuse attention ? je devois, en brûlant de l'esprit de vin sur tel sel, avoir une flamme verte. ou n'en point avoir ; c'étoit tout ce qu'il falloit que je susse, & c'étoit tout ce que je cherchois. Pour ce qui regarde les esprits acides minéraux, l'acide du vinaigre & l'esprit volatil ammoniac, je ne les ai pas pefés par la même raison; j'ai cependant tâché d'en mettre pour chaque expérience une dose à peu près égale. Toutes ces expériences ont été faires dans le même vaisseau d'argent, que j'ai eu soin de bien nettoyer chaque sois qu'il avoit servi.

Au furplus, je crois devoir avertir ici que quoique j'aie dit il n'y a qu'un moment, que selon toute apparence deux choses devoient être cause de la couleur verte que le sel sédatif communique à la stamme de l'esprit de vin, premièrement & essentiellement le principe phlogistique contenu dans le sel sédatif, secondement la solubilité de ce même sel dans l'esprit de vin, il ne saut cependant pas croire que tout sel qui sera miscible ou soluble dans l'esprit de vin, & qui contiendra du phlogistique,

foit

soit capable de produire ce phénoinene. Des expériences que je vais rapporter, quelques-unes feront voir clairement qu'un sel peut contenir du phlogistique, & être dissoluble dans l'esprit de vin, sans néanmoins en colorer la slamme en verd, & qu'un autre sel quin'y sera point soluble produirace phénomene, & donnera à la slamme de cet esprit ardent une couleur d'un dussi beau, & même d'un plus beau verd, que le sel sédatif le mieux conditionné.

La premiere de mes expériences a été faite sur le borax. Je savois déja bien, pour l'avoir éprouvé il y a long-temps, & feu M. Geoffroy le cadet en avoit averti dans son Mémoire de 1732 fur le borax, que ce sel ne coloroit point en verd la flamme de l'esprit de vin : malgré cela, j'ai cru qu'il n'étoit pas inutile de m'en assurer, & j'ai réitéré deux & même trois fois cette expérience. J'ai donc versé sur six grains de borax en poudre une demi-once d'esprit de vin, que j'avois rectifié avec foin, & qui est le même qui m'a servi à toutes mes autres expé-. riences; j'y ai mis le feu, & quelqu'attention que j'aie apportée pendant les neuf à dix minutes que cette expérience a duré, je n'ai pas apperçu la plus foible apparence de verdure à la flamme de l'esprit de vin. Le sel sédatif fait partie, & partie essentielle, du borax; l'autre partie du borax est le sel de soude : de quelque façon que l'on imagine ou que l'on conçoive que se fasse l'union de ces deux fels pour former le borax, il me semble qu'il doit paroître singulier que le sel alkali de la soude revêtisse & enveloppe affez exactement le sel sédatif, pour lui ôter la propriété de colorer en verd la flamme de l'esprit de vin : quoi qu'il en foit, il est certain que le borax ne produit point ce phénomene. Le borax est donc un exemple de la premiere des deux suppositions que j'ai faites, quand j'ai dit ci-dessus que j'avois pensé qu'il seroit possible que tel sel qui tout entier ne coloreroit point en verd la flamme de l'esprit de vin, la colorât par quelques-unes de ses parties après la décomposition; car le sel sédatif qui n'est qu'une des deux parties composantes du borax, colore en verd la flamme de l'esprit de vin, ce que ne peut faire le borax entier, c'est-à-dire, ce même sel sédatif uni au sel de Mém. 1755.

Premiere Expérience. 402 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE foude, & formant par cette union le composé du borax.

Seconde Expérience.

Le nitre a été le sujet de la seconde expérience; l'esprit de vin que j'ai brûlé dessus n'a donné qu'une stamme blanche & bleue, comme il la donne lorsqu'on le brûle seul. Si l'acide du nitre, qui consent une si remarquable quantité de phlogissique, n'en a point donné de preuves dans cette expérience, & s'il n'a point changé la couleur de la stamme de l'esprit de vin, ce n'est pas vraisemblablement parce que le nitre n'y est pas soluble. Il est bien vrai que ce sel ne se dissour pas dans l'esprit de vin, mais cette indissolubilité du nitre dans cet esprit instammable est ici, selon mon avis, à compter pour rien; & l'on verra bientôt, lorsque je parlerai des acides minéraux, que l'esprit de nitre ne colore pas plus la stamme de l'esprit de vin que le nitre lui-même, quelque miscibles que soient à s'unir l'un à l'autre.

Troifiéme Expérience. Le sel marin ne m'a rien fait voir de différent, quant à la couleur de la stamme de l'esprit de vin. Après la stamme sinie, & tout l'esprit de vin consumé, le vaisseau resta marqué de plusseurs petits demi-cercles concentriques, qui n'étoient, à ce que je crois, que de petits dépôts circulaires des parcelles de sel marin, que l'esprit de vin brûlant avoit séparées les unes des autres, qu'il avoit enlevées avec lui, & qu'il laissoit tomber & déposer sur la surface du vaisseau, à proportion & à mesure qu'en se consumant il se retiroit de la circonsérence vers le centre. J'ai vû de ces petits dépôts circulaires presqu'à toutes les expériences semblables que j'ai faites sur disférens sels, comme je les ai toujours remarqués toutes les sois que j'ai brûlé de l'esprit de vin sur le sel sédatif lui-même, dont tout le monde connoît aujourd'hui la solubilité dans l'esprit de vin.

Quatriéme Expérience.

Le sel ammoniac n'a pas donné non plus de couleur verte à la flamme de l'esprit de vin : il m'a paru que ce sel avoit un peu plus de facilité à se sondre dans l'esprit de vin brûlant que le sel marin; & l'expérience finie, toute la surface du vaisfeau qu'avoit occupé la liqueur s'est trouvée teinte en rouge & parsemée de grandes taches bleuâtres.

Walland by Cannole

Le sel ammoniac fixe, autrement appellé par les Chymistes Cinquiéme Exhuile de chaux, a donné sur la fin de l'expérience une flamme périence. rouge qui se mêloit assez abondamment à la flamme de l'esprit de vin & en occupoit le centre, sans altérer la couleur des bords de cette flamme, qui a toujours été bleue & blanche, sans la moindre apparence de verd ni d'autre couleur.

Sixiéme Expé-

La crême de tartre ne m'a rien présenté de singulier, si ce n'est qu'après l'ustion de l'esprit de vin finie, je n'ai point remarqué dans le vaisseau qui avoit servi à cette expérience, ces petits dépôts circulaires dont j'ai parlé plus haut; ce qui prouve, ce me semble, que l'esprit de vin a encore moins de prise fur ce sel que sur les autres, puisque l'action de ce menstrue enflammé & brûlant n'en enleve rien, à la différence du sel marin & de la plupart des autres fels sur lesquels j'ai fait les

mêmes expériences.

La terre foliée de tartre, selon ce que j'ai dit ci-dessus des conditions que l'on pourroit croire qu'il seroit nécessaire qu'eût périence. un sel pour donner à la flamme de l'esprit de vin la couleur verte, si cette couleur ne dépend que du phlogistique; la terre folice de tartre, dis-je, paroîtroit devoir produire ce phénomene; elle contient du phlogistique, & elle est dissoluble dans l'esprit de vin; elle n'en a cependant point coloré la flamme en verd; cette flamme a toujours conservé sa couleur ordinaire à sa circonférence, & son centre étoit rouge Pendant que l'esprit de vin brûloit, il partoit du fond de la liqueur des scintillations assez fréquentes, de petits jets de flamme rouge : fur la fin, le tout brûla en pétillant, comme feroit de la graisse ou de la cire sur laquelle on jetteroit quelques gouttes d'eau. Quand l'esprit de vin eut cessé de brûler, ce qui me resta dans le vaisseau étoit dissous & formoit une liqueur grasse, qui n'avoit point la causticité de l'alkali fixe. Je brûlai une seconde fois une pareille quantité du même esprit de vin sur cette liqueur grasse, je vis les mêmes phénomenes, mais la liqueur restante après cette seconde expérience me parut avoir un goût douceâtre & presque sucré.

Le sel de tartre n'a point changé dans le commencement Eccip

Septiéme Ex-

404 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

périence.

Huitième Ex- de l'expérience la couleur de la flamme de l'esprit de vin; au contraire, au bout de deux ou trois minutes, cette flamme est devenue tout-à-fait blanche; ensuite il s'y est mêlé du rouge, & vers la fin il y a eu un pétillement assez sensible. Après que la flamme a été finie, i m'est resté dans le vaisfeau un peu de flegme qui avoit dissous une partie du sel de tartre. Cette liqueur étoit, comme on l'imaginera aisément, âcre & brûlante; c'étoit l'alkali fixe étendu dans fort peu de flegme.

Neuviéme Expérience.

Après avoir fait l'expérience de l'esprit de vin brûlé sur l'alkali fixe du tartre, j'ai voulu la faire aussi sur le sel de soude, qui est la base du sel marin, quoique j'eusse tout lieu de présumer que cet alkali fixe ne donneroit pas de couleur verte à la flamme de l'esprit de vin, puisque quand il est joint au sel sédatif, il lui ôte la faculté de produire ce phénomene, comme cela est démontré par l'exemple du borax, qui n'est autre chose que ce même sel de soude joint au sel sédatif, & qui, comme je l'ai vérifié & dit plus haut, ne colore point en verd la flamme de l'esprit de vin. J'ai donc brûlé sur le fel de soude la même quantité d'esprit de vin que dans les expériences précédentes; je n'ai point eu de flamme verte : vers le milieu de l'expérience, la flamme a rougi, & enfin elle a fini par être blanche, de temps en temps mêlée d'un peu de jaune. Il ne m'est point resté de liqueur, comme je viens de dire qu'il m'en étoit resté après la même opération faite sur le sel de tartre : la raison en est, à ce que je crois, que le fel de foude que j'ai employé commençoit à tombet en farine, comme tout le monde fait que ce sel a coutume de le faire quand il a été exposé à l'air un certain temps : c'est même une des différences essentielles qui se trouvent dans l'alkali fixe de la soude & l'alkali fixe du tartre. Ainsi mon sel de soude, qui avoit perdu une portion de l'eau de sa crystallisation, a dû la reprendre dans le peu de flegme qui est resté de la décomposition de l'esprit de vin qui avoit servi à cette expérience.

Le tartre vitriolé n'a altéré ni changé en rien la couleur

DES SCIENCES.

ordinaire de la flamme de l'esprit de vin; sur la fin seulement il a paru dans le liquide brûlant quelques petites scin- rience.

tillations rouges.

Le sel de Glauber ne m'a rien fait voir de différent de ce que m'avoit donné le tartre vitriolé, si ce n'est qu'à la dif- Périence. férence des autres sels neutres sur lesquels j'ai fait la même expérience, il est resté humide, quoique le vaisseau qui avoit servi à cette opération fût demeuré très-sec.

Onziéme Ex-

L'alun n'a apporté non plus aucune altération ni aucun changement à la couleur de la flamme de l'esprit de vin; périence.

elle a toujours été bleue & blanche.

Treiziéme Ex-

Le vitriol verd n'a point donné de marques certaines de couleur verte à la flamme de l'esprit de vin. Je dis de marques Périence. certaines, car je ne puis absolument pas nier d'y en avoir entrevu quelques nuances, mais aussi légeres & aussi peu senfibles que passageres, & qui, je crois, ne sont pas dues à ce vitriol comme composé de l'acide vitriolique & d'une base ferrugineuse : j'en dirai la raison dans un moment. Pendant tout le temps que l'esprit de vin a brûlé sur ce vitriol, j'ai vû beaucoup de ces scintillations ou petits jets de slamme rouge, dont j'ai déja parlé plusieurs sois? & elles sont devenues beaucoup plus fréquentes sur la fin. J'ai brûlé une seconde fois de l'esprit de vin sur ce même virriol, je n'ai rien vû de nouveau. Ce vitriol, après ces deux inflammations successives d'esprit de vin qu'il avoit souffertes, a changé de couleur; il est devenu jaune comme s'il avoit été exposé au feu de la calcination, & n'a rien perdu de son goût.

Le vitriol blanc de Goslar n'a rien changé à la couleur de la flamme de l'esprit de vin, & n'a souffert lui-même aucun Expérience. changement de couleur; il m'a paru, après l'expérience, tel qu'il étoit auparavant à la vûe & au goût, mais il n'a pas donné la moindre apparence de verd à la flamme de l'esprit de vin, & c'est encore une espece de phénomene, relativement à la foible & très-foible teinture verte que j'ai dit il y a un moment que le vitriol verd, le vitriol de Mars m'avoient paru avoir communiquée à la flamme de l'esprit de vin.

Quatorziéme

06 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Quinziéme Expérience. Le vitriol bleu, qui m'a fait voir beaucoup moins de ces petits jets de flamme rouge pendant la durée de l'expérience que n'en avoit produit le vitriol verd, a donné à la flamme de l'esprit de vin une belle couleur verte, & qui m'a paru l'emporter de beaucoup en intensité sur la couleur verte dont a coutume de se teindre la flamme de l'esprit de vin brûlé sur le sel sédatif.

Voilà donc une exception à la regle qui avoit passé pour générale, & il est certain que le sel sédatif n'est pas le seul

sel qui colore en verd la flamme de l'esprit de vin.

Pour constater ce fait, j'ai brûlé encore deux fois de l'esprit de vin sur ce même vitriol bleu, une fois sur le champ même, & une autre fois plus de trois semaines après, & j'ai eu abso-

lument le même phénomene.

Mais est-ce comme vitriol bleu, je veux dire comme composé de l'acide vitriolique & d'une base cuivreuse, que ce vitriol produit cet effet? l'acide vitriolique y a-t-il quelque part? est-ce le cuivre seul qui en est la cause? Si l'acide vitriolique, comme tel, & comme chargé du cuivre qu'il tient en dissolution, contribue avec ce métal à communiquer la couleur verte à la flamme de l'esprit de vin, on pourroit croire qu'il devroit se trouver des différences dans ce phénomene, quand on se serviroit pour la même expérience du cuivre dissous par les autres acides, par l'acide du sel marin, par exemple, par l'acide nitreux, par l'acide végétal; car les fels qui réfultent du cuivre dissous par ces différens acides, sont constamment, & à bien des égards, fort différens entr'eux. Supposé même que ces différens acides n'apportassent aucune différence réelle, aucune variation dans le phénomene dont il s'agit, seroit-il absurde d'en attendre de cet autre dissolvant du cuivre par excellence, qui differe autant des acides, par sa nature & par ses effets, que different en général entr'eux le sel acide & le sel alkali? On entend bien que je veux parler ici de l'alkali volatil.

Si au contraire c'est le cuivre seul qui colore en verd la flamme de l'esprit de vin, ce métal produit-il ce phénomene sans avoir besoin d'aide? la flamme de l'esprit de vin a-t-elle affez d'action sur la substance métallique du cuivre, pour en extraire le phlogistique & se l'approprier, s'en colorer? ou bien le cuivre n'opere t-il ce phénomene qu'à la faveur & par le secours nécessaire & indispensable de la dissolution qu'en sont ces dissérances menstrues? car on sait que le cuivre est dissoluble partous les dissolubles que je viens de nommer. J'espere que les expériences que je vais rapporter vont dissiper ces doures & résoudre ces dissiputés.

J'ai fait dissource de bon cuivre rouge, du cuivre de rosette, dans de l'esprit volatil ammoniac: cette dissolution de cuivre étoit d'un beau bleu. J'ai brûlé de l'esprit de vin dessus, & non-seulement j'ai eu une belle slamme verte, mais de plus, le cuivre dissource par l'esprit volatil ammoniac, & par conséquent divisé en parties plus sines & plus subtiles que ne pourroient le faire toutes les triturations imaginables; le cuivre, dis-je, ou ces atomes de cuivre extrêmement sins, après l'extinction de la slamme de l'esprit de vin & l'évaporation totale de l'acide volatil qui les tenoit en dissolution, sont tombés au sond du vaisseau, & ont formé un dépôt verd.

Cette expérience prouve, ce me semble, bien clairement que c'est la base seule du vitriol bleu, c'est-à-dire le cuivre, qui colore en verre la stamme de l'esprit de vin brûlé sur ce vitriol, puisque ce phénomene se fait également appercevoir avec le cuivre dissons par l'acide vitriolique & par l'alkasi volatil du sel ammoniac, qui sont deux dissons de nature toute différente, & qui, ni l'un ni l'autre, quand ils sont seuls, ne donnent de couleur verte à la stamme de l'esprit de vin,

Mais pour que le cuivre opere ce phénomene, pour qu'il colore en verd la flamme de l'esprit de vin, il faut qu'il soit dissous par quelque menstrue convenable; & on verra tout à l'heure que les trois acides minéraux, & même l'acide végétal, le mettent en état de produire ce phénomene, car seul il ne le produit point. J'ai brûlé plusseurs sois de l'esprit de vin sur de la limaille de cuivre, jamais ce métal n'a coloré en verd la flamme de cet esprit ardent.

#### 408 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Je viens de prouver que l'acide vitriolique & l'alkali volatil du fel ammoniac donnent au cuivre qu'ils tiennent en dissolution, la propriété de colorer en verd la slamme de l'esprit de vin; on va voir que l'acide du fel marin, l'acide du nitre, & même l'acide végétal, l'acide du vinaigre, la lui donnent aussi, ou, pour mieux dire, on va voir que ces trois dissolvans, ainsi que les deux premiers, développent cette propriété dans le

cuivre qu'ils tiennent en dissolution. La dissolution de cuivre par l'esprit de sel a donc verdi aussi la flamme de l'esprit de vin. La premiere fois que je fis cette expérience, elle manqua, & ce fut ma faute : j'en fais ici la remarque, pour servir de preuve à ce que j'ai dit plus haut fur la nécessité qu'il y a que le cuivre soit ouvert & dissous par quelque menstue. J'avois versé de l'esprit de sel sur de la limaille de cuivre, pour en faire la dissolution : je versai de l'esprit de vin dessus, j'y mis le feu; mon esprit de vin brûla & s'éteignit sans que j'apperçusse la plus soible nuance de verd à la flamme. Je reversai une seconde fois de l'esprit de vin sur cette limaille de cuivre que j'avois mise en dissolution dans l'esprit de sel ; la flamme ne se colora pas plus à cette seconde tentative qu'à la premiere. J'abandonnai l'expérience & le vaisseau dans lequel je l'avois faite, persuadé que je ne pourrois point arriver à mon but par le moyen de l'esprit de sel. Le lendemain je m'avisai de jetter les yeux sur le résidu de cette opération, je vis que mon esprit de sel avoit dissous une bonne partie du cuivre : je brûlai de l'esprit de vin dessus, pour la troisiéme sois: l'expérience me réussit alors, & j'obtins une flamme d'un aussi beau verd que j'en aie jamais eu. Ma précipitation fut donc la feule cause du désaut de succès, les deux premieres fois que je tentai cette expérience avec de l'esprit de sel : il ne me manquoir, pour réussir dès la premiere fois, que d'attendre que l'esprit de sel eût dissous le cuivre, avant

Je n'ai pas eu moins de fuccès avec la diffolution du cuivre par l'esprit de nitre; la flamme de l'esprit de vin brûlé dessus cette dissolution a pris une belle couleur verte, & qui ne le

de faire brûler l'esprit de vin dessus.

cédoit

cédoit en vivacité ni en intenfité à aucune de celles que m'avoient données les trois autres diffolutions de cuivre. Une feconde expérience, faite sur le résidu de cette premiere, me

réussit d'une façon aussi satisfaisante.

J'ai dit que l'acide végétal développoit aussi dans le cuivre la propriété que ce métal a de teindre en verd la flamme de l'esprit de vin : pour prouver cette assertion, je me suis servi du verdet. J'ai brûlé deux fois confécutives sur la même quantité de verdet, de l'esprit de vin, le même qui m'a servi dans mes expériences précédentes, & dans celles que je rapporterai par la suite, & qui étoit bien rectifié. La premiere fois j'ai vû paroître environ à la moitié de l'expérience, une belle flamme verte, & qui a duré jusqu'à la fin. La seconde fois la flamme a été verte dès sa naissance, & n'a cessé de l'être que par son extinction : ce qui m'est resté dans le vaisseau qui avoit servià cette expérience, m'a paru n'être plus, en bonne partie, que du cuivre, du moins ce qui occupoit le fond, car à la circonférence de ce même vaisseau regnoit une bande d'environ une ligne & demie ou deux lignes d'un fort beau verd, & qui n'étoit, je crois, autre chose qu'un dépôt du phlogistique ou de la matiere colorante du cuivre, qui avoit échappé à la combustion, & qu'avoit laissé sur les parois du vaisseau l'esprit de vin, à mesure que la diminution que lui causoit la flamme, le faisoit se rapprocher du centre. Cette dissolution du cuivre, toute imparfaite qu'elle est, je veux dire le verdet, colore donc aussi-bien en verd la flamme de l'esprit de vin que le vitriol bleu lui-même, & que les autres dissolutions de . cuivre, foit qu'elles soient faites par l'acide du sel marin, par l'acide nitreux, ou par l'alkali volatil du sel ammoniac. Il n'est donc question que de dissoudre le cuivre, pour le mettre en état de colorer en verd, & en très-beau verd, la flamme de l'esprit de vin, comme le fait le sel sédatif.

Ce n'est pas sans sondement que j'ai traité il n'y a qu'un moment le verdet de désiloution imparsaite du cuivre; tous les Chymistes sont de même avis: mais ce qui me fait insiste sur cette qualification, c'est l'examen que j'ai fait à la loupe, du

Mém. 1755.

verdet restant après l'extinction de la stamme de l'esprit de vin que j'avois brûlé sur ce sel cuivreux. Ce dépôt paroissoit cuivreux à sa surface; il avoit perdu la couleur que tout le monde connoît au verdet: les petites molécules salines qui étoient dessous et qui avoient été moins exposées à la stamme de l'esprit de vin, quoiqu'elles sussent devenues brunes en dessus, lorsqu'on les retournoit faisoient encore voir leur couleur entrelle; la loupe y saisoit encore appercevoir cette petite efflorescence saline, dont les avoit couvertes la dissolution imparsaite & superficielle qu'en avoit fait l'acide végétal. Ainsi, du côté qui avoit été exposé à l'action de la stamme de l'esprit de vin, elles étoient redevenues cuivre; & de l'autre côté, sur lequel le seu n'avoit point agi, chacune de ces petites molécules étoit encore du verdet.

En partant du principe que j'ai posé plus haut, que c'est la base cuivreuse du vitriol bleu qui colore en verd la flamme de l'esprit de vin, il doit paroître surprenant que le vitriol verd, dont la composition est fort différente, puisque ce vitriol a pour base le fer, air paru donner, comme je l'ai dit cidessus, quelque légere apparence de verdeur à la flamme de l'esprit de vin : car je dois avertir que j'ai fait dissoudre dans de l'esprit de nitre, de bonne limaille de fer bien pure, & que je n'ai pas vû ni même eu lieu de soupçonner le plus léger vestige, la plus foible nuance de couleur verte, dans la flamme de l'esprit de vin brûlé sur cette dissolution de fer, faite par l'esprit de nitre. Le fer n'est donc pas capable de produire cette couleur par luizmême, d'où venoit donc cette foible nuance de verd pâle & lavé que m'a fait appercevoir ce vitriol de mars à la flamme de l'esprit de vin? Ce phénomene, ou plutôt cet accident, car je le regarde comme tel, peut s'expliquer fort aisément, si l'on fait attention qu'il ne nous vient presque point aujourd'hui de vitriol de mars, de vitriol verd, qui ne contienne quelque peu de cuivre joint au fer, qui est la base naturelle de ce vitriol. Pour se convaincre de cette vérité, il n'y a qu'à réunir dans une solution de vittiol de mars, faite par l'eau, une lame de fer bien décrassée & bien nerse,

on verra bientôt cette lame de fer se rougir par les parcelles de cuivre que l'acide vitriolique, qui les tenoit en dissolution, abandonne pour se porter sur la lame de ser & en dissource de petits atomes de ser, à la place desquels se précipitent sur cette même lame les particules cuivreuses qui, ayant perdu l'acide qui les tenoit en dissolution & les constituoit sel, ne sont plus dissolubles dans l'eau, parce qu'elles ne sont plus que métal, & comme telles, forment ce dépôt, cet enduit cuivreux dont se couvre la lame de ser qui a servi à cette expérience.

En admettant cette explication, qui me paroît plausible, il me semble qu'on peut aisément rendre raison de la petite & presque imperceptible nuance de verd extrêmement pâle, que j'ai apperçue à la slamme de l'esprit de vin brûlé sur le

vitriol verd.

Quelques atomes de cuivre parsemés dans le vitriol de mars, pénétrés & dissous par le même acide, & formant par conséquent un peu de vitriol bleu, dont l'extrêmement petite quantité n'étoit pas capable d'altérer sensiblement la couleur naturelle du vitriol verd, auront suffi pour donner cette petite teinre de verd à la stamme de l'esprit de vin brûlé sur ce vitriol de mars; ce que je crois avoir eu raison d'appeller un accident.

Pour revenir au vitriol blanc de Goslar, j'ai dit que c'étoit une espece de phénomene que ce vitriol n'ait point du tout communiqué de verdeur à la stamme de l'esprit de vin, N'est-il pas esflectivement singulier que le vitriol de mars ordinaire, qui ne contient que sort peu de cuivre, donne quelque apparence de verd à la stamme de l'esprit de vin, & cela, comme je le suppose, & comme je crois avoir droit de le supposer, à cause de la petite quantité de cuivre qui s'y encontre paraccident, pendant que le vitriol blanc de Goslar, qui contient du moins tout autant, &, selon toutes les apparences, beaucoup plus de cuivre que le vitriol verd, ne produit point ce phénomene? Est-ce le zink, dont le vitriol blanc abonde, & qui en fait, pour la plus grande partie, la base;

MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE est-ce, dis-je, le zink qui empêche le cuivre contenu dans ce vitirol de s'y manifester, en colorant la slamme de l'esprit de vin en verd, comme il paroît qu'il devroit le faire? c'est un fait qui ne regarde pas directement mon sujer, & que je n'entreprendrai point de discuterici. Tour ce qu'il est nécessaire que je dise de ce vitriol blanc de Gossar, c'est que malgré lecuivre qu'il est prouvé qui y existe, il n'a point coloré en

Seiziéme Expérience. verd la flamme de l'esprit de vin.

Le sel de succin que j'avois rectifié, qui étoit d'un beau blanc, en longues aiguilles, & aussi transparent que je crois qu'il puisse l'être, n'a point verdi la slamme de l'esprit de vin, quoique ce sel s'y soit très-bien dissous : il m'est resté au sond du vaisseau un très-petit sédiment circulaire, & dans le centre de ce sédiment quelques petites taches d'huile de succin. Après l'extinction de la flamme de l'esprit de vin, il s'est élevé une sumée ou vapeur qui sentoit le succin: j'ai brûlé sur ce petit sédiment de nouvel esprit de vin, je n'ai rien vû de nouveau.

Avant de finir mes expériences de l'esprit de vin brûlé fur les sels concrets, & de passer à celles que j'ai faites sur les esprits acides minéraux & sur l'esprit de vinaigre, ou l'acide végétal, ainsi que sur l'esprit volatil ammoniac, je rapporterai celles que j'ai faites sur un autre sel métallique qui doit son origine à l'argent dissous par l'esprit de nitre & réduit en sel, qu'il a plu à quelques Auteurs de Chymie d'appeller, quoiqu'improprement, vitriol de Lune ou vitriol d'argent. Ni cette fausse dénomination, ni la couleur des crystaux d'argent ne m'ont déterminé à tenter cette expérience; ni l'une ni l'autre ne devoit m'y conduire : j'ai feulement voulu voir s'il n'arriveroit pas qu'une petite touche de cuivre, restée dans l'argent de coupelle que j'avois employé pour faire la dissolution qui m'avoit fourni mes crystaux de Lune, se décelât par la couleur verte qu'ils communiqueroient à la flamme de l'esprit de vin; car on fait que non seulement l'argent ordinaire, mais même l'argent de coupelle, n'est pas toujours exempt de quelque mêlange de cuivre.

J'ai donc mis dans un petit vaisseau de terre un de ces crystaux d'argent, qui pouvoit peser cinq à six grains: j'ai versé dessus à peu près la même quantité du pareil esprit de vin que dans les autres expériences; j'y ai mis le seu, & quelqu'attention que j'aie apportée à en examiner la slamme, & je n'ai jamais pû y appercevoir la plus légere apparence de couleur verte; mais sur la sin de l'expérience, & l'esprit de vin brûlant encore, j'ai vû une fort josie sulguration de ce sel nitreux lunaire, à peu près semblable à celle que produit ce même crystal d'argent, lorqu'il sus est celle que produit comme je l'ai expérimenté plusieurs sois.

En suivant le plan que je m'étois sait pour vérisser cette proposition admise & avouée jusqu'à présent par tous les Chymistes, que le sel sédatif est le seul de tous les sels qui donne la couleur verte à la ssamme de l'esprit de vin, & après avoir examine les sels concrets dont j'ai parlé ci-dessus, tant neutres qu'alkalis sixes, il me restoit à soumettre à la même expérience les acides de ces mêmes sels & l'alkali volatil.

J'ai donc brûlé de l'esprit de vin, sur de l'esprit de nitre bon & bien fumant; j'ai cru appercevoir une petite nuance de verd à la flamme de l'esprit de vin, plus foible encore, s'il est possible, que celle dont j'ai parlé à l'occasion du vitriol de mars, depuis la moitié environ de l'expérience jusqu'à la fin. Quand l'esprit de vin a cessé de brûler, il s'est élevé une vapeur d'esprit de nitre non colorée, mais fort abondante. J'ai brûlé sur la liqueur restante de l'esprit de vin une seconde fois, je n'ai rien vû de nouveau. Je ne crois pas qu'on doive mettre sur le compte de l'acide nitreux la foible couleur verdâtre dont il est question dans cette expérience. Cet esprit de nitre avoit été distillé avec le colcothar; c'étoit le même dont j'ai parlé dans mon premir Mémoire sur le sel sédatif: il contenoit surement du fer, comme je l'ai prouvé démonstrativement alors par la couleur noirâtre & les parcelles ferrugineuses & attirables par l'aiman, qu'il avoit communiquées au sel sédatif sur lequel je l'avois distillé. Or, dès qu'il est prouvé que le colcothar, qui n'est que le vitriol de

Dix · huitiéme Expérience. 414 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE mars calciné en rouge, & qui contient toujours du cuivre, a communiqué à cet esprit de nitre des parties serrugineuses qui y sont restées dissoures, il est très-probable qu'il lui a communiqué aussi des parties cuivreuses qui, quoiqu'en fort petite quantité, auront été suffisantes pour donner cette pâle & soible couleur verdâtre à la slamme de l'esprit de vin.

Dix-neuviéme Expérience.

L'esprit de sel n'a changé en rien la couleur de la flamme de l'esprit de vin, quoique j'aie réitéré cette expérience, ainsi que celle de l'esprit de nitre, deux sois consécutives; il s'est élevé chaque sois, aussi-tôt la flamme éteinte, une vapeur d'esprit de sel assez reconnoissable à l'odorat: mais ce quin'a paru singulier, c'est que, sur-tout à la seconde sois, j'ai cru démêter dans l'odeur d'esprit de sel, que je distinguois bien, une espece d'odeur d'éther. Cette odeur d'éther, provenant de la combinaison d'esprit de vin & d'esprit de sel, m'a d'autant plus surpris, que jusqu'à présent on n'a pas pû parvenir à faire de l'éther avec l'esprit de sel, comme avec les deux autres acides minéraux. Je n'ignore pas que quelqu'un a promis d'en faire voir, mais je ne sais s'il l'a fait.

Vingtiéme Expérience. L'acide vitriolique ne m'a rien présenté de remarquable ni de nouveau, quoique j'aie brûlé aussi deux sois de suite de l'esprit de vin sur de bonne huile de virriol bien claire & bien concentrée. Quand la slamme a sini, il s'est élevé chaque fois une petite vapeur qui avoit l'odeur d'éther, ou, pour mieux dire, d'essence de rabel; car, exactement parlant, cette odeur n'étoit pas si agréable que l'est celle de l'ether ordinaire, j'entends celui qui est sait par l'huile de vitriol, dont l'odeur est beaucoup plus suave que celle de l'éther qui est fait avec l'esprit de nitre.

Vingt-uniéme Expérience.

L'acide végétal, l'esprit de vinaigre bon & aussi bien conditionné qu'on puisse l'avoir par l'opération ordinaire, n'a pas coloré non plus en verd la stamme de l'esprit de vin: la vapeur qui s'est élevée après la stamme éteinte, a senti le vinaigre, & rien de plus.

Vingt-deuxiéme Expérience. Enfin l'alkali volatil; l'esprit volatil ammoniac, n'a pas plus

donné de flamme verre que l'esprit de vinaigre; mais pendant que l'esprit de vin brûloir, il s'est excité dans les deux liqueurs un bouillonnement beaucoup plus sort que dans aucune des expériences précédentes. La sumée qui a suivi la sin de ce bouillonnement & de la flamme, ne m'a paru rien sentir: la liqueur restante n'avoir ni l'odeur ni le goût de l'esprit alkali volatil que j'avois employé, mais seulement un petit goût salé & amer presqu'imperceptible.

De toutes les expériences que je viens de rapporter, il me femble que je suis en droit de tirer trois conséquences.

La premiere est que si le sel sédatif colore en verd la flamme de l'esprit de vin, c'est tout le composé du sel sédatif qui opere le phénomene, & que ce n'est pas seulement le phlogistique que fait partie de ce sel, quoique je sois persuadé avec tous les Chymistes, que le phlogistique est austi-bien la matiere de la couleur qu'il est celle du feu. Si c'étoit le phlogistique seul qui teignît en verd la flamme de l'esprit de vin, tous les autres fels qui contiennent du phlogistique devroient donner à cette flamme la même couleur; cependant ils ne la donnent point. Le sel ammoniac, par exemple, contient affurément une matiere huileuse, & par conséquent du phlogistique, puisque ce sel mêlé en dose convenable avec le nitre en occasionne la détonation dans une cornue tubulée rougie au feu, & dont on a foin de boucher la tubulure après chaque projection du mélange de ces deux fels: cette détonation ne peut se faire que parce que la matiere graffe contenue dans le felammoniac. se brûlant, devenant charbon, & charbon embrasé, agit sur le nitre, & en cause la détonation de la même façon & par le même moyen que le fait la poudre de charbon, lorsqu'on alkalise le nitre dans un creuset à la saçon ordinaire. Il est prouvé par certe expérience toute seule, que le sel ammoniac contient du phlogistique; cependant le sel ammoniac ne colore point en verd la flamme de l'esprit de vin : donc il ne suffit pas qu'un sel contienne du principe phlogistique, pour opérer ce phénomene.

La seconde vérité que prouvent les expériences ci-dessus

a16 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE rapportées, c'est qu'il ne sustince pan pon plus qu'un sel qui contient une matiere grasse, une matiere instammable, en un mot du phlogistique, soit soluble dans l'esprit de vin brûlant, pour qu'il communique la couleur verte à la stamme de cet esprit ardent. La tetre soliée de tartre & le sel de succin en sont des preuves: ces deux substances salines contiennent une matiere grasse bien reconnoissable; elles sont toutes deux solubles dans l'esprit de vin ensammé, & cependant ni l'une ni l'autre ne

lui communiquent la couleur verte.

Enfin la troisséme vérité que ces expériences m'ont apprise, & qui m'étoit d'une grande conséquence, c'est qu'il y a d'autres sels que le sel sedatif, qui colorent en verd, & en très-beau verd, la stamme de l'esprit de vin; puisque non seulement le vitriol bleu, mais ce qu'on appelle vitriol de Vénus, ou, ce qui est la même chose, la dissolution du cuivre par l'acide nitreux, la dissolution du cuivre par le sel ammoniac, la dissolution de ce même métal par l'esprit de sel, le verdet ordinaire, en un mot toutes ces préparations salines du cuivre produisent le même phénomene, & quelques unes d'entr'elles mieux que le sel sédatis. Ces expériences prouvent donc incontestablement contre le préjugé ordinaire, que le sel sédatif n'est pas le seul sel sel sel sel neu qui colore en verd la stamme de l'esprit de vin.

Mais cette propriété qu'a le cuivre dissous dans quelque menstrue que ce soit, de colorer en verd la slamme de l'esprit de vin, seroit-elle au moins une raison d'analogie de supposer l'existence du cuivre dans le sel sédatif qui produit le même phénomene, & qui jusqu'à présent a passé pour le seul sel qui le produisit? seroit-ce parce que ce sel contiendroit du cuivre, qu'il auroit cet estet de commun avec toutes les dissolutions de ce métal? ce soupçon paroît être résuté par l'expérience journaliere. Nous saisons tous les jours usage du sel sédatif dans le traitement de dissérentes maladies; je n'ai jamais vû ni entendu dire que ce sel ait procuré, ni nausées, ni vomissemens, ni aucun autre mauvais esset; j'ai peine à croire que le sel sédatif sût un remede si innocent, s'il contenoit du cuivre, quelque

quelque peu qu'il en entrât dans sa composition, à moins que ce sel ne contienne aussi quelqu'autre substance qui soit le correctif du cuivre, & qui en puisse empêcher les mauvaise sfets,

Cependant, comme quelques Auteurs ont avancé que le borax, dont le sel sédatif fait la partie essentielle, se tiroit d'une eau verdâtre qui découloit des mines, & principalement des mines de cuivre, & que la façon dont se forme ou se compose le borax n'est pas encore connue, j'avouerai sans peine que je n'ai pas fait difficulté de chercher à m'assurer de l'existence du cuivre dans le sel sédatif, quoiqu'à parler vrai, je regardasse cette recherche comme aussi peu nécessaire que difficile. Pour parvenir à découvrir le cuivre dans le sel sédatif, s'il y existe. il auroit fallu pouvoir décomposer ce sel; & je ne savois malheureusement que trop, par ma propre expérience, combien la chose étoit difficile : je n'avois pû réussir dans cette décomposition, ni par le moyen du feu, ni par le secours d'aucun des dissolvans connus. Tous les Chymistes connoissent l'efficacité, je dirois presque l'infaillibilité de l'esprit volatil ammoniac, quand il s'agit de s'assurer si dans quelque liqueur ou quelque mêlange que ce foit, il y a du cuivre, quoiqu'il y foit mêlé en quantité imperceptible; car quand on verse fur un composé de cette espece, de l'esprit volatil ammoniac, il y décele l'existence du cuivre par la couleur bleue que donne à la liqueur la dissolution de ce métal, faite par l'alkali volatil: j'eus donc recours à l'alkali volatil. J'avois déja essayé cette même expérience il y a deux ans, mais dans un autre dessein que celui dont il est question maintenant : je ne me souvenois pas d'y avoir apperçu la moindre apparence de bleu; mais comme j'avois dans ce tems autre chose en vûe, je crus qu'il pouvoit se faire que cette circonstance m'eût échappé alors. Quoi qu'il en soit, j'ai versé dans une petite cornue de verre un gros de sel sédatif, & par dessus une once de bon esprit volatil ammoniac; le sel sédatif a paru s'y fondre en entier en très-peu de temps : j'ai mis la cornue au feu de fable, j'ai distillé jusqu'à siccité; mon sel sédatif est resté au fond de la cornue presque vitrisié & sans couleur, & je n'ai pas pû appercevoir Mem. 1755.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dans la liqueur qui avoit passé dans le récipient, la plus légere teinte de bleu. Je n'aurois peut-être pas été surpris qu'à froid l'esprit volatil ammoniac n'eût pas saisi le cuivre, mêlé en trèsperite quantité dans le sel sédatif, & caché ou dérobé & soustrait à l'action de l'alkali volatil par la matiere graffe, que je ne puis m'empêcher d'admettre dans ce sel; mais que ce même alkali volatil, aidé par la chaleur du feu, ne saisisse pas le cuivre, s'il y en a quelque atome dans le sel sédatif, cela me paroît presque une preuve que ce sel ne contient point de cuivre. Ainsi, quoique les différentes diffolutions de cuivre colorent aussi bien, & fouvent mieux, en verd la flamme de l'esprit de vin, que ne le fait le sel sédatif, je ne crois pas que cette parité d'effet suffise pour prouver la parité de cause, & déterminer qui que ce soit à reconnoître & à admettre dans le sel sédatif le mélange & la présence du cuivre, que l'inefficacité de l'alkali volatil à cet égard démontre, ce me semble, clairement n'y point exister; ainsi, de deux choses l'une, ou le cuivre n'existe point dans le sel sédatif, ou il y est masqué par sa combinaison

Je viens de dite il n'y a qu'un moment, en rapportant l'expérience de l'esprit volatil ammoniac, distillé avec le sel sédatif, que ce sel s'y étoit fondu presque en entier : j'aurois parlé plus juste, si j'avois dit qu'il s'y étoit mêlé; car, à parler exactement, il ne s'y dissout pas. La preuve que j'en ai, c'est que l'esprit volatil ammoniac, distillé sur le sel sédatif, & qui se trouve dans le récipient, n'en conserve pas la moindre parcelle. Je me suis assuré de la vérité de ce que j'avance sur cela, en brûlant de l'esprit de vin sur ce même esprit volatil ammoniac, distillé sur le sel sédatif, & qui avoit passé dans le récipient : j'ai brûlé de l'esprit de vin dessus; il ne m'a pas donné la plus légere apparence de couleur verte, & il auroit dû m'en donner. quelque extrêmement petite quantité qu'il eût contenue de sel fédatif. On auroit peine à imaginer combien il faut peu de ce sel pour colorer en verd la flamme de l'esprit de vin : je ne dirai rien d'hyperbolique, rien qui ne soit exactement yrai, quand je

avec quelque substance qui nous est inconnue, & qui le dérobe

à l'alkali volatil.

419

dirai que quatre gouttes de flegme, provenantes de la distilation du sel sédatif, distillé seul & sans aucune addition, ont sufficient pour colorer en verd la flamme de plus de deux gros d'esprit de vin. Ainsi cette expérience prouve clairement deux choses; la premiere est que ce qui avoit passé d'alkali volatil dans le récipient, n'avoit point retenu de sel sédatif; la seconde, qu'il n'avoir extrait du sel sédatif aucune touche de cuivre; car, dans l'un comme dans l'autre cas, il auroit dû colorer en verd la flamme de l'esprit de vin, puisque nous avons vû cidessi que la dissolution decuivre par l'esprit volatil ammoniac, opere aussi ce même phénomene.

C'est ici le lieu de placer une remarque essentielle sur la différence qui se trouve entre l'alkali volatil & les trois acides minéraux, par rapport au changement qui leur arrive lorsqu'ils ont été distillés sur le sel sédatif. L'esprit volatil ammoniac qui a été distillé sur le sel sédatif, ne colore point en verd, comme on vient de le voir, la stamme de l'esprit de vin : les trois

acides minéraux font le contraire.

J'ai brûlé de l'esprit de vin sur de l'huile de vitriol qui avoit été distillée huit sois consécutives sur du sel sédatif, j'ai eu une slamme verte, & d'un assez beau verd. D'autre huile de vitriol qui avoit été distillée six fois sur du sel sédatif, mais qui avoit été rectissée depuis, n'a point verdi de même la flamme de l'esprit de vin.

De l'esprit de nitre qui avoit été distillé deux sois seulement sur le sel sédatif, m'a donné une slamme d'un plus beau verd encore que l'huile de vitriol qui avoit passé huit

fois par cette même opération.

Enfin, l'esprit de sel & l'esprit de nitre, que j'avois mêlés en doses convenables pour faire une eau régale ordinaire, & que je n'avois dissilés qu'une seule sois sur du sel sédatif, ont donné à la stamme de l'esprit de vin la plus belle & la plus vive couleur verte que j'aie apperçue dans plusieurs des expériences que j'ai rapportées jusqu'à présent.

Ces expériences sont, à mon avis, des preuves bien claires que quoique les acides minéraux ne décomposent pas le sel

Gggij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE sédatif, cependant ils le dissolvent en partie. Ces trois esprits minéraux se comportent à peu près, à l'égard du sel sédatif, comme l'eau se comporte à l'égard des sels en général. L'eau dans laquelle on dissout un sel, ne décompose pas ce sel; elle ne fait qu'en diviser & en séparer les molécules, qui se réunissent & forment de nouveau les mêmes crystaux falins, lors & aussi-tôt que l'eau vient à leur manquer en tout ou en partie. Les esprits acides minéraux font presque la même chose, quant à la dissolution du sel sédatif: j'en ai vû la preuve dans les trois expériences dont je viens de parler tout à l'heure au sujet des trois acides minéraux qui avoient été distillés sur le sel sédatif, & sur lesquels j'ai brûlé de l'esprit de vin. J'ai vû quelque chose de plus, par le moyen d'un esprit de nitre qui n'avoit été distillé que deux fois sur la même quantité de sel sédatif : cet esprit de nitre, non-seulement communiqua une belle couleur verte à la flamme de l'esprit de vin, mais il me laissa au bord du vaisseau qui avoit servi à l'expérience une quantité affez confidérable, eu égard à celle de cet esprit de nitre que j'avois employée, d'une matiere fort seche, qu'à la vue on auroit cru être simplement terreuse, que je ramassai avec soin, & sur laquelle je brûlai de l'esprit de vin, dont elle colora la flamme en verd. C'étoit de véritable sel sédatif qui étoit resté dissous & suspendu dans cet esprit de nitre, sans en altérer en quoi que ce soit la transparence; car cet esprit de nitre, quoique distillé sur le sel sédatif depuis près de trois mois, avoit confervé toute sa limpidité & n'avoit rien déposé au fond du petit matras dans lequel je l'avois gardé.

Les choses ne se passent pas entre l'esprit volatil ammoniac & le sel sédatif de même qu'entre ce sel & les esprits acides minéraux : nous venons de voir que ceux-ci, à la vérité, ne le décomposent pas, mais qu'ils le dissolvent à peu près comme l'eau fait un sel quelconque. La quantité de sel sédatif qui se dissolvent à arconserve route sa volatilité & passe avec eux dans le récipient, au lieu que ce même sel se perd en la mêlant avec

l'esprit alkali volatil. Non-seulement il ne s'y décompose pas, non plus que dans les esprits acides minéraux, mais au contraire il devient plus composé; il trouve dans l'esprit alkali volatil une base à laquelle il s'unit; il devient, par cette union, un nouveau sel qui n'est plus volatil; il perd sa volatilité, sans perdre l'eau de sa crystallisation, à laquelle il doit cette volatilité; il la perd, dis je, cette volatilité, en s'unissant à une base plus volatile qu'il ne l'est lui-même : en un mot, moyennant l'union que le sel sédatif contracte avec l'alkali volatil du sel ammoniac, il devient un borax de nouvelle espece, c'est à dire, un sel sédatif combiné & uni avec une base alkaline volatile, au lieu que le borax ordinaire est un sel sédatif joint à une base alkaline fixe. C'est une singularité remarquable, que deux substances salines, toutes deux naturellement volatiles, par leur union réciproque se privent mutuellement de leur volatilité, & dégénerent ou du moins se changent en un troisième qui est fixe & qui ne peut plus se sublimer.

Quant à l'esprit de vinaigre, qui est le cinquieme dissolvant que j'ai employé pour la même expérience, il differe des esprits acides minéraux & de l'esprit alkali volatil qui ont été distillés sur le sel sédatif, en ce qu'il sort de la distillation tel qu'on l'a mis. L'esprit de vinaigre que j'ai distillé sur du sel sédatif, & qui s'est trouvé dans le récipient, n'a pas communiqué la plus foible nuance de verd à la flamme de l'esprit de vin. Il me semble qu'il y a lieu de s'étonner que, pour ne point parler des deux autres acides minéraux, l'huile de vitriol, aussi concentrée que l'étoit celle qui m'avoit servi dans cette expérience, conserve assez de flegme pour dissoudre une certaine quantité de sel sédatif & s'en charger, pendant que l'esprit de vinaigre, qui est une liqueur si flegmatique en comparaison de l'huile de vitriol, même non concentrée, n'en dissout, n'en enleve ni n'en emporte rien avec lui dans le récipient.

Après avoir si long-temps parlé de la couleur verte communiquée à la flamme de l'esprit de vin, je crois ne pas devoir passer sous silence ce qu'a pensé seu M. Geosfroy le 422 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE cadet sur ce phénomene, & ce qu'il en a dit à la fin de son Mémoire sur le "borax, imprimé dans les Mémoires de

l'Académie en 1732.

M. Geoffroy, qui reconnoît que le borax ne colore point en verd la flamme de l'esprit de vin, dit expressement que tous les acides donnent à ce sel le pouvoir de le faire, & que c'est moins le borax qui opere ce phénomene, que ce n'est le borax joint à un acide quel qu'il soit, minéral ou végétal. Il a employé, avec un succès égal, l'acide vitriolique, celui du nitre, celui du sel marin, l'esprit de tattre, l'esprit de pain, de vinaigre, de gayac, le verjus, le jus de citron, &c. Avec chacun de ces différens acides ajoutés au borax, il a toujours coloré en verd plus ou moins, la slamme de l'esprit de vin brûlé sur ce sel. De cette expérience, M. Geoffroy conclut que c'est au borax, uni avec un acide, qu'on doit

attribuer ce phénomene singulier.

Quelque disposé que je sois à rendre au mérite & aux lumieres de feu M. Geoffroy toute la justice que l'Académie lui a toujours rendue, il me semble qu'on ne peut admettre fon fentiment sans une explication dont je crois qu'il a absolument besoin. Cet habile Chymiste a pensé sur cet article comme on pouvoit, peut-être même comme on devoit penfer dans le temps qu'il a écrit fur cette matiere : on n'admettoit alors pour parties composantes du borax que le sel de soude & une terre vitrifiable: on croyoit former, composer le sel sédatif en joignant cet acide au borax : on voyoit de plus que ce sel sédatif, formé & composé naturellement, comme on l'imaginoit, par la jonction de cet acide à la terre vitrifiable du borax, donnoit une couleur verte à la flamme de l'esprit de vin. N'étoit-il pas naturel de penser, n'étoit-il pas du moins permis de conjecturer, que l'acide ajouté au borax étoit en bonne partie cause de ce phénomene? M. Geoffroy conjecturoit de plus que l'acide qu'il ajoutoit au borax, y développoit un soufre métallique subtil & extrêmement concentré, qui se méloit à la flamme de l'esprit de vin, & la teignoit en verd. Aujourd'hui qu'on est mieux instruit de la composition du

borax, & que depuis les expériences de M. Baron l'on sait, à n'en pas douter, que ce sel est composé de deux sels, dont l'un est le sel de soude, & l'autre le sel sédatif; on fait aussi que quand on joint un acide au borax, toute l'action de cet acide se borne, non à rendre le borax plus composé en s'y unissant, mais au contraire à le décomposer en s'appropriant le sel de soude qui en fait partie, & en débarrassant par conséquent le sel sédatif de cet alkali fixe naturel. On doit donc conclure de l'expérience de M. Geoffroy ce qu'il en auroit inféré lui-même, s'il avoit sû alors ce qui n'a été connu que long-temps après; c'est qu'un acide quelconque ajouté au borax, décompose ce sel, & met par-là le sel sédatif en liberté & en état de produire le phénomene dont il est ici question, en lui ôtant & lui enlevant l'alkali fixe de la soude qui l'en empêche. En un mot, en ajourant au borax un acide libre quelconque, l'acide vitriolique. par exemple, M. Geoffroy ne faisoit autre chose que délivrer le sel sédatif du sel de soude qui l'enveloppe & qui le masque : il n'étoit pas surprenant, ou, pour mieux dire, il devoit arriver nécessairement que l'esprit de vin brûlé sur ce mêlange d'acide vitriolique & de borax donnât une flamme verte. Enfin, joindre au borax l'acide vitriolique qui forme un sel de Glauber, en s'unissant au sel de soude dont il débarrasse le sel sédatif naturellement contenu dans le borax, c'est exactement & véritablement mêler ensemble du sel de Glauber & du sel sédatif. Or, quiconque voudra l'expérimenter comme je l'ai fait, se convaincra par ses yeux que le mêlange de sel de Glauber avec le sel sédatif n'empêche point ce dernier de jouir de ses droits à cet égard, & de colorer en verd la flamme de l'esprit de vin tout aussi-bien que s'il étoit seul.

J'ajouterai encore un mot sur une autre expérience rapportée dans la même page du Mémoire de M. Geoffroy, & qui paroît contradictoire à une que j'ai faite & rapportée quelques pages

plus haut : il s'y agit du verdet.

J'ai dit que le verdet coloroit en verd la flamme de l'esprit de vin; M. Geoffroy dit que l'esprit de vin dans lequel il avoit fait digéter du verdet, n'avoit point produit ce phénomene:

424 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE l'expérience de M. Geoffroy est vraie ; la mienne l'est aussi. Quoique ces deux expériences semblent être contradictoires. elles peuvent cependant subsister toutes deux, sans que l'une contredife ni démente l'autre. L'esprit de vin dans lequel M. Geoffroy a fait digérer le verdet, n'a pas dû donner de flamme verte; il n'auroit pû en donner, qu'autant qu'il auroit pû se charger des parties du verdet : pour cela, il faudroit que le verdet fût soluble dans l'esprit de vin, & il ne l'est pas. L'esprit de vin fort de dessus le verdet tel qu'on l'y a mis, il men dissout rien ; il reste donc après cette digestion aussi pur qu'il étoit avant, quand on a foin de le verser par inclination & sans rien brouiller; il doit donc en ce cas ne donner qu'une flamme colorée en blanc & en bleu, comme il le fait quand il est bien rectifié & fans aucun mêlange de phlogistique étranger : nous disons donc vrai M. Geoffroy & moi, quoique nous paroissions dire le contraire.

Quelque chose tout-à-fait contraire m'est arrivé avec levitriol bleu, qui, comme je l'ai prouvé plus haut, colore d'un fort beau verd la stamme de l'esprit de vin. J'avois mis à dissoudre une certaine quantité de vitriol bleu en poudre, dans de l'esprit de vin bien chaud. Je laissai cette prétendue solution de vitriol bleu en digestion pendant deux jours: pendant cet espace de temps, mon vitriol qui, lorsque l'esprit de vin étoit chaud, avoit paru le colorer, s'étoit précipité au sond du petit matras, dans lequel j'avois faite cette dijestion. Je versai par inclination une petite portion de cet esprit de vin dans un autre vaisseau, j'y mis le seu; cette portion d'esprit de vin brûla toute entiere & jusqu'à la fin, sans qu'il me sût possible d'appercevoir à sa stamme la plus soible nuance de couleur verte.

Il résulte de l'expérience de M. Geoffroy sur le verdet, & de la mienne sur le virriol bleu, digéré dans l'esprit de vin, que ce dissolvant, tout chargé qu'il est de principe inslammable, ne peut cependant extraire le phlogistique de ces dissolutions de cuivre & se l'approprier, s'en charger, que lorsqu'il est luimème actuellement brûlant & ensammé.

Au reste, je suis fort éloigné de penser ni de prétendre que

ce que j'ai dit sur les expériences de M. Geoffroy, déprétie en quoi que ce soit son Mémoire, qui d'ailleurs contient un nombre considérable de sort bonnes expériences, & qui, quand il ne nous auroit appris que la façon de faire le sel sédatif par le moyen de la cryssalifation, en bien plus grande quantité & à beaucoup moins de frais qu'on ne l'avoit fait jusqu'à lui par le moyen de la sublimation, devroit toujours être regardé comme contenant une découverte aussi utile pour le Public, qu'honorable pour M. Geoffroy.

Avant de finir ce Mémoire, je vais rapporter quelques expériences que j'ai faites pour tenter encore de décomposer le sel sédatif, qui ne m'ont pas mieux réussi que celles que j'ai

détaillées dans mon premier Mémoire sur ce sel.

La difficulté que j'avois trouvée à décomposer le sel sédatif par le moyen des acides, quels qu'ils soient, m'avoit fait desirer de mettre ce sel en état de décomposition, en le dépouillant, s'il étoit possible, de la matiere grasse qu'il contient, & que j'ai toujours regardée comme la cause de la résistance insurmontable que ce sel oppose à l'action de l'acide vitriolique, en supposant cependant que l'acide qui donne la forme saline au sel sédatif ne soit pas l'acide vitriolique, en supposant, par exemple, que ce soit l'acide du sel marin; car autrement, & si le sel sédatifa pour acide l'acide vitriolique, il ne seroit pas raifonnable d'en attendre la décomposition de l'action de quelque acide que ce soit. Je voulois donc tâcher de dégraisser, si je puis me servir de ce terme, le sel sédatif, lui enlever, s'il m'étoit possible, cette matiere grasse que je supposois être l'obstacle à sa décomposition. Je ne pouvois avoir recours pour la réussite de ce projet, si tant est que je dusse m'en flatter, qu'à deux espéces de dissolvans, les alkalis, soit fixes, soit volatils, & l'esprit de vin. Je connoissois l'insuffisance des premiers; je savois que par eux le sel sédatif ne devient que plus composé, puisqu'il s'y unit & qu'il devient borax. Je me défiois presqu'autant du dernier, je veux dire, de l'esprit de vin, à cause de l'union que le sel sédatif contracte si facilement avec cet esprit inflammable. Quoi qu'il en dût être, j'étois convaincu Mém. 1755.

de l'impossibilité de réussir par le premier moyen, & je n'avois point de démonstration de l'inutilité du second, qui étoit l'esprit de vin. Ainsi, au hasard de ne point réussir à quelque chose que je croyois douteusse à la vérité, mais que je ne pouvois pas regarder comme impossible, puisque je ne l'avois pas tentée, j'essayai premiérement de dissiller plusieurs sois consécutives de l'esprit de vin sur du sel sédatif.

J'ai donc mis dans une alambic de verre d'une feule piece, dont le chapiteau étoit surmonté d'une tubulure exactement fermée par son bouchon de verre, une demi-once de sel sédatif; j'ai versé dessur une demi-livre d'esprit de vin, j'ai distillé à un seu de sable doux : cette distillation a duré huit heures. Je ne rapporterai ici que ce que j'ai remarqué à cette première distillation, parce que dans les cinq autres qui l'ont suivie, je n'ai rien apperçu d'absolument dissérent, & par conséquent de remarquable.

J'ai trouvé sur le bord du chapiteau qui forme la gouttiere, une poudre très-blanche & très-sine, dont il étoit recouvert dans toute la circonférence. Cette poudre avoit une odeur de savon ou de suif; ce n'étoit que du sel sédatif, je m'en suis assuré. Au fond du vaisseu qui étoit enterré dans le sable, on voyoit en quelques endroits du sel sédatif qui paroissoit avoir fariné; mais la plus grande partie de ce même sond étoit occupée par une matiere grasse, brune & seche : c'étoit erestant du sel sédatif qui rétoit pas encore tout-à-fait vitrissé. Autour de ce même fond, environ à la hauteur à laquelle avoit montél'esprit de vin quand je l'avois versé dans l'alambic, on voyoit une bande circulaire de deux à trois lignes de largeur, qui paroissoit n'être que du sel sédatif qui s'étoit appliqué à la circonsétence du vaisseau, & qui s'y étoit vitrissé; le reste du sel avoit passé avec l'esprit de vin dans le récipient : je m'en

suis convaincu en faisant brûler une portion de cet esprit de vin, qui m'a donné une stamme verte. Les cinq autres pareilles opérations que j'ai faites sur le même sel sédatif, n'ont varié d'accidens que du plus au moins, & m'ont présenté, à très-peu de chose près, les mêmes phénomenes, J'ayouerai

que le peu de différence des produits que me fournirent es fix opérations confécutives, & le peu d'espérance que je voyois de parvenir au but que je m'étois proposé, qui étoit d'enlever au sel fédatif cette matiere grasse que j'ai déja dit que je crois avoir lieu de regarder comme l'ostacle à la décomposition de ce sel, me sit abandonner cette opération.

Comme j'étois bien convaincu; ou du moins, que j'avois tout lieu de le présumer par le peu de succès des six distillations dont je viens de détailler la premiere, qu'en les multipliant je ne parviendrois qu'à enlever peu à peu tout le sel sédait qui étoit dans le vaisseau, en sournissant à ce sel de nouvel esprit de vin qui ne saisoit que le dissource sans le décomposer, j'ai voulu essayer si je ne réussions pas mieux en brûlant

plusieurs sois de l'esprit de vin dessus.

J'ai donc mis dans une écuelle d'argent, qui m'a servi de bassine pour cette opération, une demi-once de sel sédatif. J'ai eu foin d'étendre mon sel de façon que toute la surface du vaisseau en fût couverte, pour offrir une plus grande superficie à l'action de l'esprit de vin que je devois brûler dessus; j'y ai versé ensuite quatre onces d'esprit de vin, que j'ai altumé. J'ai réitéré cette expérience dix fois consécutives; à la dixième, comme à la premiere, j'ai eu une flamme verte que je n'y cherchois pas, & que j'aurois bien fouhaitén'y plus trouver. A chaque opération il se déposoit au fond du vaisseau dans lequel se faisoit cette expérience, un peu de matiere huileuse & grasse, qui ne provenoit que de la décomposition de l'esprit de vin, & non de celle de mon sel sédatif. Cependant, comme à la dixiéme expérience je m'apperçus que mon sel sédatif étoit notablement diminué de quantité & de volume, je commençai à craindre de tout perdre si je poussois plus loin cette expérience, & de n'avoir plus de selà examiner; je pris donc le parti d'en demeurer la. Je ramaffai le plus exactement qu'il me fut possible ce qui me restoit de matiere dans le vaisseau qui avoit servi à ces dix opérations; mon sel sédatif, car c'en étoit encore, se trouva réduit à cinquante-lept grains : la quantité que j'en avois employée étoit de demi-once; elle se trouva diminuée de

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE plus des trois quarts, puisque du quarriéme il ne me restoit que cinquante-sept grains. Je sis fondre dans de l'eau distillée bouillante cette petite quantité de sel sédatif, qui étoit restée graffe & faline par l'huile que l'esprit de vin y avoit laissée à mesure qu'il se consumoit. Cette solution de sel sédatif, versée. dans une petite capsule de verre bien nette, a été plus de trois semaines sans me faire appercevoir la plus légere apparence de crystallisation: quand elle a commencé, les choses ne se sont point passées comme elles ont coutume de se passer dans la crystallifation du sel sédatif, qui se précipite ordinairement au fond du vaisseau en petites lames; loin de se précipiter au fond du vaisseau, ce sel a grimpé le long des bords de la capfule: voilà ce que je n'ai jamais vûndans aucune lessive ni solution de sel sédatif, sortant de quelque opération que ce fût, & j'ai été dans le cas d'en faire un affez grand nombre.

Autre singularité, ce sel sédatif n'avoit pas la forme de petites lames, qui est la forme ordinaire; il s'est appliqué sur les parois de la capsule de verre sous la forme de petites plaques, composées d'un grand nombre de petits crystaux irréguliers, approchans cependant de la figure ronde, mais brillans & transparens, ce qui encore n'est pas ordinaire à ce sel: ces petits crystaux m'ont aussi paru avoir plus de solidité, & craquer sous les dents plus que le sel sédatif. Cependant, avec toutes ces variations & ces disférences de figure, de transparence & de dureté, ce sel est resse se simplement le même, & s'est encore donné à connoître pour du véritable sel sédatif, par la couleur verte qu'il a communiquée à la stamme de l'esprit de vin.

J'ai versé sur une petite quantité de ce même sel, de l'huile de vitriol bien concentrée; il a surnagé d'abord, mais au bout de quelques heures je l'ai trouvé dissous, comme cela me seroit & m'étoit déja arrivé avec du sel sédatis fait par crystallisation, & qui n'avoit point passé par les mêmes opérations que celui

dont il est ici question.

Ce même sel sédatif n'a produit aucun changement à la dissolution d'argent par l'esprit de nitre, que j'avois versée dessus; il ne s'y est point dissous: il m'en est arrivé plusieurs fois autant avec le sel sédatif ordinaire. Ainsi, à quelques légeres circonstances près, ce sel est resté le même & dans son entier, après avoir été exposé dix sois à l'action de la stamme de l'esprit de vin.

Je joindrai ici quelques autres expériences que j'ai faites fur le fel fédatif, en le mêlant avec les différens vitriols.

Ce qui m'a déterminé à les faire n'a pas tant été l'espérance de parvenir à décomposer le sel sédatif par ce moyen, que la crainte que l'on me reprochât de ne l'avoir pas tenté. Je-devois être persuadé que n'ayant pas pû réussir à cette décomposition, en employant l'acide vitriolique libre & dégagé de sa base métallique, & par conséquent capable d'agir avec toute sa force, comme je l'ai rapporté dans mon premier Mémoire sur le sel sédatif, il y avoit bien de l'apparence que je ne réussirois pas mieux en me servant des vitriols, c'est-à-dire, de l'acide virriolique engagé dans des bases métalliques qui ne pourroient qu'en diminuer la force & l'efficacité. Cependant, pour n'avoir rien à me reprocher moi-même à cet égard, j'ai distillé le sel sédatif avec le vitriol verd, avec le vitriol blanc & avec le vitriol bleu. Je me suis servi, pour ces trois distillations, du même appareil dont je m'étois servi pour distiller ce sel avec l'acide vitriolique pur. Pour chacune de ces opérations, j'ai mis dans une cornue de verre une once de vitriol avec demi-once du même sel sédatif: j'ai mis la cornue au bain de fable dans un grand creuset rempli de sable & posé dans un fourneau, dans lequel je l'ai entouré de charbon: j'ai donné le feu austi fort que je l'ai pû donner par ce moyen. Chacune de ces trois opérations a duré le même temps à peu près, environ cinq à six heures: j'ai laissé le feu s'éteindre de lui-même. Je n'ai presque point vû de différence entre ces trois distillations, quant à la quantité · du produit ni à son espece : il ne me paroissoit cependant pas impossible qu'il s'en trouvât quelqu'une, selon la différence d'analogie & de rapport qui pouvoit se trouver entre l'acide du sel sédatif, quel que soit cet acide, & les bases de ces différens vitriols.

### 440 MÉMOTRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

La distillation du sel sédatif avec le vitriol verd m'a donné quelque peu de sel sédatif sublimé au haut du col de la cornue, & une autre portion à peu près égale qui s'y étoit vitrissée. Le segme contenu dans le récipient pesoit plus de cinq gros: il n'a point rougi le papier bleu, & n'a produit aucun bouillonnement avec l'akali sixe. Le caput mortuum, ou, pour mieux dire, la matiere restante dans la cornue étoit rouge en certains endroits & jaunâtre ou encore verte en d'autres, selon que le seu avoit agi dessus plus ou moins sort.

On n'y distinguoit au goût que la stipticité du vitriol? la lessive de cette matiere diversement colorée m'a donné du sel sédatif aussi beau qu'il l'étoit avant d'avoir passé par cette opération; ce sel a verdi la stamme de l'esprit de vin à l'ordinaire. Il est aisé de voir, par le détail de cette opération, qu'il n'y a eu de décomposition d'aucun des deux sels qui en étoient la matiere.

La distillation du même sel sédatif avec le vitriol blanc de Goslar, quant à la quantité des produits, ne m'a pas donné de différence sensible : le flegme qu'elle m'a fourni n'a pas plus coloré le papier bleu ni plus fait d'ébullition avec l'alkali fixe, que celui de la distillation précédente. La matiere qui s'est trouvée au fond de la cornue étoit disposée de façon, que quoique le sel sédarif & le vitriol blanc eussent été pulvérifés séparément & mêlés ensuite exactement ensemble, cependant la plus grande partie du sel sédatif occupoit le dessous & le vitriol blanc le dessus. Le tout étoit de couleur à peu près gris de perle ou d'un blanc fale, & le fel fédatif avoit un goût désagréable. La lessive de cette matiere m'a donné de fort beau sel sédatif en lames, qui n'étoient plus ternes comme le sont ordinairement les lames du sel sédatif fait par crystallisation, mais aussi brillantes que les lames de ce sel fait par fublimation.

Ces lames m'ont paru être, pour la plus grande partie, de figure triangulaire, & ont donné une belle couleur verte à la ffamme de l'esprit de vin. Il s'est trouvé dans le petit vaisseau dans lequel j'ai brûlé l'esprit de vin sur ce sel, de ces petits dépôts circulaires dont j'ai parlé dans d'autres inflammations d'esprit de vin sur différens sels, mais au centre il m'est resté un petit dépôt de matiere jaunaite, que je n'ai point remarqué après l'extinction de la flamme de l'esprit de vin brûlé sur le fel sédatif distillé avec les deux autres vitriols. Seroit-ce le zink, dont est composée en grande partie la base du vitriol blanc, qui auroit produit ce petit dépôt jaunâtre, comme il est très-vraisemblable que c'est lui qui a donné au sel sédatif restant de cette distillation ce goût désagréable dont j'ai parlé il n'y a qu'un moment, & qui donnoit presque envie de vomir? Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'ai remarqué ni l'un ni l'autre de ces deux accidens au sel sédatif qui a été distillé avec les deux autres vitriols; & l'on sait que le zink passe chez de bons Chymistes pour n'être pas tout-à-fait exempt de quelque petit mêlange, de quelque légere touche d'arfenic.

La distillation du vitriol bleu ne m'a rien fait voir de différent des deux autres, à l'égard de la quantité ni de la qualité du slegme qui a passé dans le récipient. Ce slegme n'a rien fait sur le papier bleu ni avec l'alkali fixe : ce que j'ai remarqué feulement, c'est que l'arrangement des deux matieres, je veux dire, du sel sédatif & du vitriol bleu, étoit différent de celui de la distillation du sel sédatif avec le vitriol blanc. Dans celle-là, je viens de dire que le sel sédatif occupoit le fond de la cornue : dans celle-ci, au contraire, c'étoit une couche de vitriol. Autre différence encore; cette couche de vitriol, de bleue qu'elle étoit avant l'opération, étoit devenue verte, & d'un beau verd : le reste de la matiere qui occupoit le dessus, étoit parsemé de bleu & de blanc assez exactement mêlés; à l'égard du goût, je n'y ai trouvé que celui de vitriol. La lessive de cette matiere, ainsi que celle de virriol verd distillé avec le sel sédatif, m'a donné ce même sel figuré comme à l'ordinaire : cependant la superficie de ce fel, quand tout fut crystallisé & précipité, se trouva être un peu bleue, le fond ne l'étoit pas. Cette couleur bleue venoit de ce que je n'avois pas décanté affez promptement

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE la liqueur de dessus le sel sédatif qu'elle avoit déposé, & qu'il s'étoit précipité sur ce sel un peu de vitriol bleu. Ce sel sédatif a donné aussi la couleur verte à la flamme de l'esprit de vin; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que c'est celui des trois expériences qui a coloré d'un moins beau verd la flamme de l'esprit de vin, quoiqu'on ait vu ci-dessus que le vitriol bleu donne seul une couleur verte aussi vive, & même plus, que ne la donne le sel sédatif. Ainsi deux causes, du concours desquelles il n'étoit pas déraisonnable d'attendre, finon une augmentation, du moins une égale production du même effet, bien loin de le produire en plus, l'ont produit en moins.

Aussi peu satisfait que je m'étois attendu à l'être du résultat de ces trois expériences, & pour tâcher, autant que je le pourrois, de ne rien laisser à desirer touchant l'action ou l'inaction du vitriol sur le sel sédatif, j'ai encore fait deux distillations de ce même sel avec le vitriol verd ; pour l'une j'ai choisi ce vitriol calciné en jaune, & pour l'autre j'ai employé le même vitriol calciné en rouge, autrement dit le colcothar. Avec le premier j'ai eu, après l'évaporation de la lessive de la matiere restante dans la cornue, du sel sédatif en lames plus épaisses & plus grandes que je n'en ai eu par aucune autre semblable distillation; ces lames étoient d'un blanc moins brillant & plus terne qu'avant cette distillation : c'est tout ce

que j'ai vû de nouveau dans cette opération.

Quant à la distillation du sel sédatif avec le colcothar, il arriva un accident qui auroit pû m'en imposer & m'induire en erreur, si je m'en étois rapporté aux apparences. Je me trouvai obligé de sortir précipitamment dans le temps que je m'apprêtois à faire cette opération, ou du moins le mêlange des matieres qui devoient y être employées: pour ne point perdre de temps, je m'en rapportai à une personne pour mêler ensemble les deux sels bien pulvérisés auparavant, comme je l'avois expressément recommandé. Quoique j'eusse dans mon Laboratoire du colcothar dont j'avois fait moi-même la calcination, duquel j'étois par conféquent bien fûr, & que j'eusse indiqué

indiqué l'endroit où il étoit, il ne se trouva cependant point, & pour le remplacer on alla à mon infu en acheter chez un Droguiste. Je trouvai à mon retour les vaisseaux luttés & placés dans le fourneau. Le lendemain on alluma le fourneau, & à peu près à la moitié du tems que dura l'opération, c'est à-dire environ au bout de trois à quatre heures, je crus voir dans la cornue s'élever quelques vapeurs qui, en passant dans le col du vaisseau, me paroissoient colorées : c'étoit une nouveauté, je n'avois rien vu de pareil dans les opérations précédentes, pas même dans celle que j'avois faite avec le même vitriol calciné simplement en jaune; ce fut un premier sujet de surprise pour moi. La distillation finie & les vaisseaux refroidis, lorsque je vins à délutter les vaisseaux & à séparer le récipient de la cornue, je sentis une odeur d'esprit de sel très-reconnoissable; ma surprise augmenta. Je versai sur le champ dans un verre une petite quantité de la liqueur du récipient; j'y laissai tomber quelques gouttes d'une bonne dissolution d'argent, faite par l'esprit de nitre, & dans l'instant même j'eus un caillé blanc. une lune cornée, comme je l'aurois eue avec le meilleur esprit de sel, si j'y avois versé pareille quantité de cette même dissolution d'argent. Je ne dissimulerai point que dans le premier moment mon imagination n'ait été très-flattée du plaisir d'avoir enfin fait une découverte qui me mettoit en état de prouver démonstrativement l'existence de l'acide du sel marin dans le fel sédatif. Cette joie dura peu; ma premiere réflexion sit naître ma méfiance : la différence notable qui se trouvoit entre les produits de ces deux distillations, dont les matériaux, à un peu de flegme près, étoient les mêmes, me fit entrer en soupcon. J'avois employé pour ces deux opérations deux portions égales du même sel sédatif, & deux portions égales du même vitriol, l'une calcinée en jaune, l'autre calcinée en rouge, qui ne différoient l'une de l'autre que par un peu de flegme que la premiere contenoit de plus que la derniere; avec l'une je n'avois trouvé que du flegme dans le récipient, & avec l'autre je trouvois de l'esprit de sel. Je demandai à voir le restant du colcothar qui avoit été employé, on me présenta une matiere rouge à la vérité, Mem. 1755.

& d'un rouge assez approchant du colcothar, mais qui, pour peu qu'on l'examinât, en disseroir à bien des égards; elle étoit beaucoup plus friable, & se réduisoit sous les doigts en une poudre impalpable; elle se sond it sur la langue beaucoup plus promptement que ne le fait le vitriol calciné en rouge, & elle n'en avoit point la stipuicité. Après cet examen, qui étoit bien aisse à faire, je ne doutai point que cette matiere terreuse, cette terre rouge qu'on avoit vendue faussement pour du colcothar,

puisqu'elle n'en étoit point, ne contint du sel marin.

Pour m'en assurer, je distillai une once de cette terre rouge avec de l'huile de vitriol, & j'eus de l'esprit de sel comme j'en avois eu par le moyen & avec l'intermede du sel sédatif, qui, dans ce cas, avoit fait la fonction de l'acide vitriolique, en chassant dans le récipient l'acide du sel marin qui étoit contenu dans cette terre rouge. Ainsi, bien loin que ce prétendu colcothar eût décomposé le sel sédatif, ce qu'il m'auroit été naturel de conclure du réfultat de ma distillation, si je n'avois pas été fur mes gardes, c'étoit au contraire le sel sédatif qui avoit décomposé cette terre rouge, ou pour mieux dire, le sel marin qu'elle contenoit. M. Bernard de Jussieu, à qui j'ai fait voir cette terre rouge, l'a reconnue pour être de la terre d'Almagro, qui est une espece d'ocre qui vient d'Espagne, que l'on tire & qu'il a vu tirer lui-même de la terre à Almaçaron, village situé auprès de Carthagene, environ à un quart de lieue ou à une demi-lieue de la mer. On voit que la distillation que j'ai faite de cette tetre, prouve assez clairement le lieu de son origine.

J'ai refait ensuite une autre distillation du sel sédatif avec le véritable colcothar que j'avois dans mon Laboratoire; cette distillation ne m'a sourni, comme les précédentes auxquelles j'avois employé le vitriol verd & ce même vitriol calciné en jaune, qu'un slegme insipide, & le sel sédatif n'y a sousser aucune altération sensible.

Enfin il me vint un scrupule; j'imaginai que le seu de sable que j'avois employé pour ces différentes distillations de sel sédatif & des vitriols, quelque sort qu'il sût, ne l'avoit peutdécomposition du sel sédatif, & qu'il se pourroit faire qu'à un seu plus violent & aussi long-tems continué, ce sel se prêtat mieux à l'action de l'acide contenu dans le vitriol; j'employai donc pour derniere tentative le seu de la calcination.

Je stratisiai dans un bon creuset une once de vitriol verd, & autant de sel sédatif; j'eus soin que la premiere & la derniere couche fussent de vitriol. La matiere ainsi disposée, je couvris le creuset de son couvercle, qui sermoit exactement; je luttai les jointures avec de la terre à four, afin d'empêcher ou de diminuer, autant qu'il me seroit possible, le déchet qui pourroit arriver à mon sel sédatif, par la violence du feu auquel je l'allois exposer; je placaj mon creuser dans le fourneau sur un culot; je remplis le fourneau de charbon, en sorte qu'il y en avoit plus de la hauteur de quatre à cinq pouces au-dessus du creuset : je donnai par ce moven le feu aussi fort qu'il me fut possible. Il fut entretenu avec soin pendant six heures environ, toujours de la même force, après lequel tems je le laissai s'éteindre de lui-même: mon creuset, après cette opération, se trouva dans tout son entier; le lut même s'étoit bien conservé, excepté dans un seul endroit, qui n'étoit pas considérable, mais qui avoit apparemment suffi pour laisser échapper un peu de sel sédatif, duquel je trouvai une petite portion vitrifiée à la partie du couvercle où le lut avoit manqué. Quand je vins à examiner la matiere que j'avois mise dans le creuset, je la trouvai, comme cela devoit être, réduite à un beaucoup plus petit volume qu'elle n'étoit avant l'opération. Cette matiere, qui étoit un composé de parties égales de sel sédatif & de vitriol verd, étoit devenue extrêmement noire; sa dureté égaloit prosque fa noirceur: elle s'écrasoit à grande peine sous les dents, & me parut n'avoir point de goût; le creuset exhaloit une petite odeur de soufre fort légere & très-supportable : cependant, malgré tous ces changemens de couleur, de consistance & de goût, cette même matiere lessivée m'a encore donné de fort beau & fort bon sel sédatif, en belles lames, & qui a coloré d'un fort beau verd la flamme de l'esprit de vin. Ainsi, dans cette derniere opération, comme dans les précédentes, mon sel

436 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE fédatif a résisté, sans se décomposer, à toute la violence du seu

que j'ai pu lui donner, & à toute l'action de l'acide vitriolique. L'inutilité des tentatives que j'ai faites jusqu'à présent pour parvenir à la décomposition du sel sédatif, par le moyen de l'acide vitriolique, sous quelque forme que j'aie employé cet acide, ne détruit pas, il est vrai, l'opinion dans laquelle on a été jusqu'aujourd'hui, sur l'existence de l'acide vitriolique dans le sel sédatif; peut-être même paroîtra-t-elle la confirmer. Cependant ce sentiment n'est qu'une opinion, ou pour mieux dire, un préjugé qui n'est uniquement fondé que sur la nondécomposition du sel sédatif par l'acide vitriolique; préjugé duquel je crois avoir déja fait sentir le peu de sondement, par une expérience qui le contredit formellement, & que j'ai rapportée à la fin de mon premier Mémoire sur le sel sédatif, inséré dans le volume de 1753 des Mémoires de l'Académie. Cette expérience, qu'on me permettra de répéter ici, est qu'ayant versé goutte à goutre dans une certaine quantité de flegme, provenant de la distillation du sel sédatif mêlé avec partie égale de poudre de charbon, une dissolution de mercure par l'esprit de nitre, il s'est déposé au fond de la liqueur un précipité blanc. Si l'acide contenu dans ce flegme de sel sédatif eût été l'acide vitriolique, il se seroit déposé un précipité jaune, c'est-à-dire un turbith minéral, qui est, comme tout le monde le fait, un sel composé de l'acide vitriolique & du mercure. On fait au contraire que ce qu'on appelle le précipité blanc, est un sel résultant de la jonction & de l'union du mercure avec l'acide du sel marin.

Cette expérience qui, toutes les fois que je l'ai réitérée, m'a toujours fourni un précipité blanc, me paroît donc pouvoir

donner lieu à deux affertions :

1°. Que l'acide du fel sédatif n'est pas l'acide vitriolique. 2°. Que l'acide du sel sédatif est l'acide du sel marin.



# SECONDE DISSERTATION

SUR LE

### DIAMETRE APPARENT DU SOLEIL,

Relativement à l'angle d'aberration des rayons de lumiere.

#### Par M. LE GENTIL.

ANS les recherches que j'ai faites en 1754 fur le diametre apparent du Soleil apogée, & que j'ai présentées à l'Académie le 18 Décembre de la même année, je me suis beaucoup étendu sur les effets des différens verres plans, colorés ou enfumés, dont on se sert communément pour regarder le Soleil à travers les lunettes: j'y fais voir que je n'ai point remarqué que leur différente combinaison caus at aucune différence sensible dans l'angle du diametre apparent du Soleil. Le moyen dont je me suis servi pour éclaireir ce point, a été d'avoir un petit tuyau qui pouvoit se placer aisément à l'extrêmité de la lunette du côté de l'objectif, & qui pouvoit en être enlevé avec la même facilité. L'extrêmité de ce petit tuyau, qui regardoit le Soleil, étoit tapissée de plusieurs toiles d'araignée les plus nettes & les moins chargées de pouffiere que j'avois pu trouver, couchées légérement les unes sur les autres, & en assez grand nombre pour me dispenser, en regardant le Soleil à travers la lunette, d'emprunter le secours de verres enfumés ou d'autres. Pour lors le Soleil me paroissoit fort blanc, & tel qu'on le voit quelquesois à travers certains nuages ou brouillards; l'éclat de sa lumiere ne fatiguoit point la vue, ses bords étoient très-bien terminés, & ils n'avoient pas leur agitation ordinaire; de sorte que ce moyen me parut, à tous égards, préférable à tous ceux qu'on emploie ordinairement pour regarder le Soleil. Il m'a fervi de point de

438 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE comparaison dans toutes les observations que j'ai faites du diametre du Soleil avec différens verres colorés & ensumés: je n'ai trouvé entre tous mes résultats d'autre dissérence que celle qui provient communément du défaut dans l'observation.

J'embrasse un autre objet dans cette seconde Dissertation; j'y cherche à remédier, autant qu'il m'a paru possible de le faire, à la couronne d'aberration que cause au sover des lunettes la différente réfrangibilité des diverses sortes de rayons colorés; & le moyen que je propose pour cela, est de se servir d'objectifs colorés à la place de verres objectifs blancs. Ce Mémoire roule donc sur l'angle du diametre apparent du Soleil apogée, que j'ai mesuré avec deux objectifs de même foyer, dont l'un est coloré, & l'autre d'une matiere trèsblanche. Je ne m'étendrai point ici sur l'importance du sujet que j'entreprends de traiter; la suite de ce Mémoire le démontrera suffisamment. Mais, pour procéder avec quelque méthode, je diviserai cette Dissertation en deux parties : je rappellerai dans la premiere les principes les plus effentiels de la septiéme Proposition du premier livre de l'Optique de Newton, qui ont rapport à mes observations; & dans la seconde partie, je donnerai mes observations, suivies des conclusions que j'ai cru pouvoir en tirer.

Une des plus belles découvertes de Newton est, à mon avis, l'étendue qu'occupent les rayons de lumiere disféremment réfrangibles au foyer des lunettes: voici en peu de mots ce que l'expérience lui apprir sur ce sujet. Si un rayon de lumiere tombe obliquement sur la surface d'un milieu diaphane plus dense que l'air, en entrant ce rayon se brisera selon une certaine loi, mais il ne formera plus, comme auparavant, une seule ligne; au contraire, il se répandra ou se dispersera en plusieurs autres rayons de lumiere, qui formeront entre eux

de très-petits angles de rayons colorés.

Fig. r. Soir, par exemple, un rayon de Soleil CA, qui tombe en A fur la surface oblique HB d'un morceau de verre ou de crystal; ce rayon se rompra en s'approchant de la

Dipared by Google

perpendiculaire AF, mais en même tems il se dispersera & formera un très petit angle DAE. Le côté AD de cet angle, qui s'écarte le moins de la premiere direction AC, paroîtra rouge : le côté AE, au contraire, qui s'écarte le plus de la premiere direction AC, paroîtra violet pourpre ; les autres côtés qui sont dans l'intérieur de l'angle DAE, représenteront de l'orangé, du jaune, du verd, du bleu céleste & de l'indigo violet, selon l'ordre & le rang que ces couleurs occupent dans l'arc-en-ciel.

Comme ce ravon de lumiere que nous venons de supposer tombant obliquement sur la surface d'un morceau de verre ou de crystal, a été, pour ainsi dire, anatomisé en traversant ce milieu, & dispersé en sept rayons colorés, l'angle de réfraction ne peut pas être le même pour tous ces rayons. Newton a recherché, par le moyen du prisme, le rapport qu'il y a entre les sinus de l'angle rompu des rayons rouges & violets & les sinus de l'angle d'inclinaison du rayon qui tombe sur le verre; il a trouvé que ce rapport étoit, pour les rayons rouges, comme 44 à 68, & pour les rayons violets, comme 44 à 69, c'est-à-dire que le sinus de l'angle CAG est au sinus de l'angle DAF comme 68 à 44, & que ce même angle CAG est au sinus de l'angle EAF comme 69 à 44. Par conséquent les rapports des angles d'inclinaison & des angles rompus, que les Physiciens ont trouvés avant Newton, comme 3 à 2, doivent s'entendre des rayons yerds qui tiennent le milieu entre les rayons rouges & les rayons violets. Il suit delà, que si on expose aux rayons lumineux du Soleil la surface d'un verre objectif, ces rayons, en traversant le verre, loin de se réunir au même point, se disperseront au contraire, & formeront réellement les sept couleurs de l'arc-en-ciel, à peu près comme il arrive lorsqu'on expose au Soleil une des surfaces d'un prisme de verre; ces rayons ainsi dispersés ne peuvent donc plus rencontrer l'axe de l'objectif dans un seul & même point, pour former ensuite une seule & unique image du Soleil : les rayons rouges s'étant moins écartés de leur premiere route que les rayons violets,

Fig. 1 & 2

440 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE vont peindre le long de l'axe de l'objectifune image du Soleil qui est plus éloignée du verre, que l'image peinte le long du même axe par les rayons violets. Newton a trouvé par des expériences sort exactes, que lorsqu'on regarde des objets qui sont censés à une distance infinie, la distance du soyer des rayons rouges à celle du soyer des rayons violets est égale à la vingt-septiéme ou vingt-huitième partie de toute la longueur du soyer de l'objectif.

Fig. 3.

Il doit donc se trouver sur les axes des verres objectifs autant de dissérentes images qu'il nous paroît de couleurs disférentes dans l'arc-en-ciel; savoir, une image violette, une de couleur d'indigo, une de bleu céleste, une verte, une jaune, une orangée, & ensin une rouge. Toutes ces images font, pour ainsi dire, autant de tableaux dissérens placés les uns devant les autres perpendiculairement à l'axe optique de la lunette: l'image rouge étant la plus éloignée du verre, & par conséquent l'image la plus grande, cache toutes les autres, de sorte que si on suppose un œil placé dans l'axe même de l'objectif, & qui regarde par le moyen d'un oculaire l'image rouge, toutes les autres images seront, pour ainsi dire, cachées pour lui : c'est à peu près comme s'il ne recevoit que la septiéme partie des rayons de lumiere qui lui viennent du Soleil.

Comme dans le spectre coloré, formé par le moyen du prisme exposé au Soleil, on passe du rouge à l'orangé, de l'orrangé au jaune, & ainsi successivement à toutes les couleurs, & que ce passage se fait par une espéce de gradation insensible, il s'ensuir qu'entre les sept images colorées dont nous venons de parler, il doit encore s'en trouver autant d'autres qu'il peut

y avoir de nuances différentes entre les premieres.

On peut demander quelle est de toutes ces différentes images celle à laquelle notre œil s'arrête, lorsque nous regardons à travers les lunettes. Newton répond que ce doit être celle qui est formée par les rayons orangés & jaunes, parce que, dit-il, ces deux couleurs sont celles qui frappent l'organe de la vûe avec une force bien supérieure à celle des autres couleurs, & sur-tout à celle du violet & de l'indigo, qui n'excitent

en

en nous qu'une foible sensation de couleur; mais comme le bleu, le verd & le rouge se font encore assez sentir à travers le prisme, il arrive delà, dit Newton, que les rayons de ces couleurs forment autour de la véritable image un anneau d'aberration, qui doit être d'autant plus large, que le diametre de l'ouverture de l'objectif est plus grand; de sorte que plus on diminue cette ouverture, moins on doit ressentir l'effet de cet anneau d'aberration.

Pour se former une idée de cette couronne, il faut, selon

Newton, faire attention à deux choses.

La premiere, que les rayons bleus & verds se réunissent plus près de l'objectif que les rayons jaunes & orangés, qui, selon lui, sorment l'image la plus apparente, de sorte qu'après cette réunion ils se séparent & deviennent divergens: il ne peut donc pas manquer d'arriver qu'une partie de ces rayons ne passe sorte de l'image la plus apparente, qu'ils ren-

contrent dans leur chemin.

La seconde chose à considérer, est que les rayons rouges se réunissent plus loin du verre que les rayons jaunes & orangés; ainsi, pour que ces rayons parviennent à leur point commun de réunion, ils sont obligés de passer sur les côtés de l'image qu'ils rencontrent dans leur chemin. Si l'on imagine maintenant que le plan qui représente l'image jaune soit étendu en tout sens, ce plan coupera tous ces rayons divergens & convergens dont nous venons de parler, & la coupe représentera la couronne d'aberration de Newton, laquelle accompagne toujours, selon ce grand Géometre, l'image réelle de tout point lumineux.

Il femble que les objets devroient paroître confus à travers les lunettes, ce qui n'est pas. Newton répond à cette difficulté, que les plus lumineuses des couleurs prismatiques sont le jaune & l'orangé; que les autres couleurs sont en comparaison de celles-là foibles & obscures; que le foyer des lunettes est au milieu du jaune & de l'orangé, & que les rayons des autres couleurs, qu'il appelle errans, loin d'être répandus uniformément autour de l'image de chaque point lumineux,

Mém. 1755. Kkk

442 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE deviennent au contraire plus rares & plus séparés à proportion qu'ils s'en éloignent, de sorte qu'ils deviennent ensin infiniment rares; d'où il conclut que c'est uniquement auprès de l'image réelle que les rayons errans sont plus rapprochés, & qu'ils se consondent avec la couleur de cette image, dont ils

augmentent un peu le diametre.

Voilà quelle est la substance de la vii Proposition du premier Livre de l'Optique de Newton; elle roule, comme l'on voit, sur deux saits dépendans l'un de l'autre, mais qu'il faut cependant bien prendre garde de ne pas consondre: le premier sait est l'espace que les rayons lumineux occupent sur les axes des lunettes, & que Newton a trouvé égal à la vingrseptiéme ou vingt-huitième partie du soyer; le second sait est le cercle d'aberration qui provient de cet intervalle, & qui environne l'image réelle de tout point lumineux. Cette couronne est, selon Newton, dans la même proportion que les simples

ouvertures des lunettes.

Les Mathématiciens envoyés par le Roi aux environs de la Ligne Equinoxiale, pour la mesure des Degrés du méridien, ont fait plusieurs remarques d'Optique très-curieuses, qui confirment l'existence du premier fait; ils ont remarqué les premiers que les foyers des lunettes, sur-tout des grandes, sont sujets à des variations presque perpétuelles, tant par rapport à la conformation intérieure des yeux de chaque Observateur, que par rapport à la différente constitution de l'atmosphere & à la lumiere plus ou moins vive de l'aftre que l'on regarde, &c. A l'égard du second fait, je veux dire de la couronne d'aberration, je ne crois pas que personne depuis Newton ait fait aucune tentative sérieuse pour s'assurer de sa largeur, & par conséquent de l'obstacle plus ou moins grand qu'il doit apporter à la détermination exacte des diametres apparens des corps célestes. On s'en est toujours rapporté sur cet article, comme il patoît qu'on s'en rapporte encore aujourd'hui fur le même sujet, à ce qu'en a écrit ce grand homme, sans approfondir davantage la matiere. On n'ignore pas que conféquemment à la découverte de Newton, l'on ne doive trouver,

avec des lunettes de différentes longueurs, des résultats toutafait différens dans les mesures des diametres apparens du Soleil, de la Lune & des autres corps célestes; mais il paroît aussi que les Astronomes n'en sont encore qu'à ce premier pas, du moins est-il certain qu'ils n'ont encore publié sur cette matiere aucune observation. Cependant, si l'on fait attention que les expériences sur lesquelles Newton a sondé son calcul de la largeur de l'image sensible de tout point lumineux au soyer des lunettes, ont toutes été saites par le moyen du prisme, on avouera, ce me semble, qu'il étoit nécessaire de chercher à s'assurer par la voie même des lunettes, si la largeur de cette couronne est en esset telle qu'il l'a déterminée; c'est ce que nous allons examiner dans la seconde partie de ce Mémoire.

Après les preuves que Newton donne de l'existence de l'anneau d'aberration au foyer des lunettes, ce Géometre remarque que sans l'inconvénient de cette couronne on pourroit perfectionner les lunettes, en se servant d'objectifs faits avec deux verres, dont l'entre-deux fût rempli d'eau : les surfaces extérieures de ces objectifs seroient également convexes, & les surfaces intérieures également concaves; par ce moyen, dit-il, les réfractions qui se font sur les surfaces concaves corrigeroient extrêmement les erreurs des réfractions qui se font fur les surfaces convexes, en tant que ces erteurs procedent de la sphéricité de la figure. Ce seroit-là, continue l'Auteur. un moyen de rendre les télescopes assez parfaits, si la différente réfrangibilité des diverses fortes de rayons n'y metroit obstacle; mais à cause de cette différente réfrangibilité je ne vois point encore, ajoute Newton, que par le seul secours des réfractions on puisse perfectionner les lunetres, qu'en augmentant leut longueur.

Pour entendre ceci, il faut observer que Newton distingue deux causes qui influent sur la perseccion des lunettes.

La première, connue long-temps avant lui, vient de la figure sphérique des verres, qui, à cause de cette figure, ne réunissent pas exactement les rayons lumineux au même point. La seconde, dont la découverte lui est due, vient de la

Kkkij

444 MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE différente réfrangibilité des rayons lumineux, pour me servir de ses propres termes. Avant la découverte de cette seconde cause, on attribuoit communément, comme le dit Newton, l'imperfection des lunettes à la sphéricité des verres, de sorte que de célebres Mathématiciens avoient essayé de donner aux verres objectifs des lunettes, des figures de sections conjunes; mais Newton fait voir que l'erreur qui provient de la sphéricité de la figure est si petite, qu'elle ne mérite aucune attention en comparaison de l'erreur qui provient de la différente réfrangibilité des diverses sortes de rayons, celle-ci étant à celle-là tout au moins comme 1200 est à 1, & peut-être même davantage. C'est ce qui fait dire ici à Newton, qu'en se servant d'un obie &if dont l'entre-deux seroit rempli d'eau, on pourroit bien à la vérité remédier à l'aberration qui provient de la sphéricité de la figure, mais que ce remede seroit assez inutile, puisqu'il resteroit encore une autre source de mal, qui étoit plus de 1200 fois pire que le premier, & que le seul secours des réfractions ne paroissoit pas capable d'ôter.

Un favant Géometre de nos jours a voulu, il y a quelques années, faire ufage de l'objectif dont nous venons de donner la description, en cherchant à donner aux différentes surfaces dont cet objectif devoit être composé, la forme la plus avantageuse, pour faire concourir au même point les rayons plus ou moins réfrangibles, & pour donner par conséquent aux lunettes le dernier degré de persection; mais il paroît que le

fuccès n'a pas répondu à fon attente.

Pour revenir à Newton, ce Géometre ne croyant pas, comme nous l'avons dit, que l'on pût autrement perfectionner les lunettes, qu'en augmentant leur longueur, s'est contenté de calculer la largeur du cercle d'aberration qui accompagne tout point lumineux, lorsqu'on le voit par le secours des lunettes de 20, 30 & 100 pieds de longueur. Après avoir établi, à la faveur des expériences du prisme, le soyer des verres objectifs au milieu du jaune & de l'orangé, à l'endroit le plus vis de ces deux couleurs, il fait voir que l'anneau d'aberration sera égal à la 250° partie de l'ouverture de l'objectif; d'où

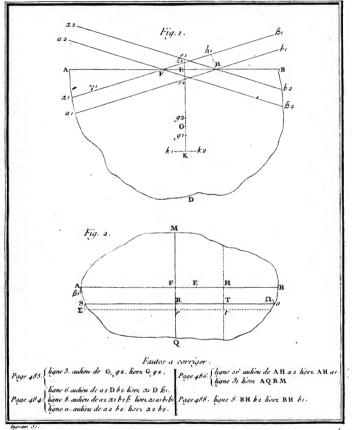

de la Lune, j'ai cru qu'une lunette de 3 pieds de foyer suffisoit pour les déterminer à 2 secondes près au moins. J'espere que

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE je ferai dans la suite la même chose pour les diametres des Planetes, avec des lunettes de 18 à 20 pieds de foyer. Pour m'assurer donc par observation si le diametre du Soleil paroît en effet dans une lunette de 3 pieds, de 14 ou 15 secondes plus grand qu'il ne le paroîtroit sans la couronne d'aberration de Newton, j'ai fait faire un objectif coloré en verd-de-pré foncé, de 3 pieds 1 pouce 3 lignes environ de foyer, & pareillement un autre objectif d'une matiere fort blanche. lequel s'est trouvé avoir 2 pieds 10 pouces 9 lignes de foyer, c'est-à-dire 2 pouces 5 lignes de longueur moins que l'objectif verd. Ce moyen m'a paru d'autant plus propre pour remédier à la couronne d'aberration de Newton, qu'un objectif teint d'une espece de couleur ne laisse presque point passer d'autres rayons que ceux de sa couleur; d'où j'ai conclu que, conformément aux principes de Newton, le diametre apparent du Soleil ou de la Lune, mesuré avec un tel objectif de 3 pieds de foyer, & dont l'ouverture seroit de 8 lignes, paroîtroit de 14à 15 secondes de degré plus petit que si l'on se servoit d'un autre objectif de pareil foyer, dont la matiere seroit d'un trèsbeau blanc, & à qui de plus on donneroit la même ouverture.

Avant que de continuer, me seroit-il permis de faire une petite digression? si cependant on doit donner ce nom à une chose qui a une liaison nécessaire avec ce qui la précede, &

avec tout ce qui la doit suivre.

On croit communément que la glace la plus blanche & la moins remplie de bulles d'air eft, toutes chofes d'ailleurs égales, la feule propre à faire d'excellens objectifs. Ç'a été le sentiment de Descartes, & presque tous ceux qui depuis lui ont essayé de donner quelques préceptes sur le travail des verres, se sont tous très scrupuleusement attachés à proposer des méthodes pour apprendre à découvrir les moindres bulles qui se trouvent dans les glaces, en supposant que c'étoient des désauts très essentiels à évitet. Cependant j'ai remarqué que les bulles d'air n'apportent aucun obstacle à la persection qu'un. Artiste habile est en état de donner aux verres objectifs des lunettes.

Le morceau de glace coloré de verd, que j'avois deffiné pour faire mon objectif, paroissoit à l'œil nu rempli dans toute son épaisseur d'une si grande quantité de bulles d'air, qu'on auroir eu beaucoup de peine à les compter. Fondé sur le préjugé ordinaire, je balançai d'abord de le faire employer; mais ayant remarqué ces mêmes désauts dans les objectifs de Campani les plus estimés, je ne sis plus de difficulté. Je le portai pour lors à une très-habile main, qui n'a tien épargné de tout ce qui pouvoir rendre l'objectif aussi parsait qu'il soit possible d'en avoir. Le succès a répondu à notre attente; nous avons eu la satisfaction de voir que ce verre, malgré la quamité prodigieuse de bulles d'air dont il étoit rempli, terminoit trèsbien les objectifs de même soyer, saits avec de la matier etrès-blanche, & exempte des moindres désauts de bulles d'air.

Mais on m'objectera peut-être, avec M. Euler, à l'occasion des objectifs colorés, que ces objectifs ne transmettant presque point d'autres rayons que ceux de leur couleur, la perte de tous les autres devient trop considérable pour que l'on puisse se contenter de ceux qui restent. Il est vrai qu'en employant

des objectifs colorés, on est sujet à la pette de presque tous les autres rayons qui ne sont point de la couleur du verre objectif coloré; mais qu'importe, pourvu qu'il reste encore assez de lumiere pour voir l'objet que l'on regarde? & quand même on ne pourtoit pas étendre l'usage de ces verres aussi loin que l'on sembleroit le souhaiter, on peut dire cependant qu'ils doivent être d'un très-grand secours pour un grand nombre d'obsservations astronomiques, dans lesquelles on est obligé d'user d'expédiens & de précautions extraordinaires, pour se tenire en garde contre la trop grande quantité de lumiere que les

objectifs de matiere blanche reçoivent des corps célesses.

Mais supposé que ce motif ne sut pas suffisant pour nous déterminer, resuscra t-on d'en croire M. Hughens sur ce qu'il nous dit du choix de la matiere, dans son Traité de la maniere de former & de polir les vertes? Ce célebre Mathématicien a fait lui-même plusieurs bons objectifs d'un très-long sover.

448 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE & il nous affure avoir remarqué que la meilleure matiere propre à faire des verres est celle dont la couleur tire sur l'or, sur le rouge ou sur le verd: aussi M. Hughens préséroit-il, par

cette raison, la matiere colorée à toute autre.

Allons encore plus loin, consultons l'histoire de l'Astronomie avant M. Hughens; nous verrons que l'on se servoit il y a cent ans & plus, pour regarder le Soleil, de lunettes dont les objectifs étoient bleus, verds ou jaunes; & parce que l'usage s'en bornoit seulement à voir le Soleil & ses taches, on nommoit ces especes de lunettes Hélioscopes. Il est vrai qu'on se servoit aussi d'objectifs blancs; alors on étoit obligé, pour regarder le Soleil, de tenir à la main des verres plans colorés ou enfumés, comme on le pratique généralement aujourd'hui; & c'est peut-être parce que cette derniere façon de regarder le Soleil fut estimée plus commode que la premiere, qu'elle prévalut peu à peu, & que l'usage des objectifs colorés s'est trouvé insensiblement aboli. Ces deux façons de regarder le Soleil sont amplement décrites dans un Livre du P. Scheyner, qui traite du mouvement des taches du Soleil, & dans la Cométographie d'Hevelius. Le système de Newton sur la lumiere & les couleurs ne paroissoit point encore; c'est pourquoi ceux qui se sont les premiers appliqués à la mesure des diametres du Soleil & de la Lune, en y employant les lunettes, ne sentant pas l'avantage des objectifs colorés par-dessus les autres, ne les ont point employés pour leurs observations. Ce fut, comme l'on sait, en 1675 que parut pour la premiere fois l'Optique de Newton; & il y avoit déja plusieurs années que MM. Picard, Auzout & Mouton avoient travaillé à des recherches exactes des diametres apparens du Soleil & de la Lune. De plus, l'art de faire les expériences de Newton a été ignoré assez long-temps en Europe, & ce n'a été que plus de quarante ans après la premiere publication d'une partie de ses expériences qu'on parvint enfin en France à les faire avec succès. Les Astronomes avoient accoutumé pour lors de se servir d'objectifs faits de matiere blanche: il ne faut donc pas s'étonner s'ils n'ont pas pensé à faire revivre l'usage des objectifs colorés, qui avoit été perdu depuis si long-temps: il est d'ailleurs d'une difficulté infinie d'avoir de la matiere colorée assez parsaite pour s'en pouvoir servirà faire des objectifs. J'ai eu beaucoup de peine à trouver celle qui m'a servi à faire l'objectif vert dont je vais parler: deux autres morceau x de même couleur, qui m'avoient paru de toute beauté avant que de les employer, & dont j'ai fait faire deux objectifs de 15 pieds de soyer, se sont trouvés ensuite sort désectueux, & ces deux objectifs désigurent les objets célestes à ne les pas reconnoître. Toute la difficulté conssiste dont à trouver de la matiere colorée aussi parsaite dans son espèce, que l'est la matiere blanche ordinaire dont on sait de si bons objectifs la

Il est vrai cependant qu'on lit dans deux Auteurs modernes deux passages dans lesquels on conseille de se servir d'objectifs colorés préférablement à ceux de matiere blanche, afin de remédier à l'inégale réfraction des rayons colorés; mais outre que ces mêmes Auteurs n'ont point essayé de se servir de ces objectifs, ils ne les conseillent que comme un moyen à tenter, & dont ils ne veulent pas absolument garantic le succès, mais qui doit, à leur avis, réussir. Le premier de ces deux passages se trouve, page 365 du premier tome des Commentaires de l'Institut de Bologne, imprimé en 1945. L'Auteur y recommande les objectifs teints en vert comme un moyen qui lui paroît propre à remédier à l'inégale réfraction des rayons de la lumiere : il ajoute ensuite que ceux qui soutiennent que le défaut de ces verres seroit de diminuer la lumiere, ne font pas attention qu'ils en recommandent l'usage. En effet, combien de fois ne nous arrive-t il pas, dit-il, que lorsque nous regardons le Soleil, la Lune & les autres corps celestes qui jettent une grande quantité de lumiere, bien loin de nous précautionner contre la perte de cette lumiere, nous avons au contraire grand soin de l'affoiblir.

Le second passage se rire de la quarrième Section de l'ouvrage sur la Figure de la Terre\*, par M. Bouguer. Parmi les \* Imprimée en moyens que l'Auteur y propose pour se précautionner contre 1749.

Mem. 1755. L1

450 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE les variations que souffre le soyer des grandes lunettes, on y trouve celui-ci, page 209.

Une seconde attention (c'est l'Auteur qui parle) dont je n'oserois pas absolument assure le succès, parce que je n'en ai pas fait l'expérience, mais qui doit, ce me semble, réussir, c'est de renoncer aux rayons de couleurs diférentes, en se servant d'un objedif qui, étant coloré, ne donnera que difficilement passage aux rayons qui seront de quelqui autre couleur, &c.... Mais pussqu'il est ordinaire que les rayons bleus ou verts qui nous viennent des Astres, sont interceptés en traversant la partie basse de l'atmosphere, il n'y a, s'il se peut qu'à se les interdire pour toujours, en rendant l'objedif rouge ou jaune: il semble (continue M. Bouguer) que le soyer sera ensuite beaucoup moins sujet à changer, s'il n'est pas absolument invariable; & il suffira de le saisr une sois, & d y faire répondre le micrometre, pour n'avoir plus rien à craindre.

Quant à moi, pour favoir précisément à quoi m'en tenir sur une pratique d'aussi grande conséquence, j'ai consulté l'observation. La lunette qui m'a servi porte, par un de ses bouts, un très-bon micrometre: l'autre bout de la lunette porte un petit tuyau de quatre à cinq pouces de longueur, & qui renserme l'objectif. Ce tuyau m'a servià alonger & à raccourcir la lunette, sans avoir l'embartas de toucher au micrometre. l'ai toujours eu soin de conserver le centre du Soleil au milieu de la lunette; & pour cet effet, j'ai sait placer au-dessous du sil du milieu de mon micrometre un autre sil fixe qui lui étoit parallèle, & qui en étoit éloigné de 15 à 16. Voici les principales observations que j'ai faites.

# Premiere Observation avec l'objectif blanc.

Lorsque ma lunette sur arrangée, je mis une ouverture de huit lignes à l'objectif, & je mesurai le diametre apparent du Soleil, que je trouvai de 1435 parties, c'est-à dire, de 31' 35" 42"; c'étoit le 27 Juin à midi. Je trouvai à peu près la même quantité les jours suivans.

# Seconde Observation avec l'objectif vert.

J'ai agi dans cette observation comme dans la précédente : j'ai employé une ouverture de 8 lignes, & j'ai trouvé pour le diametre du Soleil 1531 parties, c'est-à-dire 31' 30" 46", ou bien 4" 56" de moins qu'avec l'objectif blanc; c'étoit les 5, 6 & 10 de Juillet à midi. J'avois trouvé 1 seconde \(\frac{1}{2}\) de plus le 17 Juin à midi; ce qui approche beaucoup de la détermination précédente, puisque, selon la théorie, le diametre apparent du Soleil doit être à très-peu près de 50 tierces plus

grand le 17 Juin que le 27.

Mais je crois devoir faire remarquer ici que les bords du Soleil me paroissoient terminés avec bien plus de netteté à travers l'objectif vert, qu'à travers le blanc; & de plus, j'ai trouvé que l'image du Soleil que me faisoit voir l'objectif vert, étoit sans comparaison moins vive que celle que me faisoit voir l'objectif blanc, quelque précaution que j'eusse prise pour affoiblir cette derniere: la différence en étoit affez senfible, puisque fermant les yeux après avoir vû l'image de l'objectif blanc, l'impression m'en restoit encore pendant plusieurs minutes, ce qui ne m'est jamais arrivé avec l'objectif vert. Revenons à la mesure du diametre apparent du Soleil; je l'ai trouvé, comme je l'ai dit, avec l'objectif blanc, de 1435 parties de mon micrometre : la base de 203 toises que j'ai mesurée l'an passé dans le clos des Chartreux, m'a servi pour déterminer la valeur des parties de mon micrometre. Sur l'estimation que j'en ai faite, les 1435 parties trouvées ci-dessus pour le diametre vertical du Soleil, répondent à 31' 35" 14"; ajoutant 28 tierces pour la réfraction, l'on aura le diametre horizontal du Soleil apogée de 31' 35" 42": l'objectif vert, comme l'on vient de voir, ne m'a pas tout à-fait donné la même quantité. Sur la mesure exacte que j'ai faite des foyers de ces deux objectifs, depuis leur place jusqu'à celle des fils du micrometre, j'aurois dû trouver le diantetre du Soleil avec l'objectif vert, de 1535 parties au moins, & je l'ai à peine trouvé de 1531, de sorte que la différence répond à 4" 56". Lllij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de degré, & par conséquent le diamètre apparent du Soleil m'a paru de 4" 56" seulement plus petit avec l'objectif vert qu'avec l'objectif blanc; mais, selon les principes de Newton, il auroit du paroître 14 ou 15 secondes environ plus petit. La différence de près de 10 secondes qui se trouve ici entre ces deux quantités, m'a paru trop confidérable pour ne pas tirer cette conféquence, que le défaut des lunettes, qui provient de la différente réfrangibilité des diverses sortes de rayons colorés, n'est pas à beaucoup près si considérable que les expériences du prisme l'ont fait croire à Newton; & qu'enfin ces expériences, quoique faites avec tout l'art dont il étoit capable, sont cause qu'il a un peu trop effrayé ses lecteurs, en parlant dans son Optique de l'image sensible de tout point lumineux. Pour moi, je donne les déterminations précédentes pour fort exactes, ayant eu le temps de les bien vérifier pendant près de vingt jours. Si quelqu'un dans la fuite se donne la peine de les vérifier de nouveau, je ne crois pas qu'il les trouve en défaut; elles pourroient plutôt pécher en excès, de forte qu'il y auroit encore plus à perdre qu'à gagner pour Newton.

Mais supposons les choses telles que nous les trouvons, c'est-à-dire, prenons 2º 28" pour la largeur de la couronne d'aberration des rayons du Soleil au soyer d'un objectif de 36 pouces, & qui a 8 lignes d'ouverture; nous trouverons, en suivant la méthode de M. Hughens, que ce petit angle 2" 28", est à peu de chose près la 776° partie de la moitié de l'angle de l'ouverture de l'objectif, ce qui disser très-sensiblement de Newton, qui a donné la 250° partie pour la grandeur du même angle en se servant du prisse. L'image sensible d'un point lumineux au soyer d'une lentille sphérique, est donc à peine plus large qu'un cercle dont le diametre est la 776° partie du diametre de l'ouverture du verre objectif, si vous en retranchez, comme l'a fait Newton, une lumiere nébuleuse, soible & obscure, qui est autour, & à laquelle un observateur ne doit saire aucune attention.

C'est sur ce nouveau principe que j'ai calculé une Table de l'angle d'aberration des lunettes astronomiques, depuis 1 pied jusqu'à 64 pieds de longueur, afin de pouvoir y avoir recours toutes les fois que l'on se servira d'objectifs blancs. Cette Table est encore fondée sur une autre Table que j'ai calculée, & qui contient les ouvertures que l'on doit donner aux lunetres astronomiques, depuis i pied jusqu'à 64 pieds de longueur. Je vais rapporter les expériences & les principes qui m'ont servi pour la construction de cette seconde Table.

## SUITE fur l'ouverture qu'il faut donner aux Lunettes astronomiques.

N ne peut ouvrir presqu'aucun Livre de Dioptrique. que l'on n'y trouve des Tables pour les ouvertures des lunettes. & ces Tables sont presque toutes différentes. Je conviens qu'il est difficile de traiter cette matiere à la rigueur, mais je crois en même temps qu'à l'aide de plusieurs expériences bien saites, on peut parvenir à quelque chose de fort approchant d'une regle exacte. Tout l'art consiste en deux points; le premier est de ne donner pas trop d'ouverture aux objectifs, parce que les ravons bleus & verts ne manqueroient pas de prendre l'effor & de colorer l'objet, comme il arrive assez communément; le second est de ne pas donner trop peu d'ouverture à ces verres, afin que l'objet ne soit pas confus.

Quelque petite ouverture que l'on puisse donner aux objectifs blancs, on n'ôtera jamais l'anneau d'aberration, parce qu'on ne fait que raccourcir l'espace qu'occupe le foyer sur l'axe de l'objectif; de forte que les rayons errans se séparant moins les uns des autres, approchent plus de la couleur de l'image, & en augmentent toujours un peu le diametre : il faut donc se contenter de chercher, à l'aide de plusieurs tâtonnemens, les ouvertures qui font voir l'objet avec plus de clarté & de netteté; c'est à quoi tendent les observations suivantes.

# Troisième Observation avec l'objectif blanc.

Le 27 Juin & jours suivans, après avoir mis la lunette à son point, j'enlevai l'ouverture de 8 lignes, & je lui en MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE fubfituai une autre de 13 à 14 lignes, qui laissoir par conséquent entrer près de trois sois plus de lumiere dans la lunette; pour lors les bords du Soleil perdirent sensiblement la netteté que je leur avois vûe avec l'ouverture de 8 lignes, ils parurent environnés de plusieurs anneaux concentriques de différentes couleurs; & celui qui dominoit, étoit un anneau tirant sur le rouge. Pour saire évanouir cetanneau, je m'apperçus qu'il falloit alonger la lunette de près de 3 lignes \(\frac{1}{2}\) ou 3 lignes \(\frac{1}{2}\), & pour lors les bords du Soleil reprirent leur premiere netteté; mais il resta tout autour une couronne verte, quoiqu'assez soble & assez obseure pour ne pas métiter beaucoup d'attention.

# Quatriéme Observation avec l'objectif vert.

Le 5 Juillet & les jours suivans, après avoir mis la lunette à son point, j'enlevai l'ouverture de 8 lignes, & je lui substituai celle de 13 à 14 lignes; pour lors les bords du Soleil perdirent un peu de leur netteté, mais bien moins que dans l'expérience saite avec l'objectif blanc, ils parurent de plus environnés d'une couronne assez large de couleur verte, mais soible. Je me sui apperçu que pour saire disparoître cetanneau, il falloit accourcir la lunette d'environ 2 lignes ou 2 lignes 1, ce qui est le contraire de ce que j'avois été obligé de saire avec l'objectif blanc: le Soleil reprit dans ce moment sa figure terminée.

Ces deux phénomenes, qui paroiffent du premier coup d'œil fiopposés, cesseront de le paroître, si-tôt que l'on fera attention à ce que nous avons dit dans la premiere partie de ce Mémoire; ils consirmeront au contraire ce que Newton a avancé sur la dispersion des raions de la lumiere dans les lunettes

aftronomiques.

Plus l'ouverture des objectifs est grande, plus aussi leur courbure devient sensible par rapport aux rayons incidens; par conséquent, lorsque mon objectif blanc avoit 13 lignes d'ouverture, les rayons rouges qui venoienten trop grande soule, cherchant à se réunit plus loin de l'objectif que les autres rayons, passoient sur les bords de la véritable image; & comme ces mêmes rayons rouges sont sans doute plus d'impression sur la vue que les rayons des couleurs plus réfrangibles, ils formoient cet anneau rouge qui dominoit. On fent bien maintenant que pour faire disparoitre cet anneau, il étoit nécessaire de chercher le point où les rayons qui le formoient se réunissant, faisoient voir l'image rouge; il falloit donc alonger la lunette.

A l'égard des verres qui sont teints d'une certaine couleur. ils ne transmettent à la vérité guète d'autres rayons que ceux de leur couleur, presque tous les autres sont absorbés, pour me servir des propres termes des Newtoniens; mais comme les rayons d'une même couleur ont des nuances qui diminuent insensiblement depuis l'endroit le plus apparent de cette couleur. jusqu'à la couleur immédiatement suivante, le verre coloré en vert ne rassemble pas tous les rayons verts au même point: le foyer des rayons verts occupe environ 2 lignes ! fur l'axe d'une lunette astronomique de 3 pieds de longueur. Lorsque je voyois le Soleil avec l'ouverture de 8 lignes, il y a apparence que c'étoit l'image verte la plus lumineuse que je regardois, & la petitesse de l'ouverture de l'objectif empêchoit que les autres rayons de même couleur, mais plus foncés, ne formassent d'iris autour de cette image. Lorsque je donnois une ouverture de 14 lignes, j'offrois aux rayons du Soleil une trop grande surface; la courbure du verre devenoit pour lors très-sensible: la plus grande partie des rayons qui passoient, se réunissant trop tôt, s'écartoient ensuite, & formoient par ce moyen l'iris verte que je voyois autour de l'image. En tendant la lunette plus courre, j'allois chercher avec mon oculaire le point où ces rayons plus réfrangibles se réunissoient, & pour lors l'iris verte cessoit tout-à-fair; il falloit donc ici accourcir la lunette.

Les conséquences à tirer de ces deux expériences me paroissent voutes naturelles; elles viennents' offrir à l'esprit comme
d'elles - mêmes. Les remarques saites avec l'objectif blanc démontrent que le foyer de ces sortes de verres est sujert des
variations considérables, selon le plus ou le moins d'ouverture
qu'on leur donne; qu'une grande ouverture rend le foyer plus
long, & qu'une plus petite le rend plus court; & qu'ensin
l'image qu'on apperçoit à la saveur d'une trop grande ouverture,

est la moins nette.

456 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Cette remarque est tout-à-fait conforme au sentiment de M. Bouguer. Ecoutons-le s'expliquer lui-même, page 210 de son Livre de la Figure de la Terre; c'est un dernier moyen que l'aureur y propose pour remédier à la parallaxe qu'il avoit

remarquée dans les fils de son micrometre.

Rien n'empêche, dit M. Bouguet, de diminuer beaucoup de l'étendue de l'objedif, en couvrant ses bords d'un diaphragme, pui sque la lumiere des objets célestes est encore assez vive; l'image deviendra d'autant plus vive, que c'est le milieu du verre qui est ordinairement travaillé avec le plus de soin, & qu'on intermempra outre cela tous ces rayons que les bords d'une lentille spherique réunissent nécessairement dans d'autres soyers, & qui ne servent qu'à rendre la vision consuse. &c.

Les remarques faites avec l'objectif vert démontrent que le foyer des objectifs colorés n'est pas absolument invariable; que cependant on peut le regarder comme tel vis-à-vis celui des objectifs blancs, sur-tout lorsqu'on ne donne aux objectifs colorés que peu d'ouverture; & qu'ensin les objectifs

colorés sont préférables aux blancs.

J'ai répété la troisième expérience avec trois excellens objectifs, dont deux avoient environ 8 pieds de foyer, & le troisième 15 pieds; mais parce que le détail en seroit long & asseziate, je le supprime: il me suffira de dire que pour les objectifs de 8 pieds de foyer, je me suis servi d'ouvertures depuis 11 lignes jusqu'à 18, & pour l'objectif de 15 pieds, depuis 15 lignes jusqu'à 24; que le foyer des objectifs de 8 pieds s'est trouvéplus long d'environ un pouce, ayant l'ouverture de 18 lignes, que lorsqu'ils avoient celle de 11 lignes; que la distérence a été dans le même sens & à plusieurs pouces, dans l'objectif de 15 pieds de soyer; & qu'ensin l'image étoit toujours moins nette dans le cas où je mettois de grandes ouvertures.

Toutes ces différentes observations m'ont fait connoître que les Tables des ouvertures des lunettes à deux verres convexes, que l'on trouve répandues dans un grand nombre de Livres de Dioptrique, sont sort désectueuses; ce qui ne vient que de ce que leurs Auteurs n'ont pas confulté l'expérience : il ne faut que lire Descartes & Newton pour en demeurer d'accord. Le premier compare fort ingénieusement, dans sa Dioptrique, l'ouverture des lunettes à l'ouverture de la prunelle, dont la propriété est de se retrécir en présence de la lumiere, pour nous faire appercevoir les objets avec plus de netteté; d'où il conclut que la Nature elle-même nous sournit un moyen bien aisé d'affoiblir la lumiere des objets, savoir, en couvrant tout autour les bords du verre objectif; car plus l'entrée, dit-il, en sera étroite, & plus la vision sera distincte. Quoique Descartes ignorât la cause de la consusion des images dans les lunettes, on voit cependant que le moyen qu'il propose pour remédier à cet inconvénient, convient très-bien à la nature du fait.

Newton, à qui la découverte de la différente réfrangibilité des diverses sortes de rayons de la lumiere sembloit être réservée, est allé bien plus loin que Descartes, puisqu'à l'aide de ses expériences il est parvenu à fixer les ouvertures de toutes les dissérentes lunetres astronomiques, d'une maniere qui paroît ne laisser rien à desirer.

Les erreurs qui proviennent de la différente réfrangibilité des rayons, (dit-il à la fin de la VII Proposition du premier Livre de son Optique) sont comme les simples ouvertures des verres objedifs: de sorte qua fin que des télescopes de disserentes longueurs grossifient distindement au même degré de dissinction, leurs ouvertures & leurs pouvoirs amplissans doivent être comme les racines quarrées de leurs longueurs, ce qui s'accorde avec l'experience, comme l'on sait sort bien. Par exemple, continue-t-il, un télescope de 64 piedes de longueur, & dont l'ouverture est de 2 pouces 8 lignes, grossit aussi dissintement 120 fois ou environ, qu'un télescope d'un pied de soyer, & dont l'ouverture est de 4 lignes, grossit dissintement 15 sois.

J'ai calculé sur ce principe une Table pour les lunettes aftronomiques; elle s'accorde si parsaitement avec mes expériences, & avec différens essais que j'en ai fait saire sur des lunettes de différentes longueurs, par des personnes sort Mém. 1755.

M m m

458 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE intelligentes, que je ne fais aucune difficulté de l'exposer au

jugement du Public.

Quelqu'un me dira peut-être que cette Table ne peut pas s'étendre à toutes fortes d'objectifs, parmi lesquels il y en a de bons & de médiocres; que les médiocres ne peuvent souffrir qu'une ouverture médiocre, & que les bons au contraire peuvent supporter une grande ouverture, parce qu'ils rassemblent plus de rayons au même point; que par conséquent on doit avoir égard à la grande perfection des verres, ou à leur médiocrité, lorsque l'on entreprend de régler l'ouverture qu'il faut leur donner. A cela je réponds que quelque parfait que foit un objectif, il ne s'ensuit nullement qu'on doive lui donner plus d'ouverture que celle qui est marquée dans ma Table, d'après les principes de Newton & mes expériences. Je conviens que plus un objectif est bon, & plus il rassemble de rayons au même point; mais cela doit toujours s'entendre des rayons de même couleur, & non pas de toutes fortes de rayons indifféremment. Par exemple, plus un objectif sera bon, & plus il rassemblera de rayons rouges au même point; mais par la même raison il rassemblera plus de rayons bleus, ou verts, ou violets au même point, de sorte que la distance entre le foyer de ces derniers rayons & celui des premiers, sera toujours égale à la vingt-septième ou vingt-huitième partie de toute la longueur du foyer. Si l'on donnoit à un très-bon objectif une grande ouverture, la courbure des bords du verre deviendroit nécessairement trop sensible, & il arriveroit de-là que les différens rayons colorés éprouvant toujours le même écart, les iris en seroient encore plus sensibles.

Je sais que lorsqu'on veut observer Vénus ou Mercure, on se ser communément d'ouvertures plus petites que lorsqu'on veut observer le Soleil ou la Lune. Pour moi, au désaut d'objectifs colorés, je préférerois à cespetites ouvertures le moyen que propose Newton pour les Etoiles, c'est-à-dire, d'ensumer très-légérement l'objectif de la lunette, pour tâcher d'amortir une partie de la lumière errante qui environne toujours l'image des Planetes au soyer des lunettes. C'est une attention

qu'il sera toujours bon de prendre, lorsqu'on entreprendra de mesurer les diametres des Planetes avec des objectiss blancs.

Une attention d'une autre espece, & non moins intéressante, regarde les micrometres appliqués aux lunettes portatives ou à celles des quart-de-cercles. Lorsqu'on a fait répondre les fils d'un micrometre au foyer commun des deux verres d'une lunerte qui a une certaine ouverture, il faut bien se donner de garde de changer ensuite cette ouverture; & s'il arrive qu'il y ait nécessité de le faire, il faut avoir soin d'examiner aussi-tôt si les fils du micrometre continuent d'être toujours au fover commun des deux verres, si l'image ne perd point de sa netteté, & si par conséquent le verre objectif n'exige point qu'on l'éloigne un peu ou qu'on le rapproche de l'oculaire, afin de tenir compte de ce changement dans les parties du micrometre, dont la valeur aura changé. On peut se convaincre de la certitude de cette regle par des expériences de différentes especes : j'en ai fait plusieurs que je pourrois rapporter ici; mais, pour abréger, je me bornerai à une seule.

#### Cinquiéme observation avec l'objectif blanc.

Dans la troisième observation du 27 Juin & jours suivans, lorsque j'eus substitué une ouverture de 13 à 14 lignes à celle de 8 lignes, dont je m'étois servi pour mesurer le diametre apparent du Soleil, j'ai dit que les bords du Soleil avoient perdu sensiblement leur netteté; mais comme ils ne l'avoient pas perdue au point qu'on ne les distinguât encore assez pour mesurer le diametre apparent du Soleil à quelques secondes près, je le mesurai en effet, & je le trouvai de 13 secondes plus grand que je ne l'avois trouvé avec l'ouverture de 7 à 8 lignes. J'ai conclu de-là que je ne voyois plus avec l'ouverture de 13 à 14 lignes, la même image que j'avois vue avec l'ouverture de 7 à 8 lignes; que l'image que je voyois en dernier lieu étoit certainement plus près de l'oculaire & beaucoup plus lumineuse que la précédente. Ce qui me sit encore adopter cette conséquence, c'est qu'après avoir alongé la lunette d'environ 3 lignes; pour tâcher de faire reprendre Mmmij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE aux bords du Soleil leur premiere netteté, ils la reprirent en effet, comme je l'ai dit, & les 12 secondes - que j'avois trouvées de plus sur son diametre avec l'ouverture de 13 à 14 lignes, s'évanouirenten même tems. La cause de ce phénomene n'est pas difficile à imaginer : l'image que je voyois avec l'ouverture de 13 à 14 lignes, étoit évidemment plus lumineuse, plus près de l'oculaire, & par conféquent plus large que l'image que j'avois vue auparavant avec l'ouverture de 7 à 8 lignes. Tant que ma lunette resta à son premier point, les parties du micrometre conserverent leur premiere valeur; & comme je fus obligé d'écarter un peu davantage les fils les uns des autres, pour les rendre tangens aux deux bords opposés de l'image, cette image me parut nécessairement sous un plus grand angle. En alongeant ma lunette, j'ai rétabli les choses dans leur premier état, c'est-à-dire que les fils du micrometre se trouverent par ce moyen placés à un nouveau foyer commun des deux verres; & comme l'endroit de l'axe où répondoit ce nouveau foyer étoit plus loin du verre objectif que l'endroit du même axe où répondoit l'ancien foyer, les parties du micrometre changerent de valeur relativement à leur plus grand éloignement de l'objectif, l'image m'ayant paru pour lors sous le même angle qu'elle m'avoit paru avec l'ouverture de 8 lignes. La chose se comprendra plus aisément en jettant un coup d'œil sur la figure 4. Soit A le centre de l'objectif auquel je suppose d'abord 7 lignes d'ouverture, M le soyer commun de l'objectif & de l'oculaire, PR une ligne représentant le plan du chassis du micrometre, qui répond exactement au foyer commun M des deux verres, CB l'image du Soleil mesurée sur le chassis par l'angle CAB. Que l'on change actuellement l'ouverture de 8 lignes de l'objectif, pour mettre en sa place une autre de 13 à 14 lignes, comme il est alors entré trois sois plus de lumiere dans la lunette, & que la courbure du verre est devenue plus sensible par rapport aux rayons incidens, le foyer de l'objectif s'est alongé, & le point N'est devenu par conséquent le foyer commun des deux verres. ED représente la nouvelle image du Soleil, qui

étant près de trois fois plus lumineuse que la premiere, l'abforbe, pour ainsi dire, & la dérobe à l'œil placé en O; mais parce que le micrometre PR est resté dans le plan de l'ancien fover commun M, les deux bords opposés E & D de l'image END paroîtront à l'œil placé en O répondre . l'un au point I. & l'autre au point H du chassis; & comme l'angle IAH est plus grand que l'angle CAB, l'image paroîtra dans ce cas fous un plus grand angle. En écartant maintenant du point A, le micrometre & l'oculaire de la petite quantité MN, pour faire répondre le chassis en N & l'œil en V, l'image ED paroîtra plus distincte, & l'œil placé en V verra répondre ses deux bords, l'un au point E, & l'autre au point D du chassis, qui dans ce moment est placé dans le fover commun des deux verres : le diametre de l'image END contiendra donc un plus grand espace ou un plus grand nombre de parties du micrometre sur le chassis, parce que la tangente EN est plus grande que la tangente MC; mais parce que AM est à CM comme AN est à EN, ces parries du micrometre changeront de valeur dans le même rapport, quoique l'image ED paroisse sous l'angle EAD, qui est le même que l'angle CAB, fous lequel l'image CB avoit paru avec l'ouverture de 8 lignes.

TABLE pour les ouverures des objectifs des Lunettes aftronomiques, & pour le foyer de leurs oculaires.

| des<br>Objectifs                             | OUVER                                | Ouverture.          |                                                              | FOYER des' Oculaires.                 |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 64 | 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 121. | 7770077307073077777 | 119. 21. 26. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 41. 42. | diniemes. 8 8 9 3 7 1 5 0 3 8 5 2 0 2 |  |

I A B L B de la quantité de fecondes & de centiémes de feconde de Degré, dont l'image fenfible d'un point lumineux excede l'image réelle au foyer des Lunettes.

| nde de degré. | censióme. |
|---------------|-----------|
| 7.            | 38.       |
| 5.            | 16.       |
| 4.            | 93.       |
| 3.            | 68.       |
| 3.            | 32.       |
| 2.            | 94.       |
| 2.            | 78.       |
| 2.            | 58:       |
| 2.            | 46.       |
| 2.            | 32.       |
| 2.            | 18.       |
| 2.            | 08.       |
| 2.            | 02.       |
| 1.            | .80       |
| I.            | 86. *     |
| I.            | 84.       |
| ı.            | 76.       |
| r.            | 70.       |
| 1.            | 66.       |
| I.            | 62.       |
| I.            | 32.       |
| 0.            | 91.       |



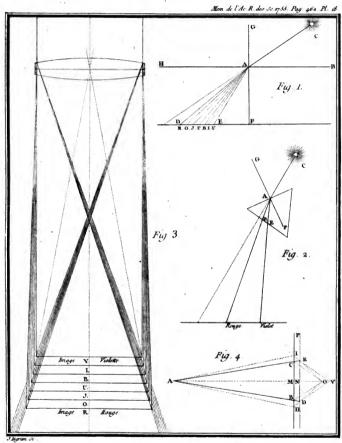

#### MEMOIRE

## SUR LA ROTATION DES BOULETS

DANS LES PIECES DE CANON.

Par M. le Marquis DE MONTALEMBERT.

A YANT eu lieu de m'appercevoir que les différentes opinions qu'on a sur cette matiere, dépendent de la 1754. différente façon dont chacun la considere, j'ai, pensé qu'il étoit indispensable de la présenter d'abord dans son état le plus simple, en examinant un corps sphérique mù sur un plan horizontal. Une bille sur un billard ayant des effets très-connus, je m'en servirai pour établir les principes qui suivent.

1°. La bille ACBD sur le plan horizontal PQ, étant Fig. 1. choquée en A, ou par quelque point que ce soit de sa demicirconférence DAC, prendra sur le plan un mouvement de rotation dans le sens DAC, dont la vitesse sera égale à celle du centre de la bille, lorsque les directions des pussfances prolongées passeront dans le centre ou au-dessus du centre de la bille.

2°. La même bille, choquée dans les mêmes points, prendra fur le plan un mouvement de rotation dans le sens contraire DBC, lorsque les directions des puissances prolon-

gées passeront au-dessous de son centre.

3°. Si toutes les puissances sont contraintes d'agir par des directions horizontales, celles qui choqueront le quart de circonférence AC passant au-dessus du centre, détermineront le sens de la rotation de A en C: celles qui choqueront le quart de circonférence AD passant au-dessous du centre, le détermineront de A en D.

4°. Si l'on suppose la bille & le plan parfaitement durs & polis, la seule puissance GA, agissant par un choc au point A, dans la direction du diametre horizontal AB, sera mouvoir la bille dans la même direction sans la faire tourner.

164 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

5°. Dans la supposition de la bille & du plan polis, deux puissances égales, telles que H& I, agissant en même temps par leur choc en deux points E & Fégalement distans du point A feront mouvoir la bille horizontalement, comme la

puissance G A, fans la faire tourner.

Fig. 2

6°. Si la bille, au lieu d'être choquée à coup sec, comme elle peut l'être au moyen d'une queue, étoit mûe par une masse de billard K, toujours tangente au point A, & que les surfaces sussent également polies, le frottement au point A sera égal à celui du point D, si la masse K ne peut être enlevée; car ces deux points s'opposent également, l'un au mouvement de la bille en glissant, & l'autre à son mouvement circulaire. Si les frottemens à ces deux points sont égaux, comme l'expérience dont je vais rendre compte le consirme, ils se détruiront, puisqu'ils sont opposés; & dès que le frottement au point D est détruit, la bille étant poussée par le point A dans une direction hotizontale, sera mûe dans la même direction, sans pouvoir prendre de mouvement de rotation, comme dans le cas précédent.

Doù il suit que les meilleures masses de billard sont des matieres les plus dures & qui prennent mieux le poli, asin que le frottement au point A soit moindre que celui au point D, & que la bille puisse rouler; ausi les fait-on d'ivoire ou garnies d'ivoire, ou au moins de bois dur & poli: alors la bille trouvant plus de résistance ou plus de frottement sur le drap que contre la masse, est obligée de tourner; ce qui n'arriveroit pas si la masse étoit garnie du même drap; j'en ai fait l'expérience, & tout le monde est dans le cas de la faire. J'ai colé du drap sur un des côtés d'une équerre, avec laquelle j'ai pousse une bille sur le tapis d'un billard, la bille a glissé sur le tapis parsaitement horizontal; elle n'auroit jamais cessé de glisser, puisqu'on ne la voit rouler que lorsqu'étant entraînée par son propre poids, elle cesse d'être tangente à l'équerre.

7°. Ainfi l'on peut dire d'une façon générale, qu'un corps sphérique sur un plan horizontal, poussé dans une direction horizontale par un corps toujours tangent au point de la

circonférence

circonférence, répondant au diametre horizontal, feta mû
horizontalement fur le plan, fans pouvoir y tourner, si le

corps tangent & le plan sont également polis.

8°. Mais si ce corps sphérique est obligé, pour se mouvoir, de déplacer le point L, tangent au point B, il se sera au Fig. 3. point B une nouvelle pression proportionnelle à la résissance que le poids L peut opposer à son mouvement, ce qui ne se que le poids L peut opposer à son mouvement, ce qui ne se peut sans augmenter d'une quantité égale la pression A, de façon qu'on pourroit regarder les trois corps K; AB; L comme n'en faisant qu'un, tant que le mouvement durera; d'où il résulte une impossibilité absolue au corps sphérique de tourner.

9°. Si l'on substitue au plan un cylindre horizontal PQHI. que l'on y place le corps sphérique AB avec les deux corps K&L, que nous supposerons de matiere compressible; si l'on suppose aussi que deux autres cylindres d'un diametre moindre G & R, sont introduits dans le premier pour agir de chaque côté, au moyen des tiges S & T, avec des forces très-inégales, de façon que l'action du cylindre G soit capable de donner air corps AB une grande vitesse horizontale, en surmontant tous! les obstacles que la pesanteur du corps & la force agissante par le cylindre R peuvent y opposer. Dans ce cas, les deux corps K & L acquerront, en se comprimant, une dureté proportionnelle à toutes les pressions s les pressions l'étant elles-1 mêmes aux rélistances & à la force employée à les furmonter, il suit que si les forces & les résistances sont très-grandes; les pressions le seront aussi, d'où résultera une grande dureté dans les corps compressibles K, L: mais ces corps ne pourront: l'acquérir qu'après avoir cherché à remplir les espaces non résistans : ainsi ils embrafferont le corps sphérique autant que la flexibilité de leurs parties, les espaces & la réfistance de l'air pourront le permettre, de façon que plus de la moitié de la furface du corps sphérique se trouvera adhérente aux deux corps K & L, tandis que ce premier corps ne touchera que! par un point le cylindre sur lequel il pese, en supposant qu'il y touche, ce qui n'arrive point, comme on le verra plus bas. Mém. 1755. Nnn

Director Google

466 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Dans verte situation, la puissance S agissant par le cylindre.

G, peut faire mouvoir, avec quelque vitesse que ce soit, les trois corps K, AB, L, sans que jamais le corps sphérique puisse prendre de mouvement de rotation: il n'est pas besoin d'insister la dessus, ce qui précede le démontre assez.

Il reste à examiner maintenant si l'effort de la poudre enflammée peut être mis à la place de la puissance 3, agissant par Jecylindre G, sans produire de nouveaux effets qui puissent donner lieu à de nouveaux mouvemens; car s'il n'y a évidemment rien de changé, on ne peut raisonnablement avoir recours à des suppositions inintelligibles pour détruire une

démonstration.

Fig. 5.

Dans la figure 5, le cylindre PQ HI est fermé par un de ses bouts PH; les deux cylindres GR sont devenus, le premier une gargousse resoulée, & le second une colonne d'air résistant. Le corps sphérique AB est un boulet, & les deux corps compressibles K & L sont des valets qu'on fait avec des brins de vieux cables: le tout étant bien bourré, les valets sont comprimés, ils embrassent & se plient sur le boulet, de façon, que la poudre & les valets resoulés sont corps avec le boulet par leur adhérence aux parois du canon.

Dans cette situation, si l'on met le seu à la poudre par la lumiere répondant à la petite chambre du sond de l'ame, le premier effet de l'instanmation ne sera qu'augmenter la compression de la poudre non enstanmée & des valets, la gargousse se raccourcira dans ce premier instant infiniment petit, la slamme occupera tout l'espace abandonné par la gargousse: quelque promptitude ayec laquelle le boulet soit chassé, l'espat conçoit un premier moment de résistance de la part du beulet & de l'air, qui donne lieu à une presson ayant que le boulet ait commencé à se mouyoir. Car un corps, ne peut être mû que lersque ceux qui se rencontrent entre la cause du mouvement & lui, sont réduits au moindre volume qu'ils puissent occuper, relativement à l'obstacle qu'ils opposée au mouvement: il saut pour le mouvoir; qu'ils aient acquis une dureté, qui ne puisse devenir plus grande par

H. . . L

aucune réfistance moindre que la sienne ; ainsi la poudre elle-même se comprime dans le premier instant, & fait l'effet du cylindre G for le valet K, jufqu'à ce que le boulet foit hors de la piece; puisqu'on fair qu'alors elle n'est point encore toute enflammée. Or, des que le cylindre Chubliste toujouis en total ou en partie, il est indifférent au boulet que ce cylindre foit poussé par une puissance Sou par de la poudre enstamméer si les deux puissances sont égales, le boulet sera également pressé par les valers; il prendra dans les deux cas la même vireffe horizontale . &t fera dans la même impolibilité de fe mouvoir circulairement. 1210 q and mag sa , sucrifile a right in

- L'identité de ces deux figuations est évidence : Il faux parler auffi des canons qui n'ont point de chambre au fond de l'ame, & dont la lumiere aboutit dans Hame meme, à quatre lignes du fond plus ou moins. En se rappellant tout Fig. 6. ce qui a précédé, il est aifé de fentit que le premier instant . infiniment petit de l'inflammation, foit qu'elle fon faire par le haut ou par le milieu, donne lieu à une premiere courpression de la gargouse, infiniment petite: le fond de la gargousse quitte dans les deux cas le fond de l'ame du canon, & des qu'il y a un vuide, il n'est pas plus difficile à la première poudre enflummée de le templit en partant du haat de Pahre, qu'en partant du milieu ; ainsi l'inflammation se fait également des que le fond de l'ame est égatement occupé par de la poudre enflammée : d'où il faut conclure qu'il n'y a nulle différence dans les deux eas. Mais ce n'est pas affez d'avoir prouvé qu'un boulet touchant à la partie inférieure de l'ame du canon, ne sauroit tourner tandis qu'il est dans l'ame, il faut démontrer qu'il n'y touche pas; & pour ne point faire de raisonnemens qui puissent être contredits, j'aurai recours à l'expérience. Le petit cylindre perce dans sa partie inférieure avec un écrou à chacun de ses bouts, que je mets sous les yeux de l'Académie, prouvera évidemment ce fait. Si l'on met une boule entre deux corps compressibles vis à-vis l'ouverture inférieure faite au cylindre, & qu'on presse ces deux corps contre la boule par le moyen de deux vis entrant Nnnii

468 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dans les deux écrous, l'on verra la boule se lever & quitter la partie inférieure du cylindre : comment les boulets pourroient-ils donc tourner dans l'ame des pieces, puisqu'ils n'y touchent par aucun point de leur circonférence?

Il est vraisemblable que si l'on eût été moins préoccupé de l'effet si commun d'une boule qui roule sur un plan uni, dès qu'elle v est poussée & abandonnée à elle-même. & qu'on eût fait plus d'attention à la force des résistances qui s'opposent à la rotation du boulet dans l'ame, on auroit apperçu facilement que la boule & le boulet étant dans des cas très-différens, ne peuvent point avoir les mêmes façons de se mouvoir : de ce qu'une boule libre roule, ce n'est point une raison pour qu'elle roule de même, lorsqu'elle ne l'est plus. Quand on prouveroit que le boulet tourne en l'air, ce ne seroit point une preuve qu'il tourne dans l'ame. On voit par la figure 7, que si le premier valet, en sortant de la piece d'un côté ou d'autre, force le boulet à prendre une direction opposée un peu oblique, il le peut faire toucher à la bouche du canon; alors il prendra un mouvement de rotation. cela n'est pas douteux: c'est sans doute la cause de l'éguillement de quelques pieces & la cause de la rotation des boulets en l'air , si toutefois il est bien sur qu'ils y tournent , & qu'ils y tournent tous; ce qu'il faudroit commencer par constater.

On voit donc par tout ce qui a précédé, que les boulets étant aussi fortement maintenus dans l'ame des pieces, ne

sauroient y avoir aucun mouvement de rotation.





### OBSERVATION

#### DE L'ÉCLIPSE DE LUNE

DU 27 MARS 1755,

Faite à la Mormaire, près & à une demi-lieue à l'ouest de Montfort-l'Amaury.

Par M. DE FOUCHY.

E temps qui avoit été très-couvert les jours précédens; s'éclaircit dans l'après-midi, & devint assez ferein jusqu'à 10 heures & demie du soir, que les nuées commencerent à reparoître par pelotons: voici les phases que j'ai pu observer, réduites au temps vrai.

A 11h 18' 4" Commencement douteux a travers les nuages.

11. 27. 39 Commencement de Mare humorum.

11. 18. 49 Commencement de Grimaldi.

11. 31. 20 Tout Grimaldi dans l'ombre.

11. 33. 39 Tout Mare humorum.

Des nuages épais s'éleverent immédiatement après cette observation, & la Lune ne reparut plus.



# OBSERVATION DEL'ECLIPSE DE LUNE

Du 27 Mars 1755.

#### Par M. LE MONNIER.

A 11h 22' \(\frac{1}{4}\), commencement de l'éclipse entre le Lac méridional & le Palus Maræoiis: 13h 57' \(\frac{1}{5}\) la fin, à distance égale des deux points du simble où aboutissent les rayons tirés, l'un par la grande Isle, & l'autre par le mont Sinat.

On tire de ces deux phases le milieu de l'éclipse à ch 40', ou plus exactement 41' \(\frac{1}{2}\), suivant d'autres phases. L'ombre m'a paru parsaitement bien terminée, & la plus grande quantité de l'éclipse mesurée à 0h 37', étoit de 7doign, 3.

Le diametre vertical de la Lune à 1h 1/2 du matin, m'a paru

de 33' 50".

COMPARAISON de ces Observations avec celles qui ont été faites à l'isle d'Oesel, dans la mer Baltique, par M. Grischow, avec un télescope Grégorien de 2 pieds, & crédutes au méridien de son Observatoire d'Arensbourg, dont il étoit distant de 51" \(\frac{1}{2}\) de temps.

Par les immersions & émersions des taches, on en déduit plus exactement la différence en longitude.

12. 55. 00 Correspondante observée. . . . .

J'ai trouvé que l'ombre, dans cette éclipse partiale, s'estavancée jusqu'à Insula Besbicus, mais qu'elle n'a pas descendu jusqu'à Mons Porphyrites, ni jusqu'à Palus Maræotis.

Au méridien, le passage du diametre s'est fait en 2' 20", ou 19" : la corne boréale y passoit en même temps que le fecond bord de la Lune, mais la corne australe suivit de 12" le passage du premier bord.

L'Etat du ciel de M. Pingré donne le commencement de l'éclipfe à 11h 23', 38', 3'étant servi pour vérisser les Tables, des observations saites au 22 Février 1701, & ayant employé la même erreur des Tables après trois pétiodes écoulées.

La grandeur de l'éclipse, selon le calcul, a dû être de 7 doigns; mais il y a quelque différence pour l'instant de la fin de l'éclipse, que son calcul annonce pour 14<sup>h</sup> 2' ½. Une partie de l'erreur ou différence doit être attribuée à l'observation, puisqu'en réduisant au méridien de Paris l'observation faire à l'isle d'Oesel, la sin a dû arriver à 14<sup>h</sup> 0'.



#### 472

#### OBSERVATION

DE

#### L'ÉCLIPSE D'ALDEBARAN PAR LA LUNE,

Faite à Paris le 6 Juillet 1755 au matin.

#### Par M. LE MONNIER.

A 4h 32' 16" \(\frac{1}{2}\) ou 16" \(\frac{1}{2}\), immersion à distance presque égale des extrêmités des cornes.

Ayant appliqué le niveau à bulle d'air au micrometre, il m'a part que le point du limbe où s'est faite l'immersion, formoit un angle de 26<sup>d</sup> ½ avec la ligne horizontale qui passoit par le centre, vers le nord-ouest, dans la lunette qui renversoit.

PASSAGES au méridien , observés avec l'instrument des passages & le grand quart-de-cercle mural.

9. 29. 44": Passage du second bord de la
Lune à l'Instrument des pass.

9. 29. 57
Au grand mural, passage du
second bord: après Aldebaran 32° 51′ 55″.
Bord sup. 32. 13. 05

AUTRE occultation d'Aldebaran par la Lune, observée le 17 Décembre 1755 au matin.

A 1h 28' 07" i immersion sous le disque obscur, un peu au-dessus du Palus Maræotis.

PASSAGE de la Lune par les Hyades, observé pendane mon absence, le 26 Septembre 1755 au maiin, par M. DE CHABERT, muni d'un nouvel héliometre anglois.

A 1<sup>h</sup> 16' immerfion de la boréale des deux 6 des Hyades fous le difque éclairé: la lunette de fix pieds, qui s'étoit trouvée plutôt plutôt prête que le télescope, n'a pas été d'une longueur suffisante pour déterminer l'instant précis de l'occultation, à cause que la grande clarté du disque lunaire a effacé en cet instant l'étoile dans une aussi soible lunette.

Le bord austral de la Lune a paru raser ensuite l'étoile f. A 4<sup>h</sup> 09' 04" de temps vrai, le second bord de la Lune a passe au grand quart-de-cercle mural, & le bord supérieur a paru distant du zénith de 32<sup>4</sup> 53' 00".

Aldebaran l'a suivi de oh 3' 5", distant du zénith de 32d 52' 00".

A 4h 10' 09" Aldebaran a passé à un autre sil, oh 3'

03" 1 après le second bord de la Lune.

A 6<sup>h</sup> 24′ 31″ ½ immersion d'Aldebaran sous le disque éclairé, vis-à-vis l'extrêmité du rayon qui effleuroit presque loca Paludosa, du côté du Palus Maraotis.

Pour déterminer autrement le point du limbe où s'est faite l'immersion, M. de Chabers a mesuré au micrometre de mon quart-de-cercle mobile, la dissérence de hauteur entre le bord supérieur de la Lune & Aldebaran, savoir, od 1'00", 11'50" avant l'émersion : semblablement od 0'00", 6'52" avant l'immersion.

A 4<sup>h</sup> le diametre de la Lune, avec le télescope anglois de 15 pouces dont le petit miroir étoit convexe, & qui renversoit, 26<sup>tér.</sup> 05 patrier :.

La parallaxe des images, formée par les deux moitiés du même objectif, cessoit ce jour-là, lorsque pour regarder dans le Ciel on arrêtoir l'index du mouvement du petit miroir sur — 6° parties 2.

Nous avons trouvé le 29 Octobre, le diametre apparent du Soleil étant de 32' 17" : avec ma lunette ordinaire, garnie de fon micrometre, que le télescope le représentoit fous 26'év. 34 parties, & l'autre diametre horizontal de 27'év. 00 parties.

Mém. 1755.

000

#### SUITE

## DES OCCULTATIONS ET APPULSES DES ETOILES FIXES PAR LA LUNE.

Observées pendant l'année 1752.

#### Par M. LE MONNIER.

APPULSE observée le 23 Février 1752, dont j'ai donné dans les Mémoires quelques résultats, à cause que l'on peut aisément déduire le lieu de la Lune, lorsque l'on connoît la différence en ascension droite apparente & en déclinaison, a été observée une heure auparavant d'une autre maniere, dont je rapporterai ici les observations.

A 7<sup>h</sup> 32' 50" de temps vrai, distance de l'étoile  $\zeta$  de la corne australe du Taureau au bord le plus proche de la Lune od 13' 22" \(\frac{1}{2}\). L'étoile étoit fortie du disque obscur avant  $7^h \(\frac{1}{4}\); à 8<sup>h</sup> 04' 15", la distance au bord le plus proche, od 26' 35": le diametre apparent de la Lune 32' 52''\(\frac{1}{2}\).$ 

Je me fers des formules de M. Côtes pour calculer les parallaxes, tant d'ascension droite que de déclinasson, qui conviennent au moment de l'observation rapportée dans les Mémoires de 1752; mais comme il s'agit de trouver ici, par deux distances de 1752; mais comme il s'agit de trouver ici, par deux distances de l'étoile au bord le plus proche, la longitude & la latitude apparente de la Lune (lesquelles je suppose que l'on aitaussi déja calculées par les Tables, & par conséquent les parallaxes tant en longitude qu'en latitude) il sera facile d'yparvenir, suivant la méthode expliquée à la page 53 de monsecond Cahier des observations de la Lune, qui vient d'être publié.

APPULSE observée le 19 Juin 1752 au soir, de l'Etoile 4 de la Vierge au disque de la Lune.

| 'A 9h.37'.44" dist. de l'étoile à la corne sup. ou boréale 3 | 7'.50" |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 9.48.44                                                      | 7.57:  |
| 9.50.45 temps de la conjonction apparente                    | 7.58   |

Le 17 Août au foir, à 7h 24' 15", Immersion de l'étoile u du Serpentaire sous le disque obscur de la Lune, l'étoile étant à cet instant plus boréale que le bord inférieur, de 0h 07' 02"; je n'ai pu voir l'émersion à cause des nuages; mais à 9h 06' 21" l'étoile précédoit le premier bord de la Lune, au fil horaire, de 43 fecondes; à 9h 08' 32" :. de oh 00' 46"; & à cet instant, la différence en déclinaison entre le bord septentrional de la Lune & l'étoile étoit de 04 20' 55"; enfin à 9h 1 1' 02"; j'ai trouvé la différence en ascension droite entre l'étoile & le premier bord de la Lune, de 0h 00' 51"; la différence en déclinaison avec le bord septentrional étant alors de 0d 21' 50". Cette derniere observation semble devoir être présérée aux deux précédentes. l'étoile ayant suivi cette fois-là parfaitement le fil de la lunette, qui doit représenter en ce cas un parallele à l'équateur. J'ai mesuré aussi à 9 heures du foir le diametre de la Lune, qui m'a paru de 30' 00" ou de 30' 01". & à 9h 5' 07" : la distance de l'étoile au bord le plus proche étoit de 04 09/ 17" :

APPULSE de la Lune à Saturne, observée le 18 Août

J'ai dirigé les fils de la lunette des passages de maniere que le vrai méridien passoir entre le premier & le second fil; j'ai trouvé depuis 45 à 50 secondes pour la déviation du second fil vers l'ouest. Or, à 7<sup>h</sup> 12' 43" le 1" bord de la Lune a précédé Saturne de 0<sup>h</sup> 02' 46", & au second fil vertical, à 7<sup>h</sup> 14' 09", de 0<sup>h</sup> 02' 44" \frac{1}{2}. La hauteur méridienne du bord supérieur de la Lune a paru surpasser celle de Saturne à 7<sup>h</sup> 13' \frac{1}{7}, de 0<sup>d</sup> 36' 37", mon quart-de-cercle mobile m'ayant donné celle de Saturne, sans aucune correction, de 19<sup>d</sup> 26' 31" \frac{1}{2}.

A 8h 5' - diametre apparent de la Lune, 29' 45".

A 8h 20' \( \frac{1}{4}\), à l'inflant de la conjonction apparente, Saturne paroissoit plus austral en latitude que le bord inférieur de la Lune, de 0d 07' 10''. Ensin cette latitude apparente, qui augmentoit sensiblement, étoit de 0d 07' 20 ou 21'', à l'égard de la corne ou bord austral, à 8h 29' \( \frac{1}{4}\).

Le 13 Novembre, appulse de la Lune à l'étoile I du Capricorne : à 8h 7' 28", le 1er bord précédoit au fil horaire de 0h 0' 42", l'étoile O 0 0 ij

476 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE étant plus boréale que le bord auftral, de 0<sup>d</sup> 46<sup>o</sup> 2/" à 8<sup>h</sup> 21'; s' différence en latitude apparente au moment de la conjonction, 0<sup>d</sup> 16' 05": enfin, le diametre apparent, 29' 50" à 19<sup>d</sup> de hauteur.

En 1753, le 21 Août, je n'ai pu observer l'occulation de Mars par la Lune; mais le Docteur Bevis a déterminé l'immersion totale de cette planette sous le disque obseur, à 6h 06' 58" de temps vrai à Londres: il a employé pour faire cette observation, un télescope Grégorien de 4 pieds de toyer.

#### IMMERSION DE L'ETOILE DU , VERSEAU,

Observée le 21 Novembre 1754 au soir, avec un grand Télescope, dont l'équipage moyen ne le faisoit grosstr que de 194 sois, &c.

14 Mars 1756.

Le 21 Novembre au foir, immédiatement après l'observation du passage de la Lune au méridien, que j'avois comparée aux deux étoiles à & du Verseau, j'ai observé une appulse de la premiere de ces deux étoiles, qui passoir fort près du bord septentrional de la Lune, la pendule marquant, lorsque je la voyois dans la ligne des cornes, 6<sup>h</sup> 46';, c'estadire à 6<sup>h</sup> 2' de temps vrai.

Ensuite j'ai vu l'étoile, s'éclipser subitement à 8h 28' 37" à de temps vrai, dans une direction ou ligne droite qui passoit par le mont Corax, & par la plus boréale des deux monta-

gnes qu'Hevelius nomme le mont Ida.

L'immersion de 8 du Verseau, que j'avois observée le 31 Août de cette même année 1754, n'est pas tout à sait aussi exacte, n'ayant pu me servir que d'une lunette de neuf pieds: c'étoit aux environs de la pleine Lune, & j'ai eu beaucoup de peine à conserver la route apparente de l'étoile lorsqu'elle se perdoit sur le bord éclairé. Or j'ai trouvé qu'à 10<sup>h</sup> 34' 17" \( \frac{1}{2} \) de temps vrai, l'étoile s'est éclipsée dans un point de la circonsérence du disque, qui est un peu plus près du grand Lac noir que du mont Porphyrites.

Le 7 Décembre 1754 au matin, à 6h 48' 10" de temps

vrai, j'ai apperçu tout d'un coup l'étoile q du Lion fortant du disque obscur de la Lune. Quoique je n'aie point été préparé à cette observation, puisque je ne songeois dans ce moment qu'à mesurer avec la lunette de neuf pieds (dont je me servois) le diametre de la Lune, je crois cependant cette émersion assez exacte, à cause que je distinguois à merveille le bord obscur du disque de la Lune, sur lequel la lumiere seçonde étoit très-sensible.

Le lieu de l'émersion s'est fait dans la ligne droite qui passoit par l'îsse de Malthe & le passe 55 de mon second Cahier des observations de la Lune: c'est la même étoile dont j'ai observé une appusse au bord de la Lune, le 3 Janvier 1736 au matin, & dont j'ai fait quelqu'usage pour indiquer l'application d'une méthode particuliere que j'ai donnée pour déduire le lieu de la Lune, lorsque l'on a une sois mesuré deux ou trois distances d'une étoile au bord le plus proche du disque lunaire.

Voici d'autres observations d'Appulse & d'Immersions que j'ai faites pendant les autres mois de l'année.

APPULSE de l'Etoile \( de la Vierge au bord septentrional de la Lune, observée le 16 Janvier 1754 au matin.

A 6h 45' Diametre apparent de la Lune, 32' 51".

6. 52 diff. de l'étoile au bord le plus proche 10.20. = 04 8' 35 7.03 diff. de l'étoile au bord le plus proche 10.20. = 04 8' 35 7.03 diff. de l'étoile au bord le plus proche 10.20. = 04 8' 35

A l'inflant de cette deuxième diffance mesurée, l'étoile paroissoit dans le même vertical que le bord oriental de la Lune.

Le 2 Mars au foir, à 7<sup>h</sup> 12' 26" ½ ou 27" de temps vrai, Immersion sous le disque obscur d'une étoile zodiacale, qui se trouve au dessous de la corne australe du Taureau - à distance de la corne la plus proche de la Lune, d'environ le tiers de la distance de Lacus niger major au bord le plus proche. A 7<sup>h</sup> 38', ou peut-être une minute auparavant, Emersion . I étoile étant pour lors éloignée de la corne australe de 4' 37" ½, puisque cette distance paroissoit égale à celle de Lacus niger major au bord le plus proche.

#### 478 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Le 2 Avril au matin, m'étant contenté d'observer le passage de la Lune par le méridien, & de comparer ce passage à celui de Regulus que j'ai apperçu presqu'à la même hauteur, & que j'ai réitéré les jours suivans, le ciel étant demeuré serein en cette saison-là, je rapporterai uniquement ici une Immersion de « de l'Ecrevisse sous le disque obscur, qui a été vue par M. Keranstreet, Officier de marine, ma pendule marquant ob 3'30", c'est à dire le 3 Mars au matin, à 0h 6'38". Cette immersion est environ 17' ; plus tard que selon le calcul de la Connoissance des Temps.

Le 29 Avril au soir, à 7<sup>h</sup> 17' 45", la précédente des deux étoiles a de l'Ecrevisse paroissoit en conjonction apparente avec le centre de la Lune, ou dans la ligne des cornes. Cette étoile m'a paru distante de la corne boréale de la Lune, au même instant, de 1' 44"; : le diametre apparent, 32' 31";.

Le 5 Juillet au matin, l'étoile 9 du Sagitaire a dû être éclipsée par la Lune; car elle a paru tant soit peu plus méridionale que le centre de cette planete, à l'heure de leur passage au méridien. Je trouve qu'à 0h 20' 37" ; 0u 38" le centre de la pleine Lune a passé près l'étoile, 0h 08' 30" ; 0u 31"; mon quart-de-cercle mobile a donné la hauteur du bord supérieur de la Lune, 23' 16' 45", l'erreur au zénith étant 35 secondes additives, mais à l'horizon seulement 17 secondes;. La même étoile a dû être éclipsée en plein jour le 24 Septembre; car environ 4 minutes; après le passage au méridien, elle précédoit de 9' 49" au sil horaire.

Le 25 Juillet au soir, à 8h 48' 40''. l'étoile , de la Vierge paroissoit dans la ligne des cornes, en conjonction apparente, à distance de la corne australe, 04 9' 12"; : le diametre apparent de la Lune étoit 32'25".



# OBSERVATION DE L'ECLIPSE DE LUNE,

DU 27 MARS 1755.

Faite au Luxembourg à Paris,

| Par M. DE LA LANDE.                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE commencement de l'ombre entre Grimaldi & Skikard à                                                                             |
|                                                                                                                                   |
| L'ombre plus formée                                                                                                               |
| L'ombre la plus dense                                                                                                             |
| Skikard entre dans l'ombre                                                                                                        |
| Grimaldi commence à entrer11.30.42                                                                                                |
| Grimaldi à moitié entré11.32.57                                                                                                   |
| Grimaldi entiérement entré11.34.42                                                                                                |
| Tycho commence à entrer                                                                                                           |
| Tycho à moitié entré                                                                                                              |
| Tycho entiérement entré                                                                                                           |
| Copernic commence                                                                                                                 |
| Copernic à moitié entré128.57                                                                                                     |
| Vers le milieu de l'Eclipse l'ombre étoit au-dessous de                                                                           |
| Manilius, d'Eratosthene & d'Aristarque12.31                                                                                       |
| La partie éclairée de la Lune étoit de 0 <sup>4</sup> 12' 51', me-<br>furée avec un micrometre & une lunette de 7 pieds : 12 . 40 |
| Elle sembloit de 20' moindre à12.48                                                                                               |
| Dans ce temps-là le bord éclipsé de la Lune ne<br>paroissoit aucunement.                                                          |
| Tycho commence à fortir                                                                                                           |
| Langrenus & Tycho à moitié forti                                                                                                  |
| Tycho entiérement forti                                                                                                           |
| Langrenus entiérement forti                                                                                                       |
| Fin de l'ombre la plus dense                                                                                                      |

La pénombre a été sensible dans une lunette de 2 pieds.

jusqu'à 14h 3', ce qui rend la fin peu certaine.

Ces observations ont été faites avec un télescope anglois de 2 pieds. Le temps sut extrêmement beau pendant toute la durée de l'éclipse.

Le milieu de l'éclipse me semble devoir être fixé à 12h 40'. M. Pingré & M. de Vaussenville le donnoient à 12h 43', en y employant la correction des Tables par les observations du 22 Février 1701 & de 1737; la partie non éclipsée est de 12' 51" de degré, M. Pingré la donnoit de 13' 42", si toute-fois l'on peut être bien assuré de 50 secondes sur la grandeur d'une éclipse de Lune.

Le 21 Novembre dernier, l'étoile, du Vorseau sut éclipsée par le bord obscur de la Lune à 8 28' 44" temps vrai, par

deux excellentes pendules de M. Lepaute.

Suivant M. le Monnier ce fut à 8<sup>h</sup> 28' 39"<sup>1</sup>. Suivant M. Maraldi à 8<sup>h</sup> 28' 41". Suivant M. de l'Isle à 8<sup>h</sup> 28' 44", en réduisant toutes ces observations à l'Observatoire royal.

L'Observatoire de M. le Monnier, situé aux Capucins de la rue Saint-Honoré, est de 1'49" plus au nord que la façade boréale de l'Observatoire royal, & de 34"; de degré à l'occident.

L'hôtel de Clugny, où observe M. de l'Isle, est de 1'o".

au nord, 27", à l'orient.

L'Observatoire de M. l'Abbé de la Caille, au College

Mazarin, 1' 14" au nord, 1" à l'orient.

Le dôme du palais du Luxembourg, où je fais toutes mes observations, 46" au nord, 2" à l'orient de l'Observatoire royal.



MEMOIRE

#### MÉMOIRE

#### SUR LE MOUVEMENT D'OSCILLATION.

D E S

CORPS QUI FLOTTENT SUR LES LIQUEURS.

Par M. Bouguer.

Nous avons différentes folutions du problème dans lequel on détermine la durée des ofcillations des corps qui flottent sur les liqueurs, lorsque ces corps sont réguliers; mais je ne fache pas qu'on ait marqué les particularités de ce mouvement, lorsque le corps est assez irrégulier pour que son centre de gravité ne soit pas dans la même verticale que le centre de gravité de sa coupe faite à la surface de la liqueur. Il y a même tout lieu de croire que quelques-uns des Auteurs qui nous ont donné la folution du problème simple. ont pensé qu'elle s'appliquoit à tous les cas, & qu'ils sont tombés dans une erreur affez considérable : on peut l'insérer de quelques-unes des conditions qu'ils ont polées, & dont ils n'ont pas ensuite tiré toutes les conséquences nécessaires. Je résous ce même problème, considéré généralement, dans le Traité de Méchanique & de Dynamique que je publie fur les mouvemens des navires, qui est actuellement sous presse; mais en remaniant la même matiere depuis la compolition de mon Ouvrage, je suis parvenu à une seconde solution, & j'ai cru en devoir faire le sujet de ce Mémoire: elle paroîtra peut-être plus simple & plus immédiate aux Lecteurs qui la compareront avec l'autre. Je suppose toujours qu'il s'agisse de très-petites oscillations, afin de n'être point obligé de considérer le mouvement que le corps flottant communique à l'eau en la déplaçant. Ce corps a été éloigné de son niveau, ou de son état naturel, par quelque cause que Mém. 1755.

482 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ce foit; il y revient de lui-même, & il fait au bout de très-peu de tems des ofcillations qui diminuent de plus en plus d'étendue, mais qui-sont régulieres & isochrones: c'est alors que je considere ses balancemens.

ADB représente le corps dont la coupe horisontale faite à fleur d'eau est AB pendant le repos du solide : le centre de gravité de la surface AB est le point F, mais le corps contenant des parties hétérogenes, & étant, outre cela, de forme irréguliere, son centre de gravité est en G, ce qui n'empêche pas que ce point ne soit dans la même verticale que le centre de gravité F de l'espace que le corps occupe dans la liqueur. On peut concevoir comme réunie dans le point F, la force avec laquelle la liqueur le pousse en haut; & comme la pesanteur du corps ADB s'exerce dans le point G, & selon la verticale qui passe par ce point, les deux forces restent en équilibre, si elles sont d'ailleurs parfaitement égales; ce qui arrive, comme on le sait, lorsque l'espace ADB, occupé dans la liqueur, est d'une grandeur convenable, lorsqu'il est égal à une masse de liqueur de même poids que le corps flottant.

Mais supposons que la situation du corps ait été altérée, & qu'il sasse de la coupe AB, saite à fleur d'eau, ne sera plus la même; le plan AB, en tant qu'il apparvient au solide, prendra, par exemple, la situation  $\alpha$  1  $\beta$  1 ou  $\alpha$  1  $\delta$  1 par l'inclinaison du corps flottant vers l'extrêmité A, & il fera ensuite un balancement vers le côté opposé, qui portera le plan dans une situation parallele à  $\alpha$  2  $\beta$  2. Si pendant ces mouvemens les différentes situations du plan de flottaison se coupoient dans leur centre de gravité F, le folide AF  $\alpha$  1 qui, sous la forme d'un onglet entreroit dans l'eau, & celui  $BF\beta$  1 qui sortiroit en même-tems de l'autre côté, seroient égaux entr'eux; ainsi le corps slottant occuperoit exacement la même place dans la liqueur, & seroit toujours poussé précisément avec la même force de bas en haut i il n'y auroit donc aucune cause qui obligeât tout le corps ou son centre de

gravité G, à monter ou à descendre; & néanmoins ce centre monteroit par la demi-oscillation dont il s'agit, il passeroit de G en g 2, en parcourant l'espace G, g 2 égal à E 1, pendant que le point E passeroit en e 1. Il juit de-là que les balancemens du corps stottant ne peuvent pas se faire généralement sur le centre de gravité F, du plan qui coupe à seur d'eau le solide, lorsqu'il est en repos. On doit juger du mouvement absolu d'un corps par le déplacement de son centre de gravité, & ce corps monteroit & descendroit alternativement, quoique la force avec laquelle la liqueur souient sa pesanteur sût toujours exastement la même.

On peut reconnoître avec la même facilité, que les coupes du folide faites à fleur d'eau ne doivent pas avoir non plus généralement pour intersection le point E, qui répond verticalement au-dessus du centre de gravité G du corps flottant; car dans ce cas, le corps ne monteroit ni ne descendroit, & néanmoins il feroit tantôt plus & tantôt moins plongé dans la liqueur, ce qui mettroit une différence sensible dans la force avec laquelle il feroit pouffé vers le haut. En effet, il n'y a que le point F, centre de gravité du plan AB, qui ait la propriété de rendre égales les deux parties du corps, celle qui sort de la liqueur, & celle qui y entre. Cette égalité doit être entendue néanmoins avec les restrictions qu'y mettront aisément les Lecteurs; il faut donc nécessairement que l'intersection des plans de flottaison se fassent en quelqu'autre point, comme en H; mais il v aura ensuite deux différens mouvemens à considérer dans le corps flottant; il s'inclinera alternativement d'un côté & d'autre, parce qu'il sera alternativement plus poussé de bas en haut par une extrêmité que par l'autre; en même-tems tout le corps, ou son centre de gravité, montera & descendra, parce que sa partie submergée changera d'étendue, & que la liqueur poussera en haut avec plus ou moins de force.

Lorsqu'à la fin d'une oscillation, le corps ADB s'étant incliné vers l'extrêmité A, le plan AB aura pris la situation  $a \cdot 1 \cdot b \cdot 1$ , le centre de gravité G se trouvera ensuite en  $g \cdot 1$ , mais le corps flottant commencera sur le champ un balancement 484 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE en sens contraire, & son centre de gravité commencera aussi à monter. On voit évidemment que le corps flottant ria en s'inclinant vers l'autre côté, & il n'est pas moins clair qu'il montera, ou que son centre de gravité quittera la place g 1 pour se rendre en G & en g 2; car la pattie submergée a 2 D b 2 plongera trop dans la liqueur pour le soutenir simplement, elle sera trop grande de toute la tranche de solide a 2 a 2 b 2 B. Ce sera tout le contraire à la fin de l'autre balancement: lorsque le corps flottant sera au dernier terme de son inclinaison vers B, son centre de gravité se trouvera en g 2, le plan AB se trouvera en a 2 b 2; mais l'ensoncement du corps flottant étant trop petit, ce corps commencera à descendre en même-tems qu'il commencera à s'incliner deteches vers l'extrêmité A.

Mais les mêmes inconvéniens que nous avons trouvés en supposant que les plans de flottaison se coupent en F ou en E, renaîtroient même à l'égard du point H, si les deux mouvemens dont nous venons de parler ne s'accordoient pas, ou s'ils n'étoient pas parfaitement harmoniques, en se faisant parfaitement dans le même tems. Pour que l'un ne détruise pas l'autre, il faut qu'ils se fassent, pour ainsi dire, de concert; sans cela, le corps ADB, ou son centre de gravité, monteroit lorsqu'il seroit le moins pressé par le haut, & l'on verroit arriver d'autres contrariétés physiques, supposé qu'elles fussent possibles. Ce ne sera pas la même chose si les deux mouvemens sont parfaitement simultanés, ils ne se nuiront en rien, & ils s'aideront au contraire; mais on voit affez qu'il n'y a qu'un certain point d'intersection H, qui puisse procurer cet accord. Ainsi nous déterminerons ce point par la propriété exclusive qu'il doit avoir de rendre synchrones les deux mouvemens du corps ADB, celui par lequel ce corps monte & descend, & celui qui fait qu'il s'incline alternativement vers une extrêmité & vers l'autre.

II.

Nous considérerons d'abord lepremier de ces mouvemens: nous nommerons P la pesanteur du corps slottant, que nous

exprimerons par le volume d'eau dont il occupe la place lorsqu'il est en repos: nous désignerons par E l'étendue du plan de flottaison AB. Les dimensions de ce plan étant parfaitement connues, nous savons en quel point F est son centre de gravité. Nous nommerons a la longueur FB, & i la petite quantité verticale B & 1, dont se feroit l'inclinaison si F étoit l'intersection des coupes du corps flottant faites à fleur d'eau : enfin nous désignerons par n la distance inconnue FH du point H au point F. Nous trouverons l'épaisseur Hh 1 de la tranche a 1 a 1 b 1 B 1 par cette analogie  $FB=a:B\beta:::FH=n:Hh:=\frac{in}{a}$ ; & fi nous multiplions cette épaisseur par l'étendue E du plan de flottaifon, nous aurons  $\frac{iEn}{n}$  pour le folide plat dont le corps flottant plonge trop eu trop peu dans l'eau au commencement de chaque balancement. Lorsque le centre de gravité du corps flottant est on g2 à la fin d'une oscillation, il s'en faut la tranche  $\alpha 2\beta 2$ , dont  $\frac{iEn}{a}$  est la solidité, que le corps ne soit assez soutenu par la liqueur, & il doit descendre : lorsque, au contraire, le centre de gravité est en g1, le corps flottant est trop soutenu, & il est repoussé en haut avec la force  $\frac{iEn}{a}$ ; ainsi  $\frac{iEn}{n}$  est la force accélératrice au commencement de chaque balancement, & elle meut la masse P: cette force accélératrice devient nulle au milieu de chaque vibration. Le centre de gravité du corps flottant étant en G, le plan de flottaison est AB, & l'action de la liqueur est exactement égale à sa pesanteur ; mais le corps ayant contracté du mouvement, continue à se mouvoir, de même qu'un pendule arrivé avec vitesse au milieu de l'arc qu'il décrit, ne s'y arrête pas.

I I I.
Les particularités de l'autre mouvement, ou des inclinaisons

qui se font alternativement vers les extrêmités A & B. sont un peu plus difficiles à examiner, & il faut que nous les difcutions en détail. Lorsque le corps flottant est de niveau, ou dans son état naturel, la droite GF qui joint les centres de gravité du corps flottant & de sa carene, supposés homogenes, est exactement verticale; mais pour peu que le corps s'incline, la ligne GF cesse d'être verticale, le centre F se trouve jetté un peu de côté, quoiqu'on suppose que la partie submergée ADB foit constante : dans ce cas la liqueur travailleroit par son action réunie en F, à rétablir la premiere situation du corps, puisque sa direction passeroit du côté de l'inclinaison par rapport au centre G. Si nous nommons K la quantité dont le centre de gravité G est au-dessous de F, nous trouverons le petit écart du centre F, par cette analogie, FB = a est à BGi comme GF = K est à  $\frac{iK}{a}$ , & c'est donc là le petit bras de levier avec lequel la liqueur travailleroit à rétablir la situation horisontale. En supposant que la partie submergée ne souffrit aucune augmentation ou diminution, la force de la liqueur seroit alors égale à P; ainsi nous avons  $\frac{iKP}{a}$  pour le moment de cette force, en tant qu'elle travaille à remettre le niveau, ou à jetter le corps flottant d'un côté, lorsqu'il est incliné de l'autre. Mais lorsque le corps flottant s'incline, la partie sub-

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

mergée ne reste pas la même; ainsi le moment  $\frac{iKP}{a}$  doit recevoir du changement. Si l'inclinaison se fait vers l'extrêmité A, tout le solide AHa2 entrera dans l'eau, & cette nouvelle partie submergée, dont le centre de gravité est  $\gamma$  1, fera augmenter l'action de l'eau d'une quantité proportionnelle à son volume, & à la grande distance du centre de gravité  $\gamma$  1 à la verticale GE du centre de gravité du corps flottant. Nous Fig. 2. supposerons que AQBN représente la coupe horisontale du corps flottant saite à fleur d'eau; QM est sa largeur vis-à-vis du point F, largeur que nous n'avons pas pu marquer

dans la premiere figure; FB est la ligne que nous avons désignée par  $\alpha$ ; FH est celle que nous avons nommée n, & qui est inconnue; & nous désignerons par B la distance FE, qui est la même dans les deux figures, & qui est donnée. Cela supposé, si nous nommons r les parties FR ou MR de la largeur MQ, à commencer au centre de gravité F, ou au point M, & qu'à ces abscisses nous fassions répondre les ordonnées perpendiculaires RS & RO, que nous nommerons u & y, nous n'aurons qu'à augmenter les premieres de ces ordonnées de la quantité n, & diminuer les secondes de la même quantité, & il nous viendra ST=u+n, & OT=y-n pour les longueurs ou les bases des parties triangulaires qui entrent dans l'eau & qui en fortent par les balancemens. Pour avoir la petite quantité  $S\Sigma$ , dont l'extrêmité S change de place, nous ferons cette analogie

 $a:i::u+n:\frac{i}{a}\times(u+n)$ , qui étant multipliée par la moitié

de ST, nous donnera  $\frac{i}{2a} \times (u+n)^2$  pour le petit triangle  $TS\Sigma$ , que forme TS par le mouvement d'inclinaison. Nous donnons à ce triangle la petite épaisseur Tc ou Rr, que nous devons désigner par dr, ce qui nous donne  $\frac{i}{2a} \times (u+n)^2 \times dr$  pour le petit prisme ou triangle élémentaire, dont on forme l'onglet entier qui entre dans l'eau ou qui en sort. Le centre de gravité de ce triangle élémentaire est éloigné de T des deux tiers de TS, & si de  $\frac{1}{3}u+\frac{3}{3}n$  nous retranchons HE=n-b, nous aurons  $\frac{1}{3}u+b-\frac{1}{3}n$  pour le bras de levier de chaque triangle élémentaire  $\frac{i}{2a} \times (u+n)^2 \times dr$ ; or, multipliant l'un

par l'autre, il nous vient  $\frac{i\,dr}{2\,a} \times (\frac{1}{2}u^3 + bu^2 + nu^2 + 2\,bnu + bn^2 - \frac{1}{2}n^3)$  pour le moment de chaque petit prisme élémentaire; & en intégrant, nous avons

488 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

 $\frac{i}{2a}\int dr\left(\frac{1}{2}u^3+(b+n)\times u^2+2bnu+bn^2-\frac{1}{2}n^3\right) \text{ pour le}$ 

moment avec lequel l'eau déplacée par l'espece d'onglet Fig. 1. AHa2, travaille à rétablir la situation horisontale du corps flottant à la fin d'une inclination.

nottant a la fin d'une inclination.

Le bras de levier y 1 E change un peu par l'inclinaison du solide; mais on doit négliger ce changement, à cause de la petitesse comme infinie par rapport à la longueur y 1 E.

L'espece d'onglet opposé BH62, en sortant de l'eau, fait diminuer l'action de l'eau vers l'extrêmité B, & c'est la même chose que si elle l'augmentoit vers A: cet onglet est formé des triangles élémentaires TOΩ, qui ont TO=y

-n pour base, &  $\frac{i}{a} \times (y-n)$  pour hauteur. L'étendue

de chacun de ces triangles est  $\frac{i}{2a} \times (y-n)^2$  qu'il faut multiplier par Tt ou Rrdr, pour avoir les petits prismes triangulaires dont l'onglet est formé. Le centre de gravité de chaque petit prisme est aux deux tiers de TO; & si on y ajoute HE = n - b, on aura  $\frac{1}{1}y - \frac{1}{2}n - b + n = \frac{1}{1}y - b + \frac{1}{1}n$  pour le bras de levier, par lequel il faut multiplier chaque prisme triangulaire pour avoir le moment élémentaire  $\frac{dr}{2a} \left[ \times \frac{1}{2}y^3 - (b-n) \times y^2 + 2bny - bn^2 + \frac{1}{1} \right]$ 

 $n^3$ ]; & en intégrant, il viendra  $\frac{i}{2a}\int dr \times \left[\frac{1}{3}y^3 - (b-n)\right] \times y^2 + 2bny - bn^2 + \frac{1}{3}n^3$ ] pour le moment de l'effort que fait l'eau du côté de B, pour rétablir la fituation horifontale du corps flottant.

Ainsi nous avons les momens des trois efforts qui travaillent ensemble à restituer le niveau du corps stottant, à la fin de chaque balancement. Le premier moment est  $\frac{iKP}{a}$ ; c'est celui qui naît du changement de situation de la ligne GF, ou du petit déplacement que soussire le centre

F, en supposant que la partie submergée du corps flottant fût toujours la même. Le second moment est 1/2 sdr  $[\frac{1}{2}u^3 + (b+n) \times u^2 + 2bnu + bn^2 - \frac{1}{2}n^3]$  que forme l'effort causé par la submersion de l'onglet AHa2; & le troisième moment est  $\frac{i}{2a}\int dr \left[\frac{1}{2}y^3 - (b-n)\times y^2 + \frac{1}{2a}\right]$ 2 bny - bn2 + 1 y3] qui répond à l'effort que produit l'émersion de l'onglet BHb2. Ces trois momens se joignent ensemble, puisqu'ils conspirent au même effet; ils nous donnent  $\frac{iKP}{a} + \frac{i}{2a} \int [dr(\frac{1}{2}u^3 + \frac{1}{2}y^3) + (b+n)]$  $u^2 - y^2 \times \frac{i dr}{2} + \frac{i bn}{2} (u + y) \times dr$ ] pour le moment total, ou plutôt  $\frac{iKP}{c} + \frac{i}{2} \int dr(u^3 + y^3) + \frac{ibEn}{c}$ ; car le troisième terme  $(b+n)\frac{i\,d\,r}{2a}(u^2-y^2)$  se réduit à rien, à cause de la propriété du centre de gravité F. Ce terme est formé de deux intégrales particulieres, l'une positive & l'autre négative; & elles font égales entr'elles, puisqu'elles font proportionnelles aux deux onglets qui se formeroient, si les plans de flottaison se coupoient dans le point F. Nous pouvons aussi, dans le dernier terme, à la place de  $\int dr(u+y)$ mettre l'étendue E de tout le plan de flottaison que cette intégrale désigne.

Au furplus, quoique le moment  $\frac{iKP}{a} + \frac{i}{2a} \int [dr(u^3)] dr$  $+y^3$ ) +  $\frac{ibEn}{2}$  ] foit le résultat de trois forces , nous pouvons le considérer comme l'effet d'une seule; nous pouvons même imaginer cette force unique à quelle distance nous voudrons du centre de gravité G du corps flottant, pourvu que nous la rendions plus petite ou plus grande dans le même rapport que nous la concevons appliquée à un bras de levier plus ou moins long. Si nous voulons que sa direction, Mém. 1775. Qqq

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE étant verticale, passe par le point H, ou soit éloignée du centre de gravité G, de la distance HE = n - b, nous n'avons, comme il est évident, qu'à diviser ce moment total par n-b, il nous viendra  $\frac{iKP}{a\times n-b} + \frac{i}{3a\times n-b}\int dr$  $\times (u^3 + y^3) + \frac{ibEn}{4 \times n - b}$ ; & ce fera donc la force accélératrice, qui étant appliquée à la distance n - b du centre de gravité G, travaille à rétablir la situation horisontale du corps flottant, à la fin de chacun de ses balancemens. Cette force agit dans le sens vertical; mais nous pouvons la supposer agir dans le sens horisontal, si nous le voulons, en lui donnant toujours le même bras de levier. Faifant GK égale à HB, la direction de la force dont il s'agit pourra être horisontale, & passer par le point K: cette force, qui s'exercera horisontalement, poussera alternativement le corps flottant par le point K, vers un côté ou vers l'autre, en sens contraire à l'inclinaison.

Cette force  $\frac{iKP}{a\times(n-b)} + \frac{i}{3a\times(n-b)} \int dr(u^3 + y^3) +$  $\frac{ibEn}{a\times(n-b)}$  produira le mouvement oscillatoire du corps flottant autour d'un centre de gravité G, que nous devons considérer actuellement comme en repos. Plus les petites parties dp du corps flottant seront éloignées du centre G, plus elles feront obligées de prendre de vitesse : ce plus grand mouvement produira une plus grande résistance, à cause de l'inertie de la matiere, & cette résistance produira encore une résissance relativement plus grande, lorsqu'elle sera appliquée à une plus grande distance du centre de gravité G, puisqu'elle agira avec un plus long bras de levier. Mais au lieu de la réfistance que font toutes les parties de matiere du corps flottant, nous pouvons imaginer en K une masse unique qui produise par son inertie précisément le même effet. Nous n'avons dans cette vue, pour chaque grain de matiere dp qu'à en supposer un en K, qui soit plus petit ou plus grand.

dans le même rapport, que le carré de GK est plus grand ou plus petit que le carré de la premiere distance. Si nous prenons un grain de matiere dp, à la distance D du centre G, & que nous le placions à une distance GK, n - b, qui foit trois ou quatre fois plus grande, il faudra le rendre neuf ou seize fois plus petit, pour qu'il produise précisément la même rélistance, puisque dans ce point il prendra trois ou quatre fois plus de vitesse, & que la plus grande résistance qui naîtra de cette plus grande vitesse sera outre cela appliquée à un levier trois ou quatre fois plus long. En général il faut, à la place de chaque grain de matiere dp, pris à la distance **D**, fubstituer un autre grain de matiere égal à  $\frac{D^2 \times dp}{(n-h)^2}$ , & nous aurons donc  $\frac{SD^2 \times dp}{(n-b)^2}$  pour la masse, qui étant substituée en K, produiroit précisément la même résistance que le corps flottant, à prendre un mouvement oscillatoire ou giratoire autour de G.

IV.

Cela supposé, nous n'avons plus qu'une simple analogie à faire pour concilier les deux mouvemens du corps flottant, ou les affujettir l'un sur l'autre, le mouvement vertical du corps qui monte & descend, & celui par lequel le corps se balance d'une extrêmité vers l'autre. Ce second mouvement eft produit par la force  $\frac{iKP}{a\times(n-b)} + \frac{i}{3a\times(n-b)}$  $\int dr(u^3+y^3)+\frac{ibEn}{a\times(n-b)}$  qui pousse horisontalement le point K tantôt vers un côté & tantôt vers l'autre; & la masse à mouvoir est fD' x dp; c'est-à-dire que cette masse qu'il faut concevoir située en K, est absolument équivalente, en fait d'inertie, à la masse entiere du corps flottant, lorsqu'il s'agit du mouvement de rotation autour de G. L'autre mouvement se fait dans le sens vertical; le centre de gravité G parcourt en montant ou en descendant le petit espace g 1 g2, qui est égal à e 1 e 2; la masse qui est mue est P, & la force Qqqij

accélératrice est  $\frac{iEn}{c}$  comme nous l'avons vu dans le second article; d'ailleurs les espaces parcourus g1g2 & k1k2, font égaux, étant l'un & l'autre égaux à e 1 e 2, & ils doivent être parcourus exactement dans le même temps, pour que les deux mouvemens ne se trouvent jamais en opposition, & qu'ils ne se détruisent pas : nous pouvons donc faire cette analogie, la force  $\frac{iEn}{a}$  est à la masse P, comme la force  $\frac{iKP}{a\times(n-b)} + \frac{i}{3} \frac{a}{a\times(n-b)} \int dr (u^3 + y^3) + \frac{ibEn}{a\times(n-b)} \text{ eft à la}$ maffe  $\int_{-(n-b)^3}^{n\times dp}$ ; mais cette proportion nous donnera l'équarion  $3n \times E / D^2 \times dp = (3n - 3b) \times KP^2 + (n - b) \times P \times P$  $\int dr(u^3+y^3)-(3b^2n+3bn)^2\times E\times P$ , dans laquelle il n'y a absolument que n d'inconnue, qui ne monte qu'au second degré. Cette équation étant arrangée par rapport à l'inconnue n, se réduit à

 $n^{2} - \int \frac{D^{3} \times dp}{b \times P} + \frac{K \times P}{b \times E} + \int \frac{dr \times u^{3} + y^{3}}{3b \times E}$   $n = \frac{K \times P}{E} + \int \frac{dr \times u^{3} + y^{3}}{3E}.$ 

Nous n'avons dans cette équation que n'à chercher; car connoissant le plan de flottaison, nous avons aisément l'intégrale  $\int dr(u^3 + y^3)$  de même que l'aire E de ce plan. Le volume que le corps occupe dans la liqueur est la valeur de P, & nous savons à quelle distance FE = b la verticale FE du centre de gravité F de ce volume passe du centre de gravité F du plan AB. Outre cela nous connoissons la maniere dont est distribuée la pesanteur du corps flottant qui est hétérogene, ce qui nous donne la quantité K, dont son centre de gravité G est au-dessous du centre de gravité F; & nous pouvons trouver avec presque la même facilité l'intégrale /D2 x dp, qui est la somme des

produits de la pesanteur de toutes les parties du corps, ou plutôt du volume de liqueur qui leur répond, multipliée par le carré de leur distance D au centre de gravité G. Ainsi, les calculs préliminaires étant faits, il n'y aura toujours qu'une équation du second degré à résondre; on aura la valeur de FH, & on connoîtra le point H, dans lequel les plans de flottaison doivent se couper, pour que les divers mouvemens du corps flottant s'assujettissent les uns aux autres. & cessent de se nuire.

Lorsque les centres de gravité G & F répondent exactement au dessous du centre de gravité F, ce qui peut arriver dans une infinité de figures, quoique les deux moitiés AF & BF du solide ne soient pas égales de part & d'autre de F. la distance FE = b devenant nulle, notre équation se réduira à  $\left(-\frac{fD^2 \times dp}{P} + \frac{K \times P}{E} + \frac{fdr \times u^3 + y^3}{2E}n = 0\right)$ ; ce qui nous montre qu'alors n = FH s'anéantit, & que les deux points EH se réunissent dans le centre F. Dans ce cas, le centre de gravité G ne monte ni ne descend, au moins d'une quantité comparable à celles que nous considérons ici. Ce centre conserve sa même place, & les oscillations se sont

donc alors exactement autour de ce point.

Il ne nous reste plus qu'une quantité à découvrir, c'est la durée des oscillations, ou la longueur du pendule dont les oscillations s'accorderoient avec les doubles balancemens du corps flottant. Comme les deux mouvemens sont rendus parfaitement synchrones par la détermination du point H, nous pouvons régler aussi bien sur l'un que sur l'autre la longueur du pendule, dont les vibrations seroient parfaitement concordantes avec celles du corps; mais nous préférons les balancemens qui se font par les inclinaisons alternatives, quoique la chose dans le fond soit indifférente. Nous avons vu qu'au lieu de toute la masse du corps, on peut imaginer une masse  $\frac{\int D^2 \times dp}{(n-b)^2}$  située en K: cette masse est

404 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE pouffée alternativement par la force  $\frac{iKP}{a\times(n-b)} + \frac{ibEn}{a\times(n-b)}$  $+\frac{i}{3a\times(n-b)}\int dr(u^3+y^3)\,\mathrm{d}e\,k\,\mathrm{I}\,\,\mathrm{en}\,k\,2$ , &  $\mathrm{d}e\,k\,2\,\,\mathrm{en}\,k\,1$ ; mais s'il y avoit le même rapport entre ces deux quantités qu'entre la masse d'un pendule simple & sa force accélératrice au commencement de chaque oscillation, lorsque la longueur du fil est GK = EH, les vibrations du corps flottant s'accorderoient avec celles de ce pendule simple. Pour trouver la force accélératrice capable de cet effet, nous n'avons qu'à faire cette proportion,  $\dot{G}K$  est à Kk1, ou FB = aest à BB 1 = i, comme la masse ou pesanteur absolue  $\frac{\int D^2 \times dp}{-(n-b)^2} \text{ eft } \stackrel{\cdot}{a} \times \frac{\int D^2 \times dp}{(n-b)^2}.$ 

Supposé donc que la force accélératrice que nous avons trouvée précédemment fût égale à celle-ci, la longueur du pendule, dont les oscillations s'accordentavec celles du corps. seroit égale à GK ou HE; mais si la force accélératrice actuelle  $\frac{iK \times P + ib \times En}{a \times n - b} + \frac{i}{3a \times (n - b)} \int dr(u^3 + y^3)$  est plus grande ou plus petite, les oscillations seront plus promptes ou plus lentes que celles du pendule dont GK est la longueur. & elles s'accorderont avec celles d'un pendule plus court ou plus long. Or, il est démontré que pour rendre les pendules parfairement synchrones, lorsque les forces accélératrices sont différentes, il faut faire la longueur des pendules en raison inverse de l'intensité de ces forces ; ainsi , en nommant Z la longueur du pendule que nous voulons découvrir, nous n'avons qu'à faire cette proportion  $\frac{iKp + ibEn}{e^{\kappa(n-b)}} + \frac{i}{34\pi n - b}$ 

 $\int dr(u^3+y^3): \frac{i}{a} \times \frac{\int D^3 \times dp}{(n-b)^3}:: n-b: Z =$ 

 $\frac{\int D^2 \times dp}{KP + bEn + \frac{1}{2} dr(u^2 + y^2)}$ ; ce qui nous donne Z en grandeurs parfairement connues, puisque nous sommes censés avoir résolu l'équation du second degré qui sournit n. Nous aurons donc la longueur du pendule simple Z, dont les DES SCIENCES.

vibrations s'accorderont parfaitement avec le double mouvement du corps flottant. Dans les cas où & sera nulle,  $\frac{3J-X-P}{3KP+\int dr(u^3+y^3)}$ , & c'est ce qui est con-3 f Da x dp on aura Z==forme aux folutions particulieres que nous aviens déja de ce problême plus simple.

Si on cherche l'expression générale du pendule synchrone par la comparaison du mouvement du corps flottant dans le fens vertical, on trouvera  $Z = \frac{n-b}{n} \times \frac{P}{F}$ , & il n'est pas difficile de s'assurer que cette expression générale revient parfaitement à l'autre; mais les deux supposent également la résolution de l'équation du second degré de l'article IV.



# OBSERVATIONS

## BOTANICO-MÉTÉOROLOGIQUES,

Faites au Château de Denainvilliers, proche Pluviers, en Gâtinois, pendant l'année 1754.

### Par M. DU HAMEL.

#### AVERTISSEMENT.

ES Observations météorologiques sont divisées en sept colonnes, de même que les années précédentes. On s'est toujours servi du thermometre de M. de Reaumur, & on part du point zéro, ou du terme de la glace: la barre à côté du chiffre indique que le degré du thermometre étoit au-dessons de zéro; quand les degrés sont au-dessus, il n'y a point de barre; = o désigne que la température de l'air étoit précisément au terme de la congélation.

Il est bon d'être prévenu que quand il a fait chaud plusieurs jours de suite, il gele quoique le thermometre placé en dehors & à l'air libre marque 3 & quelquesois 4 degrés au-dessus de zéro; ce qui vient de ce que le mur & la boîte du thermometre ont conservé une certaine chaleur; c'est pourquoi on a mis dans la septiéme colonne, Gelée. Les Observations ont été saites à huit heures du matin, à deux heures après midi, & à onze heures du soit.

JANVIER.

# JANVIER.

| Jours<br>du<br>Mois        | VENT. | THE        | КМОМ    |               | 1     | metre. | ÉTAT DU CIEL                             |
|----------------------------|-------|------------|---------|---------------|-------|--------|------------------------------------------|
|                            | 4 Ly3 | Matin      | Midi.   | Soir.         | -01   | ush    |                                          |
|                            | -     | Degrés     | Degrés. | Degrés.       | pouc. |        |                                          |
| 1                          | S.    | -4         | -2      | <del>-3</del> | 27.   |        | beau & variable.                         |
| 2                          | N.    | -2         | 0       | -2            | 28.   | 0      | couvert, neige & brouillard.             |
| 3                          | S.    | 2          | 0       | 0             | 27.   | 8      | couvert & brumeux.                       |
| 4                          | S. O. | 0          | 0       | 0             | 27.   | 9      | brumeux avec brouillard.                 |
| 5                          | S.    | 0          | 2       | 0             | 27.   | 2      | brouillard avec.dégel.                   |
| 0                          | S.    | - 1        | 2       | 2             | 27.   | 4      | grand vent, couvert & brumeux.           |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | S. O. | 1          | 21/2    | 0             | 27.   | Š      | beau, variable, & gelée le foir.         |
|                            | S. E. | 0          | 2       | 3             | 26.   | 9      | pluie, neige & vent.                     |
| 9                          | S. O. | 0          | 21      | 1/2           | 26.   | 9      | beau & froid.                            |
| 10                         | S.    | I ½        | 2       | 3             | 26.   | 6      | couvert, gelée blanche.                  |
| 11                         | S.    | 3          | 5       | 2             | 26.   | 4      | pluvieux.                                |
| 12                         | S.    | — r        | 1       | 1             | 26.   | 5      | brouillard avec gelée blanche.           |
| 13                         | S.    | — r        | 3       | 3             | 27.   | 0      | variable.                                |
| 14                         | N. E. | 4          | 3<br>7  | 41            | 26.   | 10     | pluvieux.                                |
| 15                         | S. O. | 5          | 7 8     | 5             | 26.   | 3      | couvert & pluvieux, il a tonné.          |
| 16                         | S.O.  | 5          | 8       | 5 58          | 26.   | 3      | hargneux, le soir aurore boréale.        |
| 17                         | S.    | 4555       | 8       | . 8           | 26.   | 7      | couvert & humide.                        |
| 18                         | S. O. | 5          | 5       | * 3           | 26.   | 10     | variable avec pluie.                     |
| 19                         | S. E. | 0.         | 4       | 2             | 28.   | 1 4    |                                          |
| 20                         | N.    | 0          | 4       | 1             | 28.   | 1      | beau & variable.                         |
| 21                         | N.    | 2          | 2       | -1            | 28.   | 1 1    | beau temps, gelée blanche.               |
| 22                         | S. O. | 0          | 2       | 2             |       |        | grand brouillard.                        |
| 23                         | N.E.  | 0          | 2       | 1             | 27.   | 8      | grand brouillard.                        |
| 24                         | S.    | -r         | 0       | - 4           | 27.   | 3 1    | grand brouillard & givre.                |
| 25                         | N.    | 3          | 3       | 1             | 27.   |        | pluvieux, il neige le foir.              |
| 26                         | N.    | 0          | 3       | -5            | 27.   | 3      | grande neige.                            |
| 27                         | S.    | -2         | -2      | -4            | 27.   | 4      | neige & variable.                        |
| 28                         | S. O. | -6         | - 1     | -4            | 27.   | 6      | beau temps avec de la neige.             |
| 29                         | N.    | -8         | -3      | − <u></u> 9   | 27.   | - 8    | beau temps.                              |
| 30                         | N.    | -10        | -6      | -9<br>-8      | 27.   | 6 1    | beau fixe, neige sur terre & forte gelée |
| 31                         | N.    | <b>−</b> 9 | -6      | -8            |       |        | beau temps.                              |

Mém. 1755.

498 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
Il a gelé presque tous les jours du mois de Janvier, &
le 30 le thermometre est descendu à 10 degrés au-dessous
de zero.

Le barometre a beaucoup varié, puisqu'on l'a vu à 26 pouces 3 lignes & à 28 pouces 1 ligne \( \frac{1}{2} \), sur quoi il est bon de remarquer que la liqueur des barometres que j'ai à Paris au bord de la Seine, est constamment de 2 lignes ou 2 lignes \( \frac{1}{2} \) plus élevée que celle des barometres de Denainvilliers, qui est situé dans une plaine beaucoup plus élevée que Paris, puisque la riviere d'Essonne, qui traverse nos terres, a près de 300 pieds de pente jusqu'à son embouchure dans la Seine, suivant le nivellement de M. Picard.

Le ciel a presque toujours été couvert; il a tombé peu de pluie, mais assez considérablement de neige, sur-tour vers la fin, de sorte qu'alors il y en avoit 6 ou 8 pouces

d'épaisseur dans les campagnes.

Comme la neige avoit commencé à tomber avant les grandes gelées, la terre n'étoir point gelée fous la neige; elle étoit même très-molle, non seulement parce qu'il avoit beaucoup plu dans le mois de Décembre précédent, mais encore parce qu'une partie de la neige qui touchoit à la terre fondoit. Cette circonstance savograble pour les végétaux, rendoit les chemins impraticables aux voitures.

La déclinaison de l'aiguille aimantée étoit de 18 degrés,

& l'inclinaison de 70 degrés 30 minutes.

Les premiers jours de la neige, on a pris une prodigieuse quantité d'alouettes au collet, mais le troisième ou le quattiéme jour elles avoient abandonné le pays, de sorte qu'on n'en voyoit pas une seule.

Les perdrix & les lievres ont beaucoup fouffert dans les plaines de Beauce, mais ils ont toujours trouvé à se nourrir dans les vignobles, de forte que sans les chiens & les collets on en auroit peu perdu.

# FEVRIER.

| Jours<br>du<br>Mois.                                                 | VENT.                                                                            | THERMOMETR  Matin   Midi.   Soin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barometre.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÉTAT DU CIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                               | N. S. O. N. O. N. E. S. N. E. N. O. S. E. S. | Degree   D                                                                                                                                                         | 1. pouc. lig. 27. 11 27. 1 27. 1 27. 1 27. 0 0 27. 1 ½ 27. 6 27. 6 27. 7 ½ 27. 6 27. 7 ½ 27. 7 ½ 27. 7 ½ 27. 1 1 27. 9 27. 7 ½ 27. 9 27. 7 ½ 27. 1 1 27. 9 27. 1 27. 1 27. 9 27. 1 27. 9 27. 9 27. 1 27. 9 27. 9 27. 1 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 27. 9 | beau temps. brouillard, givre & neige. grande neige, il y en a 9 pouces. couvert. couvert avec neige. beau avec brouillard en l'air. couvert. variable fans pluie. variable fans pluie. beau dégel avec pluie. brouillard, la neige fond. pluie & vent. pluie & vent. pluie & vent. couvert & variable avec petite pluie. |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 | N. N. E. S. S. N. N. E. N. E. N. E. N. E. N. E.                                  | $ \begin{array}{c cccc}  & S & & & & \\  & -\frac{1}{2} & & S & & \\  & -1 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & \\  & 0 & & & & $ | 27. 9 28. 1 27. 9 28. 1 27. 9 27. 10 27. 9 27. 11 4 27. 9 28. 0 28. 0 28. 0 28. 0 28. 0 34. 0 35. 28. 0 35. 28. 0 36. 28. 0 37. 10                                                                                                                                                             | beau temps, il gele à glace. beau temps, il gele à glace. beau temps, glée blanche, beau temps, gelée blanche, beau temps, gelée blanche. beau temps, gelée blanche. beau temps, il gele à glace, couvert & brumeux, beau avec muages.                                                                                    |
|                                                                      |                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | // -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Rrrij

La gelée a continué jusqu'au 10; mais comme la terre étoit couverte de neige, rien ne souffroit, & la terre étoit si peu attaquée de la gelée, que nous avons planté quelques arbres, ayant soin de ramasser beaucoup de neige au pied pour empêcher que la gelée n'endommageat les racines.

La nuit du 17, il tomba une petite pluie qui fit fondre la moitié de la neige: le foleil du lendemain fit fondre le reste, sans qu'il se formât de mares dans les champs, parce que l'eau pénétroit dans la terre qui n'étoit pas gelée.

Il est bon de remarquer que depuis le 3 jusqu'au 6, le thermometre, qui étoit exposé au nord, étoit, à l'heure de midi, à 0, 1 ou 2 degrés au-dessous du terme de la glace, de sorte que le Soleil faisoit fondre la neige qui s'étoit arrêtée sur les branches des arbres; mais le froid reprenoit assez vivement le soir pour faire descendre le thermometre à 5, 6 & même 10 degrés au-dessous de zero, ce qui formoit sur les branches un verglas, auquel il faut attribuer les désordres dont nous parlerons dans la suite.

Le barometre a varié de 27 à 28 pouces 1 ligne; il a neigé le 3, le 5, le 6 & le 12; il a un peu plu le 13, le 14 & le 15; le reste du mois a été sort sec.

Dès le 14 on s'appercevoit que les feuilles des romarins, des lauriers & des lauriers-cerifes, qui étoient exposés au levant & au midi, étoient gelées; il n'en étoit pas de même à l'exposition du nord, ce qui prouve que les désordres de la gelée ont été occasionnés par les verglas.

Le 22, les abeilles faisoient leur récolte sur les bouis & les cyprès qui étoient en fleur.

Quand la neige a été entiérement fondue, les bleds étoient très-verds, mais les gelées blanches de la fin de ce mois en avoient jauni les feuilles.

La déclinaison de l'aiguille aimantée a été de 17 degrés 30 minutes ouest, & l'inclinaison de 70 degrés 30 minutes.

MARS.

|                      | •                                                              |                            |                   |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours<br>du<br>Mois. | VENT.                                                          | THERMOME<br>Matin   Midi.  | Soir.             | Baron                                        | netre.              | ÉTAT DU, CIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| du                   | S. S. N. N. N. E. N. O. N. | Matin Midi.                |                   | Pouc. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27 | ## 10 10 11 11 11 1 | beau temps, gelée blanche. beau temps. couvert. brouillard. beau temps, il gele à glace. beau temps, il gele à glace. beau temps, il gele à glace. beau temps, gelée blanche. bruine, neige & gelée blanche. la terre est couverte de neige. neige & grélots. gress. beau temps avec nuages. neige. beau temps. |
| 28<br>29<br>30<br>31 | N. E.<br>N. E.<br>N. E.                                        | 5 11<br>2 8<br>2 4<br>-2 3 | 6<br>2<br>0<br>—1 | 27.<br>27.<br>27.<br>27.                     | 8<br>7±<br>5<br>5   | beau temps, gelée blanche.<br>couvert, fombre avec neige.<br>beau temps, forte gelée à glace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Il a gelé presque tous les jours pendant tout ce mois, & les plus grandes variations du barometre ont été depuis 26 pouces 10 lignes jusqu'à 28; néanmoins, comme il nia point plu, & qu'il n'est tombé qu'un peu de neiges & de grélots, on n'a pas laissé d'avancer les travaux pour les mars; la neige y a même été savorable, car la terre devenoit si seche qu'on ne pouvoir presque plus labourer. Les gelées presque continuelles avoient jauni la seuille des bleds, qui au reste étoient assez des presque au reste étoient affez beaux.

On commençoit à s'appercevoir que les verglas de l'hiver avoient endommagé beaucoup de boutons de la vigne & des arbres fruitiers; ainsi il ne s'est ouvert que quelques sleurs d'abricotiers & de pêchers.

Les cornouillers & les muzereum étoient en pleine fleur, aussi bien que les noisetiers, dont les chatons étoient en bien mauvais état.

Le fac de froment pesant 240 livres, se vendoit treize à seize livres; la même mesure d'avoine, huit à neuf livres. Commela vesce pour semer avoit monté à trente ou quarante livres le sac, ce qui est un prix exorbitant, on en a apporté de fort loin, & elle est tombée à dix-huit livres: les grosses seves, qu'on nomme à Paris séves de marais, se vendoient six livres le boisseau; les pois, les haricots & les lentilles étoient aussi très-chers.

Le prix du vin a augmenté de plus du tiers.

L'aiguille aimantée a toujours décliné à l'ouest de 17 degrés 30 minutes.

AVRIL.

| Jours<br>du<br>Mois.                                     | Vent.                                                                                   | THE &                                             | ~                                                                                                                 | Soir.                                                   | Baron                                        | etre.                         | ÉTAT DU CTEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | S. O.O.E. S. S. S. S. S. S. E. E. E. E. E. E. E. N. | Degrét.  3 -1 3 8 9 8 1 5 6 5 5 4 4 1 5 5 2 6 5 5 | Degrés. \$ 8 \$ 5 \$ 13 \$ 15 \$ 15 \$ 16 \$ 15 \$ 16 \$ 17 \$ 16 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 \$ 17 | Degrés. 3 2 5 8 9 8 9 9 9 9 9 6 6 7 5 5 2 2 4 4 4 9 8 8 | peuc. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27 | FF 36.988 7798 99998660000000 | beau temps, forte gelée à glace. pluie froide par verfe. beau temps, il gele à glace. beau temps, le vent mou. beau & chaud. beau avec de gros nuages. beau avec nuages, rofée pendant la nuit. beau avec nuages & lourd. beau temps. beau temps, le vent froid. beau temps, le vent froid. beau temps, brouillard le matin. le vent froid & variable. beau temps, le vent froid. variable avec pluie. variable avec pluie. un demi-pied de neige. beau & froid. beau & variable. |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30             |                                                                                         | 1                                                 | 12<br>14<br>15<br>1 15<br>1 15                                                                                    | 6<br>9<br>11<br>11<br>11                                | 27.                                          | 8<br>7<br>7                   | variable.    beau temps.   beau temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

L'air a été froid & incommode pendant tout ce mois, il a même gelé très-fort le 3: le 18, il tomba beaucoup de neige, qui fut très-avantageuse pour saire lever les menus grains; car il ne pleuvoit point, & la terre étoit très-seche.

Au commencement du mois, les abeilles faisoient à midi leur récolte sur les ifs qui étoient en fleurs.

La vigne commençoit à pleurer : les violettes étoient en pleine fleur, de même que les groseillers & le saule de Canada à grande seuille.

Les frênes, les ormes, les cerisiers, les pruniers, les poiriers & les pommiers avoient de gros boutons, & on voyoit quelques sleurs épanouies.

On avoit vu dès le 5, des hirondelles qui voloient le soir autour du château.

A la fin du mois, les fleurs des pêchers qui avoient échappé à la rigueur de l'hiver, étoient nouées,

Les bleds étoient fort bas, mais suffisamment garnis & bien verds, car ils avoient profité de l'humidité de la neige du 18.

Il a regné pendant ce mois des petites véroles bénignes, des fluxions de poitrine meurtrieres, & beaucoup de maux de gorge.

L'aiguille aimantée déclinoit à l'ouest de 17 degrés 30 minutes, & inclinoit de 70 degrés 45 minutes.

MAI.

MAI.

| Jours<br>du |       |         | Barom   | etre.   | ÉTAT DO CIRL |      |                               |
|-------------|-------|---------|---------|---------|--------------|------|-------------------------------|
| Mois.       |       | Matin   | Midi.   | Soir.   |              |      | •                             |
|             |       | Degrés. | Degrés. | Degrés. | pouc.        | lig. | 4                             |
| I           | N.    | 10      | 16      | II      | 27.          | 8    |                               |
| 2           | N. E. | 11      | 16      | II      | 27.          | 9    | beau temps, le vent froid.    |
| 3           | N.    | 8       | 12      | 9       | 27.          | 8    | variable avec brouillard.     |
| 4           | N. E  | 8       | 14      | 11      | 27.          | 6    | beau temps.                   |
| 5           | S. E. | 11      | 19      | 13      | 27.          | 4    | beau temps avec nuages.       |
| 6           | S.    | 13      | 11      | 11      | 27.          | 5    |                               |
| 7 8         | S.    | 11      | 16      | 10      | 27.          | 3    |                               |
|             | S. E. | 10      | 15      | 11      | 27.          | 2    |                               |
| 9           | S. O. | 8       | 12      | 10      | 27.          |      | pluie toute la journée.       |
| 10          | S. O. | 8       | 14      | 11      | 27.          | 5    |                               |
| II          | N.    | 1 7     | 14      | 10      | 27.          | 8    |                               |
| 12          | N.    | 10      | 14      | 12      | 27.          | 9    | beau temps avec nuages.       |
| 13          | S.    | 10      | 16      | 14      | 27.          | 9    | variable fans pluie.          |
| 14          | S. O. | 12      | 19      | 14      | 27.          | 11   | beau avec nuages.             |
| 15          | S. O. | 12      | 19      | 16      | 27.          | 9    |                               |
| 16          | S. E. | 16      | 21      | 19      | 27.          | 7    |                               |
| 17          | S.    | 16      | 20      | 12      | 27.          | 7    |                               |
| 18          | S. E. | 11      | 18      | 13      | 27.          | 7    | beau avec nuages.             |
| 19          | S. E. | 11      | 18      | 15      | 27.          | 7    |                               |
| 20          | S. O. | 15      | 21      | 15      | 27.          |      |                               |
| 21          | S.    | 15      | 18      | 15      | 27.          | 6    |                               |
| 22          | S.    | 15      | 18      | 14      | 27           | 6    |                               |
| 23          | S.    | 11      | 15      | 10      | 27.          |      |                               |
| 24          | S. O. | 10      | 15      | 12      | 27.          |      |                               |
| 25          | S. O. | 11      | 15      | 11      | 27.          |      |                               |
| 26          | S.    | 12      | 16      | 13      | 27.          |      |                               |
| 27          | N. O. | 10      | 18      | 10      | 27.          |      |                               |
| 28          | N. O. | 12      | 17      | 11      | 27           |      |                               |
| 29          | N.    | 10      | 14      | 11      | 27.          |      |                               |
| 30          | E.    | 11      | 17      | 14      | 27.          |      |                               |
| 31          | S. E. | 12      | 18      | 14      | 27           | . 8  | variable avec nuages & pluie. |

Mem. 1755.

Il n'a point gelé pendant tout-ce mois, mais l'air a tou-

jours été frais.

La terre a été fort seche, & on étoit dans la crainte de ne point encore récolter de fourrages, qui étoient extrêmement rares: heureusement il a tombé de temps en temps de petites pluies, particuliérement le 6, le 9, le 20, le 24, le 28 & le 31, qui ont fait reverdir les prés & les mars.

Les hannetons & les chenilles de toutes les especes ont dévoré presque toute la verdure : il y a eu aussi beaucoup

de cantharides.

La vigne du Canada étoit en pleine fleur; mais comme ces fleurs n'ont que des étamines & point de pissile, il n'a pas noué un grain de raissin.

Les sainfoins ont sleuri étant encore fort bas, parce que rien n'avoit profité pendant le mois d'Avril, qui avoit été

froid & fort fec.

Comme dans ce mois on pouvoit connoître bien sûrement les désordres de la gelée, nous allons les rapporter. Le catalpa, les cédres du Liban & de Virginie, le grand pin maritime, le thuya de Canada, n'ont point du tout souffert; presque tous les pins maritimes de la petite espece ont été entiérement gelés, de même que les chamelaa tricoccos & le solanum-amomum; les figuiers, les folanum Bononien fe & l'aralia épineux ont été gelés jusqu'aux racines; les lauriers, les lauriers-cerises, les alaternes & les liéges ont perdu toutes leurs feuilles & quelques branches; le thuya de la Chine a perdu quelques branches, de même que le buplevrum & le genêt d'Espagne : les chênes verds & les cyprès ont perdu leurs feuilles, sur-tout du côté du midi ; les faules de Canada & de Virginie ont perdu toutes leurs branches jusqu'au tronc; enfin beaucoup de boutons, tant de la vigne que des arbres fruitiers, ont été gelés d'hiver.

Les bleds étoient bien verds, de même que les avoines; néanmoins le sac de froment se vendoit quinze à seize livres,

& celui d'avoine huit à neuf livres.

Les petites véroles bénignes ont encore regné pendant ce mois, mais il y a eu des fluxions de poitrine & des fiévres malignes qui ont emporté bien du monde.

# JUIN.

| Jours<br>du   | VENT.                | THEF    | MOM     | ETRE.   | Baron | netre. | ÉTAT DU CIEL                             |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|-------|--------|------------------------------------------|
| Mois.         |                      | Matin   | Midi.   | Soir.   |       |        |                                          |
|               |                      | Degrés. | Degrés. | Degrés. | pouc. | lig.   |                                          |
| 1             | S.                   | 13      | 20      | 14      | 27.   | 7      | variable avec pluie, & disposé à l'orage |
| 2             | S.                   | 14      | 21      | 14      | 27.   | 7      | beau temps, tonnerre fans pluie à l'ouel |
| 3             | S.                   | 12      | 21      | 12      | 27.   | 7      | variable avec pluie.                     |
| 4             | S. O.                | 13      | 17      | 14      | 27.   | 8      | variable avec nuages.                    |
| 5             | S.                   | 14      | 20      | 16      | 27.   | 8      | variable avec nuages.                    |
| 6             | S.                   | 13      | 18      | 14      | 27.   | 8 4    | variable avec nuages.                    |
| 2 3 4 5 6 7 8 | S. O.                | 15      | 14      | 9       | 27.   | 7      | pluie continuelle tout le jour.          |
|               | S. O.                | 11      | 15      | 13      | 27.   | 9      | beau avec nuages.                        |
| 9             | S.                   | 13      | 18      | 14      | 27.   | 7      | beau avec nuages.                        |
| 10            | S. O.                | 13      | 16      | 10      | 27.   | 7.     | variable avec pluie.                     |
| 11            | S. O.                | 13      | 17      | 14      | 27.   | Io     | beau, un peu de brouillard.              |
| 12            | S. O.                | 14      | 17      | 15      | 27.   | IO     | beau temps.                              |
| 13            | N. E.                | 15      | 18      | 16      | 27.   | 7*     | beau temps.                              |
| 14            | E.                   | 16      | 24      | 14      | 27.   | 4      | vent chaud, tonnerre le foir.            |
| 15            | S.<br>S.<br>S.<br>S. | 13      | 19      | 16      | 27.   | Ĝ      | beau avec nuages.                        |
| 16            | S.                   | 15      | 16      | 13      | 27.   | 7      | il a tonné & plu pendant la nuit.        |
| 17            | S.                   | 13      | 18      | 15      | 27.   | -6     | beau avec nuages.                        |
| 18            | S.                   | 15      | 18      | 14      | 27.   | 71     | beau avec nuages.                        |
| 19            | S.                   | 13      | 18      | 13      | 27.   | 9      | variable avec pluie & tonnerre.          |
| 20            | S.                   | 11      | 17      | 10      | 27.   | 9      | beau avec nuages.                        |
| 21            | E.                   | 11      | 173     | 12      | 27.   | 9      | beau avec nuages.                        |
| 22            | S. E.                | 15      | 20      | 14      | 27.   | 9      | beau avec nuages.                        |
| 23            | S.                   | 14      | 20      | 16      | 27.   | 7      | beau avec nuages.                        |
| 24            | S. O.                | 12      | 16      | 14      | 27.   | 7      | variable avec pluie.                     |
| 25            | S. E.                | 15      | 19      | 14      | 27.   | 9      | beau avec nuages.                        |
| 26            | S.                   | II      | 15      | 12      | 27.   | 6      | pluie continuelle.                       |
| 27            | S. O.                | 11      | 15      | 12      | 27.   | 81     |                                          |
| 28            | S. O.                | 11      | 16      | 13      | -     | 7      | variable avec pluie.                     |
| 29            | S. O.                | 12      | 15      | 13      | 27.   | ó      | couvert & pluvieux.                      |
| 30            | S. O.                | 11      | 15      | 14      | 27.   | 7      | pluvieux toute la journée:               |

Sssij

Ce mois a été frais & humide; le ciel a presque toujours été couvert : le commencement a été assez beau, l'eau tombant par grands orages : la fin a été humide; car quoiqu'il ne soit pas tombé beaucoup d'eau, les pluies ont néanmoins été fréquentes & la terre humide, parce que le soleil a presque toujours été caché.

Le 2, il s'éleva une nuée au sud, faisant route à l'ouest. On entendoit le tonnerre de loin, & nous n'eumes que du vent & de l'orage sans pluie; mais il tomba beaucoup de grêle du côté d'Acheres & d'Artenay.

Le 14, îl fit un vent brûlant toute la journée; le lendemain matin on entendit des coups de tonnerre au sud: à 3 heures le ciel se chargea de nuages qui s'élevoient du sud; il tonna fort, & il plut beaucoup jusqu'au coucher du soleil, qu'il s'éleva un grand vent. Avant l'orage, le barometre étoit à 27 pouces 4 lignes, pendant l'orage à 27 pouces 3 lignes, & le soir il remonta à 27 pouces 4 lignes.

Ces humidités étoient bien favorables aux grains de toute espece & aux prés, mais elles étoient bien contraires aux vignes qui étoient en fleur, & aux sainsoins qui étoient fauchés; & comme on n'en a point serré qui n'aient été mouillés, ils sont tous un peu noirs: au reste, comme ils ont fleuri trop tôt pour prositer des pluies, ils ont été bas, & n'ont pas fourni beaucoup d'herbes.

On commençoit à arracher les oignons de safran : les orangers ont donné beaucoup de sleurs : les abeilles ont donné quelques essains, & on commençoit à en changer de panier.

Presque tous les ensans ont été attaqués d'une petite vérole bénigne & discrete qui ne les retenoit presque pas au lit.

L'aiguille aimantée déclinoit de 18 degrés à l'ouest.

# JUILLET.

| Jours<br>du<br>Mois | VENT. | -       | МОМ     | -       | Baron | netre.              | ÉTAT DU CIEL                             |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------------------|------------------------------------------|
| 141015.             |       | Matin   | Midi.   | Soir.   |       |                     |                                          |
| -                   |       | Degrés. | Degrés. | Degrés. | pouc. | lig.                |                                          |
| 1                   | S.    | 13      | 17      | 12      | 27.   | 9                   | couvert & humide.                        |
| 2                   | S. O. | 13      | 17      | 16      | 27.   | 10                  | beau avec nuages.                        |
|                     | S. O. | 14      | 20      | 16      | 27.   | 9                   | beau avec nuages.                        |
| 3 4 5 6             | S. O. | 14      | 16      | 15      | 27.   | 9                   | variable.                                |
| 5                   | S. O. | 15      | 20      | 19      | 27.   |                     | brouillard le matin, beau le jour.       |
| 6                   | S. O. | 17      | 22      | 14      | 27.   | 8                   | nuages, chaud à midi, le foir frais.     |
| 7 8                 | S. O. | 12      | 17      | 14      | 27.   | 9                   | variable.                                |
| 8                   | S. O. | 13      | 18      | 15      | 27.   | 9                   | variable.                                |
| 9                   | S. O. | 16      | 21      | 17      | 27.   | 7                   | couvert & lourd.                         |
| 10                  | S. O. | 14      | 18      | 14      | 27.   | 8,                  | beau avec nuages.                        |
| 11                  | S. O. | 13      | 19      | 15      | 27.   | 92                  | beau avec nuages.                        |
| 12                  | S. O. | 15      | 21      | 18      | 27.   | 9                   | beau & lourd avec nuages.                |
| 13                  | S. E. | 16      | 20      | 17      | 27.   | 8,                  | beau avec nuages.                        |
| 14                  | S.    | 16      | 20      | 17      | 27.   | 8<br>7 <sup>2</sup> | variable avec nuages.                    |
| 15                  | Ο.    | 12      | 15      | 12      | 27.   | 7                   | variable avec pluie.                     |
| 16                  | S. O. | 12      | 16      | 12      | 27.   | 5                   | couvert.                                 |
| 17                  | S. O. | 12      | 14      | 11      | 27.   | 5                   | variable avec grand vent.                |
| 18                  | S. O. | 12      | 15      | 12      | 27.   | 7                   | beau avec nuages.                        |
| 19                  | Ο.    | 12      | 15      | 12      | 27.   | 81                  | variable avec pluie.                     |
| 20                  | N. E. | 13      | 171     | 10      | 27.   | 111                 | beau avec nuages.                        |
| 21                  | E.    | 14      | 20      | 151     | 27.   | 9                   | beau avec nuages, le bar. le mat. 28 pou |
| 22                  | S. E. | 17      | 20      | 16      | 27.   | 7                   | beau temps.                              |
| 23                  | Ο.    | 15      | 19      | 14      | 27.   | 9                   | beau avec nuages, l'air est froid.       |
| 24                  | N. E. | 14      | 19      | 15      | 27.   | 7                   | beau temps.                              |
| 25                  | S. O. | 15      | 20      | 14      | 27.   | 9                   | variable.                                |
| 26                  | S. E. | 14      | 20      | 17      | 27.   |                     | beau temps.                              |
| 27                  | S. O. | 16      | 221     | 14      | 27.   | 8                   | beau & grand vent.                       |
| 28                  | S.    | 13₹     | 17      | 13      | 27.   | 9                   | beau avec nuages.                        |
| 29                  | S. O. | 12      | 174     | 11      | 27.   | 114                 | beau avec nuages.                        |
| 30                  | N. E. | II      | 18 1    | 12      | 27.   | 9                   | beau avec nuages, vent frais.            |
| 31                  | N. E. | 12      | 19      | 14      | 27.   | 8                   | beau temps.                              |

Pendant presque tout ce mois, le ciel étoit chargé de nuages pendant le jour, & très-pur toutes les nuits, pendant lesquelles l'air étoit très-stais; néanmoins, comme il ne tomboit point d'eau & qu'il faisoit du vent, la terre s'est desséchée, elle se gerçoit & les bleds ont mûri, de sotte qu'on a commencé la moisson le 29. On a aussi fait la récolte des soins; elle étoit abondante, & le temps très-savorable pour les semailles.

Les avoines étoient très-belles, mais la fraîcheur de l'air n'étoit point favorable à la vigne qui restoit dans l'inaction.

On a trouvé peu de miel dans les ruches qu'on a changées, parce qu'elles étoient remplies de bourdons qui l'avoient consommé.

L'aiguille aimantée déclinoit à l'ouest de 17 degrés 45 minutes.

AOUST.

| Jours<br>du | Vent.    | THER   | MOM     | ETRE.   | Baron | netre. | ÉTAT DU CIEL                 |
|-------------|----------|--------|---------|---------|-------|--------|------------------------------|
| Mois.       | - 1      | Matin  | Midi.   | Soir.   |       |        |                              |
|             |          | Degrés | Degrés. | Degrés. | pouc. | lig.   |                              |
| 1           | S. O.    | 14     | 20      | 15      | 27.   | 7      | beau avec nuages.            |
| 2           | N.       | . 14   | 20      | 15      | 27.   | 7∄     |                              |
| 3           | N.       | 15     | 21      | 14      | 27.   | 7      | beau avec nuages.            |
| 3 4 5 6     | N.       | 15     | 21      | 15      | 27.   | 7      | variable.                    |
| 3           | S. O.    | 14     | 18      | 15      | 27.   | 7      | couvert.                     |
| 6           | S.O.     | 15     | 20      | 14      | 27.   |        | variable avec pluie.         |
|             | S.O.     | 15     | 21      | 18      | 27.   | 6      | couvert, il a tonné au loin. |
| 7 8         | S. O.    | 19     | 201     | 15      | 27.   | 8      | couvert.                     |
| 9           | S. O.    | 13     | 20      | 13      | 27.   | 10     | variable & couvert.          |
| 10          | N.       | 10     | 18      | 14      | 27.   | 10     | 1                            |
| 11          | N.       | 11     | 19      | 14      | 27.   | 10     | 1                            |
| 12          | N.       | 14     | 21      | 16      | 27.   | 9      |                              |
| 13          | S. O.    | 15     | 23      | 19      | 27.   | 8      |                              |
| 14          | S. S. E. | 16     | 25      | 20      | 27.   |        | beau temps                   |
| 15          | S. O.    | 161    |         | 18      | 27.   | 9      |                              |
| 16          | S.       | 15     | 24      | 18      | 27.   | 10     |                              |
| 17          | N. E.    | 171    | 254     | 19      | 27.   | 10     |                              |
| 18          | N. E.    | 173    |         | 19      | 27.   | 9      | )                            |
| 19          | N.       | 17     | 25      | 20      | 27.   | 7      | beau temps, il éclaire.      |
| 20          | S.       | 17     | 25      | 19      | 27.   | 7      | beau temps, il tonne.        |
| 21          | S. O.    | 16     | 22      | 18      | 27.   | 6      | beau avec nuages orageux.    |
| 22          | S. O.    | 15     | 16      |         | 27.   | 7      | variable avec petite pluie.  |
| 23          | S. O.    | 15     | 161     |         | 27.   | 7      | pluvieux.                    |
| 24          | S. O.    | 15     | 19      | 16      | 27.   | 7      | variable avec petite pluie.  |
| 25          | S. O.    | 14     | 18      | 14      | 27.   | 7      | pluvieux.                    |
| 26          | N.O.     | 15     | 19      |         | 27.   | 10     | beau avec nuages.            |
| 27          | N. O.    | 14     | 181     | -       | 27.   | 9      | beau avec nuages.            |
| 28          | N. O.    | 15     | 20      | 13      | 27.   | 9      | beau avec nuages.            |
| 29          | N.       | 11     | 15      |         | 27.   | 11     | beau temps.                  |
| 30          | N.       | 103    |         |         | 27.   | 10     | beau temps.                  |
| 31          | 0.       | 141    | 18      | 13      | 27.   | 10     | couvert & pluvieux.          |

Le thermometre n'a pas monté au delà de 25 degrés à deux heures après midi, & très-souvent il a été au-dessous de 20; mais comme il n'est presque point tombé d'eau, les bleds ont été fort secs. Cette moisson étoit entièrement sinie le 25.

Les avoines qui étoient très-belles, ont été fauchées en même temps qu'on scioit les bleds, & on a profité des petites pluies du 23 & du 25 pour les serrer.

Les fromens étoient assez beaux; mais ils s'égrenoient à cause du hâle, qui étoit si considérable, que les verjus se desséchoient, sur-tout dans les terres légeres: les séves, de même que les seuilles de plusieurs arbres, ont été grillées.

Les moissonneurs ont peu souffert, parce que le ciel étoit fréquemment couvert, & que les nuits étoient fraîches. Il est éclos beaucoup de chenilles.

L'aiguille aimantée déclinoit à l'ouest de 17 degrés 45 minutes.

SEPTEMBRE

## SEPTEMBRE.

| du VENT.                                                         | Matin Midi.   Se                          | Barometre. | ÉTAT DU CIEL                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 O. N. O. N. O. N. O. S. O. | 9   16   16   17   17   17   17   17   17 | 1          | beau avec du vent. variable avec pluie. beau avec du vent. |

Mém. 1755.

Ttt

Pendant tout ce mois le vent a été au nord, l'air trèsfrais & la sécheresse extrême. C'est cette sécheresse qui a sait que les raisins ont acquis un peu de maturité, contre toute apparence.

La fécheresse de la terre n'a point interrompu les labours, parce que depuis les labours précédemment donnés, la terre n'ayant point été détrempée par les pluies, elle se remuoir comme de la cendre.

On a planté les oignons de fafran.

Les haies se sont trouvées couvertes de bourres de chenilles.

L'aiguille aimantée déclinoit à l'ouest de 17 degrés 40 minutes.

## OCTOBRE.

| Jours<br>du<br>Mois.                                                      | Vent.                                                                                                       | T-HER<br>Matin                                                                 | Midi.                                                                                  |                                                                                                             | Baron                                                                            | etre.                                                             | ÉTAT DO CIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | N. O. E. E. O. O. O. O. O. O. O. E. E. E. E. E. E. O. O. O. O. O. O. S. | Degris. 9 9 11 10 7 9 8 4 7 7 11 8 1 16 12 12 12 19 9 7 10 12 12 12 18 8 8 8 8 | Degrets   18   17   18   17   16   19   1   16   19   17   17   17   17   17   17   17 | Degrée.  11 12 10 14 5 5 12 10 14 15 10 11 11 9 8 8 7 10 11 11 9 8 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>26.<br>26. | 0 1 1 1 8 1 5 7 2 1 3 5 7 10 9 8 1 10 0 0 0 9 8 9 7 7 1 1 1 1 1 1 | grande pluie le foir. variable fans pluie. vent forcé la nuit, variable avec pluie. pluvieux. couvert & pluvieux. variable. beau avec nuages. beau avec nuages. beau avec nuages. beau avec nuages. gelée blanche & brouillard. grand brouillard tout le jour. de même. variable, grand brouillard. variable, couvert. beau temps, gelée blanche. variable. couvert. beau temps, gelée blanche. variable. |
| 30                                                                        | E.                                                                                                          | 7                                                                              | 91                                                                                     | 63                                                                                                          | 26.                                                                              |                                                                   | grande pluie & vent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tttij

Le commencement de ce mois a été fort beau; il est survenu ensuite quelques pluies, mais en général on peut dire qu'il a été sec & assez doux, car il n'y a eu que des gelées blanches.

On a profité des beaux temps du commencement du mois pour couper les raisins, & ils l'ont été entiérement, fans qu'il soit tombé une goutte d'eau.

Les raisins étoient tous fort noirs, ce qui est fort singulier, quand on se rappelle que la sleur a duré très-long-temps, & qu'il y avoit des grains en gros verjus, pendant que d'autres n'étoient pas hors de sleur.

La qualité des raisins paroissoit médiocre; ils ont bouilli très-vîte, & ont jetté une écume rouge qui s'est tout d'un coup abattue. Les vins ont donc peu resté dans la cuve; ils avoient une belle couleur. Nous parlerons dans la suite de leur qualité.

On a commencé les semences vers le 9, & les petites pluies qui sont venues de temps en temps, ont sait lever les fromens qu'on avoit mis en terre dans la poussiere; de forte qu'ils étoient, pour la plus grande partie, levés à la fin du mois.

La sécheresse, qui commençoit à donner de l'inquiétude pour la levée des fromens, a causé un grand dommage sur les sumiers. Les pailles étoient rares, & pour cette raison elles ont resté long-temps sous le bétail. Cette circonstance devoit faire qu'on auroit eu peu de bons sumiers, mais le grand hâle a fair qu'on en a eu peu de mauvais; ceux qu'on répandoit étoient comme de la litiere broyée de toute substance.

Les fafrans ont commencé à fleurir vers le 15; mais comme la terre étoit fort seche, les fleurs ont paru lentement.

L'aiguille aimantée déclinoit à l'ouest de 17 degrés 25 minutes.

## DES SCIENCES.

## NOVEMBRE.

| Jours<br>du<br>Mois,                                                           | Vεnτ.                                                                                                                                                                                                                                        | THERMOMETRE. Matin   Midi.   Soir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barometre.                               | ÉTAT DU CIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 4 25 6 27 28 29 30 | O. E. N. N. O. S. O. S. O. S. O. S. S. E. E. E. E. E. E. N. E. E. S. O. O. N. O. | Degree   Degree   Degree   September   S | 27. 7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | variable. variable & beau. variable. grand brouillard. beau avec nuages. gelée blanche. variable, grand vent. vent forcé, grande pluie. ouragen pendant la nuit. variable. brouillard. variable. brouillard. variable. beau avec nuages. beau temps, gelée blanche. beau avec nuages. beau temps. grand brouillard. brouillard. brouillard. brouillard. beau temps, gelée à glace. gelée blanche & brouillard. gelée à glace. fombre & humide. grande pluie. beau avec nuages. beau temps, gelée à blanche. beau avec mages. beau temps, gelée blanche. |

Les gelées qui sont survenues à la sin de ce mois, n'ayant été ni fortes ni continues, on peut dire que ce mois a été assez doux, & il n'est tombé d'eau que ce qui étoit nécessaire pour sortister les fromens. Le dessus de la terre étoit humide, mais le sond étoit trop sec pour ouvrir des terres où nous voulions planter des arbres.

Les vignerons achevoient de tirer les échalas, & ils donnoient à la vigne cette premiere façon qu'ils appellent parer.

# DECEMBRE.

| Jours<br>du<br>Mois.                                                          | VENT.                                                                                                                      | THERM<br>Matin   N | Midi.                                                                  | Soir. | Baron | nette.            | ÉTAT DU CIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 24 25 26 27 28 29 | N. O. O. S. S. S. O. E. S. S. O. S. S. S. O. S. S. S. O. S. S. S. O. S. S. S. S. O. S. |                    | 7 5 6 9 8 5 4 8 8 10 7 6 7 8 7 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Degri |       | 8½<br>7<br>5<br>6 | beau avec des nuages. beau temps, grand givre. humide & brouillard le foir. pluie & vent. temps couvert. beau & variable. brouillard avec gelée blanche. gelée blanche, le temps variable. variable, vent froid, pet, gelée blanche. pluvieux. variable avec pluie. pluvieux avec grand vent. beau temps. pluvieux avec grand vent. pluvieux avec grand vent. pluvieux avec grand vent. beau temps. gelée blanche avec brouillard. beau temps, gelée blanche. brouillard & givre. beau temps. grand brouillard. beau avec muages. brouillard. beau avec nuages. brouillard & givre. brouillard & givre. brouillard & givre. brouillard & givre. |
| 30<br>31                                                                      | S.<br>S.                                                                                                                   | 1/2                | - ·                                                                    | - 1   | 27.   | 9                 | givre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Le commencement de ce mois a été doux & humide, sans cependant qu'il y ait eu de grandes pluies: depuis le 18 jusqu'à la fin, il a gelé toutes les nuits, mais ces gelées n'étoient pas fortes, & les bleds s'entretenoient bien verds.

## RÉCAPITULATION.

L'hiver a été long & rude; mais comme il a tombé beaucoup de neige avant les gelées, la terre n'a point été glacée, & c'est pour cette raison que dans le temps du dégel l'eau s'est imbibée dans la terre sans faire de mares.

Le printemps a été froid & sec.

L'été s'est passé sans presque d'orages & sans qu'il y ait eu de grandes chaleurs, les nuits ayant toujours été fraîches.

L'automne a été fraîche & feche; les gelées sont venues fort tard, & il n'y en a pas eu de fortes avant le commencement de Janvier 1755.

#### FROMENS.

Les fromens n'ont point souffert pendant l'hiver, parce qu'ils ont été toujours couverts par la neige, & que leurs racines étoient dans une terre qui n'étoit pas gelée.

Immédiatement après le dégel, ils étoient fort verds, mais les vents froids avoient fatigué les feuilles, qui étoient de-

venues jaunes.

Ils étoient très-bas à la fin d'Avril; les pluies du mois de Mai les ont rétablis, néanmoins ils font reflés bas dans la plaine; ils étoient beaucoup plus élevés dans les terres noires

qui sont du côté de la forêt d'Orléans.

Par-tout les épis étoient longs & bien fournis de grains; ils ont été ferrés très-lecs, car il n'est pas tombé une goutte d'eau pendant la moisson dans le Gâtinois, où elle a commencé & sini de meilleure heure qu'en Beauce, où la moisson n'étoit qu'à moitié lorsqu'il est venu de la pluie douce, dont on a prosité pour lever les avoines dans le Gâtinois.

Les grains du Gâtinois, qui ont été serrés avant la pluie, sont d'une sort belle qualité; mais ceux de la Beauce, qui

ont été mouillés, manquent de couleur. La récolte ne peut être estimée, qu'à deux tiers de bonne année; & comme la paille étoit courte, les granges n'ont point été remplies.

#### AVOINES.

Les avoines ont été semées dans la poussière; & quoique le printemps & presque tout l'été aient été sort secs, elles ont néanmoins très-bien réussi, parce que les pluies sont venues toujours à propos pour subvenir à leurs besoins; savoir, immédiatement après qu'elles ont été semées, pour les faire lever; lorsqu'elles ont été en tuyau, pour les faire épier; puis quand elles ont été fauchées, pour les ferrer. D'ailleurs, comme l'humidité de la neige avoit pénétré en terre, & que les chaleurs sont venues sort tard, la terre a été long-temps à se dessécher. On peut donc dire en général que les avoines étoient belles par-tour, mais elles étoient sur-tout d'une beauté admirable dans les terres noires. La récolte d'avoine de cette année peut passer pour bonne, tant en quantité qu'en qualité.

#### ORGES.

Les orges ont aussi bien réussi que les avoines.

### SEIGLES.

Les seigles n'ont pas été aussi beaux que les fromens.

### SARRASINS.

Les farrasins ont entiérement manqué, ce qui fait un grand tort à la Sologne.

## GROS LEGUMES.

Les pois, les lentilles & les grosses féves de marais ont assez bien réussi; les haricots ont été brûlés & ont peu fructisse; il n'y a presque point eu de navets.

## PLANTES POTAGERES.

Les choux qu'on séme avant l'hiver, pour les replanter Mém. 1755. V v v

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE au printemps, ont été gelés; les laitues d'hiver ont pourri; les choux qu'on a semés le printemps ont été dévorés par de petits scarabés noirs; au reste les artichaux & tous les autres légumes ont réussi dans les potagers où l'eau n'a pas manqué. Il y a eu de fort bons melons.

## FOIN'S.

Les sainsoins ont été fort bas; & comme on n'en a point ferré qui n'aient été mouillés, ils sont un peu noirs. Les prés naturels qui sont plus tardiss, ayant profité des pluies du mois de Juin, ont donné beaucoup d'herbe qui, ayant été fannée par le beau temps, a sourni de beau soin.

#### CHANVRES.

Les chanvres ont bien réussi, & ont été de bonne qualité dans les terres voisines de l'eau; mais on n'en a presque point eu dans les plaines.

### VINS.

Il faut se rappeller qu'une partie des boutons avoient été gelés d'hiver, néanmoins il y auroit encore eu affez de vin si le temps avoit été savorable pour la sseur; mais il y a eu de la coulure, de sorte que plusieurs vignes blanches n'ont rien rapporté: dix à douze arpens qui nous auroient dû donner au moins soixante pieces de vin, ne nous en ont donné que douze. Les vignes noires n'ont pas à beaucoup près autant sousset de cet accident; mais après la sseur il y avoit apparence qu'on ne seroit que de très-mauvais vin, parce qu'on trouvoir sur les mêmes souches des verjus assez gros, d'autres petits, ensin quelques-uns encore avec leurs steurs.

A la fin d'Août les verjus n'étoient point du tout avancés, & s'il étoit survenu, comme cela arrive ordinairement dans cette saison, des pluies & des gelées un peu sortes, tout étoit

Heureusement la sécheresse a yant continué pendant ce mois, tous les raisins ont tourné, & ils sont devenus très-noirs; mais

52

comme ils devoient cette maturité à la sécheresse, & point à la chaleur, les raisins étoient peu sucrés.

On les a coupés au commencement d'Octobre, & tous ont été mis dans les cuves sans avoir essuyé la moindre pluie.

Ils ont bouilli très-promptement; ils ont jetté une groffe écume rouge, qui s'est tout d'un coup abattue, de sorte que les raisins n'ont resté que sept à huit jours dans les cuves.

La couleur des vins est très belle; ils sont à peu près de la même qualité qu'en 1753, mais jusqu'à présent un

peu inférieurs.

La quantité de la récolte a beaucoup varié suivant les terroirs; quelques-uns ont plus fait de vin que l'année derniere, d'autres autant; le plus grand nombre n'ont eu que les deux tiers, & d'autres beaucoup moins, sur-tout dans les vignes blanches.

#### FRUITS.

Les fruits ont totalement manqué dans une de nos terres, où on en fait un commerce considérable. Il n'y a point eu d'abricots ni d'amandes, fort peu de cerises, de pêches, de prunes & de noix; encore moins de poires & de pommes, point de glands ni de faine; il y a eu affez de châtaignes du côté de Milly. On doit attribuer cette disette de fruits aux verglas, qui ont gâté beaucoup de boutons à fruit, & ensuite aux chenilles & aux hannetons, qui ont très-satigué les arbres.

M. Gaurier, Médecin du Roi à Québec, m'écrit qu'il n'y a presque point eu de fruits sur les arbres de sorêts, ce qu'il attribue à la sécheresse qui a été très-grande au Canada.

Je sais que la calamité dont nous nous plaignons n'a pas été générale, & qu'on a beaucoup eu de fruits dans plusieurs provinces.

### SEMIS ET PLANTATIONS.

Tout ce qu'on a semé en pleine terre, & qui n'a pû être arrosé, n'a point levé; mais nous avons lieu d'être contens des semis d'arbres étrangers que nous avons élevés sur couche; Vvv ij 524 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE et nous ne désespérons pas de voir paroître au printemps

prochain ce qui ne s'est pas montré l'année derniere.

La grande sécheresse a encore été peu savorable au progrès de huit à neuf cens beaux muriers, que nous avions plantés avec soin. Il y en a eu plus d'un tiers qui n'ont poussé qu'auprès de terre, & dont les tiges étoient mortes. Je ne sais si les tiges avoient été satiguées de la gelée, ou si la sécheresse a été la cause de cet accident.

#### SAFRANS.

La récolte du safran n'a été qu'au tiers de l'année derniere elle a duté sort long-temps à cause de la sécheresse. Il est de sort bonne qualité, & s'est vendu vingt-cinq à vingt-six francs la livre.

#### INSECTES.

Nos arbres ont été successivement dévorés pendant l'été par les hannetons & les chenilles de toute espèce, & en automne les haies sont demeurées couvertes de nids de chenilles, ainsi que les arbres fruitiers. Les cantharides ont dévoré les frênes, les lilas, les chévreseuilles, les peryclimenum, les xylosteon & les fagàra. Plusieurs légumes ont été endommagés le printemps par les pucerons.

## MALADIES.

Pendant les mois de Mars, Avril, Mai & Juin, il a regné beaucoup de petites véroles bénignes, & la plupart volantes. Comme on n'avoit pas eu la précaution de purger les enfans, qui fouvent s'étoient guéris sans garder le lit, plusieurs ont eu des clous, des maux d'yeux très-rébelles, ou bien ils ont éprouvé pendant l'automne une autre attaque de petite vérole. Dans ce même temps il regnoit sur les jeunes gens des fluxions de poitrine très dangereuses.

Depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'année, il y a eu beaucoup de fievres putrides & vermineuses, très-difficiles à guérir: dans les commencemens, la plupart des malades Cin:

mouroient, mais à la fin on a reconnu qu'il falloit employer les purgatifs très-frequemment répétés, & tous les malades qui ont été traités par cette méthode en ont été quittes pour éprouver une longue & violente maladie.

Pendant l'automne, beaucoup de personnes, même trèspropres, ont été attaquées d'une galle qui ne leur venoir pas par communication, & qui cédoir fort-aisément aux remedes ordinaires.

#### BESTIAUX.

Il n'y a point eu de maladies contagieuses sur le bétail ni fur la volaille; mais la rareté des fourrages ayant diminué le nombre des vaches, le beurre a été fort cher.

#### GIBIER.

Nous avons eu beaucoup de perdrix & de cailles, affez de lievres, peu de grives & d'alouettes.

#### ABEILLES.

Comme les essains sont sortis d'assez bonne heure, on espéroit un grand succès dans le commerce des abeilles; mais d'abord on n'a presque point trouvé de miel dans les paniers qu'on a changés, les bourdons qui y étoient en prodigieuse quantité avoient tout dévoré.

La grande sécheresse a rendu les sleurs très-rares; ainsi les récoltes ont été si médiocres, qu'on juge que tous les paniers qui ont été changés périront, & que les essains nouveaux auront peine à subsister pendant l'hiver. On prétend qu'il y a eu toute l'année une très-grande quantité de bourdons.

#### NIVEAU DES EAUX.

Les sources fort élevées sur la côte ont tari, mais les autres ont poussé assez abondamment, de sorte qu'il y a toujours eu assez d'eau dans le riviere d'Essonne, & les puits n'ont point tari.

## MEMOIRE

Contenant les raisons d'une nouvelle disposition de Mappemonde, pour étudier l'Histoire, sur-tout des premieres Peuplades, comme des anciens Voyages, jusqu'au temps des grandes Navigations des Européens occidentaux.

### Par M. BUACHE.

6 Septembre

OCCUPÉ à dresser une suite de Cartes à l'usage de Mer le Duc de Bourgogne, pour lui apprendre l'Histoire, j'ai cru, après la Carte générale de l'Histoire fainte, devoir faire une nouvelle disposition de la Mappemonde.

1°. On voit dans la nouvelle Mappemonde l'Amérique à l'orient de l'Asie, parce que c'est par le nord-est de l'ancien Continent que le nouveau a reçu ses premiers habitans, comme je l'ai prouvé dans mes Considérations sur les nouvelles découvertes. Par ce moyen, on conçoit aisément de quelle maniere le monde a été successivement peuplé depuis les environs de l'Euphrate, centre des premieres colonies qui se sont avancées par terre de tous côtés.

2º. L'idée que les Anciens, favoir, les Grecs & les Romains, avoient du bout du monde ou du terme occidental de la Terre aux côtes d'Espagne & d'Afrique, est bien exprimée felon la nouvelle disposition; mais quant à ce qui regarde les navigations & colonies des Modernes, c'està-dire, des Européens occidentaux, j'ai fait une Mappemonde réduite ou marine, où l'Amérique entiere est à l'occident, comme ayant été bien connue par-là seulement depuis deux cens cinquante ans. Cette seconde Carte marine & physique fait voir aussi à l'orient la côte occidentale d'Amérique, ou ses terreins inclinés vers la mer du sud, depuis la chaîne des hautes montagnes. Une telle répétition, outre l'avantage qu'elle a de

réunir les objets, rappellera l'idée des premieres Peuplades venues d'Asie, la plupart par-dessus les glaces & avec des canots ou petits bateaux, aussi-bien que les anciennes navigations des Chinois au ve siecle, dont j'ai parlé dans mes Considerations, d'après M. de Guignes, & auxquelles il semble qu'on doit rapporter la politesse des empires du Mexique & du Pérou, que les Européens ont trouvée dans l'Amérique au milieu des autres Peuples sauvages qui ressemblent tant aux Tartares.

3°. L'ordre des degrés de longitude, dont les Anciens ont fixé le commencement à l'extrêmité occidentale de notre continent, ne se trouve pas à deux reprises dans la nouvelle Mappemonde, mais de suite & sans embarras pour la jeunesse, comme selon notre façon de lire, & suivant le mouvement continu des Cieux, sur lequel les anciens Astronomes

paroissent avoir réglé les longitudes terrestres.

4°. Comme toutes les connoissances des anciens Ecrivains. Grecs & Romains, supposoient que les terres d'Asie s'étendoient à l'orient & au nord au delà du 180e degré, selon Ptolomée; que d'ailleurs les ouvrages géographiques inférés dans les Annales Chinoifes nous donnent pour le VIIe siecle fur le nord-est de l'Asie, des désails que les nouvelles découvertes ont confirmés, il m'a paru que pour suivre non-seulement l'ordre des longitudes fixé par les Anciens, mais encore les idées véritables qu'ils s'étoient formées de la prolongation des terres Asiatiques, d'où sont sortis ceux qui ont fait les premieres Peuplades de l'Amérique, il falloit metre ce continent à l'orient du nôtre pour l'Histoire des anciennes Colonies, comme les Anciens auroient fait eux-mêmes s'ils avoient eu les connoissances que nous avons.

5°. Le premier méridien n'est représenté dans la nouvelle Carte, que d'un pole à l'autre: il est proprement au côté occidental de notre hémisphere; & pour la commodité des latitudes, on l'a répété à l'extrêmité orientale de l'hémisphere de l'Amérique. Par ce moyen, l'on a cru que la jeunesse éviteroit l'équivoque où elle donne souvent, en croyant,

728 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE d'après les représentations ordinaires, que le premier méridien fait tout le tout du globe terrestre, & est véritablement un grand cercle. Ce n'est cependant qu'un demi-cercle, malgré ce qu'en disent la plupart des Méthodes de Géographie, qui le consondent avec le cercle mobile de la sphere & des globes montés, que l'on doit appeller le grand méridien.

La nouvelle Mappemonde offre une disposition singuliere des terres, qui peut donner lieu à des réflexions physiques. On y remarque fur-tout que les deux continens qui nous sont connus, forment deux especes de triangles isosceles & égaux entr'eux; que la base de celui de notre continent est coupée par l'Equateur, & que celle de l'autre triangle regarde le Pole Arctique, où les deux continens s'approchent le plus. En s'en écartant, ils forment une mer triangulaire, traversée par les isles de l'Archipel d'Asie, qui sont la liaison du continent Austral, voisin de celui des terres Antarctiques, par la partie qui nous est la plus connue, savoir, la nouvelle Zélande. Ce pays est le commencement de cette continuité des terres Antarctiques, que je crois se joindre, par une chaîne de montagnes marines, aux montagnes terrestres du cap de Bonne-espérance & de la terre de Feu, comme je l'ai expliqué à l'Académie dans le Mémoire du 15 Novembre 1755.

J'ajouterai que le nouveau plan a encore l'avantage de servir à expliquer l'idée qu'il semble que Ptolomée avoit des parties orientales de l'Asse, & en particulier ce qu'il dit du gramd golse, comme il l'appelle, & de la longue terre inconnue qu'il met au delà, vers l'orient, & qu'il continue au midi de la mer des Indes, en saisant venir cette terre jusqu'à l'Assique; mais l'explication de ce point géographique demande un Mémoire particulier. Je me contenterai donc de dire ici, qu'Ortelius a cru que le grand golse de Ptolomée étoit la mer du sud, que Pline appelle l'océan oriental; & j'ai sait voir dans mes Considérations, que plusieurs des Géographes modernes avoient représenté comme un golse la partie septentrionale de cette

grande mer.

Cela venoit, 1°. de ce que les glaces ferment souvent le détroit

détroit du Nord ou d'Anian, par où cette mer communique à la mer Glaciale; 2°. des rapports que d'habiles Américaias, tels que les Mexicains & les Californiens, firent aux Espanols lors de la découverte, en leur disant, les uns qu'ils étoient venus du nord-ouest, les autres d'un autre monde qui étoir du même côté, & où il y avoit des hommes barbus & habillés. Ceci s'accorde avec ce que nous savons maintenant du voisinage des deux continens, & des navigations Chinoises du ve siecle, comme avec les plus anciens monumens historiques, à commencer par ceux des Hébreux, qui mettent entre la mer Caspienne & l'Egypte le centre de la dispersion des hommes & des anciennes connoissances du globe, comme de toute autre connoissance.

Il n'y a point de fondement légitime à penser que les anciens Géographes, favoir, les Grecs & les Romains, qui ne connoissoient point les isses Açores, & qui avoient une notion si vague des isles Fortunées ou Canaries, que Ptolomée les met toutes sous le premier méridien, aient eu connoissance de l'Amérique à travers l'Océan atlantique & par le côté oriental de ce continent, où l'on auroit navigé autrefois, puisque ce côté, lors même de la découverte des Modernes, a été trouvé le plus mal peuplé & le plus barbare. On ne connoît, par les monumens historiques, que les navigations des Européens occidentaux qui l'aient abordé par l'Océan atlantique, il y a deux cens cinquante ans. Ainsi, par rapport à la prétendue Atlantide de Nicolas Sanson, mise dans l'hémisphere occidental de son Orbis vetus, publié en 1657, une seule de toutes les remarques qu'il a faites à ce sujet mérite d'être conservée; car il est vrai, comme il le dit, que c'étoit autrefois par le moyen des isles (ou terres) au nord de la mer du sud qu'on abordoit l'autre continent: cela paroît en effet par les navigations des Chinois au ve siecle, & par la Carte Japonnoise que j'ai publiée avec mes Considérations, comme par tout ce que j'ai dit sur le voisinage de l'Asie & de l'Amérique, sur les peuplades & sur les ressemblances des Tartares & des Américains.

Mem. 1755.

Xxx

530 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

On ne doit plus aujourd'hui, après les observations de M. de la Martiniere & de Cellarius sur l'isse Atlantide, faire aucun cas de la rélation fabuleuse de Silene, ni d'une histoire mythologique d'un Prêtre Egyptien, rapportée deux cens ans après par Platon, &c. Mais ce qu'est plus étonnant, c'est que dans une Carte historique on ait mis les villes de Machimos & d'Eusebés, que l'on fait exactement répondre à Mexico & à Cusco, lesquelles n'ont été fondées que mille ans après Elien, qui nomme seul Machimos & Eusebés, en racontant une espece de parabole, & en avertissant que les saits ne sont d'ailleurs dignes d'aucune créance. On ne peut donc ainsi prouver sérieusement que les Anciens, c'est-à-dire, les Géographes Grecs & Romains, aient connu l'Amérique, & l'aient divisée en parties que l'on puisse faire correspondre à celles qui s'y trouvent réellement aujourd'hui, & uniquement en conséquence des découvertes modernes.

Telles sont les raisons qui m'ont porté à mettre l'Amérique à l'orient de notre continent, dans une Carte générale, dressée pour l'histoire des premieres Colonies du monde, & pour les voyages qui s'y sont saits presque tous par terre, ou sans s'éloigner des côtes, jusqu'au temps des nouvelles & grandes navigations, c'est-à-dire, jusqu'à l'Histoire vraiment moderne, où l'on commencera à se servir de la Carte réduite & physique dont j'ai parlé, & des Mappemondes ordinaires; car ce n'est qu'au commencement du xvie siecle que le centre des connoissances a été transporté aux pays occidentaux de l'Europe, & qu'il en est parti de nouvelles Colonies de différentes especes, avec des Missionnaires zélés & d'habiles Navigateurs, qui nous ont procuré une connoissance plus précise du globe terrestre.

Je mets, avec la nouvelle Mappemonde, sous les yeux de l'Académie, une suite de Cartes élémentaires pour la Géographie ancienne & pour la moderne.



18 Décembre

### RECHERCHES

Sur la nature de la Teinture mercurielle de M, le Comte de la Garaye.

### PREMIER MÉMOIRE.

Par M. MACQUER.

E toutes les préparations & dissolutions métalliques de M. de la Garaye, dont j'ai lû la description à l'Académie, la plus intéressante, tant pour la Chymie que pour la Médecine, est celle qu'il a nommée teinture de mercure. C'est ce qui m'a déterminé à faire d'abord sur cette préparation les expériences & les recherches que je dois faire aussi sur toutes les autres. On sait, pour le rappeller ici en peu de mots, que cette dissolution de mercure se fait en mélant par trituration, cette substance métallique avec du sel ammoniac, lequel formé avec elle un composé salino-métallique, que l'on dissout ensuite avec l'eau ou avec l'esprit de vin.

Le mercure ayant exercé de tout temps les Chymistes, il feroit bien étonnant que dans le nombre presque infini de mêlanges dans lesquels on l'a fait entrer, il ne s'en trouvâr pas quelqu'un qui eût du rapport avec celui dont il s'agit à préfent; aussi est-il fait mention dans leurs Ecrits, de plusieurs mêlanges qui ressemblent à celui-ci. On fait avec le mercure, le soutre & le sel ammoniac, une préparation dont M. Lémeri donne la description, & qu'il nomme mercure violes.

Stahl, dans la Chymie dogmatique, dit que le soufre, le sel ammoniac & le mercure étant mêlés & sublimés ensemble, laissent au sond du vaisseau une masse rougeâtre, qui résisse au plus grand seu, qui ne peut plus être sublimée, & qui porte le nom de cinabre sixé. Le même auteur, dans un autre endroit de cet ouvrage, dit que le mercure coulant & le sel ammoniac étant mêlés ensemble, sournissent par la susson un sel sixe très-puissant.

Xxx ij

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Manget, dans sa Bibliotheque pharmaceutique & chymique. parlant du même mêlange, dit que l'on parvient à fixer le mercure par le moyen du fel ammoniac; mais il explique qu'il faut pour cela réitérer plusieurs fois les sublimations, en v mélant à chaque fois le résidu. Juncker dit aussi à peu près la même chose.

On trouve dans le Conspedus Chymia de ce dernier, un passage où il est dit que si l'on mêle du mercure avec le triple de son poids de sel ammoniac, qu'on laisse tomber ce mêlange en deliquium, qu'on en imbibe un papier à filtrer, & qu'on distille le tout dans un alambic de verre, on en retire une liqueur qui, dans la rectification, acquiert une odeur vénétrante. & devient un dissolvant pour extraire le soufre des métaux.

On peut se convaincre par ces passages, que plusieurs Chymistes ont eu connoissance du mêlange du mercure avec le sel ammoniac; mais il est clair en même temps que ces mêmes Chymistes n'en ayant rien dit de plus que ce que j'en ai rapporté, il s'en faut bien qu'ils aient donné à l'examen de cette combinaison toute l'attention nécessaire pour en bien

découvrir la nature.

On entrevoit à la vérité par le peu qu'ils en ont dit, que le sel ammoniac a de l'action sur le mercure; mais comment se fait cette action? le sel ammoniac éprouve-t-il une vraie décomposition en agissant sur le mercure? & supposé que cela foit, quel est le caractere de la nouvelle combinaison qui doit en résulter? Ce sont-là des questions qui, à ce que je crois, n'ont point encore été résolues, & dont l'examen sera le sujet du présent Mémoire.

La premiere de ces deux questions ne m'a pas embarrassé long-temps; des vapeurs très-sensibles d'esprit volatif de sel ammoniac qui s'élevent, même sans le secours de la chaleur. peu de temps après que les deux substances sont mêlées ensemble, m'ont démontré que le sel ammoniac éprouve une décomposition dans cette opération, que son acide se porte sur le mercure qu'il attaque & qu'il dissout, tandis qu'une quantité proportionnée de l'alkali qui lui sert de base, s'exhale & se dissipe en vapeurs, à la faveur de sa volatilité. Il est donc bien certain que dans cette occasion le sel ammoniac éprouve une décomposition, & que le mercure se combine avec l'acide de ce sel, en séparant l'alkali volatil. Quoique ce fait paroisse controlle en des regles d'affinité établies par seu M. Geoffroi, qui a avancé que les alkalis volatils ont un plus grand rapport que les substances métalliques avec les acides, je ne crois pas néanmoins qu'il soit impossible de le concilier avec cette regle, de même que plusieurs autres qui passent pour autant d'exceptions qu'on doit saire à la table des rapports de ce célebre Chymiste, mais ces discussions m'écarteroient trop de mon sujet, c'est pourquoi je les remets à une autre occasion.

L'observation dont je viens de faire mention, m'ayant démontré que le résultat de l'opération de M. de la Garaye étoit une combinaison de mercure avec l'acide marin fourni par le sel ammoniac, il s'agissoit d'examiner les propriétés, & de bien déterminer la nature de cette nouvelle

combination.

On connoît quatre fortes de combinaisons principales du mercure avec l'acide marin, qui paroissent distérer les unes des autres par les proportions d'acide & de mercure dont elles sont composées, & par la maniere dont ces deux substances sont unies l'une avec l'autre: ces combinaisons sont le sublimé corrosse, le mercure doux, la panacée mercurielle, & ce qu'on appelle précipité blanc. Je me suis principalement proposé dans l'examen de la nouvelle dissolution de mercure dont il s'agit, de déterminer si elle est semblable à quelqu'une des quatre combinaisons que je viens de nommer, ou bien si elle en forme une cinquiéme dissérente de toutes les autres.

Avant d'entrer dans le détail des expériences que j'ai faites pour résoudre cette question, j'observerai que de quesque maniere qu'on s'y prenne lorsqu'on fait la dissolution de mercure par le sel ammoniac, il reste toujours une grande quantité de ce sel qui ne sousse aucune décomposition, & beaucoup de mercure qui n'est nullement attaqué par son acide; ce

634 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE qui n'a rien d'éconnant attendu que pour que cela n'arrivat pas ainsi, il faudroit que ces deux substances sussent divisées au point, que leurs plus petites & dernieres molécules fussent exactement & réciproquement appliquées les unes aux autres: or c'est, je crois, ce à quoi l'art ne sauroit parvenir. Cela posé. lorfau'on verse de l'eau sur un mêlange de mercure & de sel ammoniac qui a été en digestion, cette eau dissout non-seulement la nouvelle combinaison de mercure qui s'est formée dans le mêlange, mais encore elle se charge de tout le sel ammoniac qu'elle est en état de dissoudre en même temps: il en est de même de l'esprit de vin, qui, comme l'a observé M. Hoffman, est un dissolvant du sel ammoniac. Je me suis d'ailleurs affuré de la présence du sel ammoniac dans ces liqueurs mercurielles, en y versant quelques gouttes d'huile de tartre par défaillance, qui y a développé aussi-tôt une forte odeur d'esprit volatil : or, comme la présence de ce sel étranger à la nouvelle dissolution de mercure ne pouvoit que mettre des obstacles à l'examen que j'en voulois faire, j'ai commencé par essayer de m'en débarrasser. Comme je soupçonnois que le sel ammoniac & la nouvelle combinaison de mercure avec l'acide marin pourroient bien avoir un degré différent de volatilité, le premier moyen que j'ai employé pour obtenir la féparation que je cherchois, a été d'exposer mon mêlange à un feu gradué dans une cornue de verre, à laquelle j'avois adapté un récipient; & pour observer en même temps tous les produits qu'on pourroit en retirer par ce moven, j'ai foumis à la distillation le mêlange de mercure avec le sel ammoniac. avant d'avoir passé dessus de l'eau ou de l'esprit de vin.

Il a passé d'abord dans le récipient, à une chaleur fort douce, une assez bonne quantité d'esprit volatil de sel ammoniac. Lorsque cet esprit a cessé de distiller, j'ai augmenté le seu peu à peu & par degrés: il a sallu le pousser jusqu'au point de faire rougir un peu le fond de la cornue, pour qu'il arrivar quelque changement au mêlange. Ce degré de chaleur a fait passer dans le récipient une partie du mercure qui n'avoit point été attaqué par le sel ammoniac, & qui par conséquent étois

sous sa forme de mercure coulant. Il s'est fait en même temps au col & la voûte de la cornue, des sublimations salines en partie blanches & en parties grises; toute la masse a quitté le fond de la cornue & s'en est élevée à un pouce de distance : alors, quoique j'augmentasse le feu considérablement, il n'a plus rien passé dans le récipient : cette opération à dure quatre jours & quatre nuits. J'ai examiné séparément, tant les sublimations salines, que la masse qui s'étoit détachée du fond de la cornue : toutes ces matieres dissoutes dans l'eau & filtrées blanchissoient fortement le cuivre. & il s'en élevoit des vapeurs d'esprit volatil de sel ammoniac lorsque j'y mêlois de l'huile de tartre; ce qui m'a démontré qu'elles contenoient les unes & les autres la nouvelle combinaison mercurielle. & du sel ammoniac non décomposé, & que par conséquent je n'avois point obtenu par cette sublimation la séparation que je cherchois. J'avois néanmoins remarqué que la matiere sublimée au col & à la voûte de la cornue étoit un peu plus mercurielle, & que celle qui ne s'étoit qu'un peu détachée du fond de la cornue, contenoit une plus grande quantité de sel ammoniac. Cette observation m'a déterminé à les soumettre l'une & l'autre à une seconde sublimation, dans l'espérance que la séparation qui avoit commencé à se faire dans la premiere, poutroit par ce moyen s'achever entiérement.

Pour cela, après avoir fait évaporer jusqu'à siccité la dissolution que j'avois faite des sublimés de l'expérience précédente, j'ai mis la matiere seche dans un matras, & je l'ai poussée par degré au seu de sable, jusqu'à faire rougir le sond de ce vaisseau comme il n'y avoir plus de mercure non dissous dans ce mèlange, il n'en est sort in vapeurs d'alkali volatil de sel ammoniac, ni globules de mercure coulant; mais il s'est sit, de même que dans l'opération précédente, deux sublimations, l'une à la voste & au col du matras, & l'autre qui n'étoit éloignée qu'environ d'un pouce de son sond. Ces deux sublimés, soumis aux mêmes expériences que les précédens, ont produit précisément les mêmes esses « par conséquent

CZÉ MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

la seconde sublimation que je leur avois sait éprouver, n'avoit point séparé les deux matieres salines l'une de l'autre, ce qui m'a donné lieu de croire que ce moyen étoit insuffisant pour procurer la séparation que je voulois obtenir. Quelques vapeurs d'acide marin que j'avois observées dans le commencement le la sublimation, m'ayant indiqué en même temps que la combinaison salino-mercurielle pourroit être décomposée en partie, & changet de nature par des sublimations réitérées, cela m'a déterminé à abandonner ce moyen, & à tournet

mes vues du côté de la crystallisation.

Pour ne point remplir ce Mémoire d'un trop grand détail d'expériences infructueuses, je dirai ici simplement à cette occasion, qu'ayant sait évaporer, soit à l'air libre, soit à différens degrés de chaleur, des dissolutions de nos deux matieres salines, faites par l'eau & par l'esprit de vin, & ayant exactement séparé & examiné, tant les différentes crystallisations & incrustations salines, que les liqueurs surnageanres qui résultoient de ces évaporations, j'ai constamment observé qu'il n'y en avoit pas une seule qui ne fût composée en même temps de la combinaison mercurielle & de sel ammoniac, à peu près dans les mêmes proportions; ce dont je me suis assuré par le mélange de l'alkali fixe, qui a toujours occasionné un précipité blanc mercuriel, & dégagé en même temps des vapeurs d'esprit volatil de sel ammoniac, & par la propriété que toutes ces matieres ont toujours conservée, de blanchir & d'argenter fortement le cuivre. J'ai conclu de ces expériences, que la crystallisation étoit un moyen aussi insussisant que la sublimation pour séparer l'une de l'autre nos deux matieres salines, & qu'il falloit avoir recours à d'autres expédiens pour parvenir aux connoissances que je desirois sur la nature de la nouvelle combinaison mercurielle. Mais avant de quitter ce qui concerne la crystallisation, j'observerai, par rapport à la forme de ces deux sels réunis & crystallisés ensemble, qu'ils affectent assez constamment la figure d'aiguilles prismatiques, terminées en pointe, & quelquefois par des éminences irrégulieres & noueuses, dont plusieurs se trouvent distribuées à quelque distance

DES SCIENCES. distance les unes des autres sur le corps même des aiguilles, & que ces crystaux sont toujours disposés entr'eux de maniere qu'il y en a un principal sur lequel les autres sont attachés à angles droits par une de leurs extrêmités, seulement sur deux files opposées horizontalement l'une à l'autre, lorsque la liqueur dans laquelle la crystallisation se fait n'a que très-peu de profondeur, & qu'elle est presque toute en surface. Mais lorsque cette même liqueur est à une hauteur suffisante dans le vase, alors il y a en outre plusieurs autres rangées de crystaux implantés fur le principal, les uns verticalement, & les autres obliquement, mais toujours à angles droits, en forte que le grouppe représente un demi-goupillon coupé dans sa dimension la plus longue. Les crystaux attachés ainsi dans l'un & dans l'autre cas sur les côtés de l'aiguille principale, sont inégaux en longueur, le plus long de chaque rangée est toujours au milieu, & les autres vont en décroissant symmétriquement, comme des tuyaux d'orgue, à mesure qu'ils sont plus près des extrêmités. La figure de ces crystaux & leur disposition ressemblent beaucoup à la crystallisation du sel ammoniac : j'observerai de plus que ce sel mixte s'humecte à l'air beaucoup plus facilement que le sel ammoniac pur, & qu'il s'y résout même assez promptement en liqueur. C'est-là tout ce que la crystallisation a pu m'apprendre sur la nature de notre composé salin: je ne crois pas même que la Chimie sournisse d'autres moyens de séparer, sans la décomposer, la nouvelle combinaifon mercurielle & le fel ammoniac qui l'accompagne toujours; c'est pourquoi me désistant du dessein de l'avoir pure pour l'examiner en particulier, j'ai pris le parti de reconnoître les propriétés des différentes combinaisons connues de mercure avec l'acide marin, mêlées avec le sel ammoniac, pour les comparer avec celles dont il s'agit à

Les composés salins mercuriels connus sont, comme nous Mem. 1755.

présent, ne doutant point que cette comparaison ne me fit découvrir si celle de M. de la Garaye differe de toutes les aurres, ou en cas que cela ne sût pas ainsi, à laquelle d'en-

tr'elles on devroit la rapporter.

j'avons dit, le fublimé corrosse; le mercure doux, la panacée mercurielle & le précipité blanc. La premiere tentative que je sis pour dissoudre ces substances avec le sel ammoniac dans l'eau & dans l'esprit de vin, pour les assimiler à la préparation de M. de la Garaye, me sit tout d'un coup reconnoître à laquelle on devoit la comparer, pussqu'il n'y eut que le sublimé corrossi qui pût se tenir en dissolution avec le sel ammoniac dans l'eau & dans l'esprit de vin. Cette seule observation me détermina à faire toutes mes expériences

de comparaison sur ce sel.

Plusieurs Auteurs ont parlé du mélange du sublimé corrossif avec le sel ammoniac: on lit dans Juncker que ces deux sels réunis ensemble forment le célebre menstrue nommé sel alembroth, que Kuncker, Dippel & plusieurs autres donnent comme un des plus puissans dissolvans de l'or & des autres métaux. Juncker rapporte ensuite quelques effets de ce menstrue sur les métaux; il prétend qu'il est capable de volatiliser l'argent, & même de le convertir en mercure coulant, mais il ne pousse pas plus loin l'examen de ses propriétés.

M. Pott, dans sa Dissertation sur les soufres des métaux, parle aussi du mélange du sublimé corrosis avec le sel ammoniac, comme d'un dissolvant des métaux, qui surpasse infiniment tous les autres; il dit que c'est un menstrue sec qui est dissolvable lui-même dans toutes les liqueurs, mais il s'en tient aux propriétés de ce mélange, relativement aux métaux; il se contente même de les énoncer en général, sans entrer là-

dessus dans aucun détail.

Comme l'objet principal de ce Mémoire est de déterminer le véritable état du mercure dans la préparation de M. de la Garaye, sur-tout par rapport à ses qualités médicinales, je remets à une autre occasion l'examen des effets qu'il produit sur les substances métalliques, & j'inssifterai plus particuliérement, dans la comparaison que j'en fais avec le sublimé corrosse, sur les propriétés qui peuvent saire connoître sa qualité plus ou moins corrosses. J'observerai d'abord sur notre mèlange de sublimé corrossif avec le sel ammoniac,

que quoiqu'il soit très-connu, puisqu'outre ce qu'en ont dit les Auteurs que je viens de citer, plusieurs livres de Chimie le prescrivent pour en faire avec l'alkali fixe un précipité blanc mercuriel, il paroît néanmoins qu'on n'a pas fait affez d'attention à plusieurs de ses propriétés, qui sont très-intéressantes. Une des plus remarquables est la facilité avec laquelle le sublimé corrosif se dissout dans de l'eau impregnée de sel ammoniac; elle est telle, qu'on peut par ce moyen tenir en dissolution parfaite une quantité de sublimé corrosif infiniment plus confidérable que dans l'eau pure: le mêlange de ces deux sels donne au cuivre une couleur d'argent fort éclarante, ce que ne fait pas le sublimé corrosif seul, qui n'y fait d'abord qu'une tache noirâtre, & ne laisse paroître quelques traces légérement argentées qu'après qu'on l'a frotté fortement. Enfin, lorsqu'on ajoute un akali fixe dans cette dissolution, le mercure tombe sous la forme d'un précipité d'un très-beau blanc, au lieu qu'il est d'un rouge de brique quand il se forme dans la dissolution de sublimé corrosif pur.

Comme la préparation de M. de la Garaye préfente précifément les mêmes phénomenes, il m'a paru convenable

d'examiner ces effets plus particuliérement.

J'ai commencé par déterminer le plus exactement qu'il m'a été possible, combien l'eau pure est capable de dissoudre de sublimé corross. L'expérience m'a appris qu'elle ne peut dissoudre à troid qu'environ une vingtiéme partie de son poids de ce sel; que lorsqu'on l'échausse, elle en peut dissoudre une beaucoup plus grande quantité; mais que ce qu'elle a dissous de plus, à la faveur de cette chaleur, se précipite en cryssaux à mesure qu'elle revient à son premier degré de fraîcheur. Lorsque j'ai fait tes expériences, le thermometre de M. de Reaumur étoit à 13 degrés au-dessus de zero: les ayant réitérées dans un temps plus chaud de 3 ou 4 degrés, je me suis apperçu que l'eau dissolveit une plus grande quantité de sublimé corross, ce qui m'a déterminé a examiner combien elle en pourtoit dissource à l'aide de la chaleur la plus sorte. Quatre onces d'eau que je faisois bouillir

540 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

à feu nu dans un matras, ont dissous dix-sept gros quarantehuit grains de sublimé corross, c'est-à-dire qu'à ce degré de chaleur l'eau a dissous plus de la moitié de son poids de ce sel: il est vrai que cette dissolution n'a eu lieu qu'autant de temps que la liqueur étoit bouillante; car à mesure qu'elle s'est refroidie, le sel s'est crystallisé en si grande quantité, qu'il formoit avec l'eau une masse toute composé de belles aiguilles amoncelées confusément les unes sur les autres. Il faut observer aussi dans cette expérience, que l'eau avoit acquis, à la faveur du sel même dont elle se chargeoit, une chaleur bien supérieure à celle qu'elle a au degré de l'ébullition lorsqu'elle est pure. Je me suis assuré de ce fait, en plongeant dans de l'eau bouillante le matras qui contenoit la masse saline dont je viens de parler: cette chaleur a fait redissoudre une partie du sublimé corrosif qui s'étoit crystallisé. mais il en est resté aussi une affez grande quantité qui n'a pû être redissoute, quoique j'aie laissé le matras dans l'eau bouillante pendant plus d'une heure. Avant de quitter cette matiere. l'observerai que la figure des crystaux du sublimé corrosif est différente, suivant les causes qui procurent la crystallisation de ce sel : il paroît que quand elle est occasionnée par le seul refroidissement de l'eau qui le tient en dissolution, les crystaux ont toujours la forme d'aiguilles pointues & ressemblantes à des poignards; mais quand elle est produite par la seule évaporation de la liqueur, alors les crystaux sont quelquesois cubiques, ou en forme de lozanges, & le plus souvent ils représentent des prismes à quatre angles, coupés uniment par les deux bouts sans aucune pointe ni éminence. Ces variétés dépendent vraisemblablement de la plus ou moins grande promptitude avec laquelle fe fait l'évaporation.

Après avoir déterminé combien l'eau pure pouvoit diffoudre de sublimé corrosse, j'ai fait les mêmes expériences sur le sel ammoniac: elles m'ont appris que l'eau froide à la même température que celle dans laquelle j'avois dissous le sublimé corrosse, c'est - à dire, le thermometre étant à 13 degrés au-dessus de zero, dissout à peu près le tiers de son poids de sel ammoniac; & qu'en la faisant bouillir, elle en dissour plus des deux tiers. Ce sel dissous, à l'aide de l'ébullition, se crystallise aussi par le seul refroidissement de l'eau, mais en une masse saline absolument confuse, & dans laquelle on ne remarque aucuns crystaux réguliérement conformés.

Comme dans la préparation de M. de la Garaye l'eau se charge de tout le sel ammoniac & de tout le sel mercuriel qu'elle peut tenir en dissolution, les expériences préliminaires que je viens de rapporter étoient nécessaires pour la comparaison que j'avois dessein de saire. J'ai pris après cela de l'eau chargée de la quantité de sel ammoniac qu'elle peut tenir en dissolution à froid, c'est-à-dire, du tiers de son poids, & j'y ai ajouté à diverses reprises autant de sublimé corrosif qu'elle en pouvoit dissoudre : trois onces d'eau que j'employois dans cette expérience, ont dissous & tenu en dissolution limpide jusqu'à cinq onces de sublimé corrosif; il est vrai que quelque temps après une assez grande partie des sels s'est crystallisée en aiguilles. Comme j'avois fait ma dissolution à froid, & sans le secours d'aucune autre chaleur que celle de l'air, cette précipitation d'une partie du sel dissous me surprit d'abord, d'autant plus que je ne pouvois l'attribuer, ni à l'évaporation de la liqueur, car elle étoit contenue dans un matras bouché; ni à son refroidissement, car la température de l'air n'avoit point changé pendant ce temps-là. Un peu de réflexion me fit néanmoins connoître que je ne pouvois attribuer cette crystallisation qu'à la derniere cause, c'est-à-dire, au refroidissement de la liqueur, & qu'il falloit par conséquent qu'elle se fût échauffée pendant la dissolution. Pour m'en assurer, je recommençai la dissolution, après avoir pris la précaution de plonger un petit thermometre de mercure dans ma liqueur avant d'y mettre le sublimé corrosif, & je vis, comme je l'avois prévû, qu'aussi-tôt après y avoir ajouté ce sel, le mercure du thermometre monta de cinq à six degrés pendant la dissolution. Je conclus delà, 1º. que l'eau qui, lorsqu'elle est pure, dissout à peine la vingtième ou la dix-huitième partie de son poids de sublimé corrosif, & sans aucune chaleur (car

Avant de pousser plus loin ces expériences, & d'en tirer les conséquences qui doivent jetter du jour sur le point que j'ai à éclaircir, il est à propros de faire mention de celles que j'ai faites sur les mêmes dissolutions par l'esprit de vin, parce qu'elles doivent concourir au même but.

L'esprit de vin peut dissoudre le sel ammoniac, & suivant M. Hoffman il en faut six parties pour dissoudre une partie de ce sel. J'ai fait l'expérience de cette dissolution avec toute l'exactitude possible, elle m'a donné un résultat bien différent de celui de M. Hoffman; car en portant même mon esprit de vin jusqu'au degré de l'ébullition, il m'en a fallu quatre onces pour dissoudre un gros de sel ammoniac, c'està-dire qu'au lieu de six parties d'esprit de vin il m'en a fallu trente-deux pour faire la dissolution; encore, quand la liqueur a été refroidie, s'est-il précipité environ dix-huit grains du sel dissous. Malgré cette différence qu'il y a entre le résultat de l'expérience de M. Hoffman & celui de la mienne, je me garderai bien de taxer ce savant homme d'inexactitude : je sais que l'esprit de vin est en état de dissoudre une quantité plus ou moins grande de sel ammoniac, suivant qu'il a plus ou moins de flegme, c'est-à-dire, qu'il en dissout une quantité d'autant plus grande qu'il contient plus de flegme; or celui dont je me suis servi étoit aussi bien rectifié qu'il

543

puisse l'être, & celui qu'a employé M. Hoffman l'étoit vrai-

semblablement fort peu.

Le sublimé corrosif est aussi du nombre des sels qui se dissolvent dans l'esprit de vin : M. Pott, dans sa Dissertation fur l'esprit de sel vineux, dit qu'avec le sublimé corrosif & l'esprit de vin on peut faire une espece singuliere d'esprit de sel dulcifié, & que le sublimé corrosif se dissout en entier dans l'esprit de vin reclissé; mais il ne détermine pas combien il faut d'esprit de vin pour saire cette dissolution. L'expérience m'a appris que de l'esprit de vin bien rectifié disfout à froid, le thermometre étant à 16 degrés au-dessus de zero, presque les trois huitiémes de son poids de sublimé corrosif; & qu'en le poussant à seu nu à la chaleur de l'ébullition, il en dissout un poids presque égal au sien, mais dont la plus grande partie se crystallise par le seul refroidissement de la liqueur. Pour compléter les mêmes expériences de dissolution que j'avois faites avec l'eau, j'ai pris de l'esprit de vin chargé d'autant de sel ammoniac qu'il en peut disfoudre à froid, & je l'ai saturé ensuite avec du sublimé corrosif, le peu de sel ammoniac dissous dans l'esprit de vin, qui n'étoit, comme nous l'avons dit, que la trente-deuxiéme partie de son poids, avoit tellement augmenté l'activité de ce menstrue sur le sublimé corrosif, qu'au lieu de trois huitiémes de son poids qu'il avoit dissous lorsqu'il étoit pur, il en a dissous pour lors plus des trois quarts.

Les épreuves que je fis pour reconnoître si cette dissolution de sublimé corrosif, faite par l'esprit de vin impregné de sel ammoniac, ressembloit à la teinture de mercure de M. de la Garaye, faite aussi par l'esprit de vin, m'apprirent d'abord qu'il y avoit entre ces deux dissolutions des disserces notables. Celle que j'avois faite pour imiter la teinture de M. de la Garaye, ne blanchissoit point le cuivre, & le précipité qu'elle formoit avec l'alkali fixe n'étoit point blanc, mais d'un jaune rouge, à peu près comme celui du sublimé corrosis pur, ce que j'attribuai à la trop petite quantité de sel ammoniac; cependant, comme c'étoit tout ce que

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE l'esprit de vin pouvoit en tenir dissous, il restoit à savoit pourquoi, dans la teinture de M. de la Garaye, faite par l'esprit de vin, il s'en trouvoit une beaucoup plus grande quantité. Une réflexion qu'il étoit naturel de faire m'en découvrit bientôt la cause, en me rappellant que l'eau pure, qui dissout beaucoup de sel ammoniac & très-peu de sublimé corrosif, est en état de dissoudre une beaucoup plus grande quatité de ce dernier sel, quand elle est impregnée du premier: je soupçonnai que ce pourroit bien être le contraire avec l'esprit de vin, & que cette liqueur qui, lorsqu'elle est pure, dissout beaucoup de sublimé corrosif & très-peu de sel ammoniac, étant suffisamment chargée du premier sel, dissoudroit peut-être une beaucoup plus grande quantité du second. L'expérience que je sis d'après cette idée, me sit voir qu'en effet l'esprit de vin impregné de sublimé corross est en état de dissoudre & de tenir en dissolution, sans rien laisser crystalliser, le thermometre étant à 20 degrés au dessus de zero, presque les trois seiziemes de son poids de sel ammoniac, au lieu d'un trente-deuxième qu'il peut à peine dissoudre lorsqu'il est pur, c'est-à-dire, une quantité à peu près six fois plus grande. Notre dissolution de sublimé corrosif dans l'esprit de vin, chargée de cette quantité de sel ammoniac, avoit pour lors, comme la teinture de mercure de M. de la Garaye, faite par l'esprit de vin, la propriété de blanchir parfaitement le cuivre, & de former un pré-

cipité blanc par le mélange de l'huile de tartre.

Pour compléter les expériences de comparaison entre mes dissolutions de sublimé corrossis & de se ammoniac, avec les préparations mercurielles de M. de la Garaye, j'ai cru devoir examinet si en les soumettant aux mêmes épreuves de crystallisation & de sublimation, elles présenteroient les mêmes phénomenes. Je les ai donc fait évaporer & crystalliser à toutes sottes de degrés; j'ai examiné soigneusement tous les crystaux qui se sont formés dans ces liqueurs; je les ai exposés à une chaleur graduée dans des cornues, depuis la plus douce jusqu'à celle qui faisoit rougir les vaisseaux; &

fans

fans entrer ici dans le détail superflu de toutes ces différentes expériences, je crois qu'il est suffiant de dire que leurs phénomenes & leurs résultats s'étant trouvés conformes en tous points avec ceux des expériences correspondantes que j'avois faites sur les teintures mercurielles de M. de la Garaye, ils m'ont démontré qu'il n'étoit pas plus possible de séparer, sans le décomposer, le sublimé corrosis d'avec le sel ammoniac, qu'il ne l'est de désunir le sel mercuriel de M. de la Garaye d'avec le même sel ammoniac qui l'accompagne & le suit dans toutes ces dissérentes épreuves, comme nous l'avons dit plus haut. Je crois qu'on doit conclure de toutes les observations & expériences rapportées dans ce Mémoire, premiérement, que du mélange du sel ammoniac avec le mercure, il résulte un sel mercuriel, composé de l'acide marin & de mercure unis l'un avec l'autre.

Secondement, que de toutes les combinaisons de ces deux substances que la Chimie nous a fait connoître, c'est le sublimé corross qui ressemble le plus au nouveau sel mercuriel.

Troisiémement, que de quelque maniere qu'on dissolve ce sel, résultant du mélange du mercure avec le sel ammoniac, il se trouve soujours combiné avec une assez grande quantité de sel ammoniac non décomposé, qui se dissouravec lui dans l'eau & dans l'éprit de vin, & dont on ne peut le séparer, ni par la sublimation, ni par la crystallisation.

Quatriémement enfin, que la jonction du sel ammoniac avec le nouveau sel mercuriel, où avec le sublimé corrosif, ne doit point être regardée comme une simple mixtion, mais comme une vraie dissolution de ces sels neutres l'un par l'autre; ce que prouve l'espece d'impossibilité qu'il y a de les désunir, & encere plus une propriété bien digne de remarque qu'ils possedent, & qui consiste, comme nous l'avons dit, en ce que lorsque l'un d'eux est dissous séparément dans l'eau ou dans l'esprit de vin, il rend ses menstrues capables de dissoure une quantité instiniment plus grande de l'autre sel qu'ils ne seroient sans cela. Il suit de-là, que dans la préparation de M. de la Garaye, le mercure éprouve deux Mém. 1755.

546 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dissolutions différentes l'une de l'autre, c'est-à-dire, que le mercure est dissous d'abord par l'acide du sel ammoniac, dont une partie est décomposée, & que le sel neutre metcuriel qui résulte de cette dissolution est après cela dissous de nouveau par du sel ammoniac entier, & qui n'a soussert

aucune décomposition.

Quoique j'aie toujours comparé dans ce Mémoire le nouveau sel mercuriel, contenu dans la préparation de M. de la Garaye, avec le sublimé corrosif, & même que toutes les expériences qui y sont rapportées paroissent indiquer une assez grande ressemblance entre ces deux combinaisons de mercure avec l'acide marin, je suis bien éloigné néanmoins de penser qu'on doive les regarder comme deux sels de même nature, sur-tout en ce qui concerne la qualité corrosive. J'ai fait, pour éclaircir ce point, plusieurs expériences sur les différentes manieres de combiner ensemble, & dans des proportions variées, l'acide marin avec le niercure : j'espere qu'elles contribueront à déterminer en quoi consiste la qualité corrosive de ces combinaisons; question épineuse, mais également intéressante pour la Chimie & pour la Médecine. Comme ces expériences sont en assez grand nombre, elles fourniront avec les conféquences qu'on en doit tirer, la matiere d'un second Mémoire, qui sera la suite de celui-ci.



# RECHERCHES

SUR LES

## RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES,

ET SUR

### LA HAUTEUR DU POLE A PARIS,

Avec une nouvelle Table de Réfractions.

#### Par M. l'Abbé DE LA CAILLE.

Nous avons fur les réfractions astronomiques un grand Lû en 1756, re-nombre de recherches géométriques & physiques, mais touché & relà en on n'a publié jusqu'ici aucune observation propre à les dé- Juillet 1758. terminer directement. Nous avons aussi plusieurs Tables de réfractions calculées par des Astronomes ou par des Physiciens célebres, d'après quelque hypothèse fondée sur une ou deux réfractions supposées exactes à certains degrés de hauteur : mais si on en excepte ce que M. Bouguer nous a donné dans les Mémoires de cette Académie sur les réfractions des environs de l'équateur, nous n'avons aucun ouvrage imprimé où l'on ait établi d'une maniere satisfaisante la quantité absolue de ces réfractions fondamentales. Aussi les Tables de réfractions qu'on trouve dans des livres d'Astronomie s'accordent-elles si peu entr'elles, qu'un nouvel Observateur, qui ne s'est pas encore déterminé sur le choix de celle dont il doit se servir, n'est pas peu embarrassé lorsqu'il veut faire usage des hauteurs des astres, lors même qu'elles sont assez grandes. Ne doit-il pas en effet avoir une espece de dépit de s'être donné beaucoup de peine, pour tâcher d'éviter 2 ou 3 secondes d'erreur dans l'observation de la hauteur apparente d'un astre élevé de 30 degrés, par exemple, & de voir que pour la réduire à la hauteur vraie, il en faut ôter felon Flamsteed 1' 23", selon Newton 1' 32", selon Zzz ij

548 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE Cassini 1' 42", & selon la Hire 1' 55", en sorte qu'il se trouve plus de 30 secondes d'incertitude sur la correction

qu'il doit faire?

Nous ne pourrions cependant, sans une sorte d'injustice, reprocher à ces grands hommes le peu d'accord de leurs Tables de réfractions; ils n'ont pu les calculer que par une méthode sujette à ce désaut qu'on appelle un cercle vicieux, & jusqu'ici aucun Astronome n'a pû avoir d'autre moyers de s'asseurer de l'exactitude de ses réstractions, que par le plus grand accord apparent entre toutes ses observations corrigées par la Table qu'il a dressée ou choisse.

Pour déterminer les réfractions célestes à toutes les hau-

teurs, on a employé principalement deux méthodes.

La premiere a été d'observer avec un grand instrument bien divisé & vérisié, les hauteurs apparentes d'un même astre, depuis le voisinage de l'horizon jusqu'à celui du zénith, en marquant à une pendule, réglée avec tout le soin possible, l'instant de chaque observation de hauteur, asin que par le moyen de ces instans on pût calculer les hauteurs vraies auxquelles cet astre a dû se trouver: leur dissérence avec les hauteurs observées donne la réstaction pour chaque hauteur. C'est par cette méthode que M. Picard calcula la Table de réstactions dont il se servit, & qui se trouve dans les Tables de la Hire.

Le défaut de cette méthode consiste principalement en ce que l'on est obligé de supposer connue la hauteur vraie du pole; ce qui ne peut être, à moins qu'on ne connoisse déja la réstraction qui convient à cette hauteur. D'ailleurs, outre les inconvéniens communs à toutes les méthodes, qui sont l'incertitude des divisions des instrumens, les inégalités des pendules, &c. on sait que les instans marqués à une pendule ne peuvent servir à calculer des hauteurs vraies qu'à 10 ou 12 secondes près, quelque habile que soit l'Observateur; &c quand ces dissérences se trouvent en sens contraires, les réfractions qu'on tire de cette méthode paroissent fort irrégulieres, sur-tout pour les hauteurs qui sont au-dessus de 20 degrés.

La seconde méthode a été employée d'abord par Dominique Cassini avant la fin de l'année 1662, imitée & perfectionnée par la plupart de ceux qui ont cru pouvoir tirer un meilleur parti de la Phylique, que des observations suivies d'un même astre à ses différentes hauteurs. Elle confifte à calculer les réfractions par une formule qui renferme des expressions analytiques de la puissance réfractive de l'air & des variations de l'athmosphere, tant en hauteur qu'en densité; mais il faut nécessairement tirer les coefficiens de cette formule d'une ou de deux réfractions, qu'on doit supposer déterminées avec exactitude par observation astronomique. Or il faut aussi que ces réfractions approchent d'être horizontales, tant à cause que les coefficiens dont on a besoin sont d'autant plus faciles à calculer que les réfractions sont plus grandes, que parce que les erreurs qui pourroient s'être glissées dans la détermination de ces réfractions fondamentales, influent d'autant moins sur les autres réfractions, que ces réfractions fondamentales sont plus grandes.

La plupart de ceux qui ont employé cette méthode, paroissent n'avoir guère reconnu que deux sources d'incertitude dans la détermination de leurs réfractions fondamentales, favoir, celle qui pourroit venir de la supposition qu'on fait nécessairement de la réfraction connue à la hauteur du pole, & celle qui pourroit être causée par la disposition actuelle de l'athmosphere, dissérente de son état moyen. La premiere de ces incertitudes est en effet de peu de conséquence dans cette méthode, puisque tous les Astronomes s'accordent à peu de secondes près sur la réfraction absolue à la hauteur de 50 degrés, & que 10 ou 12 secondes d'erreur dans cette réfraction en produisent à peine 2 ou 3 dans celles qu'on déduit de la formule pour cette même hauteur. On peut aussi se garantir assez bien des essets de la seconde source d'incertitude, à l'aide du barometre & du thermometre; mais il me paroît qu'on compte trop peu sur les incertitudes qui viennent des circonstances locales, lesquelles doivent, à ce que je pense, influer considérablement 550 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE dans les déterminations des réfractions voisines de l'horizon.

Il n'y a pas de doute qu'une réfraction terrestre, fort irréguliere, ne se complique avec les réfractions célestes horizontales. Quel Physicien pourra assurer qu'ayant égard seulement à l'état de l'atmosphere indiqué par le barometre, le thermometre & l'hygrometre, la réfraction doit être constante à la hauteur de trois degrés, par exemple, soit que l'Observateur soit dans un lieu bas ou sur une tour élevée. soit que son horizon soit bordé par une montagne de près de 3 degrés de hauteur, fort voiline ou fort éloignée, couverte de bois ou nue, soit que son horizon soit terminé par des maisons voisines couvertes de cheminées, ou par une grande plaine de terrein sec ou aride, couvert de plantes vertes, ou marécageux, foit enfin que ce foit l'horizon de la mer? Or, comme il ne peut y avoir d'Observateur qui ne se trouve dans quelques-unes de ces circonstances, il me paroît qu'il lui est impossible de s'assurer d'avoir des réfractions voisines de l'horizon qui soient purement célestes, c'està - dire, de la nature de celles qui se font à 20 degrés de hauteur & au-deffus; d'où il suit qu'il reste beaucoup d'incertitude dans la précision des coefficiens qu'il auroit déterminés d'après ses observations, & qu'il pourroit arriver qu'un autre Observateur aussi habile trouvât par la même méthode des coefficiens tous différens, & qu'ainsi ces deux Observateurs calculassent des Tables de réfractions toutes différentes entr'elles. C'est-là vraisemblablement une des causes du peu d'accord des Tables qui ont été publiées jusqu'ici.

Les observations que j'ai faites au Cap de Bonne-Espérance m'ont mis en état de procéder à cette recherche beaucoup plus directement, & d'une maniere qui n'est susceptible de contradiction, qu'autant qu'on voudroit absolument rejetter comme désectueuses toutes les observations de hauteurs que j'ai faites. Je compte donc que ce que je vais exposer ici sur cette matiere si importante déterminera les Astronomes à se servir de la Table de réfractions que j'ai dressée, ou du moins les engagera à faire une comparaison

de leurs observations avec les miennes, pour vérifier ou

pour réformer cette Table.

Quoi qu'il en arrive, je présente ce Mémoire comme le résultat d'un long & pénible travail, & j'ose présumer que son utilité sera un des avantages les plus réels que l'Astronomie retirera de mon voyage au Cap de Bonne-Espérance. Si je n'avois pas réussi dans cette recherche au gré des Astronomes, il n'y a pas de doute qu'elle vaudroit bien la peine que quelqu'un fît exprès un pareil voyage, & concertât des observations correspondantes avec les plus habiles Observa-

teurs de l'Europe.

Je partage ce Mémoire en quatre articles. Dans le premier, je fais voir que les réfractions moyennes sont à très-peu près les mêmes, à la même hauteur apparente des aftres dans toute l'étendue des zones tempérées, de sorte que celles que nous observons à Paris n'excédent celles du Cap de Bonne-Espérance que de 1 tout au plus. Dans le second, je détermine la quantité absolue de la réfraction moyenne à la hauteur apparente du pole de Paris, & à cette occasion je rapporte ce qui résulte de mes observations, à l'égard de la vraie hauteur du pole de Paris & du Cap de Bonne-Espérance. Dans le troilième article, je donne ma Table de réfractions, accompagnée de réflexions sur sa construction & sur son usage. Dans le quatriéme, je fais la comparaison de ma nouvelle Table avec les plus célebres de celles qui ont été mises en usage parmi les Astronomes, & je sais voir comment elle s'accorde avec les Observations de MM. Bradley, Zanotti & Mayer.

Presque tout ce que j'établirai dans ce Mémoire sera fondé fur une comparaison perpétuelle des distances de près de cent soixante étoiles au zénith de Paris & du Cap, observées dans chacun de ces deux lieux, au moins six fois chacune, l'une portant l'autre, & réduites toutes à l'époque du premier Janvier 1750, par un calcul tiré des Tables des perits mouvemens apparens des étoiles, qui sont à la tête du Livre intitulé Astronomia Fundamenta, &c. On trouve même dans MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ce Livre toutes les observations que j'emploie ici-, à la réserve de quelques-unes que j'ai faites à Paris avec un quart-de-cercle de trois pieds de rayon, uniquement pour la réfraction des étoiles voisines de l'horizon, & de quelques autres qui ont été faites à l'Observatoire royal de Paris avec un quart de-cercle mobile de six pieds de rayon, à peu près semblable à mon sextant.

Mon quart-de-cercle a été vérifié, tant par le renverfement & par des objets horizontaux, que par la comparaison d'un grand nombre de hauteurs méridiennes de différentes étoiles observées le même jour avec mon sextant

& avec ce quart de cercle.

A l'égard du quart-de-cercle de l'Observatoire, j'ai trouvé l'erreur de la position de l'axe de la lunette placée vers le commencement de sa divisson, en comparant les hauteurs méridiennes d'onze des plus belles étoiles du ciel, observées plusieurs fois avec cet instrument, à celles que j'avois prises avec mon sextant, après avoir réduit toutes ces hauteurs à une même époque. J'ai reconnu par-là qu'il falloit ajouter 1' 49" à toutes les distances au zénith, observées avec la lunette de ce quart-de-cercle, pour avoir celles qu'on auroit trouvées au Collége Mazarin avec mon sextant bien vérissé.

C'est donc par une comparaison de toutes ces observations que j'ai dressé la table qui est à la fin de ce Mémoire, & qui contient autant de distances apparentes du parallele de mon Observatoire au Collége Mazarin, & de celui du Cap de Bonne Espérance, qu'il y a eu de mêmes étoiles observées dans les deux endroits. S'il n' avoit pas de réfraction, ou si la réfraction étant la même dans tous les climats, elle varioit en raison simple des distances apparentes au zénith, la somme de chacune des deux distances d'une même étoile aux zéniths du Cap & de Paris donneroit directement la distance des paralleles de ces deux lieux, & toutes les sommes prises ainsi donneroient la même distance des paralleles, autant que le permettent les limites des erreurs qu'on ne peut éviter, soit de la part des instrumens, quelque bons

& quelque bien vérifiés qu'ils soient, soit de la part de l'Observateur. On peut estimer ces limites à 4 ou 5 secondes dans chaque détermination faite avec un bon instrument de six pieds de rayon; & par conséquent on auroit par chaque somme des deux distances de la même étoile au zénith de chaque lieu, une dissérence apparente de paralleles qui ne devroit pas dissérer de plus de 8 ou 10 secondes de la moyenne, dans les cas les plus désavorables.

Mais si au lieu d'un pareil accord on trouve des différences très-sensibles, & qui suivent une certaine loi, elles ne peuvent venir que des réfractions, & par conséquent la comparaison qu'on fera d'un très-grand nombre de différences apparentes des paralleles par des observations saites à différentes hauteurs, sera propre à déterminer la loi & la quantité de ces réfractions. C'est dans cette vûe que j'ai dressé la

Table dont il s'agit.

#### ARTICLE PREMIER.

Que les réfractions moyennes sont à peu près les mêmes dans l'étendue des zones tempérées.

J'appelle réfraction moyenne celle qui se fait dans l'état ordinaire de l'atmosphere, ou celle qui n'est censée altérée

par aucune cause physique extraordinaire.

Je ne parlerai ici que des réfractions qui se sont au-dessus de 7 degrés de hauteur apparente, parce qu'il ne me paroît pas possible, par les raisons que j'ai déja dites, de déterminer avec quelque précision les réfractions moyennes pour des hauteurs au-dessous de 7 degrés, ni d'assujettir leurs variations à une loi simple, à cause du concours des circonstances physiques & locales, dont on ne peut calculer les effets, & qui alterent les réfractions célestes ou astronomiques.

Les observations qui ont été faites par ceux de cette Académie qui ont voyagé vers l'équateur, nous ont fait voir que les réfractions astronomiques étoient sensiblement plus petites dans le voisinage de la ligne que dans l'Europe. Il eut été à

Mém. 1755. A 222

554 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE fouhaiter qu'on eût pû établir par de bonnes observations le progrès de leur diminution, & le rapport qu'elle a avec la hauteur du pole : quoi qu'il en soit, j'ai lieu de croire qu'elle ne s'étend guère d'une maniere sensible au-delà des tropiques. Nous avons en effet deux termes de comparaison assez éloignés pour le prouver; ce sont les observations faites près du cercle polaire, & celles que j'ai faites au Cap de Bonne-Espérance. Les premieres nous ont appris, contre l'opinion universellement reçue, que les réfractions au cercle polaire paroissent quelquefois plus petites, même dans les mois de Décembre & de Janvier, & à 2, 3 ou 4 degrés de hauteur apparente, que celles qu'on trouve dans les Tables de la Connoissance des Temps, & je ferai voir dans la suite de cet article. qu'à 10 degrés : au-delà des tropiques les réfractions sont déja presque égales à celles qu'on observe Paris, de sorte qu'elles ne sont plus petites que de i tout au plus.

Avant que d'entrer dans le détail de la preuve que j'en veux faire, je dois exposer la maniere dont je m'y suis pris

pour trouver les réfractions moyennes.

J'ai donc supposé que l'état moyen de l'atmosphere en Europe pendant la nuit, temps de la plupart des observations, étoit indiqué par 28 pouces o ligne d'un barometre simple bien construit, & par 10 degrés au-dessus de la congélation marqués sur le thermometre de M. de Réaumur. Les observations météorologiques que j'ai faites au Cap, & celles qui se sont journellement à Paris par M. de l'Isle, au matin, à midi, & vers les huit ou neus heures du soir, m'ont mis en état d'assigner aux temps dont j'avois besoin, la hauteur du barometre & le degré du thermometre, & par conséquent de réduire par les moyens que j'indiquerai bientôt, toutes les hauteurs que j'avois observées à celles qui eussemmetre du l'être, si le barometre eut été à 28 pouces, & le thermometre à 10 degrés.

Mais pour faire ces réductions, il falloit avoir des regles exactes des variations des réfractions relatives à celles de l'atmosphere indiquées par ces machines. M. Halley nous

en a donné une affez bonne pour les variations du barometre; elle est fondée sur des expériences délicates faites par Hauksbée dans un air condensé au double & au triple, d'où il résulte que la densité de l'air est toujours proportionnelle à la réfraction pour une même hauteur; & comme cette densité est à peu près comme la hauteur du mercure dans le barometre, la variation de la réfraction est à la réfraction totale, comme la variation du barometre est à sa hauteur moyenne, que je suppose de 28 pouces. Ainsi un pouce de variation dans la hauteur du barometre, répond à une variation dans la réfraction de 1 de sa quantité moyenne; & cette variation rend la réfraction plus grande que la moyenne, si la hauteur du mercure dans le barometre excede 28 pouces. & réciproquement. Cette analogie est confirmée par les calculs de M. Euler dans les Mémoires de l'Académie de Berlin. (année 1754, page 168) & par les expériences de M. Bouguer, faites au Pérou sur le bord de la mer & sur les montagnes.

A l'égard de la variation de la réfraction qui répond à la marche du thermometre, & qui exige les corrections les plus fortes dans les réfractions, M. Euler a fait voir dans le même endroit que dans des hypothèses très dissérentes, la réfraction est assez exactement en raison inverse des degrés de chaleur, lorsque l'astre n'est pas trop près de l'horizon; mais on ne connoît pas encore la quantité précise du rapport, il est même très-difficile à un Astronome de se procurer toutes les commodités nécessaires pour le déterminer avec quelque précision. La Ville de Paris est un des lieux du monde le moins propre pour en entreprendre la recherche. fur-tout si l'on y vouloit employer des observations faites à l'Observatoire Royal, par le moyen des étoiles qui passent entre le pole & l'horizon, au dessous de 7 à 8 degrés. On ne peut douter qu'en tout temps, & principalement dans l'hiver, pendant que les réfractions sont beaucoup plus grandes que les moyennes, Paris ne soit enveloppé d'une atmosphere particuliere fort inégale en denfité, à cause des vapeurs &

Aaaaii

du nombre prodigieux de cheminées fumantes. Cette atmofphere est si sensible, que cette ville en devient comme invisible du sommet de Montmattre; & elle altere d'aurant
plus les réstactions des astres voisins de l'horizon, qu'elle
forme une couche moins épaisse ou plus condensée par le
froid de la région supérieure, & moins élevée au-dessus de
la ville \*. Il faut donc recourir à d'autres observations qu'à
celles qui auroient été faires à Paris par cette méthode, surtout pour les variations des réstactions au-dessous de 7 degrés
de haureur apparente; mais je n'en connois aucune qui ait

\* Voyez Mém. de l'Académie, année 1721, pag. 17.

> été publiée. M. Mayer, Astronome célebre à Gottingue, & qui y observe depuis quelques années avec un excellent quart-decercle mural de six pieds de rayon, construit en Angleterre, m'a fait l'honneur de me communiquer le résultat de son travail sur les réfractions. Il en a dressé une Table par le moyen d'une formule algébrique, dont il a tiré les coefficiens de ses propres observations, & dans laquelle il a fait entrer des termes qui expriment les variations des réfractions, relatives à celles du barometre & du thermometre. Il fait la variation occasionnée dans la réfraction par 15 lignes de variation dans le barometre, égale à celle qui est occasionnée par 10 degrés de variation dans la marche du thermometre; & chacune de ces variations est, selon sa Table, de la réfraction totale, qui répond à 28 pouces pour le barometre, & à od du thermometre : cette proportion subsiste, selon lui, depuis le zénith jusques vers 80 degrés de distance. M. Mayer prétend de plus que la réfraction astronomique est la même sur toute la surface de la terre, & qu'elle n'est variable qu'autant que l'indiquent les variations du barometre & du thermometre.

> Quoique je ne puisse croire que cette derniere hypothèse soit fort juste, & qu'il y ait apparence que pour la faire accorder avec les observations saires au cercle polaire & au Pérou, M. Mayer a été obligé de faire la correction du thermometre un peu sorte, j'ai cru cependant devoiressayer d'abord ses regles telles qu'il me les avoit communiquées. J'ai donc dressé deux

DES SCIENCES.

Tables fort amples des variations qui répondent; selon M. Mayer, à celles du barometre & du thermometre. Celle qui donne les variations pour le barometre s'accorde exactement avec la regle de M. Halley, de forte que l'incertitude ne pouvoit guère tomber que sur les quantités absolues des corrections marquées pour le thermometre. Avant corrigé sur ces dem Tables toutes les observations des étoiles faites à Paris depuis 7 degrés de hauteur jusqu'à 36 degrés, & au Cap depuis 5 degrés à de hauteur jusqu'à 30, j'ai trouvé en général que ces équations rétablissoient assez bien les inégalités des distances apparentes du zénith à une même étoile, observée dans différens états de l'atmosphere & dans différentes saisons de l'année; cependant la correction qui répond aux variations du thermometre m'a paru en effet un peu trop grande, & j'ai trouvé après plusieurs essais, que je la devois faire de ; tout au plus de mes réfractions moyennes; en conséquence j'ai construit une seule Table générale des rapport des variations des réfractions, qui répondent aux variations du thermometre & du barometre, telle qu'on la trouvera dans l'article II de ce Mémoire, & je l'ai employée à réduire de nouveau toutes mes observations à une température moyenne, comme je viens de le dire.

Les raisons pour lesquelles je n'ai pas corrigé les hauteurs au-dessus de 36 degrés pour Paris, & de 30 pour le Cap, sont 1°, parce que je n'ai pas toujours eu les observations du barometre & du thermometre nécessaires, saites vers le temps où j'ai pris ces hauteurs, ne m'étant appliqué à marquer pendant la nuit l'état de l'atmosphere, que lorsque j'ob-

servois des étoiles au-dessous de 30 degrés.

2°. Parce qu'à 36 degrés de hauteur, où la réfraction est d'environ 1 minute ½, la variation qui répond à 10 degrés du thermometre ne monte pas à 3 secondes ½, quantité à peu près égale aux limites des erreurs des observations saites avec un instrument de six pieds, dont les divisions sont supposées exactes. Or il est rare qu'on observe ici la nuit, lorsque le thermometre est au-dessus de 20 degrés, ou au-

dessous de la congélation; il paroît donc que c'eût été affecter une trop grande précision que de pousser plus loin les corrections de mes observations, puisque je pouvois avoir également les réfractions moyennes, en fondant ensemble un très-grand nombre d'observations faites dans toutes les saisons de l'année.

3°. Parce qu'en général le ciel n'étant propre au observations que lorsque le barometre est au-dessus de sa hauteur moyenne, la correction que sa hauteur actuelle exige, détruit ordinairement une partie de celle qui répond aux variations du thermometre au-dessus de 10 degrés; & c'est ce qui arrive presque toujours au Cap, comme je m'en suis assuré en faisant un grand nombre de pareilles réductions.

4°. Enfin parce qu'il est aisé de voir si les réfractions que j'emploie dans la Table qui sert de piece justificative à ce Mémoire, sont réellement les réstactions moyennes ou non, puisque la distance des paralleles de Paris & du Cap, corrigée par ces réstactions supposées moyennes, doit paroître trop petite lorsqu'on y emploie des observations saites dans les tems froids, & trop grandes lorsqu'elles ont été faites dans les temps chauds, & c'est sur quoi nous ferons quelques réslexions dans la suite; elles nous convaincront de la justesse de nos réstactions moyennes.

Au reste, je reconnois volontiers que cette correction que j'admets ici pour la variation du thermometre, peut passer pour appartenir à M. Mayer, parce que mes réstactions étant un peu plus grandes que les siennes, leur vingt-septiéme partie ne s'éloigne pas beaucoup de la vingt-deuxième partie de celles de M. Mayer, & que ce n'est qu'à l'occasion de cette correction qu'il m'a communiquée, que j'ai fait à mes observations les réductions dont je viens de parler, & qui m'ont procuré des réfractions moyennes pour les hauteurs au dessous de 20 degrés, plus justes, à ce que je pense, que celles que j'avois établies d'abord sur des observations dont la plupart avoient été faites dans des temps chauds; de sorte qu'il m'a faillu résormer cette partie de la Table des réfractions,

qui est imprimée à la page 214 du Livre intitulé Astronomiæ Fundamenta.

Je viens maintenant aux calculs que j'ai faits pour trouver le rapport des réfractions moyennes de Paris à celles du Cap

de Bonne-Espérance.

J'ai choisi deux étoiles, dont l'une ait passé aussi près du zénith de Paris & aussi près de l'horizon du Cap, que l'autre avoit passé près de l'horizon de Paris & du zénith du Cap, le se de comparais de vident que si la réfraction est la même à égale hauteur à Paris & au Cap, on doit conclure de la comparaison des hauteurs apparentes de ces deux étoiles, réduites à une température moyenne de l'air, la même distance apparente des paralleles de ces deux lieux; & comme cette distance apparente est affectée de la somme des deux réfractions, ce qui en rend l'effet beaucoup plus sensible, on ne pourroit guère attribuer au hasard ou à l'erreur des observations l'égalité qu'on trouveroit constamment, en faisant un grand nombre de semblables comparaisons à l'aide de dissérentes étoiles.

L'effet de la réfraction est de diminuer les distances apparentes au zénith, & par conséquent de diminuer les distances des paralleles, déduites de la somme de deux distances au zénith observées. Or si la réfraction au Cap est plus petite qu'à Paris, la distance apparente des paralleles de Paris & du Cap, conclue par la comparaison des distances d'une même étoile au zénith de Paris & du Cap, doit être plus grande lorsque l'observation de l'étoile a été saite au Cap près de l'horizon, & plus petite lorsque l'observation de l'étoile près de l'horizon a été saite à Paris, & c'est ce qu'on trouve en effet par les comparaisons que je rapporterai dans la Table suivante.

On fent bien qu'il ne m'a pas été possible d'employer dans ces comparaisons deux étoiles, dont la position réciproque à l'égard des zéniths de Paris & du Cap ait été précisément la même, comme cette méthode l'exige, & qu'ainsi il m'a fallu faire quelque correction à l'une des deux observations de l'étoile, pour réduire sa réstaction actuelle à celle qu'elle eût

560 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE eue, si elle eût passé à la même distance du zénith du Cap que l'autre étoile a passé à l'égard du zénith de Paris; mais comme les différences de ces distances ne sont que de quelques minutes dans les étoiles que j'ai choisses, je n'ai pas à craindre que ces corrections jettent la moindre incertifude fur mes comparaisons, puisque toutes les Tables de réfractions s'accordent à donner sensiblement la même variation de réfractions, pour quelques minutes de différences dans des distances au zénith.

Pour construire la Table suivante, j'ai employé les observations faites près de l'horizon, telles qu'elles ont été téduites à la température moyenne de l'air, & rapportées dans la Table qui est à la fin de ce Mémoire : j'en ai exclus les étoiles qui n'avoient été observées qu'une fois, & j'ai comparé toutes les autres qui l'ont été plus d'une fois depuis 7

degrés de hauteur jusqu'à 20 degrés.

Le procédé du calcul de cette Table sera facile à entendre, par l'explication d'une seule ligne prise au hasard. Soit donc la neuvième, qui a pour titre, dans la premiere colonne.

| $\gamma \rightarrow \& \beta$ du Cocher.                                                                                                                                                            | CIC             | COIC | ime  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Distance apparente réduite à la température moyenne de $\gamma \rightarrow$ au zénith de Paris                                                                                                      | 79 <sup>d</sup> |      |      |
| Distance apparente des paralleles de Paris & du Cap par<br>les observations faites à Paris                                                                                                          | 82ª             | 41'  | 26"  |
| C'est le nombre qu'on trouve dans la seco de la Table.                                                                                                                                              | nde             | col  | onne |
| Ajoutant 4 secondes pour la réfraction de 2 +> au Cap.                                                                                                                                              |                 | +    | 4    |
| On a la distance apparente des paralleles, qui n'est<br>affectée que de la réfraction qui convient à Paris<br>Or la distance des paralleles, purgée de toute réfraction,<br>est, selon l'article II | 824             |      |      |
| Donc la réfraction moyenne à Paris, à la distance apparente de 79 <sup>4</sup> 10', est de                                                                                                          | _               | -    | 12"  |
|                                                                                                                                                                                                     |                 |      | Et   |

Et c'est cette réfraction qui est marquée dans la cinquiéme colonne de la Table.

Distance apparente, réduite à la température movenne, de 8 du Cocher au zénith du Cap de Bonne-Espé-

rance, ..... 78<sup>4</sup> .43<sup>7</sup> .37<sup>11</sup>

Distance apparente au zénith de Paris (Astron. Fund. page 165, .... 3..58...5

Donc distance apparente des paralleles de Paris & du

Cap, par les observations faites au Cap..... 824.41'.43".

Et parce que la distance apparente 79d 10 de y +> au zénith de Paris, excéde de 26 minutes la distance apparente 78d 44 de B du Cocher au zénith du Cap, on trouve par la différence 24 secondes entre les réfractions de 78 & 79 degrés \*, qu'à proportion cette derniere distance des paralleles a été moins altérée de 10 secondes que celle qu'on 2 conclue des observations faites à Paris : ôrant donc 10 secondes de 82d 41' 43", restent 82d 41'33" pour la distance apparente des paralleles de Paris & du Cap, réduite à celle qu'on eût trouvée, si & du Cocher eût passé à la même hauteur au Cap, que y +> à Paris; & c'est le nombre qu'on trouve dans la troisième colonne de la Table.

\* Voyez la Table de l'art. III.

La différence 7 secondes entre les distances 82d 41'26". & 82d 41' 33", est donc l'excès de la réfraction de Paris fur celle du Cap, à la distance apparente du zénith 79d 10'. Cette différence est marquée dans la quatriéme colonne.

Divifant enfin 7 secondes par 5' 12", on a 0,022 pour le rapport de cet excès à la réfraction totale à Paris. C'est le

nombre de la sixième colonne.

Les lettres O ou M qui sont dans la septiéme, indiquent l'Observatoire royal ou le College Mazarin, selon le lieu où les observations ont été faites à Paris.

Mem. 1755.

## 562 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| λ → & & de Perfée 82 . 42 . 57   82 . 43 . 0   3 3 . 35   0,014   M.  π η & & o d'Andromede 82 . 42 . 58   82 . 43 . 4   6 3 . 36   0,028   M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |               |                |     |       |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----|-------|-------------|------------|
| Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Dittauce app. |                | Exc | Rét   | Rapport     | _ <u>_</u> |
| Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | par les       |                | à E | P     | de l'excès  | T d        |
| Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | Observations  |                | ari | 271   | de la Réfr. | a c        |
| Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |               | rattes au Cap, | . B | · cu  |             | 5 P        |
| Par * → & & a de Perfée       82 · 38 · 45       82 · 38 · 57       12 7 · 57       0,025       M. M. O.020       O.020       M. M. O.020       O.020       M. M. O.020       M. O.020       O.020       M. O.020       O.020       M. O.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cap de Bonne-Espérance.        |               |                |     | - 6   | de Paris.   | -:-        |
| # de la Colombe & a de Perfée.  # de la Colombe & a de Colombe & a de la Colombe & a de la Colombe & a de C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                              | D. M. S.      | D. M. S.       | 3.  | M. 3. |             | -          |
| de la Colombe & a de Perfée.  m & a de Perfeé.  se 2 32 9 82 39 11 2 7 33 0,005 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 13 82 41 18 7 5 25 0,015 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 26 82 41 37 7 5 12 0,022 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 26 82 41 37 7 5 12 0,022 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 26 82 41 37 7 5 12 0,022 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 26 82 41 37 7 5 12 0,022 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 7 5 10 0,023 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,029 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 28 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 38 82 41 37 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 41 24 82 24 41 33 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 42 41 38 82 41 37 9 9 5 10 0,026 M.  Phomalhaut & la Chevre.  82 42 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Par + + & a de Perfée          | 82.38.45      | 82.38.57       | 12  | 7.57  | 0,025       |            |
| Max   A de Perfée   82   41   13   82   43   13   12   7   13   0,027   M. Phomalhaut & la Chevre   82   41   21   82   41   18   5   5   25   0,015   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   21   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   26   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   26   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   26   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   27   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   28   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   28   82   41   33   7   5   12   0,022   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   41   82   41   43   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   51   5   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   51   5   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   51   5   2   4   57   0,006   Ohmalhaut & la Chevre   82   41   51   5   5   0,007   M. Ohmalhaut & la Chevre   82   42   51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , de la Colombe & a de Persée. | 82.39. 2      | 82.39.11       | 9   | 7.40  | 0,020       |            |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | « de la Colombe & « de Perfée. | 82 32. 9      | 82.39.11       | 2   | 7.33  | 0,005       |            |
| Phomalhaut & la Chevre 82.41.21 82.41.18 — 3 5.18 — 0,010 O. γ → λε la Chevre 82.41.26 82.41.33 7,5.12 0,022 M. γ → λε β du Cocher 82.41.37 82.41.33 7,5.12 0,022 M. γ → λε β du Cocher 82.41.37 82.41.33 7,5.12 0,022 M. γ → λε β du Cocher 82.41.37 82.41.33 7,5.12 0,022 M. γ → λε β du Cocher 82.41.37 82.41.33 7,5.12 0,022 M. γ → λε β du Cocher 82.41.28 82.41.37 9,5.10 0,029 M. γ → λε β du Cocher 82.41.28 82.41.37 9,5.10 0,029 M. γ → λε β du Cocher 82.41.28 82.41.37 9,5.10 0,029 M. γ → λε β du Cocher 82.41.28 82.41.31 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.41 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.36 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.36 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.36 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.36 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Cocher 82.41.36 82.41.43 15,5.10 0,049 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.49 82.41.43 17,5.2 0,026 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.49 82.42.49 13,4.5 0,053 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.49 82.42.49 13,5.3 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,53 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,50 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,50 0,047 M. γ → λε β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 11 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 82.39.19      | 82.39.31       | 12  | 7.13  | 0,027       |            |
| Phomalhaut & la Chevre.   82.41.21   82.41.18  3   5.18  0,010   O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 82.41.13      | 82.41.18       | 5   | 5.25  | 0,015       |            |
| γ → λ & la Chevre       82.41.26       82.41.33       7,5.12       0,022       M         γ → λ & β du Cocher       82.41.37       82.41.33       7,5.12       0,022       M         γ → λ & β du Cocher       82.41.37       82.41.33       7,5.12       0,022       M         γ → λ & β du Cocher       82.41.37       82.41.37       9,5.10       0,029       M         γ → λ & β du Cocher       82.41.28       82.41.37       9,5.10       0,029       M         γ → λ & β du Cocher       82.41.28       82.41.37       8,5.10       0,026       M         γ du grand Chien & la Chevre       82.41.28       82.41.37       8,5.10       0,026       M         γ du grand Chien & la Chevre       82.41.28       82.41.37       8,5.10       0,026       M         γ du gr. Chien & β du Cocher       82.41.28       82.41.43       2,4.77       0,006       O         γ → λ & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       2,4.77       0,006       O         γ → λ & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       2,4.77       0,006       O         γ → λ & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       2,4.77       0,006       O         γ → λ & β du Cocher       82.41.36 </td <td>Phomalhaut &amp; la Chevre</td> <td></td> <td>82.41.18</td> <td>- 3</td> <td>5.18</td> <td>-0,010</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phomalhaut & la Chevre         |               | 82.41.18       | - 3 | 5.18  | -0,010      |            |
| γ → λ & la Chevre       82 · 41 · 37   82 · 41 · 33   7   5 · 12   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0,002   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 82.41.26      | 82.41.33       | 7   | 5.12  | 0,022       |            |
| γ → & β du Cocher       82.41.26       82.41.37       7   5.12       0,022       M.         γ → & β du Cocher       82.41.37       82.41.37       9   5.10       0,029       M.         γ → & β du Cocher       82.41.28       82.41.37       9   5.10       0,029       M.         γ → & β du Cocher       82.41.28       82.41.37       9   5.10       0,026       M.         γ du grand Chien & la Chevre       82.41.28       82.41.37       9   5.10       0,026       M.         γ du grand Chien & la Chevre       82.41.28       82.41.43       15   5.10       0,026       M.         γ du gr. Chien & β du Cocher       82.41.28       82.41.43       15   5.10       0,006       O.         γ → & β du Cocher       82.41.28       82.41.43       15   5.10       0,006       O.         γ → & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       15   5.10       0,006       O.         γ → & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       15   5.10       0,006       O.         γ → & β du Cocher       82.41.36       82.41.43       15   5.10       0,006       O.         γ → & β du Cocher       82.41.36       82.41.53       17   5.2       0,058       M.         γ → & β du Bouvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 82.41.37      | 82.41.33       | - 4 | 5.0   | 0,013       |            |
| 7 → & β du Cocher 82.41.37 82.41.33 9 5.10 0,029 M.  3 → & β du Cocher 82.41.28 82.41.37 9 5.10 0,029 M.  3 du grand Chien & la Chevre 82.41.28 82.41.37 9 5.10 0,029 M.  3 du grand Chien & la Chevre 82.41.28 82.41.36 8 5.10 0,026 M.  3 du grand Chien & la Chevre 82.41.28 82.41.43 15 5.10 0,006 M.  3 du gr. Chien & β du Cocher 82.41.41 82.41.43 15 5.10 0,049 M.  3 → & β du Cocher 82.41.36 82.41.44 8 5.2 0,026 M.  3 → & β du Cocher 82.41.36 82.41.44 8 5.2 0,026 M.  3 → & β du Cocher 82.41.36 82.41.43 17 5.2 0,026 M.  3 → & β du Bouvier 82.41.36 82.41.53 17 5.2 0,026 M.  4 → & β du Bouvier 82.42.29 82.42.42 13 4.5 0,005 M.  4 → & β du Bouvier 82.42.41 82.42.42 13 4.5 0,005 M.  5 → & β du Bouvier 82.42.41 82.42.42 13 3.5 0,047 M.  5 → & β du Bouvier 82.42.41 82.42.42 11 3.5 0,047 M.  6 ⊕ → & β du Bouvier 82.42.41 82.42.42 11 3.5 0,047 M.  6 ⊕ → & β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13.5 0,047 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13.5 0,041 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.41 82.42.40 13.5 0,041 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 13.3 0,041 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.41 82.42.45 13.3 0,041 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.41 82.42.57 14.3 5.0 0,045 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.57 13.50 0,001 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 14.3 5.0 0,045 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 14.3 5.0 0,045 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 14.3 5.0 0,045 M.  6 ⊕ ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  6 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 14.3 5.0 0,061 M.  6 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  6 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  7 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  8 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  8 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  9 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  9 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43 82.42.57 13.35 0,004 M.  9 ⊕ & β du Bouvier 82.42.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 82.41.26      | 82.41.33       | 7   | 5.12  | 0,022       |            |
| β → & k la Chevre         82.41.28         82.41.37         9 5.10         0,029         M.           β du grand Chien & la Chevre         82.41.28         82.41.37         9 5.10         0,029         M.           β du grand Chien & la Chevre         82.41.28         82.41.37         8 5.10         0,029         M.           β du grand Chien & la Chevre         82.41.41         82.41.43         2 4.57         0,006         O.           β du gr. Chien & β du Cocher         82.41.36         82.41.43         2 4.57         0,006         O.           β → Η & β du Cocher         82.41.36         82.41.43         2 4.57         0,006         O.           β → Η & β du Cocher         82.41.36         82.41.43         2 4.57         0,006         M.           β → Η & β du Cocher         82.41.36         82.41.44         8 5.2         0,026         M.           β → Η & β du Bouvier         82.41.36         82.41.51         2 4.57         0,005         M.           θ → Η & β du Bouvier         82.42.42.82         82.42.42         13         5.00,078         M.           θ → Η & β du Bouvier         82.42.48         82.42.42         13         5.5         0,007         M.           θ → Η & β du Bouvier         82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 82.41.37      | 82.41.33       | - 4 | 5.0   | 0,013       |            |
| 3 du grand Chien & la Chevre   82 . 41 . 28   82 . 41 . 36   82 . 41 . 77   0,006   0.06     3 du grand Chien & la Chevre   82 . 41 . 41   82 . 41 . 43   2 . 4 . 77   0,006   0.06     4 du gr. Chien & β du Cocher   82 . 41 . 41   82 . 41 . 43   2 . 4 . 77   0,006   0.06     5 → & β du Cocher   82 . 41 . 36   82 . 41 . 43   2 . 4 . 77   0,006   0.07     5 → & β du Cocher   82 . 41 . 36   82 . 41 . 43   2 . 4 . 77   0,006   0.07     5 → & β du Bouvier   82 . 41 . 36   82 . 41 . 51   75   2 . 0,026   0.07     6 → & β du Bouvier   82 . 41 . 43   82 . 41 . 51   75   2 . 0,078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078   0.078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 82.41.28      | 82.41.37       |     |       | 0,029       |            |
| du grand Chien & la Chevre   82 - 41 - 28   82 - 41 - 36   2   4 - 57   0,006   0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 +> & B du Cocher             | 82.41.28      | 82.41.37       | 9   | 5.10  | 0,029       |            |
| 2 du gr. Chien & β du Cocher   82 . 41 . 28   82 . 41 . 43   15   5 . 10   0,049   M. 2 du gr. Chien & β du Cocher   82 . 41 . 41   82 . 41 . 43   2   4 . 57   0,006   O. 2   0,026   M. 3   4 . 41 . 41   82 . 41 . 43   2   4 . 57   0,006   M. 4   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 82.41.28      | 82.41.36       | 8   | 5.10  | 0,026       |            |
| du gr. Chien & β du Cocher.   82.41.41   82.41.43   2 4.57   0,006   O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | du grand Chien & la Chevre.    | 82.41.41      | 82 41.43       | 2   | 4.57  | 0,006       |            |
| A β du Cocher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | du gr. Chien & B du Cocher.    | 82.41.28      | 82.41.43       | 15  | 5.10  | 0,049       |            |
| 3 → λ & a du Cygne       82 ⋅ 41 ⋅ 53       82 ⋅ 41 ⋅ 51       17 ∫ 5 ⋅ 2       0,078       M.         4 u gr. Chien & a du Cygne       82 ⋅ 41 ⋅ 53       82 ⋅ 41 ⋅ 51       -2 ⋅ 4 ⋅ 43       -0,007       M.         4 → λ & β du Bouvier       82 ⋅ 42 ⋅ 29       82 ⋅ 42 ⋅ 42       13 ⋅ 45       -0,007       M.         5 → λ & β du Bouvier       82 ⋅ 42 ⋅ 41       82 ⋅ 42 ⋅ 42       -6 ₃ ⋅ 46       -0,027       M.         5 → λ & δ d'Andromede       82 ⋅ 42 ⋅ 41       82 ⋅ 42 ⋅ 42       -1 ₃ ⋅ 53       -0,047       M.         6 → λ & δ d'Andromede       82 ⋅ 42 ⋅ 41       82 ⋅ 42 ⋅ 40       -1 ₃ ⋅ 53       -0,004       M.         6 → λ & δ d'Andromede       82 ⋅ 42 ⋅ 41       82 ⋅ 42 ⋅ 40       -1 ₃ ⋅ 53       -0,004       M.         6 → λ & δ d'Andromede       82 ⋅ 42 ⋅ 41       82 ⋅ 42 ⋅ 54       3 ⋅ 53       -0,004       M.         6 gr. Chien & δ du Bouvier       82 ⋅ 42 ⋅ 51       82 ⋅ 42 ⋅ 54       3 ₃ ⋅ 42       -0,045       M.         8 gr. Chien & δ du Bouvier       82 ⋅ 42 ⋅ 53       82 ⋅ 42 ⋅ 54       3 ₃ ⋅ 42       -0,045       M.         8 m & δ d'Andromede       82 ⋅ 42 ⋅ 53       82 ⋅ 42 ⋅ 57       14 ₃ ⋅ 50       -0,061       M.         9 m & δ de Perfée       82 ⋅ 42 ⋅ 54       82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | du gr. Chien & & du Cocher .   | 82.41.41      | 82.41.43       | 2   | 4.57  | 0,006       |            |
| du gr. Chien & a'du Cygne. 82.41.53 82.41.51 — 2 4.43 —0,007 M. γ × β du Bouvier. 82.42.29 82.42.42 — 13 4.5 0,053 M. γ × β du Bouvier. 82.42.48 82.42.42 — 6 3.46 —0,027 M. γ × β du Bouvier. 82.42.41 82.42.42 — 13.53 0,047 M. γ × δ σ'd'Andromede. 82.42.41 82.42.40 — 13.53 0,047 M. γ γ γ σ'd'Andromede. 82.42.41 82.42.40 — 13.53 0,047 M. γ γ γ σ'd'Andromede. 82.42.41 82.42.40 — 13.53 0,021 M. γ gr. Chien & β du Bouvier. 82.42.51 82.43.1 10.3.42 0,045 M. γ gr. Chien & β d'Andromede. 82.42.51 82.42.57 143.50 0,061 M. γ gr. Chien & β d'Andromede. 82.42.53 82.42.57 143.50 0,061 M. γ gr. Chien & β d'Andromede. 82.42.53 82.42.57 143.50 0,061 M. γ gr. Chien & β de Perfée. 82.42.45 82.42.57 133.50 0,061 M. γ gr. Qr. Qr. Qr. Qr. Qr. Qr. Qr. Qr. Qr. Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s → & β du Cocher              | 82.41.36      | 82.41.44       | 8   | 5. 2  | 0,026       |            |
| du gr. Chien & du Cygne   82.41.53   82.41.51   2   4.43  0,007   M.     → & β du Bouvier   82.42.29   82.42.42   13   4.5   0.053   M.     → → & β du Bouvier   82.42.41   82.42.52   11   3.53   0.047   M.     → → & β du Bouvier   82.42.41   82.42.40   3.53  0,004   M.     → → & δ d'Andromede   82.42.41   82.42.40   3.53  0,004   M.     → gr. Chien & β du Bouvier   82.42.41   82.42.45   3.53  0,004   M.     → gr. Chien & β du Bouvier   82.42.51   82.43.51   10   3.42   0.045   M.     → gr. Chien & δ d'Andromede   82.42.51   82.42.57   14   3.50   0.061   M.     → gr. Chien & δ d'Andromede   82.42.51   82.42.57   14   3.50   0.061   M.     → gr. Chien & δ d'Andromede   82.42.53   82.42.57   14   3.50   0.065   M.     → gr. Chien & δ d'Andromede   82.42.45   82.42.57   13   3.48   0.053   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.45   82.42.57   13   3.48   0.053   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.45   82.42.57   13   3.48   0.053   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   13   3.50   0.053   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0023   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0023   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.     → gr. Ghen & δ d'Andromede   82.42.57   82.43.50   3   3.35   0.0024   M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s → & a du Cygne               | 82.41.36      | 82.41.53       | 17  | 5. 2  | 0,058       |            |
| φ → & β du Bouvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | du gr. Chien & adu Cygne.      | 82.41.53      | 82.41.51       | - 2 | 4.43  | -0,007      |            |
| <ul> <li>32.42.48</li> <li>32.42.42</li> <li>33.40</li> <li>3,007</li> <li>3, 36</li> <li>3,007</li> <li>3, 36</li> <li>3,007</li> <li>3, 36</li> <li>3, 37</li> <li>3, 37</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * * & & du Bouvier             | 82.42.29      | 82.42.42       | 13  | 4. 5  | 0,053       |            |
| \$\phi\$ \( \righta \tilde\) d Bouvier.       82.42.41       82.42.42       11       3.53       0.047       M.         \$\rightarrow\$ \( \tilde\) d'Andromede.       82.42.41       82.42.40       13.53       0.001       M.         \$\rightarrow\$ \( \tilde\) d'Andromede.       82.42.41       82.42.40       3.53       0.021       M.         \$\rightarrow\$ gr. Chien & \$\rho\$ d'Andromede.       82.42.51       82.42.54       3.42       0.045       M.         \$\rightarrow\$ gr. Chien & \$\rho\$ d'Andromede.       82.42.51       82.42.57       14.3.50       0.061       M.         \$\rightarrow\$ m & \$\rho\$ d'Andromede.       82.42.43       82.42.57       12.348       0.053       M.         \$\rightarrow\$ m & \$\rho\$ de Perfée.       82.42.43       82.42.55       13.35       0.057       M.         \$\rightarrow\$ m & \$\rho\$ d'Andromede.       82.42.43       82.42.56       13.348       0.049       O.         \$\rightarrow\$ \( \theta\$ d'Andromede.       82.42.57       82.42.56       11.348       0.049       O.         \$\rightarrow\$ \( \theta\$ d'Andromede.       82.42.57       82.42.57       13.35       0.023       M.         \$\rightarrow\$ \( \theta\$ d'Andromede.       82.42.57       82.43.25       33.35       0.004       O.         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | → & B du Bouvier               | 82.42.48      | 82.42.42       | - 6 | 3.46  | -0,027      |            |
| 3 → & γ d'Andromede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | → & β du Bouvier               |               |                | 11  | 3.53  | 0,047       |            |
| \$\text{\$\text{\$\text{\$\geq \$}}\$} \text{\$\text{\$\ext{\$\geq \$\chi \$}}\$} \text{\$\text{\$\geq \$\chi \$}\$} \text{\$\text{\$\geq \$\chi \$}\$} \text{\$\text{\$\geq \$\chi \$}\$} \text{\$\geq \$\chi \$}\$} \$\geq \$\chi \$\geq | 2 +> & 2 d'Andromede           | 82.42.41      | 82.42.40       | - 1 | 3.53  | -0,004      |            |
| β gr. Chien & d'Andromede.       82.42.57       33.42       0.014       M.         μ m & o'd'Andromede.       82.42.53       82.42.57       14.3.50       0.061       M.         μ m & o'd'Andromede.       82.42.45       82.42.57       12.3.48       0.003       O.         μ m & β de Perfée.       82.42.43       82.42.57       13.3.50       0.053       O.         μ m & β de Perfée.       82.42.45       82.42.57       13.3.50       0.053       O.         λ γ δ de Perfée.       82.42.45       82.42.56       13.3.50       0.049       O.         λ γ δ δ d'Andromede.       82.42.77       82.43.2       5       3.3.35       0.023       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.77       82.43.3       0.3.35       0.023       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.57       82.43.4       0.3.35       0.002       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.57       82.43.4       0.3.35       0.002       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.57       82.43.4       0.3.35       0.002       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.57       82.43.4       0.3.35       0.002       M.         λ γ δ β de Perfée.       82.42.57       82.43.4 </td <td>a → &amp; od'Andromede</td> <td>82.42.41</td> <td>82.42.46</td> <td>3</td> <td>3.53</td> <td>0,021</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a → & od'Andromede             | 82.42.41      | 82.42.46       | 3   | 3.53  | 0,021       |            |
| a m & o d'Andromede 82 . 42 . 53 82 . 42 . 57 14 3 . 50 0,061 M.  a m & o d'Andromede 82 . 42 . 45 82 . 42 . 57 12 3 . 48 0,053 O.  a m & β de Perfée 82 . 42 . 43 82 . 42 . 56 13 3 . 50 0,053 O.  a m & β de Perfée 82 . 42 . 57 82 . 42 . 56 13 3 . 50 0,053 O.  b & δ d'Andromede 82 . 42 . 57 82 . 42 . 56 13 3 . 50 0,023 M.  c & O & O & O & O & O O O O O O O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ogr. Chien & & du Bouvier      | 82.42.51      | 82.43. I       | 10  | 3.42  |             |            |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | & gr. Chien & o d'Andromede.   | 82.42.51      | 82.42.54       | 3   | 3.42  |             |            |
| a m & β de Perfée       82.42.43       82.42.56       13 3.50       0.057       M.         a m & β de Perfée       82.42.45       82.42.56       11 3.48       0.049       O.         λ → & δ d'Andromede       82.42.77       82.43.2       5 3.35       0.023       M.         λ → & β de Perfée       82.42.77       82.43.0       3 3.35       0.014       M.         m m & δ d'Andromede       82.42.57       82.43.43       0       3 3.35       0.0028       M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a m & o d'Andromede            | 82.42.53      | 82.42.57       | 14  | 3.50  | 0,061       |            |
| $\begin{array}{c} \alpha \text{ m} & \& \& \text{ de Perlée} \dots & 82.42.43 & 82.42.56 & 13 & 3.50 & 0.057 & M. \\ \alpha \text{ m} & \& \& \text{ de Perlée} \dots & 82.42.45 & 82.42.56 & 11 & 3.48 & 0.049 & O. \\ \lambda & \& \& \& \text{ d'Andromede} \dots & 82.42.57 & 82.43.2 & 5 & 3.35 & 0.023 & M. \\ \lambda & \Rightarrow \& \& \text{ de Perlée} \dots & 82.42.57 & 82.43.2 & 3 & 3.35 & 0.024 & M. \\ \pi & \text{ m} & \& \& \text{ d'Andromede} \dots & 82.42.58 & 82.43.4 & 6 & 3.36 & 0.028 & M. \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m & o d'Andromede              | 82.42.45      | 82.42.57       | 12  | 3.48  | 0,053       |            |
| π & β de Períée 82 . 42 . 45   82 . 42 . 56   11   3 . 48   0,049   O.     λ → & δ d'Andromede 82 . 42 . 77   82 . 43 . 2   5   3 . 35   0,023   M.     λ → & β de Períée 82 . 42 . 77   82 . 43 . 0   3   3 . 35   0,014   M.     π π & & δ d'Andromede 82 . 42 . 78   82 . 43 . 4   6   3 . 36   0,028   M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m & B de Perfée                | 82.42.43      | 82.42.50       | 13  | 13.50 | 0,057       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m & β de Perfée                | 82.42.45      | 82.42.56       | 11  | 3.48  | 0,049       |            |
| (λ → & β de Persée 82.42.57 82.43. 0 3 3.35 0,014 M<br>π m, & o d'Andromede 82.42.58 82.43. 4 6 3.36 0,028 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |               |                | 5   | 3.35  | 0,023       | M.         |
| " IL C. C. A. A. Indiconnece   02 . 42 . ) 0   02 . T) . T  0   ) . Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A +> & & de Perfée             |               |                | 1 3 | 3.35  | 0,014       | M.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m & o d'Andromede              | 82.42.58      | 82.43. 4       | 6   | 3.36  |             | M.         |
| π m & β de Perlée   82.42.58   82.43.3   5   3.36   0.023   M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 82.42.58      | 82.43. 3       | 1 5 | 3.36  | 0,023       | M.         |

| NOMS DES ETOILES,<br>qui ont été observées<br>près des horisons de Paris<br>& du<br>Cap de Bonne-Espérance.                                                                                                                                                                                                                  | Distance app.  par les Observations faites à Paris.  D. M. S.                                                                            | par les<br>Observations<br>faites au Cap,<br>& réduites.                                                        | Excès de la Réf.                                       | Réfr. moyenne zi                                             | Rapport<br>de l'excès<br>de la Réfr.<br>de Paris.                    | Lieu de l'Obf.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| π η & l'inf. fous la gr. Ourfe.  σ η & β de Perfée  σ η & l'inf. fous la gr. Ourfe.  σ η & γ du Cygne  β d'Ophiucus & β de Perfée  β d'Ophiucus & l'inf. gr. Ourfe.  β d'Ophiucus & γ du Cygne  β d'Ophiucus & σ de Perfée  γ du Corbeau & la Lyre  γ du Lievre & θ d'Hercule  β du Corbeau & β d'Hercule  σ η & β d'Hercule | 82.42.58<br>88.43.2<br>82.43.2<br>82.43.2<br>82.43.2<br>82.42.59<br>82.42.59<br>82.42.59<br>82.42.59<br>82.43.18<br>82.43.24<br>82.43.24 | 82.43.3<br>82.43.7<br>82.43.8<br>82.43.7<br>82.43.10<br>82.43.10<br>82.43.10<br>82.43.10<br>82.43.20<br>82.43.3 | 5<br>5<br>6<br>5<br>1<br>11<br>11<br>7<br>10<br>5<br>7 | 3.36<br>3.30<br>3.30<br>3.30<br>3.33<br>3.33<br>3.33<br>3.33 | 0,024<br>0,005<br>0,051<br>0,051<br>0,051<br>0,033<br>0,036<br>0,027 | M. O. M. O. O. |

En prenant un milieu entre tous ces rapports, on trouve 0.026, qui vaut à peu près 10, d'où il suit que la réfraction de Paris excede celle du Cap d'environ ; quantité qui mérite à peine qu'on y ait égard, sur tout dans les Observations faites près du zénith; mais comme elle s'est fait sentir dans presque toutes les observations les plus propres pour cette recherche, je ne la négligerai pas dans les calculs des articles suivans: je conclurai cependant de la petitesse de cette différence, jointe aux réflexions que j'ai faites au commencement de cet article, que l'on peut, sans craindre de faire des erreurs sensibles, se servir dans toute l'étendue des zones tempérées, d'une même Table de réfractions, quand même un Observateur la trouveroit un peu en défaut par des observations faites près de son horison, parce qu'on doit attribuer l'erreur apparente à la réfraction terrestre & aux autres circonstances locales.

On peut remarquer, à l'inspection de la Table précédente, que les observations faites à l'Observatoire royal donnent Bbbb ij fouvent une réfraction plus petite que celle que j'ai observée, par la même étoile, au College Mazarin; ce qu'on peut attibuer, en bonne partie, à ce que l'air est plus dégagé de vapeurs vers le midi de l'Observatoire royal, & à ce qu'en général le barometre & le thermometre y sont un peu plus bas qu'au milieu de Paris.

#### ARTICLE II.

De la quantité absolue de la Résraction moyenne à la hauteur du Pole de Paris; & de la vraie latitude de Paris au College Mazarin, & du Cap de Bonne-Espérance au lieu où j'y ai observé.

La position du Cap à l'égard du parallele de Paris est singuliere par deux circonstances, qui m'ont fait trouver directement les réfractions qui conviennent à la hauteur du Pole de ces deux lieux. 1°. La hauteur du Tropique du Cancer est au Cap à peu près la même que celle du pole austral; & de-là on peut conclure, sans aucun calcul trigonométrique, ni sans faire aucune hypothèse, la réstraction absolue, par une simple comparaison des deux hauteurs solsticiales du Soleil & de la hauteur apparente du pole, comme on le peut voir dans les Mémoires de cette Académie.

2°. La distance du Pole boréal au zénith de Paris est à très peu près, égale à la moirié de l'arc intercepté entre les paralleles de Paris & du Cap; d'où il suit que si les réstactions sont les mêmes dans chaque endroit, ou si elles sont dans un rapport donné, on peut trouver directement, & sans aucun calcul trigonométrique, la réstraction qui convient à la hauteur du pole de Paris, & c'est ce que je me propose de

détailler dans cet article.

J'ai déja rapporté, à l'endroit des Mémoires de l'Académie que je viens de citer, le résultat des observations de cinq étoiles circompolaires, par lesquelles j'ai établi la hauteur apparente du pole au Cap de Bonne-Espérance, de 33<sup>d</sup> 56' 49', 7: je la trouve maintenant de 33<sup>d</sup> 56' 49'', 1 après ayoir resait absolument toutes les réductions de ces étoiles, ayant égard à une petite inégalité annuelle dans le mouvement apparent des étoiles, que j'avois négligée dans mes réductions précédentes; & c'est ainsi que j'ai déterminé la hauteur apparente du pole au Cap de Bonne-Espérance, dans le Livre intitulé, Astronomiæ fundamenta, &c. pag. 212.

J'ai établi dans le même endroit la hauteur apparente du pole au College Mazarin, par un milieu pris entre quarantesix observations de l'étoile polaire, de 48d 52' 27", 2; & l'on peut s'assurer que ces deux résultats sont assez exacts, & qu'on n'y doit pas craindre l'erreur causée par le froid ou par le chaud, puisque les observations ont été faites dans ces deux lieux dans les saisons extrêmes de l'année. En effet, puisque le plus grand froid n'a pas passé au Cap 4 degrés au-dessus de la congélation, & que le plus grand chaud. dans les nuits calmes des mois de Décembre, Janvier & Février, étoit communément de 22 à 23 degrés, on peut établir à 14 degrés l'état de la température moyenne au Cap. A Paris, la quantité moyenne entre — 2 degrés, plus grand froid où l'eau dont nous nous setvons pour assujettir les àplombs de nos instrumens peut rester liquide dans un lieu clos & fans feu, & 22 degrés plus grande chaleur pendant la nuit, est de dix degrés. On peut donc supposer qu'à parler en général, il y a 4 degrés de chaleur au Cap de plus qu'à Paris. Mais d'un autre côté, la hauteur moyenne du barometre à l'observatoire du Cap, qui étoit presque au niveau de la mer, est d'environ quatre lignes plus grande qu'à Paris; &, selon la Table de réfractions que je rapporte dans l'article suivant, ces deux différences répondent à des variations de réfraction égales & en sens contraire; d'où il suit que la quantité 33d 56' 49", 1, que nous prenons pour la hauteur moyenne du pole au Cap, est affectée d'une réfraction moyenne, telle que nous l'avons supposée pour dix degrés du thermometre

& pour 28 pouces du barometre.

A l'égard des observations saites à Paris, je les ai réduites chacune à ce même degré de température; & par un milieu, je trouve qu'il saut seulement ajouter 3 ou 4 dixiémes de

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE seconde à la hauteur apparente du pole au College Mazarin.

ce qui la feroit de 48d 52' 27", 5.

La fomme de ces deux hauteurs apparentes du pole donne 824 49' 16", 6 pour la distance apparente des paralleles de Paris & du Cap, laquelle est affectée, comme on voit, de la somme des deux réfractions, qu'il eût fallu soustraire pour avoir les hauteurs vraies.

Maintenant, si l'on prend dans la Table qui est à la sin de ce Mémoire le milieu entre les trente distances apparentes de ces deux mêmes paralleles, qui sont déduites des distances des mêmes étoiles au zénith, observées de part & d'autre avec différens instrumens, entre 44d 10 & 38d 50'; favoir, pour les étoiles & du Serpentaire, A de la Vierge, e du Serpent, & de l'Aigle, Procyon, y d'Orion, a du Serpent, a d'Orion, a de l'Aigle, de Pégase, B du Petit-Chien, B de l'Ecrevisse & y de l'Aigle, on aura, par un milieu, 824 44' 46", o, distance apparente des paralleles de Paris & du Cap, affectée de la somme des deux réfractions qu'il eût fallu ajouter aux distances apparentes au zénith, pour les réduire aux distances véritables.

Or, quoique cette distance apparente des paralleles eût dû à la rigueur, être déterminée par la somme de deux distances au zénith, de 41d 22' ; chacune, il est bien certain cependant que les limites 44d 10' & 38d 50' que j'ai prises, sont assez étroites pour ne pas craindre d'erreur dans le résultat moven des observations des treize étoiles que j'ai citées, puisque si la réfraction croissoit en raison simple des distances au zénith, il feroit inutile de s'affujettir à certaines limites de distances au zénith, & que dans toutes les hypothèses faites iusqu'ici, la réstaction croît unisormément depuis quelques degrés au-dessous de 38d 50' de distance au zénith jusqu'à

quelques degrés au-dessus de 44d 10'.

Ayant donc trouvé, par un si grand nombre de déterminations dans lesquelles sont fondues plus de trois cens observations, faites dans toutes les saisons de l'année avec tout le foin & toutes les précautions dont je suis capable, avant, dis-je.

trouvé d'un côté 82d 49' 16', 6, distance qui renserme deux réfractions foustractives, l'une pour 37d 57 de hauteur apparente au Cap, & l'autre pour 48d 52' de hauteur apparente à Paris, & de l'autre côté 82d 44' 46", o, qui renferme deux réfractions additives pour 41d 22' de distance apparente au zénith à Paris & au Cap, il est clair que la différence 4 30", 6 est la somme de ces quatre réfractions qu'il nous faut maintenant séparer.

Pour y parvenir, nous avons plusieurs moyens; l'un des plus directs est d'en retrancher d'abord la réfraction 1'35", 2, que j'ai trouvée immédiatement par observation, pour 33d 57' de hauteur apparente, selon la méthode rapportée \*, ou \* Mémoire de l'A-57' de hauteur apparente, leion la methode rapportee, ou cadémie, année 1'34", 6 si l'on veut employer dans cette méthode la hauteur apparente du pole du Cap 33d 56' 49", 1. Le reste, 2' 55', 4 ou 2' 56', o sera la somme des trois réfractions presque égales qui répondent aux distances apparentes au zénith, de 41d 8' à Paris, 41d 22' au Cap, & 41d 22' à Paris. Si donc on suppose 2", 1 pour la différence des réfractions de 41 à 42 degrés, & si on fait celle du Cap 1 plus petite que pour Paris, on séparera ces trois réfractions en celle-ci, 58", 6 pour 41d 8'à Paris, 57", 8 pour 41d 22 au Cap, & 59", o pour 41d 22 à Paris; ou, selon la seconde hypothèse, on aura respectivement 58", 8, 58", 0 & 59", 2; d'où il suivroit que la réfraction moyenne à la hauteur du pole à Paris seroit entre 58 & 59".

Un autre moyen de séparer nos quatre réfractions est un peu plus hypothétique, mais il me paroît au moins aussi sûr. On sait que Dominique Cassini a calculé ses réfractions en supposant une épaisseur déterminée & uniforme dans l'athmosphere, & un rapport constant entre le sinus de l'angle d'incidence & celui de l'angle réfracté. M. Newton, qui a suivi à peu près les mêmes hypothèses, a trouvé : « Que si la lumière passe à · travers plusieurs milieux réstringens, qui soient par degrés plus denfes les uns que les autres & féparés par des furfaces paralleles, la fomme de toutes les réfractions sera égale à la · fimple réfraction que la lumiere auroit foufferte en passant

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ₹68

· immédiatement du premier milieu dans le dernier; d'où il · suit que la réfraction totale de la lumiere, en passant à tra-· vers l'athmosphere depuis sa partie la plus haute & la plus · rare jusqu'à sa partie la plus basse & la plus dense, doit être · égale à la réfraction que la lumiere sonffriroit en passant, à » pareille obliquité, du vuide immédiatement dans un ait • égal en denfité à celui de la partie la plus basse de l'ath-· mosphere (a) ». Si cette proposition, appliquée à l'hypothèse de M. Cassini, doit souffrir quelque modification, ce ne peut être que vers l'horison, où l'on ne doit pas supposer que les deux tangentes aux deux surfaces qui séparent chaque couche de l'athmosphere soient exactement paralleles dans les points par où le rayon y entre & par où il en fort, mais à une hauteur médiocre, & à 20 ou 30 degrés & audessus, l'inclinaison de ces tangentes est absolument insensible ; ainsi l'hypothèse de M. Cassini est physiquement exacte

Ceci étant admis, il est aisé de voir, par la Table de M.

dans toutes les hauteurs qui surpassent 30 degrés.

Cassini, qui se trouve dans la connoissance des temps, que les réfractions qui sont au-dessus de 15 degrés de hauteur, décroissent jusqu'au zénith en raison des tangentes des distances apparentes au zénith. C'est aussi dans ce même rapport que sont les réfractions de la Table de Newton, publiée par · Voyez Mémoires Halley \* & adoptée par un grand nombre d'Astronomes : c'est enfin à très-peu près à ce même rapport que se réduisent toutes les réfractions calculées sur des formules algébriques dans toutes les hypothèses; de sorte que nous pouvons, sans crainte de nous tromper sensiblement, séparer la somme 4 30", 6 de nos quatre réfractions, en les faisant proportionnelles aux tangentes des distances apparentes au zénith. Ainsi faisant celles du Cap plus petites de + que celles de Paris, nous aurons 1'36', 5 pour 33d 57 de hauteur apparente au Cap, 57', 2 pour 41d 22' de distance au zénith au Cap, 58", 2 pour 48d 52' de hauteur apparente à Paris, & 58", 7 (4) Vojez Optique de Newton, traduite par Cofe, Livre II, part. III. Prop. IX.

pour

pour 41d 2a' de distance au zénith. Je mets dans la Table suivante ce qu'on eût trouvé par les rapports des réfractions dans les hypothèses de M. Daniel Bernoulli & de M. Mayer.

| L         | Distance of | su Zénith. | Selon . | M. Bernoulli.       | Selon | M. Mayer. |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------|-------|-----------|
| Au Can.   | 26ª         | 3'         | 1′      | 36",o<br>57 .4····· | 1′    | 36",3     |
| in out    | 41.         | 22         | 0.      | 57 .4               | 0.    | 57 -3     |
| A Paris S | 41.         | 22         | 0.      | 58 ,3               | 0.    | 58 .8     |
| A Talls.  | 41.         | 8          | 0.      | 58 ,3               | 0.    | 58 ,2     |

Nous pouvons donc prendre les nombres trouvés par le rapport des tangentes pour les vraies réfractions qu'il falloit séparer, & par conséquent ôter 1 36", 5 de 33<sup>d</sup> 56' 49", 1 pour avoir la vraie hauteur du pole au lieu où j'ai observé au Cap, 33<sup>d</sup> 55' 12", 6; puis ôter 58", 2 de 48<sup>d</sup> 52' 27", 5, pour avoir 48<sup>d</sup> 51' 29", 3, vraie hauteur du pole au College Mazarin, & par conséquent 48<sup>d</sup> 50' 14", hauteur vraie du pole à l'Observatoire royal de Paris. Ensin, la vraie distance des paralleles du College Mazarin & du Cap est de 82<sup>d</sup>

46 42".

On peut remarquer ici en passant, que quoique j'aie employé, pour corriger la hauteur apparente du pole à Paris, une réfraction de 58", 2, plus grande de 6 secondes que celle qu'on trouve dans la table de la Connoissance des Temps, je sais cependant la hauteur du pole de l'Observatoire royal plus grande de 4 secondes qu'elle n'est marquée dans ce même livre; mais ceux qui ont examiné les observations sur lesquelles la latitude apparente de Paris à l'Observatoire a été fixée à 48<sup>4</sup> 51', ont pu reconnoître, comme Dominique Cassini l'avoue dans les Mémoires de l'Académie pour 1693, que cette déterminaison répondoit plutôt à la plus petite hauteur du pole, qu'à la moyenne de toutes celles qui ont été observées en dissérens temps par les Astronomes les plus célebres du siecle passé.

Mém. 1755.

Cccc

# 570 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE ARTICLE III.

Construction d'une nouvelle Table de Réfractions moyennes.

Les réfractions que nous venons de trouver pour Paris, different affez sensiblement de celles qui sont le plus en usage parmi les Astronomes. Il m'a donc paru nécessaire d'en construire une nouvelle Table; ce qui m'étoit d'autant plus façile, que je pouvois la déduire immédiatement de mes observations, par une comparaison suive de toutes les distances des étoiles au zénits, que j'ai observées à Paris & au Cap.

J'ai d'abord calculé toutes les réfractions depuis le zénith jusqu'à 41<sup>d</sup> 22' ; de distance, (où je l'ai trouvée dans l'article précédent de 58', 7) en raison des tangentes de ces

distances.

J'ai ensuite diminué toutes ces réspections de 1, & je m'en suis servi pour réduire en distances vraies les distances apparentes des étoiles, observées au Cap depuis le zénith julqu'à 41d 22', puis comparant ces distances vraies aux distances apparentes des mêmes étoiles, observées à Paris depuis 83d jusqu'à 41d 22', j'ai eu autant de distances apparentes des paralleles, qui n'étoient affectées que de la réfraction pour Paris. Comparant enfin ces distances avec 82d 46 42", vraie distance des paralleles, j'ai eu la réstaction qui convient à la distance apparente de chaque étoile au zénith de Paris. J'ai déja donné un exemple de ce calcul vers la fin de l'article premier. Prenant toutes ces réfractions consécutivement de cinq en cinq, je les ai réduites à des degrés justes de hauteur apparente, & à une régularité dans leur progression, par le moyen des interpolations géométriques. C'est ainsi qu'après un travail très-long, & recommencé plusieurs fois, je suis parvenu à dresser la Table suivante, dont je me propose de faire usage dans tous les calculs de hauteurs que je ferai dans la fuite.

DES SCIENCES. 571
TABLE DES RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES.

Le Barometre étant à 18 pouces de hauteur , & le Thermometre de M. de Reaumur à 10 degrés.

| Dift.<br>u zén. | Réfraction. | Différ. | Dift. | Réfraction. | Différ. | Dist. | Réfra | ection. | Différ. | Dist.<br>auzén. | Réfraction. | Diffé |
|-----------------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|---------|---------|-----------------|-------------|-------|
| Deg.            | Sec.        | Sec.    | Deg.  | Min, Sec.   | Sec.    | Deg.  | Min.  | Sec.    | Sec.    | Deg.            | Min. Sec.   | Sec   |
| 0               | 0,0         | 1,1     | 2.1   | 25,5        | 1,3     | 42    | 1     | 0,0     | 2,1     | 63              | 2 9,2       | 5,5   |
| 1               | 1,1         | 1       | 22    | 26,8        | 1       | 43    | r     | 2 pl    |         | 64              | 2 14,7      | 5,8   |
| 2               | 2,3         | 1,2     | 23    | 28,2        | 1,4     | 44    | 1     | 4,3     | 2,2     | 65              | 1 10,5      | 6,1   |
| 3               | 3,5         | 1,2     | 14    | 19,6        | 1,4     | 45    | 1     | 6,5     | 2,2     | 66              | 2 26,6      | 1     |
| 4               | 4,6         | 1,1     | 25    | 31,0        | 1,4     | 46    | T     | 8,8     | 2,3     | 67              | 1 33,0      | 6,4   |
| 5               | 5,8         | 1,2     | 16    | 32,4        | 1,4     | 47    | ,     | 11,1    | 2,4     | 68              | 1 39,8      | 6,    |
| 6               | 7,0         | 1,2     | 27    | 33,9        | 1,5     | 48    | -     | 13,7    | 2,5     | 69              | 2 47,0      | 7,    |
| 7               | 8,2         | 5,2     | 2.8   | 39,4        | 1,5     | 49    | 1     | 16,3    | 2,6     | 70              | 2 54,7      | 7.    |
| 8               | 9,3         | 1,1     | 19    | 36,9        | 1,5     | 50    | 1     | 19,0    | 2,7     | 71              | 3 3         | 8,    |
| 9               |             | 1,2     | -     |             | 1,5     | 1-    | I-    |         | 2,9     |                 | 3 12        | ٠,    |
|                 | 10,5        | 1,2     | 30    | 38,4        | 1,6     | 51    | 1     | 21,9    | 3,0     | 72              |             | 11    |
| 10              | 11,7        | 1,2     | 31    | 40,0        | 1,6     | 52    | 1     | 24,9    | 1,1     | 73              | 3 23        | 1:    |
| 11              | 12,9        | 1,2     | 32    | 41,6        | 1,6     | 53    | 1     | 18,0    | 1,2     | 74              | 3 35        | 1.    |
| 12              | 14,1        |         | 33    | 43,2        | 1,7     | 54    | 1     | 31,2    | 1       | 75              | 3 49        | 1,0   |
| 13              | 15,4        | 1,2     | 34    | 44,9        | 1,9     | 55    | 1     | 34,6    | 1,4     | 76              | 4 5         | 1,,   |
| 14              | 16,6        | 1,2     | 35    | 46,6        | 1 "     | 56    | 1     | 38,1    | 3,5     | 77              | 4 24        | 21    |
| 15              | 17,8        |         | 36    | 48,3        | 1,7     | 57    | 1     | 41,8    | 3.7     | 78              | 4 45        |       |
| 16              | 19,1        | 1,3     | 37    | 50,1        | 1,8     | 58    |       | 45,8    | o e     | 79              | 5 9         | 24    |
| 17              | 20,3        | 1,2     | 38    | 51,9        | 1,8     | 59    | - 1   | 50,0    | 4,3     | 80              | 5 37        | 2.8   |
| 18              | 21,6        | 1,3     | 39    | 53,8        | 1,9     | 60    | 1     | 54,4    | 4,4     | 81              | 6 10        | 33    |
| 19              | 11,9        | 1,3     | 40    | 55,8        | 2,0     | 61    |       | 59,1    | 4.7     | 81              | 6 51        | 41    |
| 10              | 24,2        | 1,3     | 41    | 57,9        | 2,1     | 62    | 1     | 4,0     | 4.9     | 83              | 7 41        | 10    |
| 2 1             | 25,5        | 1,1     | 42    | 1 0,0       | 2,1     | 63    | 1,    | 9,2     | 5,2     | 84              | 8 42        | •     |

Ccccij

### 572 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Table du dénominateur de la fraction, dont le numérateur est 1, laquelle exprime de quelle partie de sa quantité moyenne la réfraction varie, selon les differens étais de l'atmosphere, marqués par le Barometre & par le Thermometre.

|                                                                            |     |          |                |      | НΑυ    | TEUP   | DU     | ВА     | ROME     | TRE      | en po  | ouces &  | k ligo   | es de       | Paris  | A and    | The state of |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|--------|----------|--------------|-----|
|                                                                            | 1   |          | 27,5           | 27,6 |        | 27,8   |        |        | 27,11    |          | 18,1   |          |          |             |        | 28,6     |              |     |
|                                                                            | _   |          |                | !    | fouft. | fouff. | foult. | fouft. | foult.   | touft.   | fouft. | fouft.   | fouft.   | loun.       | fouft. | toutt.   | fouft.       | 1   |
| 0                                                                          | 26  | 12       | 12             | 13   | 14     | 14     | 14     | 15     | 16       | 17       | 18     | 19       | 20       | 2.2         | 2.3    | 25       | 26           |     |
| 9                                                                          | 25  | 13       | 13             | 14   | 14     | 15     | . 15   | 16     | 17       | 18       | 19     | 20       | 22       | 2.3         | 2.5    | 27       | 29           | 3   |
| 55                                                                         | 24  | 13       | 14             | 14   | 15     | 16     | 17     | 17     | 18       | 19       | 21     | 2.2      | 24       | 2.5         | 2.7    | 29       | 33           |     |
| 2                                                                          | 23  | 14       | 14             | 15   | 16     | 17     | 18     | 18     | 20       | 2.1      | 12     | 2.4      | 26       | 28          | 30     | 33       | 37           | 4   |
| 3                                                                          | 21  | 15       | 15             | 16   | 17     | 18     | 19     | 20     | 2.2      | 23       | 25     | 26       | 28       | 31          | 34     | 38       | 42           | 4   |
| 3                                                                          | _   | 16       | 18             | 18   |        |        |        |        | _23      | 25       | 2.7    | _29      | 32       | 35          | 39     | 43       | 50           | _5  |
| 9                                                                          | 19  | 17       | 19             | 20   | 19     | 10     | 22     | 24     | 25       | 27       | 29     | 33       | 36       | 40          | 45     | 52       | 62           | 7   |
| 3                                                                          | 18  | 19       | 20             | 22   | 21     | 24     | 24     | 28     |          | 30       | 33     | 37<br>42 | 41<br>48 | 46          | 68     | 65<br>86 | 81<br>114    | 17  |
| ede                                                                        | 17  | 20       |                |      |        | 2.7    | -      |        | 31       |          |        | -        | _        | -           | _      | _        |              | _   |
| 3                                                                          | 16  | 22       | 14             | 23   | 25     | 30     | 32     | 31     | 35<br>40 | 39<br>45 | 43     | 62       | 59<br>75 | 71<br>96    | 90     | 125      | 196<br>Add.  | Add |
| de                                                                         | 15  | 2.4      | 26             | 28   | 30     | 33     | 37     | 40     | 46       | 55       | 65     | 80       | 104      | 149         | 137    | Add      | 303          | 18  |
| Re                                                                         | 14  | 2.6      | 18             | 31   | 34     | 38     | 43     | 48     | 54       | 68       | 85     | 114      | 169      |             | Add.   |          | 167          | 11  |
| in the                                                                     | 13  | 29       | 31             | 35   | 38     | 45     | 10     | 58     | 70       | 90       | 122    | 196      | 145      | 333<br>Add. | 263    | 323      | 105          | 7   |
| THE STATE OF                                                               | 12  | 32       | 35             | 40   | 45     | 53     | 61     | 75     | 95       | 135      | 227    | Add.     | Add.     | 227         | 133    | 95       | 75           | 6   |
| Degrés du Thermometre de M. de Reaumur, au-deffus du terme de congélation. | 11  | 36       | 40             | 46   | 54     | 65     | 81     | 103    | 149      | 270      | Add.   | 435      | 192      | 123         | 90     | 70       | 58           | 5   |
| 4                                                                          | 10  |          | 48             | 54   | 67     | 85     | 112    | 167    | 333      | Add.     | 333    | 167      | 1112     | 85          | 67     | 54       | 48           | 4   |
| à                                                                          | 9   |          | 58             | 70   | 90     | 123    | 192    | 435    | Ádd.     | 270      | 149    | 103      | 81       | 2055        | 54     | 46       | 40           | 3   |
| 50                                                                         | 8   | 61       | 75             | 95   | 133    | 227    | Add,   | Add.   | 227      | 135      | 95     | 75       | 61       | 53          | 45     | 40       | 35           | 3   |
| 2                                                                          | 7   |          | 105            | 147  | 263    | Add.   | 455    | 196    | 123      | 90       | 70     | 58       | 50       | 45          | 38     | 35       | 31           | 2   |
| 3                                                                          | 6   | -        | 167            | 323  | Add.   | 333    | 169    | 114    | 85       | 68       | 54     | 48       | 43       | 38          | 34     | 31       | 28           | 2   |
| 6                                                                          | 5   | 189      | 303            | Add. | 278    | 149    | 104    | 80     | 65       | 55       | 46     | 40       | 37       | 3.3         | 30     | 28       | 26           | 2   |
| 8                                                                          | 4   | Add.     | Add.           | 233  | 137    | 96     | 75     | 62     | 52       | 45       | 40     | 35       | 32       | 30          | 27     | 25       | 24           | 2   |
| 80                                                                         | 3   |          | -              | 125  | 90     | 71     | 19     | 50     | 43       | 39       | 35     | 31       | 29       | 2.7         | 25     | 23       | 22           | 2   |
| 1                                                                          | 2   |          | 114            | 86   | 68     | 56     | 48     | 42     | 38       | 34       | 31     | 28       | 2.6      | 24          | 23     | 2.2      | 20           | 1   |
| non                                                                        | '   | 105      | 8 <sub>2</sub> | 52   | 55     | 46     | 41     | 37     | 33       | 30       | 18     | 26       | 24       | 2 2         | 2.1    | 20       | 19           | 1   |
|                                                                            | l.º | -        |                | 1 32 | 45     | 40     | 36     | 33     | W        | 2.7      | 25     | 2.4      | 22       | 20          | 19     | 18       | 18           | 1   |
| 20                                                                         | 1   | 59       |                |      | 39     | 35     | 32     | 29     | 27       | 25       | 23     | 2.2      | 20       | 19          | 18     | 17       | 16           | 1   |
| 200                                                                        | 2   | 48       | 42             |      | 34     | 31     | 28     | 26     | 25       | 23       | 2.2    | 20       | 19       | 18          | 17     | 16       | 15           | 1   |
| Deg. au-dessous<br>de la congél.                                           | 3   | 41       | 37             | 32   | 30     |        | 26     | 24     | 22       | 2.1      | 20     | 18       | 18       | 17          | 16     | 15       | 14           | 1   |
| congél.                                                                    | 4   | 36       | 3 3            | 29   | 27     | 25     | 24     | 2.1    | 2.1      | 19       | 18     | 17       | 17       | 16          | 15     | 14       | 14           | t   |
| <u>1</u>                                                                   | 5   | 32<br>18 | 19<br>26       | 27   | 25     | 23     | 22     | 20     | 19       | 18       | 17     | 16       | 15       | 15          | 14     | 14       | 13           | 1   |
| S                                                                          | 1 6 | . 20     | 20             | 2.5  | 23     | 2.2    | 20     | 19     | 18       | 17       | 16     | 15       | 14       | 14          | 14     | 13       | 12           | 1   |

L'usage de cette Table est facile. Soit demandée, par exemple, la réfraction qui convient à 614 30' de distance apparente au zénith, le barometre étant à 28 pouces 4 lignes,

& le thermometre à 6 degrés au-dessus de la congélation. Selon la Table des réfractions, la réfraction moyenne est 2' 1', 5; & dans la Table précédente, on trouve le nombre 38 additif. La variation de la réfraction est donc additive, & 1 de la réfraction totale; c'est pourquoi il faut diviser 2 1', 5 ou 121', 5 par 38, & on a 3', 2 pour quotient; donc la réfraction demandée est 2' 4', 7.

Il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire de prendre les parties proportionnelles, quoique les nombres paroissent fort inégaux, parce que les thermometres & les barometres ne font pas susceptibles d'une si grande justesse, qu'on puisse répondre du degré absolu de chaud ou de froid sur le thermometre, ni d'une ligne sur la hauteur absolue du mercure dans

le barometre.

Il faut encore remarquer qu'on peut regarder comme nulle la variation qui est exprimée par une fraction dont le dénominateur excede 200, puisque les réfractions certaines sont assez petites pour que leur 200me partie soit négligeable.

## REMARQUES sur la Table nouvelle de Réfractions.

Les réfractions marquées dans la Table depuis 84<sup>d</sup> de distance au zénith jusqu'à 54<sup>d</sup>, sont réellement moyennes, puisque les observations sur lesquelles elles ont été calculées, ont été réduites à celles qu'on eût faites dans l'état moyen de l'atmosphere; & les réstactions depuis 54<sup>d</sup> jusqu'au zénith doivent aussi passer pour moyennes, puisqu'elles ont été conclues par un milieu pris entre un très-grand nombre d'observations faites dans toutes les faisons de l'année, & que s'il y a quelque inégalité dans les résultats des comparaisons qui sont rapportées dans la Table premiere, qui termine ce Mémoire, on en doit attribuer une partie aux différens états de l'atmosphere aux temps des observations, & le reste à l'instrument, à l'observateur, ou même à quelque inégalité particuliere dans le mouvement de quelques étoiles en déclinaison, sensible dans l'intervalle de trois ou quatre années.

Pour vérifier ma Table, je l'ai employée à réduire aux

Pag. 184. & Suiv.

diffances vraies les diffances apparentes des paralleles de Paris & du Cap, qui font dans la Table premiere, placée à la fin de ce Mémoire. J'ai négligé les dixiémes de feconde lorsque l'une des deux distances au zénith excédoit 69 à 70 degrés, terme sensible où commencent, selon moi, les réfractions irrégulieres, & j'ai diminué de \( \frac{1}{20} \) les réfractions appliquées aux observations du Cap. Or en jettant les yeux sur cette Table, on voit que de deux cens quarante-trois comparaisons, il n'y en a que sept qui donnent 10' de plus que 82\( \frac{1}{20} \), & trois qui donnent 10' de moins; & qu'il y en a cent quatre-vingt-dix-huit qui donnent cette distance à 6' près, & cent dix-neuf qui la donnent à 2" près.

Pour ne rien négliger de ce qui pouvoit m'assurer des véritables réfractions à Paris, j'en ai calculé un très-grand nombre, selon la premiere méthode dont j'ai parlé au commencement de ce Mémoire. Cette méthode, jusqu'ici très-peu sure dans la pratique, à cause de l'incertitude des données dans les calculs qu'elle exige, étoit devenue bien meilleure à mon égard depuis que j'avois déterminé la hauteur vraie du pole à mon observatoire, & les déclinaisons des étolles australes. Avant mon voyage, j'avois observé avec un quart-de-cercle de 3 pieds de rayon bien vérifié, un très-grand nombre de hauteurs correspondantes de toutes les plus belles étoiles visibles fur l'horizon de Paris; & n'étant pas pour lors assuré d'avoir dans la fuite occasion d'observer plus commodément les étoiles australes, comme je l'ai fait depuis au Cap, je m'y écois . appliqué avec un soin proportionné à la difficulté qu'il y a de bien déterminer leur ascension droite, dans la position de la sphere aussi oblique qu'est la nôtre; de sorte que depuis mon retour, j'ai eu toute la certitude nécessaire dans les élémens du calcul trigonométrique des réfractions, puisque les temps marqués à la pendule à l'instant de chaque hauteur correspondante à l'orient & à l'occident, me donnoient directement la distance de cos étoiles au méridien, avec une précision double de celle qu'on a ordinairement, en observant simplement l'instant d'une hauteur apparente, pour en conclure la vraie par la réfolution d'un triangle sphérique.

DES SCIENCES.

J'ai donc calculé avec beaucoup de scrupule les réfractions qui résultoient de toutes mes observations de cette espece, pour les hauteurs apparentes de 12, 15, 18 & 21 degrés, je les ai réduites à leurs quantités moyennes, à l'aide des observations météorologiques faites pendant la même nuit. En prenant un milieu entre un très-grand nombre de résultats. i'ai eu des réfractions fort approchantes de celles qui sont dans la Table précédente. Ainsi j'aitrouvé 4'42', 8 pour 12 degrés, par un milieu pris entre vingt-trois résultats d'observations; 3' 45, 7 pour 15 degrés, par dix observations; 8'12", 6 pour 18 degrés, par vingt observations; & 2' 48", 3 pour 21 degrés, par vingt-cinq observations. Il ne me paroît pas nécessaire de rapporter ici le détail de tous ces calculs; cependant, comme la réfraction à 18 degrés de hauteur est d'une extrême importance, parce que c'est à Paris la hauteur solsticiale du bord supérieur du soleil dans le tropique du Capricorne, je mettrai ici les élémens que j'ai employés dans les calculs que j'ai faits pour m'assurer de la quantité absolue de cette réfraction.

| DATE DES OBSERVATIONS.                     | NOMS DES ETOILES. |       | LINA<br>Rrale | app. |                   | C III           |                | Haut.<br>obfe  |               |         | fraction<br>Iculée.  |       | L 16d.             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------------|-------|--------------------|
| 1748. Février , 19.<br>Th. 1d Bar. 189 (1  | ß du grand Chien. | 2 7 d | ş z*          | 21"  | 31d               | 6'              | 1"<br>31       | 17d<br>18      | 50'           | 3'<br>3 | 16,0                 | 3,    | 7,"0               |
| 1749. Février, 21.<br>Th. 5. Bar. 28. 2.   | 7 du grand Chien. | 15    | 17            | ٥    | 36                | 21              | 10             | 18             | 10            | ,       | 0,4                  | 1     | 58,8               |
| 1749. Mai , 22.<br>Th. 12. Bar, 28. 2.     | · d'Ophiucus.     | 15    | 13            | 10   | 37<br>36<br>36    | 12<br>47<br>22  | 10<br>33<br>14 | 17<br>18<br>18 | -             | 3 3 3   | 13,9<br>20,3<br>15,8 | 7     | 12,3               |
| 1749. Juillet , 11.<br>Th. 16. Bar. 18. 1. |                   | 15    | 33            | 1    | 36<br>36<br>36    | 10<br>25<br>0   | 36<br>47<br>17 | 17<br>18<br>18 | 90            | 3 3     | 13,0<br>21,5<br>18,0 | 7.77  | 14,9<br>15,1       |
| 1749. Juillet , 15.<br>Th. 15. Bat. 28. 2. | A A.              | 15    | 33            | 1    | 36<br>36          | 25              | 41<br>16       | 18             | 10            | 3,      | 19,1                 | 13    | 11,6               |
| 1749. Août , 7.<br>Th. 15. Bar. 18. 1.     | 7 2.              | 17    | 46            | 37   | 32                | 16              | 18<br>16       | 17             | 30<br>40      | 3       | 14,1                 | 3     | 8,8                |
| 1749. Septembre, 9.<br>Th. 11. Bat. 28. 1. | • de la Baleine.  | 11    | 30            | 361  | 45                | 37              | 25             | 18             | 30            | 3       | 9,8                  | ,     | 14,5               |
| 1749. Octobre , 4.<br>Th. 8. Bar. 18. 3.   | ł                 | 17    | 8             | 30   | 3 2<br>3 2<br>3 2 | 59<br>51        | 11             | 17<br>18<br>18 | 50<br>0       | 3 3 5   | 4.3<br>5,2<br>7,9    | 1 3 3 | 59.9<br>2,1        |
| 750. Février , 18.<br>Th. 5. Bar. 18. 2    | Sirius.           | 16    | 1;            | 47 1 | 34<br>34<br>33    | \$1<br>24<br>(8 | 11<br>47       | 17<br>18<br>18 | 50<br>0<br>10 | 3 3 4   | 13,9                 | 3 3 3 | 6,6<br>9,1<br>13,6 |
|                                            |                   |       |               |      |                   |                 |                | 3              | tilieu        |         |                      | ,     | 11,6               |

#### ARTICLE IV.

Comparaisons de la nouvelle Table de réfractions avec celles qui sont en usage parmi les Astronomes; & avec les Observations faites en Angleterre & en Italie.

En comparant la Table de réfractions que j'ai rapportée dans l'article III, avec celles dont se sont servis les plus célebres Astronomes du siecle précédent & du nôtre, j'ai trouvé en général que la Table qui s'accordoit le mieux avec la mienne étoit celle de la Connoissance des temps, où cependant les réfractions sont un peu plus petites que dans ma Table. Cette Table de la Connoissance des temps a été calculée par Dominique Cassini vers l'an 1662, & imprimée dans la même année à la fin des Ephémérides de Malvasia, sous le titre de Refradio astiva. J'ai été agréablement surpris de trouver que la réfraction qu'il avoit appellée Refractio aquinoxialis, (ce qui devoit signifier une réfraction moyenne. puisqu'on y trouve au même endroit la réfraction d'hiver) étoit si conforme à la mienne, sur-tout depuis le zénith jusqu'à 67 degrés, qu'à peine trouvoit-on une seconde de différence; de forte qu'on peut dire, à la gloire de ce grand homme, qu'ayant été le premier qui ait calculé géométriquement la réfraction, il est encore celui qui en a donné la quantité la plus exacte; & que ceux qui ont travaillé sur cette matiere après loi, n'y ont pas, à beaucoup près, aussi-bien réussi. Il est vrai que ces réfractions équinoxiales deviennent ensuite un peu trop grandes en approchant de l'horizon, mais il s'en faut de beaucoup qu'elles péchent autant par excès, que les Tables de Flamsteed & de Newton péchent par défaut; & il me paroît qu'à tout prendre, cette Table de réfractions équinoxiales est la plus conforme avec le Ciel de toutes celles qui ont été calculées depuis 1662.

La Table de réfractions, publiée par M. de la Hire, & qui avoit été dressée, en tout ou en partie, par M. Picard, s'accorde affez bien ayec la mienne jusque vers 35 degrés de hauteur: hauteur; mais depuis ce degré jusqu'au zénith, elle donne des réfractions toujours trop grandes.

Les réfractions de Flamsseed sont celles qui différent le plus des miennes; elles sont toujours beaucoup plus perites: la différence est de 1 4" à 10 degrés de hauteur, de 40" à 20 degrés, de 31" à 30 degrés, & de 21" à 40 degrés, en sorte que si je m'étois servi de ces réfractions pour réduire les observations de mes étoiles, saites à Paris & au Cap, j'aurois trouvé de si grandes dissérences entre les distances des paralleles de ces deux lieux, qu'on auroit pu me les passer, quand même je ne me susse les vinquement que d'un instrument d'un pied de rayon passablement bien divisée.

La Table de Newton donne aussi des réfractions beaucoup trop perites: elles le sont, selon moi, de 45° à 10 degrés de haureur, de 29° à 20 degrés, de 22°à 30 degrés, & de 15° à 40 degrés, &c. On ne peut donc faire usage de cette Table, sans s'exposer à faire à ses observations des réductions peu exactes; & l'excès de constance qu'on y pourroit avoir, à cause de la grande réputation de son Auteur & de son Editeur, postreroit à imaginer qu'on auroit découvert quelque inégalité sensible dans le Ciel, tandis qu'il n'y auroit

réellement qu'une erreur dans les réfractions.

Par exemple, un Astronome qui voudroit déterminer, par observation, le mouvement des nœuds de la Lune hors des syzgies, par la comparaison des deux latitudes vraies, observées avant & après le passage de la Lune par un de ses nœuds, commettroit souvent des erreurs par une fausse réfraction; & ces erreurs étant tantôt plus & tantôt moins grandes en raison des hauteurs de la Lune, & par conséquent selon les dissérens points du Zodiaque qui passent par le Méridien, le lieu du nœud paroîtroit tantôt plus, tantôt moins avancé, que selon le calcul des Tables, avec des dissérences qui peuvent aller jusqu'à 8 minutes. Cet Astronome attribueroit sans doute ces dissérences à une inégalité réelle dans le mouvement du nœud, selon les dissérens points du Zodiaque où il se trouveroit; & par là il se croiroit obligé à introduire Mém. 1755.

578 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de nouvelles équations dans la théorie de la Lune. On peut dire la même chose des Planetes, & en général de tous les calculs astronomiques qui dépendent des hauteurs des astres.

Mais pour prévenir l'objection qu'on me pourtoit faire, qu'il est possible que les réfractions soient en Angleterre plus petites qu'à Paris; & en même temps pour donner une preuve non équivoque de l'exactitude de la Table que je propose, je vais rapporter ici ce qui résulte de la comparaison de mes observations avec celles de M. Bradley, faites à Greenwich, & qui sont insérées dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, pour l'année 1752. Je les ai réduites à la même époque que les miennes, c'est-à-dire, au 1 et Janvier 1750.

Je commence par établir la latitude de l'Observatoire de Greenwich. L'Editeur des Tables de M. Halley nous a déja avertis qu'elle doit être plus grande que celle que Flamsted a déterminée de 5 1<sup>d</sup> 28' 30', & que Halley a aussi employée dans ses calculs. Pour cet effet, je compare les dislances du zénith aux mêmes étoiles qui ont été observées à Paris & à Greenwich. Je corrige par ma Table de réstations les dislances apparentes des paralleles qui résultent de ces comparaisons; (toute autre Table est été également bonne pour cette recherche,) & voici ce que je trouve.

| A Paris3533,7.<br>A Greenwich374024,1, | 26d17'.44",6.<br>28551 ,9.<br>23717 ,3.<br>23721 ,3.<br>« &<br>353955 ,4.<br>381717 ,8. | 2936,8.  23715,1. 23719,1.  4                 | 27d53'4'',8. 303010.,3.  23715,5. 23719,5.  2 Pégale. 391826,2. 415547,1. | 303329,4<br>23723,1.<br>23724,1.<br>a Orion.<br>413013,8.<br>44734.6 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Difference                             | 23727,1.  > Baleine, 46409,6. 491726,3. 23716,7.                                        | Rigel.<br>572028 ,7.<br>595739,2.<br>23710,5. | 574349,6. 60216,4. 23716,8.                                               | 23726,4                                                              |

579

La différence moyenne entre ces quatorze réfultats est 2<sup>d</sup> 37' 23", 9, laquelle étant ajoutée à 48<sup>d</sup> 51' 29", 3, donne 51<sup>d</sup> 28' 53", 2 pour la latitude de Greenwich: la distance vivile des paralleles de Greenwich & du Cap est

donc 85d 24' 5", 8.

J'ai ensuite dressé une Table de comparaison de toutes les observations que M. Bradley a communiquées, avec toutes celles que j'ai faires au Cap. Cette Table est semblable à celle qui sert de pièce justificative à ce Mémoire; & à l'inspection l'on peut remarquer qu'elles s'accordent à donner la distance 85d 24' 6" entre les paralleles de Greenwich & du Cap. Sur vingt-trois étoiles, il ne s'en trouve que quatre qui s'écartent de 5 à 6 secondes, savoir a m, étoile de la cinquiéme grandeur, qui donne 6 secondes de trop; B & , près de 6 secondes; & h 200, étoile de la sixième grandeur, près de 5 secondes : Rigel donne ; secondes de moins, & toutes les autres s'accordent, à 2 ou 3 secondes près, de sorte qu'il paroît incontestable qu'il n'y a que les réfractions que j'ai employées, ou que de fort approchantes de celles-ci, qui puissent concilier d'une maniere satisfaisante & conduire à un même résultat un si grand nombre d'observations, faites à des hauteurs très-différentes, par différens Astronomes, avec différens instrumens.

Ensin je produirai pour dernieres preuves un calcul tout semblable, que j'ai fait sur les observations de Messieurs Zanotti & Mayer. Ce premier vient de publier, dans le quatriéme tome des Mémoirès de l'Institut de Bologne, celles qu'il avoit faites en correspondance avec les miennes pendant mon séjour au Cap. L'instrument dont il s'est servi, est un quart de cercle mural d'environ 5 pieds de rayon, sait en Angleterre, posé & vérissé avec soin dans le plan du méridien. J'ai déja parlé de celui de M. Mayer; il m'a bien voulu communiquer ses observations, en me permettant d'en

faire tel usage que je jugerois à propos.

J'ai réduit d'abord toutes les observations de M. Zanotti à l'époque du 1<sup>er</sup> Janvier 1750: j'ai ensuite cherché, comme D d d d ij 580 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE je l'avois fait pour Greenwich, la différence des latitudes de Paris & de l'Observatoire de l'Institut, par la comparaison de quinze étoiles, observées toutes à moins de 50 degrés de diffance au zénith, asin d'éviter l'irrégularité des réstractions. Voici ce que j'ai trouvé.

| A Paris27d53'5"<br>A Bologne233141                          | Arclurus. 28d21'7"1 235951  | 30d14'38"<br>255317          | 30d47'10"<br>162558   | 32d3'10"                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Différence 42124<br>Diff. corrigée 42130                    | 42116 1/2                   | 42121<br>42127 ½             | 42112                 | 4216                                  |
| A Paris325235<br>A Bologne283124 \(\frac{1}{2}\) Difference | 7 Pégale.<br>3534<br>304155 | 353955 ½<br>311849<br>4216 ½ | 363<br>314056<br>4217 | § Pégate.<br>391816<br>345719<br>4217 |
| A Paris                                                     | 42116  a Orion. 413014 3796 | Procyon. 425947 383837       | 48846<br>434738       | 485432<br>443328                      |
| Différence 4213 ½ Diff. corrigée 42112                      | 4218                        | 42110                        | 4218                  | 4214                                  |

La différence moyenne est 4<sup>d</sup> 21' 18"; l'ayant ôtée de 48<sup>d</sup> 51' 29", 3, restent 44<sup>d</sup> 30' 11", 3 pour la vraie latitude à l'Observatoire de Bologne, & de-là on trouve 78<sup>d</sup> 25' 24" pour la dissérence des paralleles de Bologne & du Cap de Bonne-Espérance.

Voy. Tabl. III.

J'ai dressé ensuite une Table de la comparaison suivie des étoiles observées à Bologne & au Cap, comme je l'avois fait pour Paris & pour Greenwich; & en employant mes réstractions de la même maniere, je trouve que de vingt-quatre résultats dissérens, dix-neus s'accordent à donner, à moins de six secondes près, la vraie distance des paralleles que je viens de dire: les cinq autres, tirés d'étoiles observées au-dessous de 27 degrés, sont cette distance plus grande de 19 secondes, l'un portant l'autre, encore sont-elles entre-mêlées de quatre résultats qui la donnent à peu près juste.

581

Je remarque cependant que de ces vingt-quatre réfultats. il n'y en a que quatre qui donnent la distance corrigée des paralleles, plus petite de 2"+, de 3"+, de 4" & de 5", que celle que nous prenons ici pour la véritable, & que les observations d'où ils sont tirés, ont été saites à Bologne assez près du zénith, tandis que dix-sept autres résultats sont cette distance plus grande, en forte que par un milieu pris entre les vingt-quatre résultats elle seroit de 78d 25' 29", qui excedent de 5 secondes celle que j'ai établie ci-dessus. C'est pourquoi il me paroît qu'on ne peut se contenter d'attribuer une différence aussi constante que celle-là, en partie aux erreurs inévitables dans les observations. & en partie à ce que l'instrument de M. Zanotti n'a pas cinq pieds de rayon, mais qu'on y doit faire entrer encore l'une de ces causes, ou même la complication de ces deux causes; savoir, 1º. à ce que la réfraction seroit à Bologne tant soit peu plus petite qu'à Paris, ce qui n'est pas étonnant, vu la différence des climats, qui fait que la somme des degrés de chaleur, marqués chaque jour sur le thermometre à Bologne, est plus grande qu'à Paris, & par conséquent la réfraction est plus souvent au-dessous de sa quantité moyenne à Bologne qu'à Paris; 2°. à ce que l'arc de 90 degrés, marqué sur l'instrument de M. Zanotti, seroit un peu plus grand que l'arc véritable, comme sur le quart de cercle mural de M. Bradley. Quoi qu'il en soit, la difference dont il s'agit ici est par ellemême si petite, qu'elle ne peut empêcher que je ne donne pour preuve de l'exactitude de mes réfractions, la comparaison des observations de M. Zanotti avec les miennes.

Pour faire usage de celles de M. Mayer, j'ai suivi le même procédé: je les ai réduites au premier Janvier 1750, comme toutes les autres. Aux distances au zénith, qui excédoient 50 degrés, j'ai appliqué la variation de la réfraction, prise dans la Table page 572, selon l'état du barometre & du thermometre observés à Gottingue au moment de l'observation de la distance au zénith. Voici d'abord ce que je trouve pour

établir la vraie latitude de Gottingue.

### 582 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| · Gr. Outle.                 | La Chevre.  | • 11          | Ardurus.      | • A           |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| A Gottingue od 57' 47",4     | .5d49' 9",7 | 28d 58' 10",7 | 3 rd 1' 37",0 | 32d 55' 4", 6 |
| A Paris14241,6               | .3843 ,0    | 26 17 44 ,6   | 28217 ,6      | 30 14 40 ,3   |
| Différ. appar4029,0          | .2 40 26 ,7 | .24026 ,1     | .240 29 ,4    | .240 24 ,3    |
| Différ. corrigée 2 40 32 ,0  | .24029 ,8   | .24030,2      | .24033 ,5     | .24028 ,6     |
| # a b                        | 4 8         | 7 7           | « Pégale.     | 7 Aigle.      |
| A Gottingue 35 32 12 ,7      | 35 33 9 ,2  | 36 31 5 ,3    |               | 41 29 38 ,9   |
| A Paris 32 51 42 ,4          | 32 52 35 ,2 | 335036 ,5     | 345841 ,2     | 38 49 1 ,4    |
| Différ. appar24030,3         | .24034 ,0   | .240 28 ,8    | .24029 ,7     | .24027 ,5     |
| Différ. corrigée 2 40: 34 ,8 | .24038 ,5   | .24033 ,4     | .2 40 34 ,5   | .2 4033 ,1    |
| « Aigle.                     | « Serpent,  | A Aigle.      | g mp          | * Orion.      |
| A Gottingue 43 17 15 ,4      | 44175 ,4    | 45 42 47 ,8   | 504913 ,1     | 52 1 4 ,6     |
| A Paris 40 36 46 ,8          | 413631 ,0   | 43221 ,1      | 48845 ,7      | 492031 ,7     |
| Différ. appar24028 ,6        | .24034 ,4   | .24026 ,7     | .24027 ,4     | .24032 ,9     |
| Différ. corrigée4034 ,3      | .24040 ,3   | .240 33 ,6    | .24034 ,8     | .24040 ,6     |
| A sta                        |             | " Hydre,      | 6.8           | Rigel.        |
| A Gottingue58942 ,0          | 58 53 43 ,6 |               | 59 56 41 ,8   |               |
| A Paris 55 29 19 ,3          |             |               | 57 16 13 ,9   |               |
| Différ. appar 2 40 22 ,7     | .24020,8    | .24026 ,0     | .24027 ,9     | .24015 ,1     |
| Différ. corrigée24032 ,8     | .24031 ,5   | .24936 ,8     | .24039,2      | .24036 ,5     |
| λ ==                         | 4 1/2       |               |               |               |
| A Gottingue 60 24 21 ,0      | 61 20 59 ,8 | i i           |               |               |
| A Paris 57 43 49 ,6          |             |               |               |               |
| Différ. appar240,31,4        | .24031,2    | 1             | 100           |               |
| Différ. corrigée 2 40 42 ,9  |             |               |               |               |

On peut remarquer que toutes ces observations ont été faites dans la même année 1756, & la plupart le même jour ; ce qui rend les comparaisons que j'en fais ici indépendantes des réductions des mouvemens apparens des étoiles.

En prenant un milieu, je trouve 2<sup>d</sup> 40' 35", 1 pour la vraie différence des paralleles des lieux où nous avons observé, M. Mayer & moi: l'ajourant à 48<sup>d</sup> 51' 29", 3, j'en conclus la latitude de l'observatoire de M. Mayer 51<sup>d</sup> 32' 4", 4, 8 par conséquent la différence des paralleles de cet Observatoire & de celui du Cap de Bonne-Espérance, de 85<sup>d</sup> 27' 17", 0. M. Mayer m'a envoyé de plus quelques observations

589

de l'étoile polaire, qui donneroient la hauteur du pole à son observatoire plus petite d'environ 19 secondes que je ne l'ai établie ici; mais il ne me paroît pas que ce petit nombre puisse contre-balancer le résultat de tant de comparaisons, ni qu'on puisse soupçonner que ce peu d'accord seroit causé par une différence un peu graduelle entre les divisions de son instrument & celles du mien, puisque parmi les vingt-deux comparaisons présédentes, qui ont été saites par ordre de distance au zénith, on trouve, à la fin comme au commencement, des différences de paralleles moindres & plus

grandes que de 2d 40' 35".

J'ai construit une Table particuliere des comparaisons suivies des étoiles observées à Gottingue & au Cap. On peut remarquer, à la seule inspection, que de trente-cinq comparaifons dont elle est composée, les réstactions que j'emploie pour en conclure la vraie différence des paralleles de ces deux lieux, en réduisent vingt-six à être entre les limites de 85d 27' 12", & de 85d 27' 22", c'est-à-dire, à 5" près de celle que j'ai établie pour la véritable; mais parce qu'en prenant un milieu entre ces trente-cinq différences de paralleles, on a 85d 27' 20', qui excede 85d 27' 17' de 3" il paroît que des réfractions un peu plus petites que les miennes auroient donné plus d'accord entre ces résultats, sur-tout vers l'horizon, & qu'à cet égard M. Mayer auroit raison de faire ses réfractions plus petites. Je laisse cette discussion à faire à ceux qui voudront prendre la peine de pousser plus loin que je ne l'ai fait, la précision dans ces sortes de recherches.

### Avertissement pour l'intelligence de la Table suivante.

Les titres de cette Table indiquent affez ce que signissent les membres qui y sont; les lettres O, M, B, G, P, Q qui les suivent, servent à marquer avec quel instrument l'observation a été, O désigne le quart-de-cercle mobile de l'Observatoire royal, M le secteur de six pieds de rayon, B une lunette placée au bout des divisions du même secteur,

784 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE G la grande lunette de mon sextant, P la petite, Q mon quart de cercle de 3 pieds de rayon. Le nombre qui suit une de ces lettres sert à exprimer combien de sois l'étoile a été observée avec l'instrument dont il s'agit. Quand à la place de ce nombre on trouve deux lettres de suite, comme MG, cela signiste qu'on a pris un milieu entre ce qui résulte des observations faites au secteur & à la principale lunette du sextant.

TABLE I. Distances apparentes des paralleles de Paris & du Cap de Bonne-Espérance, deduires des distances du zénith aux mêmes évoiles, observées dans ces lieux par disserens instruments, avec les distances des mêmes paralleles corrigées par la nouvelle Table de rétractions.

|                                   | D. M. S.                    | Phomathaut.                   | Grand Chien.                | р п,<br>D. м. s.              | D, M. S.                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| A Paris<br>Au Cap                 | 83.11.47.Q. 6<br>0.332.G.16 | 79.42.33.0. 2<br>2.58.48.M.13 | 78.44.41.0. 3<br>3.570.M.10 | 77.14.38.0. 1<br>5.27.34.M. 8 | 75.22.28.0. 1<br>7.20.16.M. 8   |
| Dist. apparente                   | 82.38.45.<br>82.46.38.      | 82.41.21.                     | 82.41.41.                   | 82 42.12.                     | 82.42.44.                       |
|                                   | a Colombe.                  | Phomalhaut.                   | d Grand Chien.              | г ++                          | • **                            |
| A Paris<br>Au Cap                 | 82.57.20.02<br>0.188.G.18   | 79.42 25.Q. 6<br>2.58 48.M.13 | 78.44.28.Q. 5<br>3.570.M.10 | 76.47.38.Q. 5<br>5.54.35.M. 6 | 75.22.24.Q. 5<br>7.20.16.M. 8   |
| Dist. apparente<br>Dist. corrigée | 82.39.12.<br>82.46.49.      | 82.41.13.<br>82.46.43.        | 82.41.18.<br>82.46.36.      | 82.42.13.<br>82 46.41.        | 82.42.40.<br>81 46.43.          |
| A Paris                           | « Colombe.<br>82.57.13.Q. 5 | 7 79.10.19.0. 2               | 78.40 42.0. 6               | 76.27.25.Q. 6                 | * Grand Chien.<br>74.48.40.Q. 6 |
| Au Cap<br>Distapparente           | 0.188.G.18<br>82.395.       | 3.31.18.M. 8<br>82.41.37.     | 40.54.M.10<br>82.41.36.     | 6.14.55.M. 9<br>82.42.20.     | 7.54.12.M.10                    |
| Dist. corrigée                    | 82.46.43.                   | 82.46 53.                     | 82.46 42.<br>• Grand Chien. | 82.46.40.                     | 82.46.46.                       |
| A Paris<br>Au Cap                 | 82.32.48.Q. 5<br>06.31.G. 8 | 79.108.Q. 5<br>3.31.18.M. 8   | 77.36.42.Q. 5               | 760.51.O. 2<br>6.41.56.M. 8   | 74.38.48 O. 7<br>83.57.M.G.     |
| Dist. apparente<br>Dist. corrigée | 82.39.19.<br>82.46.37.      | 81.41.16.<br>81.46.43.        | 82.41.53.<br>82.46.36.      | 82.42.47.                     | 82.42.43.                       |
| A Paris                           | * Colombe.<br>82,149.0. I   | 78.58.52.Q. 4                 | Grand Chien.                | 760.32.0. 5                   | 74.38.45.Q. 6                   |
| Au Cap                            | 0.35.38.G. 8                | 3.42.36.M. 8                  | 5.16.11.M.12                | 6.41 56.M. 8                  | 83.57.M.G.                      |
| Dist corrigée                     |                             | 82.41.28.                     | 82.41.57.                   | 82.42.28.                     | 82.42.43.                       |

A Paris .....

| Name and Address of the Owner,                         |                                                                      | ~                                                                  |                                                                                    |                                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A Paris Au Cap Dift. apparente Dift. conigée           | D. M. S.<br>74.19 48.Q5<br>8.239.M9<br>81.42.57.<br>82.46.45.        | D. M. S.<br>70.53.23.Q5<br>11.502.M.8<br>82.43.25.<br>82.46.41.    | D. M. S.<br>69.54.27.Q5<br>12.495.M9<br>81.43.31.<br>82.46.41.                     | F Grand Chien. D. M. S. 66.40.10,2,04 16.3.45 8.M8 32.43.56,0. 82.46.45,5.   | Syrius,<br>D. M. S.<br>65.12.43,0.Q. 5<br>17.31.31.3,M.G.<br>82.444.3.<br>82.46.46.7. |
| A Paris Au Cap Dist. apparente Dist. corrigée          | # W. 74.106.01 8.32.49.M.12 82 42.55. 82.46.42.                      | # Corbeau,<br>70.494.04<br>11.54.23.M.10<br>82.43.27.<br>82.46.42. | # Lievre.<br>69.47.14.01<br>12.56.19.M.G.<br>82.43.33.<br>82.46.40.                | 8 Grand Chien.<br>66.40.12,1.Q4<br>163.45.8.M8<br>82.43.57,9.<br>82.46.47,4. | 7 Corbean.<br>64.589,1.0t<br>17.45.42,3.M.II<br>82.43.51,4.<br>82.46.32,5.            |
| A Paris<br>Au Cap<br>Dist, apparente<br>Dist. corrigée | 74.10.10 Q3<br>8.32.48, M.12<br>82.42.58<br>82.46.45.                | 70.41.40.02<br>121 45. <i>M</i> .11<br>82 43.25.<br>82.46.40.      | # Lievre.<br>69.47.15.Q5<br>12.56.19.M.G.<br>82.43.34.<br>82.46.41.                | 66.35.35,5.Q5<br>16.18.15,3.M9<br>82.43.50,8.<br>82.46.40,1.                 | 8 7<br>64.21.13,2.02<br>18.21.52,0.M.G.<br>82.445,2.<br>82.46.43,7.                   |
| A Paris<br>Au Cap<br>Dist. apparente<br>Dist. corrigée | 73.45.58.Q4<br>8.574.M8<br>82.432.<br>82.46.43.                      | > Hydre,<br>70.394.02<br>124.19.M.11<br>82.43.23.<br>82.46 38.     | # Lievre.<br>69.43.51.Q6<br>12.59.45.M9<br>82.43.36.<br>82.46.43.                  | 66. 3.58,2.Q6<br>16.400,0.M.11<br>82.43.58,2.<br>82.46.44,7.                 | 64.229,2.Q5<br>18.21.52,0.M.G.<br>82.441,2.<br>82.46.39,8.                            |
| A Paris Au Cap Dist. apparente Dist. corrigée          | f d'Ophiucus.<br>73.31.22 O1<br>9.11.45.M.9<br>82.437.<br>82.46.47.  | b ==<br>70.16.15.03<br>12.27.18 G1<br>82.43.33.<br>82.46.44.       | 8 Baleine,<br>68.10.37,1.0.12<br>14.339,3.M 12<br>82.43.46,4.<br>82.46.44,4.       | 65.57.42,8.01<br>16.46.18,4.M9<br>82.441,2.<br>82.46.46,8.                   | d'Ophiucus.<br>64.12.36,8.0. 2<br>18.31.25,5.M. 8<br>82.442,3.<br>82.46.40,1.         |
| A Paris Au Cap Dist, apparente Dist, corrigée          | 8 d'Ophiucus.<br>73.31.14.Q6<br>9 11-45.M9<br>82.42.59.<br>82.46.39. | 70.12.20.09<br>12.31.13.G.M.<br>82.43.33.<br>82.46.43.             | 4 de la Baleine.<br>68.10 34,1.Q. 5<br>14.339,3.M.12<br>82.43 43,4.<br>82.46 41,5. | 65.57.34.8.Q6<br>16.46.18,4.M9<br>82.43.53,2<br>82.46.38,8.                  | d'Ophiucus,<br>64.12.35,7.Q. 3<br>13.31.25,5.M8<br>82.441,2.<br>82.46.39,1.           |
| A Paris Au Cap Dist. apparente Dist corrigée           | « Corbeau. 728.19.02 10.34.59.M.11 82.43.18. 82.46.43.               | 70.12.18.Q5<br>12.31.13.M.G.<br>82.43.31.<br>82.46.41.             | 8 m<br>67.34.45,004<br>14.494,0 M.G.<br>82.43 49,0.<br>82.46.45,2.                 | a Coupe. 65.47.23,4.0.,2 16.56.27,0.M.10 82.43.50,4. 82.46.35.4.             | 7 Grand Chien.<br>646.10,0.02<br>18.37.55,8.G5<br>82.445,8.<br>82.46.43,1.            |
| A Paris  Au Cap  Dist. apparente  Dist. corrigée       | 71.21.19.Q5<br>11.225M10<br>82.43.24.<br>82.46.43.                   | 69.54.28.02<br>12.495.M9<br>82.43.33.<br>82.46.42.                 | 66.50.12,3.Q5<br>15.53,38,5.M.10<br>82 43.50,8.<br>82.46.41,3.                     | 65.12.52.7.06<br>17.31.21,3.M.G.<br>82.44.14,0.<br>82.46.56,2.               | 63.56.22,3.03<br>18.47.35.5.M.10<br>82.43.57,8.<br>82.46.34,3.                        |

Mém. 1755.

Eeee

# 586 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

|                  |                 | • 77             | 4 Hydre,                        | A d'Ophiucus.    | 4 m                         |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                  | D. M. S.        | D. M. S.         | D. M. S.                        | D. M. S.         | D. M. S.                    |
| A Paris          | 53.48.25,2.03   | 58.40.35,0.0 1   | 56.25.10,7.G7                   | \$1.51.51,1.G6   | 50 21.27,3.G6               |
| Au Cap           | 18.55.43,7.M.G. | 243.53,8.M.G.    | 26.19.29,4.G9                   | 30.52.49,4.G7    | 32.23. 7,7.G6               |
| Dift. apparente  | 82.448 9.       | 82.44.28,8.      | 82.44.40,1.                     | 82.44.40,5.      | 82.44.35,0.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.43.7.     | 82.46.46,5.      | 82.46.52,0.                     | 82.46.43,9.      | 82.46.36,0.                 |
|                  | > Eridan.       | 4 100            | 1 ==                            | * Ophiuchi.      | · Orion.                    |
| A Paris          | 63. 3.42,7.02   | \$8.40.18,6.G.11 | 16.13.22,8.G7                   | \$1.51.51,1.G6   | 50.13.15.6.0 2              |
| Au Cap           | 19-40-31,2.M.8  | 24 3.53,8.M.G.   | 26.31.11,6.G6                   | 30.52.49,8.P 6   | 32.31.30,0 G 8              |
| Dift. apparente  | 82.44.13,9.     | 82.44.22,4.      | 82.44.34,4.                     | 82.44.40,9.      | 82.44.45,6.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.46,5.     | 82.46.40,1.      | 82.46.45,8.                     | 82.46.44,3.      | 82.46.46,6.                 |
|                  | 7 A             | f Eridan.        | 4 -                             | · Orion.         | · Orion.                    |
| A Paris          | 62.45.26,5.0 2  | 58.35.32,0.G.,5  | \$5.29.19,3.G7                  | \$1.292,6.G5     | 50.136,9.G5                 |
| Au Cap           | 19.58.41,6.M8   | 248.54,2.G5      | 27.15.19,6.G7                   | 31.15.38,4.G5    | 31.31.30,0,G8               |
| Dift. apparente  | 82.448.1.       | 81.44.26,2.      | 82.44.38,9.                     | 82.44.41,0.      | 82.44.36,9.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.39,7.     | 82.46.43,8.      | 82.46.48,7.                     | 81.46.43,8.      | 82.46.37,9.                 |
|                  |                 | Baleine.         | 8 Eridan.                       | 2                | · Orion.                    |
| A Paris          | 627.29,5.01     | 58.18.32,2.G5    | \$4.15.51.9.G5                  | \$1.28.15,7.G6   | 50.136,9.G5                 |
| Au Cap           | 20.36.48,3.M.10 | 24.25.55,8.G7    | 28.28.50,4.G6                   | 31.16.22,0.G.,6  | 32.31.35,3.P 6              |
| Dift. apparente  | 82.44.17.8.     | 82.44.18,0.      | 82.44.42,3.                     | 82.44.37.7.      | 82 44-42,2.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.47,0.     | 82.46.44,7.      | 82,46.49,7.                     | 82.46.40,5.      | 82.46.43,2.                 |
|                  | - 7             |                  | 100                             | ) Orion.         | & Ceti.                     |
| A Paris          | 62 7.22,8.05    | 57.43.49.6.G., s | 531.47,0.G6                     | 50.55.54,2.66    | 49.35.56,1.G 2              |
| Au Cap           | 20.36.48,3.M.10 | 250.33,4.G7      | 29.42.51,8.G8                   | 31.48.43,6.G6    | 338.45,5.G5                 |
| Dift. apparente. | 82.44.11.1.     | 82+44.23,0.      | 82.44.38,8.                     | 82.44.37,8.      | 82.44.41,6,                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.40,4.     | 82.46.38,1.      | 82.46.44,9.                     | 82.46.39,8.      | 82.46.41,8.                 |
|                  | · Baleine.      | D:1              | A my                            | ? Orion.         | * Ceti.                     |
| A Paris          | 61.46.20,4.02   | Rigel.           | 53 1.47,0.G6                    | 50.55.54,2.G 6   | 49.35.56,1.G3               |
| Au Cap           | 20.57.58,5.M8   | 25.246,8.G.9.    | 29.42.49,8.P5                   | 31.48.49,0.P5    | 33 .8.36,8.P5               |
| Dift. apparente  | 82.44.18,9.     | 82.44.26,6.      | 82.44.36,8.                     | 82.44.43,2.      | 82.44.32,9.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.46,7.     | 81.46.40,7.      | 82.46.42,9.                     | 82.46.45.2.      | 82.46.33,1,                 |
|                  | Baleine.        | Rigel.           | d'Ophiucus.                     | ' Antinoi.       | • Orion.                    |
| A Paris          | 60.20.19,1.O6   | 57.20,28,7.G7    | 12.53.44,2.G6                   | 50.39.12,9.G., 6 | 49.20.34,0.O1               |
| Au Cap           | 22.23.59,7.G6   | 29.246,8.G9      | 29.512,1.G7                     | 325.21,7.G6      | 33.249,6.G.P.               |
| Dift. apparente  | 82.44.28,8.     | 82.44.35,5.      | 82.44.46,3.                     | 82.44.34,6.      | 82.44.43,6.                 |
| Dift. corrigée   | 82.46.51,6.     | 82.46.49,6.      | 82.46.51,0.                     | 82.46.36,4.      | 82.46.43,6.                 |
|                  |                 | 4.               |                                 |                  | _                           |
| A Paris          | Fridan.         | 57.16.13,9.G6    | • d'Ophiucus.<br>52.53.44,2.G.6 | • Antinoi.       | # Orion.<br>49.20.31,7.G.,5 |
| Au Cap           | 23.35.34,6.G6   | 25.28.13,6.G.10  | 19.511,5.P5                     | 32.21.56,7.G6    | 33.24 12,8.G8               |
| Dift, apparente. | 81.44.21,1.     | 82.44.27,5.      | 82.44.45,7.                     | 82.44.35,8.      | 83.44.44,5.                 |
| Dift. corrigée   |                 | 81.46.41,4.      | 82.46.50,4.                     |                  | 82.46.44,5.                 |
| Zini conigec     |                 |                  |                                 |                  |                             |

|                 | 4 Orion.       | 7 · Ceti.            | « Ceti.       | ß my           | Procyon.        |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                 | D. M. S.       | D. M. S.             | D. M. S.      | D. M. S.       | D. M. S.        |
| A Paris         | 49.20.31,7.G5  | 46.408,2.01          | 45.44.35,8.B6 | 44.: 4.39,7.02 | 42.59.43,6.02   |
| Au Cap          | 33.246,4.P6    | 364.32,6.G.6         | 36.59.59,3.G7 | 38.402,3.P4    | 39.455,5.P4     |
| Dift, apparente | 82.44.38,1.    | 82.44.40,8.          | 82 44.35,1.   | 82.44.42,0.    | 82.44.49,1.     |
| Dift. corrigée  | 82.46.38,1.    | 82.46.38,5.          | 82.46.32,3.   | 82.46.38,4.    | 82.46.45,2.     |
|                 | γ ৪০৫          | > Cett.              | « Ceri.       | A IN           | Procyon.        |
| A Paris         | 48.54.33.5.02  | 46.404,9.B5          | 45.44.46,8.G6 | 44 4.35,8.G7   | 42.59.47,3.G8   |
| Au Cap          | 33.509,2.G9    | 364.32,6.G6          | 36.59.59,3.G7 | 38.40.11,0.G6  | 39.453,6.G9     |
| Dift. apparente | 82.44.42,7.    | 82.44.37,5.          | 82.44.46,1.   | 82.44.46,8.,   | 82.44.50,9.     |
| Dist. corrigée  | 82.46.42,2.    | 82.46.35,2.          | 82.46.43,3.   | 82.46.43,2.    | 82.46.47,0.     |
|                 | Y July         | y Ceti.              | « Ceri.       | \$ mp          | Procyon.        |
| A Paris         | 48.54.32,2.G5  | 46.40.14,3.G6        | 45.44.35,8.B6 | 44 4.35,8.G.,7 | 42.59.47,3.G8   |
| Au Cap          | 33.509,2.G9    | 36 4 . 3 2 , 6 . G 6 | 36.59.55,6.P6 | 38.402,3.P4    | 39.45 5,5.P 4   |
| Dift. apparense | 82.44.41,4.    | 82.44.45,9.          | 82.44.31,4.   | 82.44.38,1.    | 82.44.52,8.     |
| Dift. corrigée  | 82.46 40,9.    | 82 46.44,6.          | 82.46 29,6.   | 82.46.34,5.    | 82.46.49,9.     |
|                 | . Antinoi.     | Aigle.               | « Ceti.       | · Serpent.     | 7 Orion.        |
| A Paris         | 48.274.9.G4    | 46.11 55,7.B 6       | 45.44.46,8.G6 | 44.35.28,8.B6  | 42.44.31,0.G.,5 |
| Au Cap          | 34.17.36,1.G   | 36.32.38,5.G5        | 36.59.55,6.P9 | 39 9.18,1.G 6  | 400.16,2.G8     |
| Dift, apparente | 82.44.41,0.    | 82.44.34,2.          | 82.44 42,4.   | 82.44.46,9.    | 82.44.47,2.     |
| Dift. corrigée  | 82.46.40,2.    | 82.46.31,7.          | \$2.46.39,6.  | 81.46.43,2.    | 82.46.43,3.     |
|                 | है हुए         | Aigle.               | 8 112         | · Serpent.     | y Orion.        |
| A Paris         | 488.45.7.G6    | 46 11.56,9.G6        | 45.39.54,0.G6 | 43.35.18,7.G6  | 42.44-31,0.G.S  |
| Au Cap          | 34 35.57,7.G8  | 36.32.38,5.G5        | 374.49,6.G9   | 399.18,1.G6    | 400.21,8.P7     |
| Dift. apparente | 82.44.43,5.    | 82.44.35.4.          | 82 44.43,6.   | 82.44.36,8.    | 82.44.52,8.     |
| Dift. corrigée  | 82.46 42,3.    | 82.46.32,9.          | 82.46.40,7.   | 82.46.33,1.    | 82.46.48,9.     |
|                 | \$ 170         | y Ophiuchi.          | & Ophiuchi.   | A Aigle.       | « Scrpent.      |
| A Paris         | 488.45.7.G6    | 460.49,5.B7          | 448 46,1.B7   | 43 2.11,8.B 7  | 41.36.39,0.0.3  |
| Au Cap          | 34.35.56,9 P 5 | 36.43.55,6.G6        | 38.36 1,0.G 6 | 39.42.19,2.G8  | 4189,4.G5       |
| Dift, apparente | 82.44.42,6.    | 82.44.45,1.          | 82.44 51,1.   | 82.44.41,0.    | 82.44.48,4.     |
| Dist. corrigée  | 82.46.41.4.    | 82.46.42,4.          | 82.46 47,6.   | 82.46.37,1.    | 82.46.44,3.     |
|                 | > 27           | y Ophiuchi.          | & Ophiuchi.   | A Aigle.       | « Serpent.      |
| A Paris         | 486.37,6.G6    | 460.50,5.G6          | 448.38,6.G6   | 432.2 I, 1.G9  | 41.36.39,4.B.   |
| Au Cap          | 34.383.3.G9    | 35.43.55,6.G6        | 18.36.5.0.G6  | 39.42.29,2.G8  | 4189,4.G5       |
| Dift. apparente | 82.44 40,9.    | 82.44.46,1.          | 82.44 43,6.   | 82.44.50,3.    | 82.44.48,8.     |
| Dift. corrigée  | 82.46 39,9.    | 82.46.43,4.          | 82,46.40,1.   | 82.46.46.4.    | 82.46.44,7.     |
|                 | - 57           | 7 Ophiuchi.          | 7 17          | Procyon.       | « Serpent.      |
| A Paris         | 486.37,6.G5    | 460.50,5.G6          | 444.39,7.02   | 42.59.43,6.02  | 41.36.31,0.G7   |
| Au Cap          | 34.380,6.P6    | 36.43.50,4.P5        | 38.40.11,0.G6 | 39.453,6.G9    | 4189,4.65       |
| Dift. apparente | 82.44.38,2.    | 82.44.40,9.          | 82 44.50,7.   | 82.44.47,2.    | 82.44.40,4.     |
| Dift. corrigée  | 82.47.37,0.    | 82.46.38,2.          | 82.46.47.1.   | 82.46.43,3.    | 82.46.36,3.     |

Eeee ij

# 588 Mémoires de l'Académie Royale

|                 | a Orion.                   | 4 0                            | • 179                        | 4.2             | 4 Hercule.                    |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                 | D. M. S.                   | D. M. S.                       | D. M. S.                     | D. M. S.        | D. M. S.                      |
| A Paris         | 41.30.13,8.G7              | 38.54.24,3.G. 4                | 36.32. 2,4.G7                | 35.39.46,1.G.12 | 34 . 8. 58,5.B 7              |
| Au Cap          | 41.14.30,1.G9              | 43.50.20,0.G7                  | 46.12.41,6.G7                | 47. 4.47,5.P7   | 48.35.48,1.P6                 |
| Dift. apparente | 82.44.43.9.                | 82.44.44,3.                    | 82.44.44.0.                  | 83.44.33,6.     | 82.44.46,6.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.40.0.                | 82.46.40,3.                    | 82.46.40,9.                  | 81.46.31,1.     | 82.46 45,1.                   |
|                 | a Aigle.                   | 7 Aigle.                       | 1 02                         | , Pégale.       | 4 Hercule.                    |
| A Paris         | 40.36.47,4.B9              | 38.499,9.B6                    | 36.322,4.G7                  | 3533,4 B5       | 348 55 4,G6                   |
| Au Cap          | 42. 7.59,5.G.11            | 43.55.32,2.G6                  | 46.12.43,0.P4                | 47.41.38,4.G7   | 48.35.48,1 P6                 |
| Dift. apparente | 82.44.46,9.                | 82.44.42,1.                    | 82.44.45.4.                  | 82,44.41,8.     | 82.44.43,5.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.42,7.                | 82.46.38,1.                    | 82.46.42,3.                  | 82.46.39,7.     | 82.46.42,0.                   |
|                 |                            |                                |                              |                 |                               |
| 1 Durin         | a Aigle.                   | , Aigle.                       | a Ophiuchi.                  | 7 Pégale.       | Bouvier C                     |
| A Paris         | 40.36.47,4.B9              | 38.49.11,4.G8<br>43.55.32,2.G6 | 364.51,7.B7<br>46.39.53,1.G7 | 47.41.37,2 P. 8 | 34 1.43,9.G6<br>48 42.53,8.G6 |
| Au Cap          | 4281.1.P. 7                |                                |                              |                 |                               |
| Dist. apparente | 82.44.48,5.                | 82.44.43,6.                    | 82.44.44,8.<br>82.46.41,9.   | 82.44.40,6.     | 82.44 37,7.<br>82.46.36,3.    |
| Ditt. Corngee   | 82.46.44,8.                | 02.40.39,0.                    |                              |                 | 02140.30,30                   |
|                 | " Aigle.                   | 18                             | " Ophiuchi.                  | 7 Pégase.       | 78                            |
| A Paris         | 40.36.46,8.6.10            | 38.15.19,3.G5                  | 36 4.52,4.G 6                | 3534,I.G5       | 33.50.34,6 B. 4               |
| Au Cap          | 427.59,5.G.11              | 44.29.18,8.G5                  | 46.39.53,1.G7                | 47.41.38,4.G7   | 48.547,3.G9                   |
| Dift, apparente | 82.44.46,3.                | 82.44.38,1.                    | 82.44.45,5.                  | 82.44.42,5.     | 82.44.41,9.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.42,1.                | 82.46.34,4.                    | 82.45.42,6.                  | 82.46.40,4.     | 82.46.40,7.                   |
|                 | a Aigle.                   | 12                             | 4 9                          | a Pegafe.       | 7 8                           |
| A Paris         | 40.36.46,8 G.10            | 38.15.19,3.G5                  | 3623,0.G6                    | 35 3 4,1 G 5    | 33.50.36,5.G8                 |
| Au Cap          | 428 1,1.P7                 | 44.29.17,8.P3                  | 46.42.40,7.G9                | 47.41.37,2.P8   | 48.547,3.G9                   |
| Dift. apparente | 82.44.47,9.                | 82.44.37,1.                    | 82.44.43,7.                  | 82.44.41,3.     | 82.44.43,8.                   |
| Dist. corrigée  | 82.48.43,7.                | 82.46.33,4.                    | 82.46.40,9.                  | 82.46.39,2.     | 82.46.42,6.                   |
|                 | · Pégase.                  | • 2                            | 4 Q                          | « Pégase.       | & D                           |
| A Paris         | 4061,0.B6                  | 37.49.29, I.G 5                | 35-39-55,4-02                | 34.58 43.1.G.B. | 32.52.35,2.G5                 |
| Att Cap         | 42.38.43,7.G4              | 44.557,9.G7                    | 47 4.50,3.G9                 | 47.463,9.G I    | 49 52 5,5. 6 5                |
| Dist. apparente | 82.44.44.7.                | 82.44.37,0.                    | 82.44.45.7.                  | 82 44.47,0.     | 82.44.40,7.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.40,6.                | 82.46.33,4.                    | 82.46.43,2.                  | 82.46 44,9.     | 82.46.39,6.                   |
|                 | · Pégafe.                  | * Serpent.                     | - 0                          | a Hercule.      | 4.0                           |
| A Paris         | 406 1,6.G7                 | 37.277,1.B6                    | 35.39.55,4.02                | 348., 8,5.B7    | 32.52.35,2.G5                 |
| Au Cap          | 42.38.43,7.G4              | 45.17.39,0.G5                  | 474.47,5.P7                  | 48.35.44,7 G6   | 49.527,5.P7                   |
| Dift. apparente | 82.44.45.3.                | 82.44.46,1.                    | 82.44.42,9.                  | 82.44.43,2.     | 82.44.42.7.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.41,2.                | 82.46.42,6.                    | 82.46.40,4.                  | 82.46 41,7.     | 82.46.42,5.                   |
|                 |                            |                                |                              | a Hercule.      |                               |
| A Paris         | Petit Chien.               | Serpent.<br>37.274,0.G6        | 35.39.46,1.G.12              | 348.55,4.G6     | 32.51.37,7.B4                 |
| Au Cap          | 4047,6.G5<br>42.40.35,8.G8 | 45.17.39,0.G5                  | 474.50,3.G9                  | 48.35.44,7.G6   | 49.52.58,6.G.18               |
|                 |                            |                                | 82.44.36,4.                  | 82.44.40,1,     |                               |
| Dift. apparente | 82.44.43,4.                | 82.44.43,0.                    | 82.46.33,9.                  | 82.46.38,6.     | 82.44.36,3.                   |
| Dift. corrigée  | 82.46.39,3.                | 82.46.39,5.                    | 0 2.40.3 3,9.                | 02.40.50,0.     | 82.46.36,1.                   |

|                                   | . 48                       | 12               | . 3                              | . 3 🛱                          | • #                            |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                   | D. M. S.                   | D. M. S.         | D. M. S.                         | D. M. S.                       | D. M. S.                       |
| A Paris                           | 32.5 1.42,4.G.8.           | 323.10,5.G3      | 30.14.40,3.G8                    | 27.569,3.G6                    | 26.17.44,6.G 7                 |
| Au Cap                            | 49.52.58,6.G.18            | 50.41.29,0.G6    | 52.305,9.G.10                    | 54.28.29,5.G.10                | 56.26.53,7.G. 6                |
| Dift. apparente                   | 82.44.41,0.                | 82.44.39,5.      | 82.44.46,2.                      | 82.44.38,8.                    | 82.44.38,3.                    |
| Dift. corrigée                    | 82.46.40,8.                | 82 46 40,5       | 82.46.48,3.                      | 82.46.45.7.                    | 82.46 48,5.                    |
|                                   |                            |                  |                                  |                                |                                |
|                                   | 4 %                        | 1 &              | 4 20                             | 1 0                            | # 4                            |
| A Paris                           | 32.51.40,8.B G.            | 323#0,5.G3       | 29.47.30,2.G5                    | 27.534,8.G6                    | 26.14 1,6.G8                   |
| Au Cap                            | 49.531,8.P7                | 50.41.28,9.P . 6 | 52.57.12,1.G8                    | 54.51.37,0.G.14                | 56.30.37,5 G6                  |
| Dift. apparente                   | 82.44,42,6.                | 82.44.39,4.      | 82 44.42,3.                      | 82-44-41,8.                    | 82.44.39,1.                    |
| Dist. corrigée                    | 82.46.42,4.                | 82.46.40,4.      | 81.46.46,1.                      | 81 46.48,8.                    | 82.46.46,5.                    |
|                                   | . & Serpent.               | ₽ w fuiv.        | 4 ×                              | 7.8                            | * Hercule.                     |
| A Paris                           | 32.37.23,0 G6              | 320.13,3.G3      | 29.16.16,7.B3                    | 27.455,0.G5                    | 23.41.51,7.M.16                |
| Au Cap                            | 507.12,9.G5                | 50.44.28,8.P2    | 53.28.23,o.G. 8                  | 54.59.32,6.G7                  | 592.35,1 G 1                   |
| Dift. apparente                   |                            |                  | 82.44.39,7.                      |                                | 82,44,26,8                     |
| Dist. corrigée                    | 82 44.35,9.<br>82.46.35,9. | 82.44.42,1.      | 82.46.44,2.                      | 82.44.37,6.                    | 82.46.43,6.                    |
| Dire configee                     | 02.40.31,9.                | 02.40.42,9       | 02140.44,21                      | 82.46.44,9.                    | 02140.43,00                    |
|                                   | & Serpent.                 | ♪ o préced.      | A v                              | 12                             | " Hercule.                     |
| A Paris                           | 32.37.23,0.G6              | 31.54.43,4.G8    | 29.16.21,3.G6                    | 26 57.35,7.G5                  | 20.57.56,2 M.14                |
| Au Cap                            | 507.17,4.P4                | 50.49.58,6.G7    | 53.28.23,o.G8                    | 55.477,7.G6                    | 61.46 22,6.G1                  |
| Dist. apparente                   | 82.44.40,4.                | 81 44.42,0.      | 82 44.44.3.                      | 82.44.43,4                     | 82.44 19,8.                    |
| Dift. corrigée                    | 82.46.40,4.                | 82.46.42,9.      | 81.46.48,8.                      | 82 46.52,1.                    | 82.46.44,0.                    |
|                                   |                            | A su sectoral    | Bouvier.                         | a Hercule.                     | · Cygne.                       |
| A Paris                           | > Serpent.<br>32.212,3.B6  | 5 préced.        | 29.116,2.G7                      | 16.47.44,0.G8                  | 15 48.17,0.M.12                |
| Au Cap                            | 50.23.40,7.G5              | 50.49.57,8.P1    | 53.33.33,4.G6                    | 55.56 57,7.G1                  | 66.55.52,0 P2                  |
|                                   |                            |                  |                                  |                                |                                |
| Dist. apparence<br>Dist. corrigée | 82.44.43,0.                | 82.44.41,2.      | 82.44.39,6.                      | 82.44.41,7.                    | 82.449,0.                      |
| Ditt. Corrigee                    | 82.46.43,2.                | 82.46.42,1.      | 82.46.44,4.                      | 82.46.50,7.                    | 82.46,56,5.                    |
|                                   | > Serpent.                 | * &              | Arelurus.                        | 4 Y                            | & Lyre.                        |
| A Paris                           | 32.216,8.G5                | 30.52.22,0.G6    | 28.212,0.07                      | 26.34.48,4.B.G.                | 15.45.43,9.M.10                |
| Au Cap                            | 50.23.40,7.G5              | \$1.52.10,9.G9   | \$4.23.32,5.G.11                 | 56 9.45, 1.G I                 | 66.58.15,6.P3                  |
| Dift, apparente                   | 82.44.47,4.                | 82.44.32,9.      | 82.44.34,5.                      | 82.44.33,5.                    | 82.43.59.5.                    |
| Dist. corrigée                    | 82.46.47,3.                | 82.46.34,2.      | 82.46.40,6.                      | 82.46.43,1.                    | 82.45.41,0.                    |
|                                   |                            |                  | 4.0                              |                                | - 1)                           |
| A Paris                           | 7 #                        | , Y              | Ardurus.                         | 7 %                            | Bouvier.                       |
| Au Cap                            | 32.15.26,9.G5              | 30.479,9.G5      | 28.21.13,3.B8<br>54.23.32,5.G.11 | 26.29.59,1.G5<br>56.14.38,3.G6 | 14 35.21,3.M.10<br>688.27,6.P5 |
|                                   | 50.29.13,0.G7              |                  |                                  | The second second              |                                |
| Distapparente                     | 81.44.39,9.                | 82.44.37,0.      | 82.44.45,8.                      | 82.44.37,4.                    | 82.43.55,9.                    |
| Dist. corrigée                    | 81.46.40,4.                | 81.46.38,4.      | 82.46.51,9.                      | 82.46.47,1.                    | 82 46.49,8.                    |
|                                   | 7 日                        | • 8              | Arblurus.                        | PН                             | & Andromede.                   |
| A Paris                           | 32.15.26,9.G5              | 30.14.35,6.B 3   | 28.217,6.G6                      | 26.25.51,7.G5                  | 14.33.54.0.M.12                |
| Au Cap                            | 50.29.15.4.P5              | 52.305,9.G.10    | 54.23.32,5.G.11                  | 56.18.47.8.G6                  | 689.54,9.P4                    |
| Dift. apparente                   | 82.44,42,3.                | 82.44.41,5.      | 82.44.40,1.                      | 82.44.39.5.                    | 82.43.48,9.                    |
| Dift. corrigée                    | 82,46,42,8.                | 82.46.43,6.      | 82.46.45,2.                      | 82.46.49.4.                    | 81.46.43,0.                    |
| ,                                 | 1                          | . 1131           | , , , , , , , , ,                | 11-71-                         | 17,,                           |

| A Paris Au Cap Dift. apparente Dift. corrigée | F Lyre. D. M. S. 21.15.23.M.10 70.28.16.P1 82.43.39. 82.46.47.  | 7 Bouvier.<br>D. A. S.<br>9,16,28, M.10<br>73,16,48,P.,1<br>62,43,17,<br>81,46,47. | * Andromede.  D. M. S.  7.524. M7  74.50.50. P3  82.42.54. 82.46.44.  | Cygne. D. M. S. 4.19.23.M.13 78.22.45.P.11 82.42.8. 81.46.58.     | Perfée.  D. M. S.  05.21.M.10  82.44.44.P7  82.39.22.  82.46.39. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A Paris Au Cap Dist. apparente Dist. corrigée | Hercule. 11.33.18.M.10 71.10.13.P3 82.43.31. 82.46.43.          | 7 Cygne.<br>9.232.M.13<br>73.20.10.P3<br>82.43.12.<br>82.46.45.                    | 7 Andromede.<br>7.44.18 M.tz<br>74.58.28.P2<br>82.42.46.<br>81.46.38. | \$ Cochet. 3.586.M.11 78.43.38.P5 82.41.43. 81.46.43.             | Gr. Ourle. 1.42.40.M.G 84.20.39.P6 82.37.59. 82.46.40.           |
| A Paris Au Cap Dift. apparente Dift. corrigée | a Lyre.<br>10.17.16.M.34<br>72.268.P6<br>82.43.24.<br>82.46.48. | Inf. Gr. Ourse.<br>9.10.50.M8<br>73.32.20.P3<br>82.43.10.<br>82.46.45.             | # Bouvier. 7.181. M.11 75.14.52.P4 81.41.53. 82.46.48.                | La Chevre.<br>38.44.M.G.<br>79.32.39.P8<br>81.41.23.<br>82.46.43. | 7 Dragon.<br>2.40.11.M.G<br>85.16.41.P<br>82.36.30.              |
| A Paris Au Cap Dift. apparente Dift. corrigée | Periée.<br>9.35.34.M9<br>737.37.P5<br>82.43.11.<br>82.46.41.    | 6 Periée.<br>8.52.59 M.15<br>73.507.P3<br>82.436.<br>82.46.44.                     | Cygne. 4.27.29.M.13 78.14.35.P2 82.424. 82.46.51.                     |                                                                   | 6 Dragon.<br>3.38.16.M.1<br>86.12.44.P<br>82.34.28.              |

J'ai fait de semblables comparaisons entre mes observations & celles de M. de la Lande, faites à Berlin en 1751 & 1752, & publiées dans les Mémoires de 1751. Je les avois réduites à l'époque de 1750, & j'avois eu égard aux corrections que M. de la Lande m'a communiquées, & qui résultent de la vérification des divisions de l'instrument dont il s'est servi. Ces corrections n'alterent pas sensiblement les distances observées entre les paralleles célestes écartés d'un petit nombre de degrés, mais elles changent affez considérablement les distances absolues des Étoiles au zénith, qui sont rapportées dans le volume que j'ai cité. Comme ces corrections n'ont pas été publiées, je n'aurois pu en faire usage, ni insérer ici le détail de mes comparaisons, sans entrer dans des discussions qui auroient trop alongé ce Mémoire. Je me contenterai donc d'assurer que j'ai trouvé un accord très-satisfaisant, & tel, qu'il seroit lui seul une preuve suffisante de la justesse de la Table des réfractions que j'ai donnée.

TABLE II. Distances apparentes des Paralleles de Greenwich & du Cap de Bonne-Espérance, déduites des distances du Zénith aux mêmes Etoiles, observées dans ces deux lieux, avec les distances des mêmes Paralleles, corrigées par la nouvelle Table de Réfractions.

|                 |                            |                  | The same of the sa |                |                 |
|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                 | э <sub>т</sub><br>р, м, з. | χ ==<br>D. M. S. | 33° X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. M. S.       | р п<br>Д. М. S. |
| A Greenwich     | 73 . 81 . 41,5             | 603118,0         | 583238,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 381717.8       | 1936,8          |
| Au Cap          | 121.45.1                   | 245020,6         | 26. 495.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47450,3        | 56. 18. 47,8    |
| Dist. apparente | 852026,6                   | 85138,6          | 85.,21.,44,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85228,1        | 852154,6        |
| Dist. corrigée  | 85247                      | 85245,6          | 85245,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852410,4       | 85248,4         |
|                 |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |
|                 | b ==                       | h ==             | , Baleine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 Pégase.      | • п             |
| A Greenwich.    | 725227,8                   | 602824,7         | 4917 26,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374024,1       | 28 55 1,9       |
| Au Cap          | 12. 28 1,3                 | 24539,3          | 36.,.432,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474138,4       | \$6.,16.,53,7   |
| Dist. apparente | 85. 20. 29,1               | 85. 21. 34,0     | 85. 21. 58,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85. 22. 0.2,5  | 852155,6        |
| Dist. corrigée  | 85246                      | 85241,0          | 85243,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85245,0        | 85249,7         |
|                 | и »                        | A sm             | Procyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Y            | μШ              |
| A Greenwich     | 724918,1                   | 60216,4          | 45375,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 - 24 - 35,2 | 28. 51. 15,6    |
| Au Cap          | 123113,1                   | 25033,4          | 39453,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 515727,1       | 563037,5        |
| Dist. apparente | 85 20 31,2                 | 85. 21. 39,8     | 85228,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 22 2,3      | 852153,1        |
| Dist. corrigée  | 85.,247                    | 85246,2          | 85.,24.,10,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85248,7        | 85.,247,3       |
|                 | U 101                      | Rigel.           | « Orion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ł n            |                 |
| A Greenwich.    | 67 1 43,7                  | 59 57 39,2       | 44734,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303329,4       |                 |
| Au Cap          | 18 . 19 . 35,4             | 25246,8          | 411430,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544829,5       |                 |
| Dift. apparente | 852119,1                   | 85. 21. 46,0     | 85 22 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85. 21. 58,9   |                 |
| Dift. corrigée  | 852413,8                   | 85.,24.,11,1     | 85246,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85.,14.,.9,8   |                 |
|                 | A 7.                       | 30° X            | 4 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 A            | 7               |
| A Greenwich     | 66. 59. 25,1               | 585026,2         | 38402,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.,30.,20,3   |                 |
| Au Cap          | 18. 21 52,0                | 263116,5         | 46.423,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.51.37,0     |                 |
| Dift, apparente | 85.,21.,17,1               | 85. 21. 42.7     | 85. 22 6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 21 57,3     |                 |
| Dift.corrigée   | 85 .24. 11,6               | 85245,8          | 85248,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85248,2        | 0.7             |

Dans cette Table, les observations des Etoiles a 25, b 200, h 200, x 200, a 200, 30° x, 33° x, du Catalogue de Flamsteed, n'ont pas été réduites au 1er Janvier 1750, parce qu'elles ont été observées le même jour à Greenwich & au Cap de Bonne-Espérance.

### 592 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

TABLE III. Distances apparentes des Paralleles de Bologne en Italie de du Cap de Bonne-Espérance, déduites des distances du Zénith aux mêres Etoiles, observées dans ces deux lieux, avec les distances des mêmes l'aralleles, corrigées par la nouvelle Table de Réfractions.

|                 | ₽ m.<br>D. M. L. | D. M. S.     | у щ<br>D. M. S. | D. M. S.     | ) T<br>D. M. 1. |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| A Bologne       | 66. 21. 15       | 61135        | 443318,5        | 314056       | 162518          |
| Au Cap          | 12145            | 18 . 21 . 52 | 33509           | 46.42.41     | \$15717         |
| Dift. apparente | 78130            | 782327       | 782337,5        | 782337       | 782311          |
| Dift. corrigée  | 782543           | 78 25 43     | 782525,5        | 78 25 26     | 7825.,20        |
|                 | N ++ *           | · Baleine.   | e mp            | 4 2          | 1.1             |
| A Bologne       | 65 51 49,5       | \$7.,2520    | 43 - 47 - 38    | 31 18 42     | 35 53 17        |
| Au Cap          | 12.31.13         | 20 57 58,5   | 343558          | 47 4 50      | \$2306          |
| Dift. apparente | 78 23 2,5        | 78 23 18,5   | 782336          | 78 23 39     | 781315          |
| Dift. corrigée  | 782543           | 782526,5     | 782523          | 7825.,29     | 782519          |
|                 | & Lievre.        | y 256        | Procyon.        | y Pégale.    | Archiret.       |
| A Bologne       | 65235            | 532254       | 383836,5        | 30.41.55     | 235951          |
| Au Cap          | 12.59.45         | 25034        | 39 - 45 4       | 474140       | 54233           |
| Dift. apparente | 782250           | 782318       | 782340,5        | 78 23 35     | 78131           |
| Dift. corrigée  | 782528           | 782527       | 78.,25.,26,5    | 782525       | 78251           |
| ,,              | A 51             | Rigel.       | 4 Orion.        | A RL         | 13              |
| A Bologne       | 644.344.95       | 525932       | 3796            | 28 . 31 24,5 | 23314           |
| Au Cap          | 14.494           | 25247        | 411430          | 49526,5      | 54515           |
| Dift. apparente | 78, . 23 13,5    | 78, .2339    | 782336          | 78 3 31      | 78231           |
| D.ft.corrigée   | 782548,5         | 78 25 37     | 782522          | 781513       | 78.,251         |
|                 | 4 Lievre.        | 30° X        | " Aigle.        | ♦ <u>Q</u>   |                 |
| A Bologne       | 62.19.12         | 515216,5     | 36.15.43,5      | 27 42 4      |                 |
| Au Cap          | 155338,5         | 2631165      | 4280            | 50.,41.,19   |                 |
| Dift. apparente | 78 23 0,5        | 782333       | 78 . 23 . 43,5  | 78 - 23 - 33 |                 |
| Dist. corrigée  | 78 .2525.5       | 782531       | 781519,5        | 78 25 26     | 1               |

TABLE IV. Distances apparentes des Paralleles de Gottingue & du Cap de Bonne-Espérance, déduites des distances du Zénith aux mêmes Etoiles, observées dans ces deux lieux, avec les distances des mêmes Paralleles, corrigées par la nouvelle Table de Réfractions.

|                 | Phomalhaut.          | D. M. S.        | Rigel.           | A Aigle.     | B. M. S.     |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| A Gottingue     | 8231                 | 72 52 27        | 60653,8          | 45 42 46,5   | 35 33 9,1    |
| Au Cap          | .25848               | 12 31 13        | 25246,8          | 39 42 , 29,2 | 49 52 5.5    |
| Dift, apparente | 8520,19              | 852340          | 85 25 0,6        | 85 25 15,7   | 85 25 14,7   |
| Dift. corrigée  | 853730               | 852715          | 852725,9         | 85 27 17,7   | 851719,0     |
|                 | ž ++                 | A Lievre.       | A 4              | « Serpent.   | • ४          |
| A Gottingue     | 813813               | 722728          | 59 56 41,8       | 44 17 5,4    | 353212,7     |
| Au Cap          | .34236               | 144.5619        | 25 28 13,6       | 4189.4       | 495258,6     |
| Dift. apparente | 852049               | 852347          | 85 24 55,4       | 852514,8     | 852511,3     |
| Dist. corrigée  | 852730               | 852719          | 852720,6         | 85 27 16,2   | 852715,7     |
|                 | 3 **                 | Syrius.         | a Hydre.         | « Aigle.     | ٠٧           |
| A Gottingue     | 81208                | 67531           | 59 5 36,7        | 43 17 15,4   | 325514,6     |
| Au Cap          | .454                 | 173121          | 161919,4         | 42759,5      | 52305,9      |
| Dift. apparente | 85212                | 85 14 23        | 85256,1          | 852514,9     | 852520,5     |
| Dift. corrigée  | 852729               | 852721          | 852728,7         | 852716,1     | 852727.9     |
|                 | , III                | A A             | <b>9</b> and     | 7 Aigle.     | Arcturus.    |
| A Gottingue     | 79 54 10             | 67 2 32         | 585343,6         | 412938,9     | 31 37,0      |
| Au Cap          | ·5··· <u>27···34</u> | 18 21 52        | 26 31 11,6       | 43 55 32,2   | 542332,5     |
| Dift, apparente | 85 31 44             | 852424          | 852455,2         | 852511,1     | 85259,5      |
| Dist. corrigée  | 852724               | 851719          | 852717,1         | 852712,6     | 852719,7     |
|                 | T +4                 | 4 %             | A                | a Q          | • 11         |
| A Gottingue     | 79 27 22             | 64 47 43,4      | 58942,0          | 38 20 28,0   | 28 58 10,7   |
| Au Cap          | -55435               | 203648,3        | 2715 <u>19,6</u> | 47 4 50,3    | 563653,7     |
| Dift. apparente | 85 21 57             | 85 34 31,7      | 85 25 1,6        | 85 25 18,3   | 85254,4      |
| Dist. corrigée  | 852726               | 85.2.2715,5     | 852721.8         | 852720,3     | 852718,4     |
|                 | a m                  | - m             | A Orion.         | e Pégale.    | La Chevre.   |
| A Gottingue     | 77 18 46             | 61 20 59,8      | 52 1 4,6         | 37 39 10,9   | ·5··49· · IO |
| Au Cap          | .8357                | 24353,8         | 33249,6          | 47463,9      | 793239       |
| Dist. apparente | 85 22 43             | 85 24 53,6      | 852514,2         | 85 25 14,8   | 85 21 49     |
| Dist. corrigée  | 852722               | 852723,4        | 852721,9         | 852717,5     | 8527 12      |
|                 | 7 m                  | A ==            | \$ 100           | , A          | . Gr. Ourse. |
| A Gottingue     | 75 44 54             |                 | 50, 49 13,1      |              | .05747       |
| Au Cap          | .93812               | 25 <u>033,4</u> | 34 35 57,8       | 48 547,3     | 842039       |
| Dift, apparente | 85236                |                 | 852510,9         |              |              |
| Dift. corrigée  | 85 27 17             | 852721,2        | 851717,0         | 851716.0     | 852717       |
|                 |                      |                 |                  | E CCC        |              |

Mém. 1755.

### 794 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE



# MESSIEURS DE LA SOCIÉTÉ

Royale des Sciences établie à Montpellier ont envoyé à l'Académie l'Ouvrage qui suit, pour entretenir l'union intime qui doit être entre elles, comme ne faisant qu'un seul Corps, aux termes des Statuts accordés par le Roi au mois de Février 1706.

### MÉMOIRE.

Sur le Méchanisme par lequel l'ail s'accommode aux dissérentes distances des objets.

### Par M. LE Roy.

DE LA HIRE a pensé il y a long-temps\*, que le crystallin n'étoit pas susceptible des mouvemens qu'on lui attribuoit, & que les différentes ouvertures de la pupille suffision pour rendre la vue distincte à différentes distances des objets; mais quoique ce célebre Académicien ait sondé son sentiment sur des raisonnemens & des expériences qui lui paroissoin très-savorables, l'ancienne opinion n'en a pas moins prévalu: on croit encore aujourd'hui que le crystallin peut s'éloigner plus ou moins de la résine, & par ces mouvemens adapter l'œil aux dissérentes distances des objets. M. Portersields, digne Membre de la Société d'Edimbourg,

<sup>\*</sup> Dissertation sur les différens accidens de la vue.

paroît avoir encore affermi cette opinion, en combattant les expériences que M. de la Hire rapporte en faveur de la sienne.

On croit donc généralement que l'œil s'accommode aux différentes distances des objets par les mouvemens du crystallin; & cette opinion est si universelle, que les Physiologistes & les Physiologistes au paroissent pas même songer à mettre en question, si les dissérens degrés d'ouverture de la prunelle ne pourroient pas au moins y contribuer, tant l'opinion de M. de la Hire paroit unanimement rejettée. Je vais tâcher de la faire revivre: les raisons que j'alléguerai en sa faveur étant sondées, comme les principales qu'on apporte en saveur de l'opinion générale; sur des expériences saites avec un instrument de physique qu'on nomme Chambreobscure, je commencerai par rappeller en peu de mots dans l'esprit du Lecteur la structure de cette machine, & le méchanisme par lequel les objets lumineux ou éclairés s'y dessinent.

La chambre obscure la plus simple, & dont l'usage nous représente le mieux ce qui se passe dans l'œil, n'est composée que d'un verre lenticulaire & d un papier huilé placé derrière le verre, & dans un plan parallele à celui du verre. Ce verre étant à une juste distance du papier huilé, si on le dirige vers un objet éclairé ou lumineux, cet objet se peint avec ses couleurs sur le papier huilé qui fait le sond de la chambre obscure, par un méchanisme tel, que chaque point de l'objet envoyant au verre lenticulaire un faisceau conique de rayons, ces rayons, après avoir traversé le verre, de divergens qu'ils étoient, deviennent convergens, & vont se rassemble se peint de l'objet d'où ils étoient partis, sur le point correspondant du papier. Tous les points de l'objet se peignant de la même manière sur les points du papier qui leur sont diamétralement opposés, il en résulte une image exacte de

l'objet.

Il suit du méchanisme que je viens d'exposer, 1° que les rayons qui, dispersés en faisceau conique, partent de chaque point de l'objet, tombent à dissérens angles sur les mêmes points du verre, selon que l'objet en est plus ou moins éloigné;

Ffffii

### TOS MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

que, par exemple, les rayons qui tombent sur chaque point du verre, y tombent sous un angle d'aurant plus ouvert, que l'objet d'un point duquel ils sont partis est plus éloigné. 2°. Que, suivant les loix de la réfraction, plus les rayons divergens qui partent de chaque point de l'objet, tombent inclinés sur le verre, plus ils se réunissent loin du verre, & que par conséquent si l'on veut que les objets se reignent exactement & sans consus sont pus près du verre que les objets en sont plus éloignés; & réciproquement, que plus les objets sont près du verre, plus le papier qui fait le sond de la chambre obscure doit en être éloigné. En ceci l'expérience est d'accord avec le raisonnement, au moins tant que l'ouverture par laquelle on

admet les rayons reste la même.

Voilà le principal fondement de l'ancienne opinion sur le méchanisme par lequel l'œil s'accorde aux différentes distances des objets. On a compaté l'œil à la chambre obscure, le crystallin au verre lenticulaire, & la rétine au papier qui fait le fond de la chambre obscure. Le même objet, près ou éloigné, ne se peignant exactement sur ce papier qu'autant que le verre lenticulaire s'en éloigne par degrés à mesure que l'objet devient plus proche, on a cru qu'il en étoit de même de l'œil; que puisque les personnes qui jouissent d'une bonne vûe pouvoient voir distinctement les objets depuis la distance d'environ un demi-pied jusqu'à celle de trente pouces, il s'ensuivoit que les objets placés à ces différentes distances pouvoient se peindre exactement au fond de l'œil, & que cela supposoit nécessairement que le crystallin étoit capable de certains mouvemens par lesquels il pouvoit s'éloigner ou s'approcher du fond de l'œil, suivant que la proximité ou l'éloignement de l'objet regardé l'exigeoit. Suivant cette idée. on a d'abord pensé que l'avancement gradué du crystallin s'exécutoit par les muscles de l'œil, qui le comprimant diversement, pouvoient lui donner une figure plus ou moins alongée, & par-là rendre le crystallin plus ou moins éloigné de la rétine; mais dans la suite on a senti le faux de cette

explication, & on l'a abandonnée. Les meilleurs Auteurs s'accordent à attribuer l'avancement gradué du crystallin à l'action des procesciliaires: on appelle ainsi certaines fibres radiées, qui, placées sur la surface antérieure de l'humeur vitrée, vont au crystallin. Les Physiologistes ont regardé ces fibres comme musculeuses, & propres à éloigner plus ou moins le crystallin de la rétine.

Pour faire sentir le peu de fondement de l'opinion que je viens d'exposer, je me contenterai d'une seule réflexion, & cette réflexion me dispense de discuter plus au long, comme j'aurois pu faire, les expériences & les raisonnemens dont M. Porterfields a voulu l'appuyer; c'est que, suivant la découverte des excellens Anatomisses qui ont écrit récemment & le mieux sur la structure de l'œil, les fibres dont nous venons de parler, font, & par leur nature, & par leur difposition, tout-à-fait impropres à exécuter les mouvemens du crystallin qu'on leur attribue. En effet, les procesciliaires ne se terminent point aux bords' de la capsule du crystallin. comme on l'a supposé, mais ils s'avancent considérablement sur la surface antérieure de cette capsule, & y flottent sans adhérence remarquable. Bien plus, ces fibres ne sont point de nature musculeuse, & sont simplement des vaisseaux ramisiés, qui selon toute apparence, n'ont d'autre usage que de servir à la sécrétion de l'humeur aqueuse, ou de celle qui lubrifie la surface du crystallin \*. Le sentiment des personnes qui pensent que l'œil s'accommode aux différentes distances des objets par les mouvemens du crystallin, péche donc dans la supposition même qui en fait le fondement. Voyons si le sentiment de M. de la Hire a les mêmes inconvéniens: commençons par examiner sur notre chambre obscure, si les divers degrés de rétrécissement de l'ouverture par laquelle on admet les rayons, peuvent l'adapter aux différentes distances des objets.

Je mets au devant du verre lenticulaire un morceau de carton, percé dans son milieu d'un trou qui a quatre lignes

. "Voyez Zinn , Descrip. anat. oculi.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

& demie de diametre, le centre de l'ouverture répondant directement au centre du verre. Les choses étant ainsi disposées, je place ma chambre obscure à deux pieds d'une chandelle allumée : je mets le verre lenticulaire à la distance requise du papier huilé, de sorte que l'image de la chandelle y paroisse exactement terminée; ensuite, la chambre obscure restant dans le même état, j'approche la chandelle jusqu'à ce qu'elle ne soit éloignée que de six pouces du verre lenticulaire : à cette distance. l'image de la chandelle ne paroît plus terminée exactement, le sommet de la flamme paroît carré. Pour lors, si je mets au-devant du verre lenticulaire un autre morceau de carton, dont l'ouverture n'ait que deux lignes de diametre, l'image de la flamme ne se trouve plus mal terminée comme auparavant, elle paroît au contraire dessinée avec beaucoup de netteté; d'où il est facile de conclure que si en passant de la distance de deux pieds à celle d'un demi pied, l'ouverture du carton qui représente la pupille s'étoit rétrécie par degrés, de forte qu'ayant quatre lignes & demie de diametre dans le plus grand éloignement de l'objet, elle n'en eût eu que deux lorsque l'objet seroit parvenu à la distance d'un demi-pied, l'image de la chandelle auroit toujours paru bien terminée malgré la différence des distances. Le rétrécissement gradué de l'ouverture par laquelle on admet les rayons, est donc un moyen d'adapter la chambre obscure aux différentes distances des objets, & les Physiciens en sentiront aisément la raison. A présent nous devons rapprocher de l'œil l'expérience que nous venons de faire sur la chambre obscure. Tout le monde sait que par sa dilatation & sa contraction, la pupille fert à adapter l'œil aux différens degrés de force de la lumière: tâchons de faire voir qu'elle a aussi l'usage de l'accommoder aux différentes distances des obiets.

La structure de l'œil ressemble en quelque maniere à celle de la chambre obscure; le méchanisme par lequel les objets se peignent renversés sur le fond de la chambre obscure, ne differe point essentiellement de celui par lequel les objets se peignent pareillement renversés au fond de l'œil sur la rétine. Enfin il y a dans l'œil au-devant du crystallin un petit cercle membraneux, percé dans son milieu d'un trou qu'on appelle la pupille ou la prunelle; ce petit trou est susceptible de dilatation & de contraction. Si donc la chambre obscure de l'œil étoit construite de manière que la pupille se resserrat par degrés à mesure que l'objet qu'on regarde est plus près de nous, il est certain que les mouvemens de la pupille pourroient adapter l'œil aux différentes distances des objets. Mais ce que nous venons d'énoncer comme une supposition, se trouve exactement conforme à la vérité; la pupille se dilate effectivement lorsqu'on regarde un objet éloigné, & se contracte à mesure qu'il devient plus proche, sans qu'il soit besoin pour cela que cet objet plus voisin de l'œil lui envoie plus de lumiere ; d'où il paroît fuivre évidemment que les mouvemens de la pupille adaptent effectivement l'œil aux différentes distances des objets.

Le rétrécissement de la prunelle a ses limites, au-delà desquelles elle ne peut plus se resserrer; c'est ce qui fait aussi que les personnes qui ont une vue ordinaire ne peuvent guère voir distinctement les objets plus près que de six pouces: mais si à la pupille naturelle qui ne peut plus se rétrécir, on substitue une pupille artificielle plus petite, je veux dire une carre percée d'un trou plus petit que la prunelle, on peut par cet artifice adapter l'œil à des distances beaucoup plus petites, jusqu'à voir parfaitement des objets éloignés seulement d'un ou de deux pouces; d'où il suit que si la pupille avoit la faculté de se rétrécir au même point, elle pourroit adapter l'œil à cette distance; & cette observation paroît ajouter encore un nouveau degré de probabilité à notre sentiment. Je remarquerai en passant que lorsqu'on regarde par un petit trou un objet petit bien exposé à la lumiere & placé tout près de l'œil, il paroît très-distinctement & fort groffi, de forte que par cet artifice simple on peut jouir de l'avantage des personnes qui ont la vue courte, qui, comme on fait, voient les petits objets, placés à une juste distance 600 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE de leurs yeux, plus gros, & beaucoup plus diftinctement

que ceux qui ont une vue ordinaire.

Jusqu'ici j'ai dit en général que la prunelle, par ses mouvemens de dilatation & de contraction, adaptoit l'œil aux différentes distances des objets. Cette proposition est un peu trop vague; il est nécessaire d'en particulariser le sens par quelques résexions. Observons premiérement à quelle distance le resserrement de la prunelle commence à être nécessaire pour

adapter l'œil à la différente proximité de l'objet.

Les personnes qui jouissent d'une bonne vue, & qui ne sont ni myopes ni presbytes, ont le crystallin & les autres humeurs de l'œil constitués & sigurés de maniere à peindre exactement sur la rétine l'image d'un objet placé à dix ou onze pouces de distance. C'est ce dont on peut s'assurer aisément par une expérience connue \*, & qu'il seroit inutile de répéter ici. Ainsi, lorsqu'un objet placé à la distance de dix ou onze pouces s'approche successivement jusqu'à celle de six pouces, il est nécessaire que la pupille se rétrécisse par degrés pour adapter l'œil aux dissérentes proximités de l'objet; mais lorsque l'objet regardé passe de la distance de seize ou dix-huit pouces à la distance d'un pied, il n'est point nécessaire que la pupille se rétrécisse sensiblement, parce que les humeurs de l'œil ont naturellement la conformation nécessaire pour peindre exactement l'objet placé à cette distance.

Je suppose ici que quoique la vue soit distincte jusqu'à l'éloignement de deux pieds, ou même de deux pieds & demi, il ne s'ensuir pas que l'œil doive changer de conformation pour s'adapter à ces distances; ce qui paroît sournir une objection contre mon sentiment, mais il ne sera pas difficile de la prévenir. Il suffira d'observer que l'œil étant conformé pour la distance de douze pouces; les rayons partis de chaque point d'un objet placé à dix-huit pouces ont leur soyer dans l'œil si près de celui des rayons qui pattent des points

d'un

<sup>\*</sup> Voyez la Dissertation de M. de la Hire sur les différens accidens de la vue, seconde Partie, au commencement du sixiéme gricle.

d'un objet placé à douze pouces de distance, qu'il ne doit y avoir presqu'aucune dissérence sensible dans les images du même objet placé à ces deux dissances. A l'égard des objets placés à la dissance de deux pieds, & même de deux pieds séemi, les images de ces objets doivent encore être affez exactes pour qu'on puisse absolument distinguer ces objets; mais, à parlet rigoureusement, ces images ne sont point aussi bien terminées, & la vue n'en est pas aussi nette à ces distances qu'à

celle d'un pied ou d'un pied & demi.

Avant de finir, je dois encore faire observer que si la pupille étant dilatée, il est nécessaire qu'elle se contracte pour qu'un objet placé à pen de distance de l'œil foit vu distinctement, il n'est pas réciproquement nécessaire que la pupille étant contractée, elle se dilate lorsqu'il faut regarder un objet plus éloigné. Je suppose, par exemple, que ma pupille soit contractée au point nécessaire pour que je puisse voir distinctement un objet placé à six pouces de distance; ce resserrement de la pupille ne peut empêcher qu'un objet placé à onze pouces de mon œil ne se peigne exactement sur la rétine, puisque les humeurs de l'œil sont constituées de maniere à l'y peindre exactement à cette distance. Ce rétrécissement de la pupille n'empêcheroit pas davantage qu'un objet placé à dix-huit pouces de distance ne fût vu distinctement: au contraire, le resserrement de la pupille favorise toujours l'exacte terminaison de l'image, à quelque distance que l'objet soit placé; d'où il suit que la pupille restant resserrée, l'œil peut voir distinctement les objets placés dans toute l'étendue des limites de la vue distincte, sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il lui arrive aucun changement. C'est aussi ce qui arrive lorsque nos yeux sont exposés à une forte lumiere; dans ce cas, la pupille reste constamment rétrécie, & ce resserrement donnant à l'œil la faculté de voir distinctement les objets proches, ne l'empêche pas de voir auffi distinctement ceux qui sont plus éloignés: mais dans une lumiere foible, les mouvemens de resserrement & de dilatation de la prunelle sont manifestes, suivant qu'on regarde un objet près 602 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROY. &c. ou éloigné. Il suit de ce que nous venons de dire, que le reservement de la pupille est absolument nécessaire pour qu'un objet placé près de l'œil se peigne exactement sur la rétine, mais que sa dilatation sert plus pour la sorce que pour l'exacte terminaison de l'image d'un objet éloigné.

Je conclus de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, premiérement que l'avancement successif du verre lenticulaire n'est pas le feul moyen dont on puisse se servir pour adapter la chambre obscure aux différentes distances des objets, qu'on peut produire le même effet par un rétrécissement gradué de l'ouverture par laquelle les rayons passent; secondement, que l'œil ayant une analogie parfaite, avec la chambre obscure dont nous nous sommes servis, l'auteur de la Nature a pû employer I'un ou l'autre moyen, ou les mouvemens du crystallin, ou ceux de la pupille, pour que les objets placés à différentes distances pussent être vûs distinctement; que vû le peu d'apparence qu'il y a que le crystallin jouisse effectivement des mouvemens qu'on lui attribue, il est vraisemblable que c'est par les mouvemens de la pupille que l'œil s'adapte aux différentes distances des objets, & que cette opinion est beaucoup plus probable que la premiere, puisque nous voyons que la pupille se rétrécit effectivement à mesure que les objets deviennent plus proches de l'œil.

FIN.







